





8 Occ .

388-89

# **HISTOIRE**

# DESCRIPTION

# VOIES DE COMMUNICATION

AUX ÉTATS-UNIS

ET DES TRAVAUX D'ART QUI EN DÉPENDENT;

PAR MICHEL CHEVALIER.



### PARIS

LIBRAIRIE DE CHARLES GOSSELIN, 9, RUE SAINT-GERMAIN-DES-PRES.

\*\* TOOO V

### TABLE DES MATIÈRES

### CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

### PREMIÈRE PARTIE.

COUP D'OEIL SUR LA TOPOGRAPHIE ET SUR LE CLIMAT DES ÉTATS-UNIS.

PREMIERS PLANS ET PREMIERS ESSAIS DE TRAVAUX PUBLICS.

### SECTION I.

ÉTERDUE AT POPULATION DES ÉTATS-UNIS.

Configuration du territoire occept per les Eust-Vais. — Le chabe des monisopens Rochemus et Coul des Allichpurs parlaques de territoire en trois regions. — Superficie des Entat-Unis; répartition de octets superficie soits les diverses des Lindons. — Nombre des Entat ; dats de lour atminison dans l'Union; leur superficie. — Limine et périndere de l'Union. — Population de l'Union; ser sprogrets successifs. — Deputation des la limines de l'Alliche de la limine de l'Alliche de l'All

### SECTION II.

### REGION DE L'ATLANTIQUE,

I. Ses dimensions. Nature du littoral; moutagnes an nord; rangée d'lles su midi. - Marées. - Chaine des Alleghanys, formée de crêtes parallèles diricées du nord-est an sud-ouest - Sillons compris entre les crétes al conque sous la nom de Vallées, quoique, au lieu d'être parcourus par des fleuves, ils soieut coupés par eux. - Crête centrale ou Alleghany. -Créte orientala ou Blue Ridge. - Créte occidentala ou de Comberland. - Faible ciévation des Alleghanys, Dépression qu'éprouva le sol à la rescontre de l'Hudson. - Absence de neiges éternelles at de lacs désava atageuse pour la navigation naturelle ou artificielle. - Bassins dont se compose la région de l'Atlantique. - Calaractes que présentent les fleuves tributaires de l'Atlantique. - Ligne des calaractes ; sa direction, per rapport au littoral, quand on se capproche du sud. -Trois ficures des États-Unis sculement sont exempts de cataractes sur la prolongement da cette ligna, l'Hudson, le Missimpt, le Saint-Laurent. Importance qui en résulte pour l'Hudson. - Zone inhabitable entre la littoral et la ligne des cataractes. - Seconde zone, bordée à l'est par la ligne des cataractes; avantages qu'elle offre. - La ligne des cataractes est aussi celle des grands ports. - Le littoral est partagé en trois croissants par le cap Cod et la cap Hatterss. - Caractères de chacun de ces croissants ; croissant du nord.--Croissent do midl; navigation is long du littoral. - Croissant intermédiaire ; facilités qu'y donnent l'Hudson et la Chesspeake. - L'Hudson s'avance an travers des montagnes et donne le moyen d'atteindre la valice intérieure de l'Amérique du Nord , sens franchir de grandes cicrations. - Natigation parallele, au littoral, — Grande largeur relativa de la région de l'Atlantique, et faible largeur de la rone inhabitable le long du croissont intermédiaire. — Différoidé de la natiqualitud des fleures du littoral en amont de la ligna des cataractes. — Les lignes de navigation ont de partir de la ligne des cataractes.

### SECTION III.

#### REGION CENTRALE.

HAP. I. — Aspect général, et nivision de certe négore. — Elle u'a pas de montagnes; elle est formée de deut grands plans lecifies, l'ou as nord, j'anie se midi, reitleshe par un valet plateau. — Less qui occupent le plateau et alimentation de comme de l'acceptant de les certs d'enu des deux plats inclières.

in claim Larmant. Low respection — here Westert project [27] is becaused part in communications. — Communication in decourage part in communications. — Communication in the communication in the communication in the communication in the communication in communication in the communication in communication in communication in communication in communication in contrast or demonstration in communication in communication in contrast or demonstration in communication in communication in contrast or demonstration in communication in co

 munication aisée du las Ontario au las Huron. — Caractéres des afluents du Saint-Laurent; le Saguenay. — Fable population du banin du Saint-Laurent deux les ponemions anglaises. — Tableau de la superficie des parties du bassio du Saint-Laurent. — Description du Saint-Laurent, empruntée

à M. Bouchelle. — Bluchriers.

(GIAP. I.V. — Baux en Mississer — Granden dimensione de ce basile. Il nei Forne de nevalul. — Regularité de sa constituite policique. — Abstrace de termin relonarique au constituite policique. — Abstrace de termin relonarique au consequent una partie pel nei son inversible de une bonne enforce : delle se prévent mireu non chemis de les quins ce-mant. — Supérient de Mississique in Saint-Laurent.— Chambraille de Mississique in Casile-Laurent. — Abboulines de ses evans et de celles de Saint-Laurent.—Comparisons avec la micros de France et cell 30. — Sognarions avec la micros de France et cell 30. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et cel 10. — Sognarions avec la micros de France et c

in sous-division. — Vallée du hant Mississipi. — Sources du ficure. — Elles sont sur un plateau formant comme nu describes discourse de alettes de mande les au

division do bassio en cinq parties.

ou Braise. — Elleis soot sur un plateau formant comme nu drusième fènge no-dessus du plateau des grands laca, qui dépendent du Saini-Laureni. — Dedals de bacs at de marérages d'où sort le fleure. — Ses affluents. — Pente modérée d'un grand hombre de ceux de ses affluents qui ont leur source au midi des grands locs. — Rapides et chutes du basst Mustaiple.

2º SON-PONISSON. — Faillé e de l'Oblo. — L'Ubbo en ferme de l'Arbiborg poir deux prisonnes strières. — Les deux versaint de la valle de l'Arbiborg par deux prisonnes strières. — Les deux versaint de la valle de l'Arbiborg par deux prisonnes de l'Arbiborg l'Arbi

3º SOUS-ONTSION. — P'allet de la Plázevari. — Ses nouvress notes violisma de celle de la Cabunhai qui le jette dess riben. Pacofisse. — Grand circuit qu'il devrit. — Ses affinents; mis print pas de citarente. — Vaste espare concept par se sours après qu'il a reçu les rivières Deschores et Maria, il moltre plas de citarente. — Ligne de unifagilio à rapeur continue de riop centa myriamitene. — La vuble est plitocesque no corred essonatages et de samble decide essuite. — Judici.

cation de richesses minérales. 4" SOUS-DIVISION - Vallée du bas Mississipi. - Ses dimensions. - Ses deux versunts , l'un , celui de droite , est large ; l'autre, celui de gauche, est resserré. - Largeur médiocre du fleuve; sa grande prefondeur; profondeur du Mississip i en diverses parties de son cours. - Ses inondations périodi ques. - Comment cette incodation est graduée par l'épanche ment successif des affluents. - Ordre dans lequel ils subissent leurs crues. - Arbres qu'ils charrient. - Chicots ( sunga) qui a'arrêtent dens le lit du firure et qui compromettent les bateanz. - Les bords immédiats du fleuve sont plus élerés que le reste de la plaina ; marécages qui bordent le fleure des deux côtés , sculement à une faible distance de ses bords. -Cet exhaussement des bords insocidiats doit être un caractère commen aux fleuves qui débordent régulièrement.- Le Mississipi n'en occupe pas moins le point le plus bas de la vallée. - Le Pô et le Nil sont dans un cas semblable.- Plateaux on bluffe qui de loin en loin viennent border le fleque. - Levie construite par les Français, pour préserver de l'inondation les bords Immédiate. - Hauteur des crues du Mississipi : crues de pelques autres firuves et entre autres du Nil. — Comment II ressent l'action de la marée. - Son Delta. - Bras qu'il lance

à drolle et à gauche, appelés bayous. — Pendant l'étage quelques-uns des bayous lui apportent de l'étage quelques-uns des bayous lui apportent de l'étage. — Saillie de là de fleure au delà de littoral. — Embouchures du fleure, — Barre difficile à franchir. — Mobilité extreme du terrais aux garrirons de l'embouchure. — Soulèremeni et destruction sucresultà des lite.

Some-revision. — Petits bazzina Intérnux — Indication de ces bazzina. — Leur superficia. — Configuration de literal de basina de Ministaja e des varbes interior agua desendent. — Superficie georirale du basina. — Population de baznia, commend des as dévelope — L'Oust del requeitr ani, commend des as dévelope — L'Oust de dis requeitr biends la prépondement dans l'Union. — Histerire le long de Ministaja, de Ulido et de l'Illimo).

## SECTION IV.

#### 

DES PLANS QUE ONT ÉTÉ PROPOSÉS POCE EN SYSTÈME GÉNERAL DE COMMUNICATIONS.

GIAPA, E. PAGUETAS QU'OPERA DA DO. COM ÉTATA-DOM TRANSCALIMATION DE COMMONDATION L'ANGEL SE VOCT LE Acides, del plus signistic que l'Enercia. - Compas de modepas accounties que l'assiste d'aux l'accomment de compas accounties que l'assiste d'aux l'accomment de compas accounties qu'en de l'accomment de compas de l'accomment de l'accomment de l'accomment de l'accomment par la chamon de les extremes de l'Acquire, s'omparieserpe. — Loustone projetes entre la libre de la blanche compassa de la conference de l'accomment de l'accomment chile desta a bais de l'Acquire de l'Acquire de l'accomment chile desta a bais de l'Acquire de l'Acquire de l'accomment chile desta a bais de Mindelpe, et d'accomment à l'accomment page de Line Limiter. — Acquire de la Prince II-

The first Disputes on the property of the prop

Patientique sex tributaires de l'Ohio et du Missinsje; rossets an militra des montagnes — Ligars du litteral de l'Attanteque sur graduit lant et al Sain-Laurent; came altore de la calcunique sur graduit lant et al Sain-Laurent; came altore de la calcunica Vandregion à la Nouvello Coldente, à Saint-Aurie et al Detrata. — Ces commandelles une cet que ette de current apparatie lors. — Estimation de la dispuns. — Le credit a Sarrat las Américais la mora del reducter rapidement loures auvaren-— la rasport de M. Caldinina surveir de base son projets page feriners rasport de M. Caldinina surveir de base son projets page feriners rasport de M. Caldinina surveir de base son projets page feriners rasport de M. Caldinina na libra.

Old P. W. — CASSINGT AS COURTS AT DIS CHIMN'S DE BAR SACCETS OF AUTOCHES ME AS DOES PLATE-US. — Premier groupe de volos de communication, formé de officie qui vant del Falt Aloust — Permière groupe, celles qui relette le basin de Misrosipi à évolu de Sélat-Lament. — Communication en de les Port de le Misri gremafre Italian qui resulte des ligans de jueccion centre le deve subsoin da Missiage et du Stat-Lament, autre Hisima a Tonage de la Missiage de distinction en la Companio de la Companio de Missiage de distinction de la Companio de la Companio de — Ligans qui represent autocu des métropoles. — Ligans dabble autocut de laure de d'authon.

### SECONDE PARTIE.

LIGNES TRACÉES DE L'EST A L'OUEST AU TRAVERS DES ALLEGHANTS, OU ENTRE LE LITTORUL
DE L'ATLANTIQUE ET LA VALLÉE CENTRALE DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

### SECTION I.

LIGNES DE L'EST A L'OUEST DANS L'ÉTAT DE NEW-YORK, ET EMBRANCHEMENTS DE CES LIGNES.

CHAPLE.—COPY PURE INSTRUMENT SET AND TRANSCE AND CUSTOM CU

gletere.

(IAP. II. — CANAL Path — Construction primaine. — Tracé du canal. Trois communications are l'Huston et trois srete. Le fait. — Tracé du canal. Trois communication are l'Huston et trois prete. — Tracé vans dans la lefa-fait. — Alimentation; difficulte entre Monteuma et le lac fait, de récipement de 180 alion. alimentat pro ne secle pries d'esu pendant l'été. — Traversée des ruisseurs de plais-plet justication de pour hauteur. — Distinction de pour hauteur. — Distinction de pour hauteur.

mensions du canal; dimensions des écluses. — Comparaison avec les canaus anglais et les caoaus français — Construction des écluses — Danger de mifere des pierres aux ternasements des talas. — Ingratitude de la Hejistature envers Clinton. — Illudestres.

Reconstruction du comid—Lol de 1835 in threst de cel agraedemente), article de Commissione des Consus, moi des de 3 juillet 1835; son an agent la dolgate d'distillement des dimensions plus considerables. De pluses probable de l'april propriete subje de ne que a codif la construction primitire. — Delle dans luperd tou expérie critile iras anno trans. — Difducida is valores; largest aven hapulh la norseque et conque, con a considerable de l'april de l'april de l'april de l'april de considerable de l'april de l'april de l'april de l'april de l'april de considerable de l'april de l'april

Youx a Geisse. — Cross of Champlein. — Tree of Ingeneral cleans, in 1986 of Sursion do Helf de parlays. — Ilmentons. — Rigoles, celle de Grein Falls est un veitable castal. — Rigoles, active de Grein Falls est un veitable castal. — Rigoles and Filloles un bedeun de Troj pasqu's Waterdeet — Agrandamente probable du mant Chample, they grand of Hisbana and Sainio Lavarest, politically est piece de Camplein to Stall Lavarest. — Dismonitor et depresse du castal Chamble, — Chemin de for de la Pritirie para rendre I Bestelet le commerce du tec Champlein. — Trejet de

CHAP, IV. — EVRANCHISTA DO CANAL PRE. — Canal Onespo. — Superinted to part of towns pour ceils de Bulthio, a Fégard do dépti. — Projet de canal pour les biserasea. — Canad Cherunny no de l'extrêntile intrédionale du tacsecación de l'extrement pour de l'extrêntile intrédionale du tacbeneza à la Supunhansala. — Cherunnie de pré d'Inserie.

— Petita chemina de fre de Rochetter d'Carribone.

de Syracus enux certifiers d'Onnidago. — Cinnal Clanongo en Cilva en le casal firlé, à Riophamos en te Saupenhansh. — Baterreira. — Contribution de la ville d'Ulea. — Cinnal de Ribbel River et plan arrigatio pour les de la contribution de la contribution de la ville d'Ulea. — Cinnal de Ribbel River et plan arrigatio pour la Calleghang in de Robellet. — Tres en casal, d'Ribbellet de Callette. — L'Alleghang : à partie d'Orina. — Tres de marie, d'Orina, les batesens à super remonstat à une centitate de d'Orina, les batesens à super remonstat à une centitate de l'Albesters plus las. — Transport des merchandres sur l'Alleghang de l'alle d'Allette. — L'Alleghang de l'allette de l'allette de l'Albesters plus las. — Transport des merchandres sur l'Al-

situlation des canaux de l'Etat. . . . . . . CHAP, V .- ANTUGATION DE L'HUDSON -- Élat de l'Hudson 20-dessous d'Albany et 20-dessos entre Albany et Walerfort; étendue sur laquelle il y aurait à l'améliorer. - Canal maritime projeté par M. Genet, pour des navires de 600 ton neaux. — Objections contre ce projet. — Idée d'améliorer le fleuve dans son fit : nermiers travaux — Études de l'invénieur dans sen fit ; pri da Witt Ciluton en 1831. - Altocation votée par la Congrés en 1831. - Nouvel examen par une commission, et moire rédigé à la suite de ses conférences, par le colonel Totten. — Principe admis par la commission pour base de l'amélioration du fleuve. - Des ouvrages executés autérieurement; bons effets de la digue qui forme le bassin d'Albany. - Plau proposé pour le banc de l'Overslaugh. - Devis provisoire. - Modification apportée su projet de digues de 31. Clinton per la capitaine Talcott. - Commencement des travaux su 1835. — Nouvesux fonds votës par la Congrés. - Grande crue du mois de mai 1837; changements sugpérés su capitaine Brewerton par les accidents qu'elle a causés; bassins toujours remplis derrière les digues.-Espérances qu'autorise ce système de fravaux. - Fourie votés en 1838. - 189 CHAP. VI - FRAIS DE CONSTRECTION ET D'EXPLOITATION DES

spécial des Cansux, le 15 avril 1817. - Ressources affectées à ce Fonds; emprunts; impôts; douations de terres; péages; taxa sur les bateaux à vapeur ; taxe sur le sel ; taxe sur les ventes à l'encan; loyer on veute des chutes d'eau; amendes. -Garantie donnée aux créanciers de l'État per la Constitution de 1921.-Commissaires du Fonds des Canaux. - Emprunts; taux auxquels se sont négoriés ceux de l'Étai de New-York.-On n'a pas eu recours à l'Impôt foucier autorisé pour la crée tion des cansus. — Résumé des recettes et des dépenses du Fonds des Canaux depuis l'origina - Tablenn de cre recettes et de ces dépenses par canal. - Emploi fait, par les apaux . e - Montant de la dette des canaux au 30 septembra 1838, -Frais de construction de charun des causux; comparaison avec les canaux français et anglois. — Somme totale des en-gagements de l'Esat de New-York. — Frais d'entretien des comparsison avec les consux de Pensylvania et d'Oblo et avec les cansus français. — Dépenses d'améliors-tion. — Service des écluses. — Perception des pésges. — Diverses dénenses d'administration.—Nombre et distribution des employés. - Attribution des Commissaires des Canaux 

CHAP. VII. — MOUVAIRTY COMPRICAL DES CAVATE DE L'EXTE DE NEW YORS. — Les cêtés de la contraction de caul Erd ont regresse tont et qu'on en attendat. — Ausstage qui en est rémaité pour les autres l'aux de l'Usino, meules de la Perié dour Jouere dans les Esta Cultus, a'Illnois et de Nichigne — Marine du le Étale — Mouvement commerçaigne aux Erd en 185, en 1914 et est 185; morrement

de tous les canaux de l'Étai en 1836; comparaison avec le mouvement de la navigation sur la Scine et sur ses afflorets autour de Paris - Mouvement du caual Érié cemparé à cekel do port de New-York et à celoi du port de Marwille : mouvement des ports fraucais. - Progrès du mouvement du eanal Érié depuis l'origine. - Valeur des objets transportés. - Obiets appelés merchandize : quantité transportée deople 1824 lusou'en 1837. - Distribution de ce produit le long des divers caneux.-Etal des produits transportés sur l'energible des caugus de l'État en 1836; elassification des produits. -Proportion des obiets descendants auf arrivent tessu'à l'Hodson. - Tableanx des produits acrivés jurqu'à l'Hadson; valeur de ces produits. - Villes où les objets destinés à l'Hudson quittent le canal. - Rases d'évaluation des poids et des prix dans l'Etat de New-York; polds admis par les Comm saires des Cansux de la Pansylvanie. - Mouvement de la

Aandize. - Mouvement des voyageurs. . . . . . . . CHAP, VIII. -DE MOUVEMENT COMPARE DES DEVERS CANACE DE LÉTAT DE NEW-YORK. — Réportition entre les divers canaux : f- des bous ; 2º de la farinc et des grains ; 3º des pro-risions du règne animal ; 40 des objets appelés merchandize, du gros mobiler et des putils agricules; pietica de ces derers articles qui se read dons les autres. Etats par les divers aux. — Supériorité du canal Erié sur tous les autres . . . . 939 CHAP. IX. - DU COMMERCE DES AUTRES ÉTATS QUI N'OPÉRE PAR LES CARACE DE L'ÉTAT DE NEW-YORK - DES PÉAGES QUE PRODUIT CE COMMERCE. - Polds des objets expédiés aux divers Etats per les canaux de l'État de New-York. -Répartition entre les divers États et entre les trois ports d'expédition Buffale , Whitchall , Oswego, - Progression de 1835 à 1836. - Extraordinaires exemples de transit. - Objets expédiés des divers États par les consux de l'État de New-York. - Moovement par les trois ports d'arrivée; sppériorité respective de Whitehall et de Buffalo, - Péopes qui résultent de commerce des sutres Étals, - De l'accrobsement que paraisseut devoir acquérir ces péages par la reconstruction du canal Érié. — Du commerce de transit;

STREAM OF A Transfer die in unterder.

GERF A Monant Faste des Austract eries in scores en comment de la bierra, de la bierra de la commentante de la bierra de l

CHAP. M. Devile de la NAUGHAPO SEU LOS CAUCE DE CÉTATE. — Long chémages. » Debraciage particuler à Editio. — Ducée de la fermeture de l'Holsion. « Depous de l'ouverince de cant à Alburg et à Bubbla, et de le « Bubbla. — Calenage moyre pour causa de géréé— Compardison mer. la Tanze. — Autres chémages de masen françait. Se CHAP. M.J. Des Fraites seu as cavett. — Tableso de product des papes. — Exemple de la bace, de son, des planches d'envens, des planches de lours, ... Many de planches d'envens, des planches pour lours. ... Many de planches d'envens, des planches pour lours. ... Many de planches d'envens, des planches pour lours. ... Many de planches d'envens, des planches pour des carteix ceil augmentés. — Réduction moyenne opérée de 1833 à 1830. — De l'inflaccer, un point de vue fincil, de canancer d'embanchement sur la grande artère de naviguiles, pâgges payés par les marchandises qu'ils y versent. — Modétié des résultats fiscaus doncte par les canans d'embanchement, d'apprès les calculs du Contrôleur des finances. — Anantage qu'on trouvers en Fiscance à acherre raisent loui

and granted ingene.

CLAP 2011. — Protections and Canates and CTAP's not
defined a public des Final de New York et de no recenud
demande public des Final de New York et de no recenud
demande public des Final de New York et de no recenud
recenud de la companyation de la companyat

CHAP, XIV. - LIGNE DE CHEMUNS DE FER PARALLÉLE AU CARAL Esst. - Chemin de for d'Albany à Schencetady. - Plans Inclinés; trucé; absence presque compléte de courbes ; embranchement dans l'intérieur d'Albany ; exigences des localités. - Construction de la voie. - Dépense. - Précautions prises par la législature de l'État pour empleher qu'il ne pertit préjudice au canal Érié. - Chemin de for d'Ution à Schenectady. - Trace ; bonne exécution : pentes favorables; courbes assez douces au général; construction de la voie. - Dépense : achat des terrains : achat de le route à barrières du Mohawk : détail des frais d'établissement. - Le trensport des marchandises est interdit à le compagnie. - Nombre des voyageurs ; prix des places ; recettes et dépenses de l'exploitation. - Chemin de for d'Utica d Syracuse. - Chemin de fer de Syracuse d Auburn : assistance fioancière de l'État. - Chemin de fer projeté d'Auburn à Enchester. - Pentes des chemins de fer précédents. - Chemin de fer du Tonmounda. -Chamin de fer projeté de Batavia d Buffaio. - Chemin de fer de Lockport à la Cataracte du Niagara, et de la Cataracte à Buffals. - Chemin projeté de Rochester d Lockport. - Chemin de fer de Buffalo à Biack-Rock: construction légère. - Chemin de fer de Cutabill d Canaloharie; désavantage qu'il présente sous la rapport

CHAP XV.— CRIXIN IN TEA IN NEW-YORK ARE THE EART.— VERYOR BK-VER has greated post Pilledone of par I livge the threshol de for pentitive as could Edycipación and the period of the pentitive as could Edypolitic field in migration part I gather.— Cercinis de for occurrentation de Castelli II. Comploatele, et chemis propries de la migration part I de Campidatele, et chemis parpulse de New York Money, pour renderés nel money.— I carried for ce chemis de fer propriess adoption par ellement, recommende proprietation.— De l'aduction par ellement, recommende proprietation.— De l'aduction par comment, recommende proprietation.— De l'aduction par comment de l'aduction de l'aduction de l'aduction de l'aduction par comment de l'aduction d TABLE VINEAGE BERNES OF SPECIAL STATES OF STAT

Conditions du Chancières, quittus girent de consci limition de la Dissertier-Appierre uniter de Changeriers.— De l'Importance du Connecticut. — Antibersion de l'American de l'American de Connecticut. — Antibersion pages difficire. — Casal projué de Connecticut si les Memphramages, tribusire de Solon-Lavrent, e de las Rimagers difficire. — Casal projué de Connecticut si les Memphramages et la Connecticut si les de l'Importantes de l'American ton a l'an dei réalire, démande que prévent la légalitors de l'american de l'American de l'American de l'American de l'American ton a l'an dei réalire, démande que prévent la légalitors de l'American de l'American de l'American de l'American de l'American de couver luis que conference de Preferênce a la cré-despa-

Comma de pré de Court, en de Bosta à Hadon. — Premiers (caden e 1817; mobbres pois de aprixe à hascite; le regió et desdessals — Chemis de pré de desse cite; le regió et desdessals — Chemis de pré de desse de la regió et desdessals — Chemis de pré de desse à l'épopue de la construction, des verpases ; des vergases à l'épopue de la construction à verpases ; des vergases de l'accessor de l'accessor de la regió de la construction de la regió de l'accessor de l'accessor de l'accessor de la regió de la regió de l'accessor de l'ac

Embrackements du chemis de fre du l'Oust. — Clamis de fre du Processer à florencie. — Trech fichel; dévelopement i disprase. — Olèté de ce chemis de fre, sasistance dounts par 15th at d'Ausscheziet ap pri a ville du Rorevik. — Chemis de fre de Heutford à Nez-Harens et chemis de praysist de Springhot de Heutford. — Cunal du Blackstont. — Canaux du Farradopos et de Hampafin es d'Amagden, ou lipse de Nechtsuputo à Rays llern. — Chemis de fre de l'Housstont.

Projets de chemins de fer entre Hurtford et le Saint-Laurent, entre Portland at le Saint-Laurent. Récapitulation des chemins de fer et des lignes de navigalion

artificielle de la Nouvelle-Angleterre.

201
CHAP. XVII. – RECAPTULATION: — Développement des
chemins de fer exhevés on en construction dens l'État de NewYork on 1<sup>ee</sup> janvier 1809.—Développement des canaux et des

LIGHES TRACEES DE L'EST & L'OCEST AC TRAVERS DE L'ÉVAT DE PENSYLVANIE, AVEC LECES EMBRANCHEMENTS.

CHAP. 1. - APERCE HISTORIQUE. - Priorité qu'à eue la Pensylvanie dans les travaux publics. - Pendant la construction du cenal Érié , on propose dans la Pensylvanie un canal de Philadelphie & Pittsburg sur I Ohio. - Diverses directions qu'il y avait à exeminer entre l'hiladelphie et la Susquehannah, et entre la Sasquehagnah et l'Ohio,-Principons embranchemeuta à ouvrie , dirision du soi de l'État de la Peusylvania, entre les bassins de la Susquehannah, de l'Obso et de la Delaware. - Tracés qui résultent de la constitution hydrographique du sel, et des ressources qu'il offre,-De la llaison du réseau de canalisation de l'État avec le les Érié.-Rapport du 10 fivrier 1821; lei du 27 mars suivant , études; nouvelles études en 1825 ; résultat de ce premier examen --Premiers travaux votés le 25 février 1826; commencement, par les deux extrêmités, de l'artère de Philadelphie à Pittsburg , dans la vailée de la Susquehennah et dans celle de l'Alleghany. - Nouvesux travaux votes en 1847 sur la grande artère, sur la ligne de Pittsburg an lor Erié par la French Creek, et latéralement à la Susquebannah et à la Delaware, -Vote de 1838.-Commencement du chemin de fer de Philadelphie à Columbia sur la Susquebannah.-Embarras qu'on éprouvait pour franchir la créte centrale de la chaîne, entre la Junista et le Conemough; hésitation entre un chemiu de fer et une route macadamisée. - Études nouvelles.-Travaux poussés activement.-Mécomptes sons le rapport de la dépense ; mativals système adopté par la Législature à l'égard des Commissaires des Caneux; parcimonie à l'égard des ingénieurs ; frais qui en sont résultés. - Persévérance de la Législature su unifieu des mécomptes extrêmes qui se révéla tous les jours. - Autres travaux votés; fin du chemin de fee de Columbia; chemiu de fer du Portage. - A la fin de 1834 les Commissaires des Cansux annoncent que la réseau des cansus, avec les deux chemins de fer de Columbia et da Portage, offrant un développement de 1,138 kilom., est livré à la circulation.-Nouvelles entreprises de l'Etat.- On marche à grands pes vers l'achierement complet d'un double syatême de communication par des lignes navigables et des chemim de fer. - Efforts pour lier les lignes entreprises par l'État aux lignes des Etats volsins , aux frais de l'État ou par l'intermédiaire des compagnies.-Les compagnies ont beau coup fait dans l'État de Pensylvanie. - Développement des 

CHAP. II. - PREMIÈRE PARTIE DE LA LIGNE DE PRILADEL-PITE A PITTSBURG. - CHEMIN DE PER DE PRILADELPHIE A COLUMBIA.-Tracé; plans inclinés-Pentes; passage du Mine Ridge, -- Courbes: rayons fort petits.-- Grand number de ponts.-Construction de la vole ou superstructure ; divers odes employés; blocs de pierre jointifs, rails en bois recouverts d'une bande de fer; dés en pierra avec coussinets en fonte : traverses en acacia : madriers continua enterrés sous chaque ligne de rails.-Dons et contributions des habitants da Columbia et de Lancaster. - Entrée du chemin de fre dans in ville de Philadelphie.-Chemics de fer au niveau des sucs qui traversent cette ville en tous sens. -- Ramifications da chemia de fer de Columbia dans ja ville. - Prolongements du côté de Columbia; traversie de la Susquebaunah sur le poet de 2,000m de long qui existe la.—Projets de suppression des plans inclinés ; suppression de celui de Columbia.—Étu-des retatives su plan incliné du Schuyfkill ; l'idée de le faire disparakra-est ajournée; entreprise par une compagnie du

chemia de les de l'Attent de Prisent de Prisent de la legione de la compagnie pour achemie en ambiente a ente compagnie pour achemie en ambiente a cette compagnie pour achemie en l'Attention à Philadelphie et à Cheminha. Avantage des chemies de fire an éleven de paré dans les vites, honge il en a par particular l'action de l'Attention de paré dans les vites, honge il en a par particular l'acte de l'attention de l'Attention

Prais de con-reviero su curentin se la ma-comparaziona seve se outres chemins da fer des Estes-Usis et avec ceu d'Europa, — Prais d'entretiero; montant de ces frais sur d'autres pointes du sed de l'Usica, et dans d'eubres contréen. Prais d'entretien des locumotives; comparaison avec la mêma dépensa sur le chemin de fer de Liverpoul et sur d'autres chemins. — Dépense des servies des jalans incluints.

CHAP. III. - EXPLORMATION DO CHANIN DE FER DE CO-LUMBIA.-TRACTION BT PRAGE.-Droit de traction.-Dépense courante d'une locomotive, en 1835 et 1837, - Dépense des locomotives et du reste du matériel en Belgique; dépense des locomotives à Paris.—Produit de la taxe de traclion on 1836-37-36. Ce produit couvre la dépense et doit la dépasser. — La dépense réelle de traction sur les chemins de for pent descendre besucoup au-demons de la taxe de traction sur le chemin de Columbia.-Exemples de divers chemins de fer d'Europe.-De la comparaison entre les chemins de fer et les canaux : difficulté d'établir un parallèle exact .- Dans l'état actuel des choses, la somme des droits perçus, tani ité pour divers produits; péage sur le wagon. - Taxe totale sur les principaux objets.-Taxe totale en Belgique. -Limites bisules du tarif relatif aux marchandises dans les divers États de l'Union Américaine ; droits récilement perçus par les compagnies. -- Maxima fixés par le pariement en Angleterre; absence habituella d'un maximum pour le droit total.-Maxima fisés en France en 1838; autres charges imposées aux compagnies françaises. - Service des voyageurs; taxe de traction et péage par tête sur le chemin de Columbia. -Frais de traction per tête en divers pars.-Priz des places sur le chemin de Columbia. -- Prix des places autorisés par la loi sur divers chemins de fer américales; prix récliement perçus - Prix des places en Belgique; variations qu'ils cut es.-Priz des places suferisés et perçus en Angleierre. -Prix des places autorisés en France. - De l'influence du prix des places aur la circulation et sur le revenn des chemins de fer; système d'administration adopté en Angleterre; essais de peix réduits faits par un petit nombre de compagnies anglaises, conséquences de l'expérience leutée en Belgique; néces-

sait de la las pris en France.

CLAPA. F.V. — LOCOMOTEN A MARICATURA. — Des manches de la companie de la comp

de tomber deze un inconvénient ou dans un autre.-Oh vations sur l'idée de construire d'abord les chemins de fas économiquement.-Des dimensions des locomotives améri-

CHAP, V. - DECKIENE PARTIE DE LA LIGNE DE PRILA-ELPHIO A PITTSBURG. - CANAL LATERAL A DA SUSCIE-NAME AT A SA JUNIATA, DE COLUMBIA A H MALIDAY-Trucé ; il est facile dans la vallée de la Si h. — Discessions du canal et des écluses ; ba is ; ponts-aqueducs : bassins. — Alimentation ; rigoles et reservoirs nouveaux.

- TROSSIÈME PARTIE DE LA LIGNE DE PRILA-LPRICA PITTSACAG. - CRESON DE FUA DE PORTACIO nontagne à l'autre. — Système de fricé p geure Robinson a nouterain au sommet, plans inclinés rapides reliés par des palis — Système proposi par le colonel Loug. — Système proposi par le colonel Loug. — Au premier système. — Courbes et peniers es dir plans inclinés et des paliers qui les es de ces plans. — Ouvrages d'arl. — Do do chemin de fer avec le canal. - Plan pro s locomotives et les cheva Triasperi des voyageurs. — Ca de pour le mouvement des marchande ransports. — Frais de construction. — Dépente du service de traction ; évaluation pense eu 1835 et 1837. Comparaison des résult m. — Du projet qu'on a noc savaniage des protes rapides avec des l lage est plus grand et tient à des c încibles que celoi des courbes à petit ra éraison entre les plans inclinés et les ra racheter une différence de niveau donnée; des me

wall, à Londres..... CHAP, VII. - QUATRIÈME PARTIE DE LA LIGHE DE PRI-EADREPHIE & PITTSHORG. — CARAL LATERAL AU CONS-MAUGH ET A L'ALLEGHANY OU DE JOHNSTOWN & PITTSHURG, ET LIGHE DE KITTANING & FREEDOMY. - Tracé :

ines fixes et des machines locomotives ; du chemin de Black

per kilomètre , et développement moyen correspondent à une éclase. - Pente et espacement des écluses sur les cause compris dans cette ligne; comparaison avec le canal Érié, avec divers canoux français, avec la ligne de Londres à Liverpool. - Binéraire de Philadriphie à Pittsburg. . . . . . 417

CHAP. VIII. - DROITS DE PRAGE SUR LES CAPAUX DE L'ÉTAT DE PERSYLVANIE, ET TRANSPORT ENTRE PRILADEL-PHIE ET PITTSBERG. - Tarif des éraits de péage sur les caname de l'Etat de Penerlyanie.—Comongalson avec les tarifis du censi Érié, du canal de la Chessprake à l'Objo, du centil de Virginie, du canal d'Obio. - Comparatson avec les tarifs d'autres canaux tels eue ceux du Schuvikill, de l'Union. do Lebigh , du Boriton à la Delaware , de la Delaware à la Chesapeake. - Les tarifs américains sont peu élevés, sans être très-bas ; exceptions ; canal de Middienex ; canal de Louisville à Portland. - Tarifs des caneex français - Anciens canaux; canal du Midi; canal de Brisce; canaux du Loing et d'Orleans : canal du Ceutre ; canal de St-Ouentig. - Caneux de 1841-24. Elévation relativa des tarifs français; on a'apprête à les rédaire. - La bonne administration des canaux exerce une influence plus beureuse encore que la mo dielté des tarifs. - Droits de navigation sur les rivières de la France. - Tarifs anglais ; ils sont habituellement élevés ; de quelques-causes de leur élération. — Aperçu général sur ces tarifi. - Escanoles : canal de la Forth à la Cirde : canal de l'Union ; canal du Grand Trunk ; canal de Coventry ; canti Calédonien. - Tarifs des cannux belees et bellandais : tris-modèris en général sur les canaux appartenant aux provinces ou aux villes ; bases particulières à ces tarifs. - Canal de Bruxelles au Ropel : canal de Bruxelles à Charlerol : canal de Gorcom à Vianeu ; canal de Maestricht à Beis-le-Duc. 494 CHAP. IX. - EMPRENCHMENTS DR LA LIGNE DE PRI-

LADELPHIE A PUTTSBURG. - Chemin de fer de Westehester. - Étendue ; but de cette ligne Chemin de fer de Downingstown à Norristown.

Chemin de fer d'Oxford et de Ceril , ou de Parkersburg à Pori Deposit. - Particularité de son tracé. Chemin de fer de Straeberg.

Chemina de fer de Lancaster à Harrisburg , de Harrisburg d Chambersburg, et chemin de fer du comté de Franklin ou de Chambersburg à Williamsport sur le Potomac. -Une première compagnie construit le chemin de Lancaster à Harrisborg. - Tracé : développement. - Prétudice causé par ce chensin à celui de Columbia. - Une autre compagnie construit le chemin de fer de la valiée de Camberland ou de Harrisburg à Chambersburg. - Souscription à ce chemin de fer imposée par l'Étal à la Ranque des États-Enis en 1826 .-Chemin de fer du comté de Franklin ; il complétera la jouction entre le centre de la vallée du Potomac et celui de la vallée de la Sonovehannah

Chemin de fer de Marietta. Canalization du Codorus.

CHAP. X. LIGHE NAVIGABLE DE PHILADELPHIE A LA SUSQUE-BANNAR, 1" PARTIE. - CANAL DE SCHUTLAULE. - Apercu historique sur la ligne entière fusqu'en 1815. - Naissance du projet d'an ranst entre Philadelphie et la Susquehannah; tracé per le Schurfkill , le Tulpehocken et le Swatara : tracé au travers de l'isthme qui sépare la baie de Delaware de la bale de Chesapeake; préférence en faveur de la première direction. - Lois des 90 septembre 1791 et 10 avril 1792. -Projets primitifs des compagnies; alimentation d'eau de la ville de Philadelphie. - Premiera travaux : ils restent suos résultal. - Loi de 93 avril 1805 qui relèra les compagnies de la déchéance... Loi du 1 et du 17 mars 1905 et du 4 mars 1997, de contrat des genomagements aux compagnies... Etat des bouer en 1800... Rétudio des deux compagnies en une seule, en 1911.... L'entreprise est suspendue par la guerre; los deux compagnies son reconsalitates abpartesant en 1915.

Charles de Schapelli, Se languary perior Problet - De Charles de Carles de

Description d'une écluse en bois et en pierre sèche un écluse marie (composite tock). Description d'une écluse à peser. CHAP, AL.— 3° PARTIE DE LA LEGUE MANIGABER DE PRILA-

CHAP, XII. — CANAL LATERAL, A LA SUSCERIANAM ET A
SES DEUX CRANDES MANCHES DE L'OUSSE ET DE NORD-EST.
PREMIÈRE PARTIE. — CANAL INFORMATION DE L'OUSSE DE L'OUD-EST.

descent de la Juniosa, jusqu'd Northumberland. — Traci, longueur, pente; dimensions; largeur des écluses, supérieure à celle qui est admise sur la plupart des canaus de l'Etat.

SECURE DE L'AUX. — Consil initire à la Braceche Decidire.

Incident principal de la consideration de l'Aux propriet de l

SONSHAN PARTIE.—Canol lateral d in Branche dis North-Fat.—Treels, punties, (others, prince of can...) Primer brooms termine in Lackwara.—Denniem treeçon affant dis Lackwaran i Andrea.—Gilin de combustible que en destama tratas en valora.—Distais sur ce descident tronçon, dirimettra de l'accident de la companie de la constitución to de Tique, d'alcident de Verbia (ser.)—E nomes des demans de casa lateral à la Reaccide de Nestribut.

RECEDITIONS OF THYBUT OF FLUT DATA IN TRUCE OF IL SERquelaranch, on amout do le Junista.

CHAP. XIII. — Elecanciements des Canaux de la Scoquerannan, au-dissos de la Juniata.

ENBALICAMENTS DE LA SUSQUERINNAM PROPREMENT DITE.

— Chemina de fer de Potteville à Sunbary et de Liken;
canal Wisconisco.

Demandamento de La Bancas OCCIONTALE. — Clembio de for d'Elizio de Williamsport. — Lianto qu'il distiliam de l'action qu'il distingui de l'action qu'il distiliam de l'action qu'il decret de l'Aliadophie, de Balliames de Muhisipos nest grande lone. — Liudes de 1921. — l'action qu'il de l'action qu'il de l'action qu'il de l'action qu'il de l'action de l'action de l'action qu'il de l'action de l'action

Emission movements at a financiar in Poster Edge — 1989

CHAP. NIV. — Great. Letterals. 1 to Spycemoths.

George — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 — 1989 —

EMBRANCHEMENT DE LA BASSE SUSQUEBANNAR. — Canalisation du Consutogo. — Divers chemins de fer. RECAPITULATION DES LIGNES NAVIGABLES DU BASSIN DE LA

SCHICTURAL CONTROL DE PRESENCE DE L'ARCONTROL DE PROPERTIE DE L'ARCONTROL DE PROPERTIE DE PR

iaga en Amérique. — Chemin de Columbia ou de Wrightsville là York. — Chemin de York à Gettylburg. — L'Elat refecuble le-chemin de Gettylburg au Poloman — Trace, penies, courbes, état des travaux à la fin de 1838; suspension en 1839. — Distance de Philadelphie à l'Ultio. Chemin projett de Chambertburg d'Attiburg. — Etudes

Chemin projeté de Chambersburg à Pittsburg. — Etudes préparatoires, penies et contre-penies, délance par cette voie entre Philadelphie et l'Obio.

CHAP. XVI. — CANAL CONTINO DE PELLADALPHIE A

Coffer. Art. — Cavill. Coffer in critic centuring as Definition. — Detailed of foncient in critic centuring as on canni entire in Sinneenshooting, efficient of the Berman's on canni entire in Sinneenshooting, efficient of the Artifert. Anderson. — Bennotern administrative, effectingment de la joudient de la Branche Orcidentale article final parties in selected — Trapic de Pollaciophia Pallalang. — Pentes et ooster-portes. — Comparation exercise (Equipment applicable of East i Titous dama Tata de New York. — COLINE. SETTERS A. COLINE. COLINE. SETTERS A. COLINE. COLINE. SETTERS A. COLINE. SETTERS GET IN LEAST OF The CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS GET IN LEAST OF THE COLINE. SETTERS A. COLINE. SETTERS GET IN LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS GET IN LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS GET IN LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS GET IN LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS GET IN LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS GET IN LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS OF THE LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS OF THE LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS OF THE LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS OF THE LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS OF THE LEAST OF THE CALARLESSITY, OR DEVEN PETERS OF THE CALARLESSITY OF THE CA

Enn. — 110m: De Frièven Chera. — Lione De Braven. — Ligne du French Creck. — Condistition du French Creck et rigole navigable jusqu' an lac Conneaut. — Dimensions ; éclases ; leur largeur ; longueur de cette division.

Ligne du Bouter. — Raiten des corrages i longueur. Prolongment de fauez lignes. — Eller se réunisent au les Conneast. — Division du Shenanqe, ou arbeirement de cani du Beurer japes ou les Conneast. — Tratel Shrenapo. Petit Shenanqo. — Crooke Creek , matris de Tynatssiling — Albenindian. — Herrich Form dain la les Conneas. — Oblamentales. — Herrich Form dain la les Conneast. — Obsessit on justifica de la les Conneasts are le las Erick. — Deur justices propieses chai de l'inouest ne préfére. — Tratel, justices propieses chai de l'inouest ne préfére. — Tratel, jusComparasso des distances et des pentes à racheter entre Rev York et le lac Érié, et entre Pulisdelphia et le même lac ; sopériorité de New-York, l'Alisdelphia et le manage à l'égard de l'Othio — Autres jonctions de Pittsburg aver le les Érié par le canad l'Othio et les canass de Beuver, de Sandy et du Mahoning.

Amélioration de la Monompahela.

GHAP. XVIII.—DEFENSE ET PRODUITS DO RESEAU DIS TRA-VAOR PURINES AFRATENATA I L'ÉTAT. — Fonds des travaux publics, création d'impôte nouveaux on 1851 : nécessité actuelle d'autres lairs: — Dette de l'État. — Revenus et de prenses de l'État. déficit — Domaine public. — Frais d'éta-

Time, now is report to their revolute function.

(IAF) All, Note there overwhere the course of the content of t

DE FER DE LA PENSYLVANIE. - Travaux de l'Etal ; travaux des compagnies. - Lignes achevées : lignes en construction. &a

PIN DE LA TABLE DE PRENIES VOLUME.

Dans cet ouvrage, les mesures américaines ont été, autant que possible, converties en mesures françaises. Voici les principales unités de mesure usitées en Amérique, et leur valeur en mesures françaises :

| L'oités de longueur              |       | 1 pied anglais                                   |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|                                  |       | 1 mille = 1,609m                                 |
| Unités de superficie             |       | 1 acre                                           |
| Unités de volume                 |       | 1 pied cube                                      |
| Pour le bois à brûter            |       | 1 corde                                          |
| Pour les hois de sciage          |       | 1,000 pieds Board Measure, c'est-i-dire          |
| 1,000 pieds de lon               | g sar | 1 pied de large et 1 pº d'épaisseor 2004 reb. 36 |
| Pour les liquides                |       | 1 gallon                                         |
| Unités de poide                  |       |                                                  |
|                                  |       | 1 toune                                          |
| Quelquefois on se sert d'une ton | ne de | 2,000 livres swelrdsspords                       |
| Unité monétaire.                 |       | 1 dollar                                         |
| La dellas sa mabiliaisa am 100   | cont. |                                                  |

Sur les cartes, on a le plus souvent donné aux localités et ans flouves les noms qu'ils portent dans la lanque naglaire, sans les traduir en français. Cependant pour des rivières dont le nom est précédé un moi little (pétit), on a'est quelquefois servi de l'expression française, à l'égard de l'adjectif. Ainat, pour little Conemangh, on a dit poit Comennagh (Planche III). Il covitent de renarquer que les nons français abondent dans les parties de l'Union qui out été sous la domination française, siantique dons le Canade.

| L'abréviation | t ou T.          | signifie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Town (ville).                                         |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|               | Cr on C.         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Creek (rudssauu).                                     |
|               | R.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | River (rivière ) et quelquefois Run (pent enterenn ). |
|               | B. ou Br.        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Branch (Branche d'uo cours d'eau).                    |
|               | F4               | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ford ( id. ).                                         |
| ~~~           | w                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | West ( Owest ).                                       |
|               | E. ou Ea.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | East (Est).                                           |
| meson on      | S. ou So         | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which | South ( Sud ).                                        |
|               | N. ou N1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | North (Nord).                                         |
|               | Lit. on L.       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Little ( Petit ).                                     |
|               | M <sup>1</sup> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mountain ( Mentegue on Mont ).                        |
|               | F. on Fa.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Palls (Chute ou Ceteracte).                           |
|               | 1.,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lake ( Lac ).                                         |
|               | Pt.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Point ( Pointe ), quelquefois Port ( Port ).          |
|               | RR               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Railroad ( Chemin de fer ).                           |
|               | S on Sp.         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spring (Source).                                      |
| -             | I on to.         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Island (Re).                                          |
|               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |

<sup>1)</sup> Toutes les fois qu'il sera question de pieds , il fandra toujours ensendre qu'il s'agit de pieds anglais , à moins que le contraire na soit

<sup>1:</sup> Toutes les fois que nons emploierons in mot tonne , nous surens en vun la tonne française de 1,000 kilog.

<sup>(3)</sup> C'est le cours mayen du change entre la France et les Eists-Unia. D'après la quacité réelle d'argent qu'il content, le dellar vant, seton l'Annueire du Burcou des longitudes, 5 fr. 42 c.

## PREMIÈRE PARTIE.

COUP-D'ŒIL SUR LA TOPOGRAPHIE ET SUR LE CLIMAT DES ÉTATS-UNIS.

PREMIERS PLANS ET PREMIERS ESSAIS DE TRAVAUX PUBLICS.

(100)

### SECTION I

### ÉTENDUE ET POPULATION DES ÉTATS-UNIS.

Configuration du territoire occupe par les fista-l'ais. — Le claute des mentagens Bachenses et celle des Alléphanys partagent et territoire en trois régions. — Soperficir des Ente-l'ais. Bepartition de cette superficir entre le diverses latinates. — Nombre des Estas ; dats de leur salmission dans l'Union ; leur opperficir. — Imites et périmètre de l'Union. — Populsion de l'Union; sus peoprès successib. — Population de chacun des Ente en 1650. Population des sulles companions aux est l'armes et l'Angieres et sur Certai et Loudes.

Le territoire occupé par les États-Unis s'étend du 69° degré de latitude septentrionale à 24° 27°, et de 10° de longitude orientale à 54° de longitude occidentale, méridien de Washington (60° et 127° de longitude ouest du méridien de Paris). Il offre à peu près la forme d'un trapèze dont la grande base, située au nord, s'appuie sur les déserts des possessions anglaises, tantique que la petite base longe le golfe du Mexique, et dont les deux côtés à étendent, celui de l'est le long du littoral de l'Atlantique, et celui de l'ouest le long de l'Océan Pacifique, des provinces septentrionales du Mexique et du Texas. Il est coupé par deux grandes chaînes de montagnes, l'une, celle des Alléghanys ou Apalaches, qui se dirige du N.-N.-E. au S.-S.-O., à peu près parallélement au littoral de l'Atlantique, en se tennat u nu médiore distance de celui-ci; l'autre, celle des montagnes Rocheuses (Rocky Mountaint), lezaucoup plus reculicé à l'ouest, et heaucoup plus élevée, court du N.-N.-O. au S.-S.-L', elle n'est autre chose que le prolongement de la grande cerdilière des Andes qui traverse toute l'Amérique du Sud, se déprime à l'istime de Panama, se referese cansite majestuesante sur l'immense base du plateau mexicain, et continue vers le nord sa marche retifique aussi ammés s'évarret de l'Ovéau Pacifique, près duquel elle s'alaisse se termine dans les pays glacés qui avoisinent l'embouchure du Mackensie, vers 60° de latitude.

Abstraction faite des contrées tropicales qui sont en dehors des États-Unis, le massif habitable de l'Amérique septentrionale situé au-dessous d'une latitude égale à celle de Paris (48° 50') se trouve partagé par ces deux chaînes en trois régions bien distinctes. L'une, celle de l'Est, se compose d'une série de bassius peu étendus, qui naissent dans les Alléghanys et se terminent à la plage de l'Atlantique. Dans son ensemble, on peut la considérer comme un plan incliné descendant des Alléghanys à la mer. La seconde occupe une position analogue sur l'autre revers du continent, entre la cime des montagnes Rocheuses et l'Océan Pacifique. Elle est en majeure partie dans les limites du Mexique. Les États-Unis n'en possèdent que le district connu sons le nom de Columbia ou d'Orégon, qu'arrose la rivière Columbia, et dont les limites sont encore indéterminées du côté du nord. La troisième, celle du Centre, se compose d'un immense triangle dont la pointe est au sud et la base au nord; elle n'est traversée par ancune chaîne de montagnes : elle possède un climat tempéré; elle est admirablement pourvue de beaux et vastes cours d'eau, de forêts où la maiesté de la végétation est un sujet d'étonnement pour le voyageur européen, de gites étendus de charbon, de fer et de plomb; elle joiut à ces trésors souterrains la première condition de la prospérité des États, un sol auquel de grands mouvements diluviens et les dépôts accumulés de détritus végétaux ont donné une fertilité remarquable. Cette troisième région, avec la première pour annexe, est incontestablement l'une des portions du globe les mieux disposées par la Providence pour recevoir un empire puissant et populeux.

La presque totalité de la région située à l'est des Alléghanys, et la majeure partie de la région Centrale appartiennent aux États-Unis. Ces deux régions réunissent aujourd'hui toute la population de l'Amérique du Nord, déduction faite des terres équinoxiales. Cependant la région du Centre n'est encore en population et en richtesse que l'ombre de ce qu'elle est appelée à devenir. Elle est même à poine habitée à l'ouest du Nississipi.

Les pays voisins de la mer Pacifique ne sont que des solitudes. Les provinces mezicaines de la Vicille et de la Novelle-Californie et de Sonora sont presque complétement désertes, et, en raison de leur aridité extrême, semblent devoir l'être toujours, à l'exception de quelques oasis. Le district Origon, qui est la propriété des Etat-Unis, ne compte pas un seul village. La démarcation des frontières n'y est pas exactement faite entre le territoire des Etats-Unis et celui des Anglais, et même des Russes. Il a c'éd covreun entre les deux premières puissances qui rerendiquent en commun un territoire considérable contre la Russie, qu'il ne serait fait aucun établissement permanent sur les bords de l'Océan Pacifique jusqu'en 1840 (1).

| La surface du sol des États-Unis a été évaluée , par<br>M. Darby, à                                                                                                | Hectares<br>584,660,000<br>527,625,000 | Milles merés.<br>2,257,374<br>2,037,165 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Cette superficie totale pent être sous-divisée comme il suit :                                                                                                     |                                        |                                         |  |
| Région de l'Est, entre les Alléghanys et l'Atlantique.<br>Région de l'Océan Pacifique ou district de l'Orégou.<br>Région Centrale entre les Alléghanys et les mon- | 91,356,000<br>77,551,000               | 352,727<br>299,438                      |  |
| tagnes Bochenses, appelée aussi l'Ouest<br>La superficie des 26 Élats qui existaient au 1" jan-                                                                    | 358,715,000                            | 1,385,000                               |  |
| vier 1839, est de                                                                                                                                                  | 247,000,000                            | 1,009,311                               |  |

La superficie de la France est de 52,769,000 hectares, c'est-à-dire le dixième de celle des États-Unis, la moitié environ de la région de l'Est, le septième de la région Centrale et le cinquième des États constitués au 1º janvier 1839.

Je joins ici comme terme de comparaison l'indication de la superficie de divers importants États ou de quelques pays qui semblent destinés à former de grands empires:

|                                                 |        | Heelaces,     |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|
| Prusse                                          |        | 27,300,00     |
| Royaume-Uni d'Angleterre                        |        | 31,200,00     |
| Espagne et Portugal                             |        | 57,000,00     |
| Antriche                                        |        | 66,500,00     |
| Mexique avec le Texas                           |        | 425,500,000   |
| Brésil                                          |        | 799,200,000   |
| Russie                                          |        | 1,898,900,000 |
| Russie d'Europe                                 |        | 463,800,000   |
| Europe jusqu'à l'Oural                          |        | 879,100,000   |
| Europe occidentale, comprensut la France, l'A   | ngle-  |               |
| terre, l'Espagne et le Portugal, l'Italie, la S | uisse, |               |
| l'Autriche, la Prusse, la Coufédération german  | ione,  |               |
|                                                 |        |               |

la Hollande , la Belgique , le Danemark . . . . . . 305,700,000

D'après M. Darby, le territoire des États-Unis est réparti comme il suit entre les diverses latitudes:

<sup>(1)</sup> Les Americains cur-mémes na sont pas d'accord entre sux sur la position réelle qu'il convient de donner, sur le bord de la mer Pacifique, à la ligne de séparation cutre bur territoire et les possessions anglaises. M. H. Tanner penne que la limite de l'Union remontera tout su plus à 49° de latitude. M. Darby l'avait portée à 54° et même que fois à 34° 40′.

SUPERFICIE des parties du territoire des États-Unis comprises entre les divers cercles de latitude (1).

| DEGRÉS DE LATITUDE. |                    | HECTARES.    | MILLES CABRÉS. |  |  |
|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--|--|
| Entre le 24- et     | le 95*             | 23,870       | 400            |  |  |
| 23                  | 26                 | 746,867      | 2,887          |  |  |
| 26                  | 27                 | 2,244,998    | 8,678          |  |  |
| 27                  | 28                 | 2,302,922    | 9,675          |  |  |
| 28                  | 29                 | 9,328,500    | 9,000          |  |  |
| 29                  | 30                 | 6,821,919    | 96,370         |  |  |
| 50                  | 51                 | 12,967,079   | 50,124         |  |  |
| 51                  | 32                 | 19,935,000   | \$0,000        |  |  |
| 59                  | 35                 | 12,955,000   | 20,000         |  |  |
| 33                  | 34                 | 13,631,530   | 60,500         |  |  |
| 54                  | 53                 | 20,275,383   | 78,574         |  |  |
| 38                  | 56                 | 21,549,710   | 85,500         |  |  |
| 56                  | 57                 | 21,549,710   | 85,500         |  |  |
| 87                  | 58                 | 21,549,710   | 83,500         |  |  |
| 58                  | 39                 | 31,302,700   | 191,000        |  |  |
| 59                  | 40                 | 59,903,087   | 127,194        |  |  |
| 40                  | 41                 | 58,115,600   | 198,000        |  |  |
| 41                  | 49                 | 54,328,435   | 132,696        |  |  |
| 42                  | 45                 | 49,995,778   | 193,950        |  |  |
| 43                  | 44                 | 49,117,816   | 189,864        |  |  |
| 44                  | 45                 | \$0,022,232  | 195,560        |  |  |
| 43                  | 46                 | 40,497,566   | 156,972        |  |  |
| 46                  | 47                 | 53,584,185   | 157,530        |  |  |
| 47                  | 48                 | 30,300,730   | 117,900        |  |  |
| 48                  | 49                 | 24,943,834   | 96,420         |  |  |
| 49                  | 30                 | 12,210,640   | 47,200         |  |  |
| 50                  | 51                 | 7,951,742    | 50,660         |  |  |
|                     | TOTALEX            | 558,466,170  | 2,986,974      |  |  |
| Deduction for       | tite de ce qui est |              |                |  |  |
| au delà du 49º      | degré , ces totaux |              |                |  |  |
| deviendraient.      |                    | \$66,393,798 | 2,189,514      |  |  |

L'Union américaine se composait au 1<sup>er</sup> janvier 1839 de vingt-six États, de deux Territoires organisés, c'est-à-dire ayant un gouvernement régulier, et d'un district fédéral appelé district de Colombie où a été bâtie la ville de Washington. Lors de la déclaration d'Indépendance en 1776, les Etats étaient au nombre de treire, distribués sur le littoral

<sup>(1)</sup> Fice of the United States, page 57. Le total diffère un peu d'une autre évaluation du même auteur, que nous avons déjà citée page 5.

de l'Atlantique. Depuis lors, treize autres États ont été successivement constitués admis dans la confédération. Ils seon formés quelquefois au mopen du fractionnement d'anciens États, librement consenti par les parties intéressées; mais le plus souvent par l'effet du dévelopement naturel de la population dans des pays qui originairement à appartenaient à avenu des premiers États confédrées, ou dans des régions qui, comme l'ancienne colonie française de la Louisiane, avaient été cédées à l'Union par des puissances étrapéres.

Les treize États datant de l'Indépendance sont ceux de New-Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode-Island, New-York, New-Jersey, Pensylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, et Géorgie. Le Vermont occupant un terrain auquel précendaient les trois États de New-Hampshire, Massachusetts et New-York, fut reçu dans l'Union le 4 mars 1791. Le 1" jinn 1792, le Kentucky, démembré de la Virginie, fut reconnu comme membre de la Confédération. Le 1" jiun 1796, ce fut le tour du Tennessee dont le sol, appartenant joids à la Caroline du Nord, avait écdé par elle à la Confédération nen 1789. Parmi les autres nouveaux États et les Territoires, les uns, ceux du Nord, coupent diverses portions de la Louisiane qui, en 1803, fut achetée à la France par le président Jefferson, ou quelques lambaux de la Floride qui, plus tard, a été à shandonnée à l'Union par l'Essagne, movennant indemnité.

Voici les noms de ces derniers États et leurs époques d'admission :

| Louisiane  |  |  |  |  |   |  | 1812. |
|------------|--|--|--|--|---|--|-------|
| Indiana .  |  |  |  |  |   |  | 1816. |
| Mississipi |  |  |  |  |   |  | 1817. |
| Illinois . |  |  |  |  |   |  | 1818. |
| Alabama    |  |  |  |  | : |  | 1819. |
| Missouri.  |  |  |  |  |   |  | 1821. |
| Michigan   |  |  |  |  |   |  | 1836. |
| Arkansas   |  |  |  |  |   |  |       |

Le Maine se détacha du Massachusetts en 1820.

Les Territoires organisés sont: la Floride, le Wisconsin et l'Iowa. Ce dernier n'existe que depuis le mois de juin 1838; il a été formé d'un terrain situé au delà du Mississipi, qui d'abord avait été attribué au Wisconsin.

Il reste encore de l'espace pour plusieurs autres États, particulièrement à l'ouest du Mississipi où il n'y a encore que deux États, le Missouri et l'Arkanass avec une partie d'un troisième, celui de la Louisiane, et un Territoire, celui d'Iowa.

Les États et les Territoires organisés, tels qu'ils étaient le 1<sup>er</sup> janvier 1839, occupairent une superficie de 330,793,246 hectares. Le tablean suivant indique la superficie de chacun des États et des Territoires. SUPERFICIE des États et des Territoires organisés, le 1" janvier 1839.

| ÉTATS ET TERRITOIRES<br>ORGANISÉS. | HECTARES.    | MILLES CARRÉS |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Maine                              | 9,906,750    | 38,930        |
| New-Hampshire                      | 2,382,800    | 9,200         |
| Vermont                            | 2,358,200    | 9,800         |
| Massachusetts                      | 2,256,230    | 8,730         |
| Bhode-Island                       | 386,700      | 1,500         |
| Connecticut                        | 1,520,900    | 3,100         |
| New-York                           | 12,691,000   | 49,000        |
| New-Jersey.                        | 1,942,500    | 7,800         |
| Pensylvanie                        | 19,302,500   | 47,800        |
| Délaware                           | 569,800      | 2,200         |
| Maryland                           | 2,887,830    | 11,130        |
| Virginie.                          | 17,233,616   | 66,624        |
| Caroline du Nord                   | 42,820,800   | 49,300        |
| Caroline du Sud                    | 8,525,250    | \$1,780       |
| Georgie                            | 45,928,500   | 61,890        |
| Alabama                            | 45,701,100   | \$2,900       |
| Mississipi                         | 12,349,120   | 47,680        |
| Louisiane                          | 12,768,700   | 49,300        |
| Tennessée                          | 10,411,800   | 40,200        |
| Kentucky                           | 10,489,500   | 40,500        |
| Ohio                               | 10,427,340   | 40,260        |
| Indiana                            | 9,483,500    | 56,500        |
| Illinois                           | 14,996,100   | 87,900        |
| Missouri                           | 47,819,200   | 68,800        |
| Michigan                           | 15,462,509   | 29,700        |
| Arkansas                           | 15,721,300   | 60,700        |
| District de Colombie               | 23,900       | 100           |
| Territoire de Floride              | 14.491,120   | 55,680        |
| Territoires de Wisconsin et d'Iowa | 69,375,180   | 967,880       |
| Total.                             | \$50,793,946 | 1,977,194     |

Déduction faite des Territoires, c'est-à-dire en ne comptant que les États, cette superficie est de 247 millions d'hectares (1,009,344 milles carrés).

Le périmètre de l'Union américaine forme une ligne de 14,941 kilom. (9,286 milles) de long, sinuosités non comprises, qui se répartit ainsi (1):

<sup>(</sup>i) Tanner, Emigrant's Guide through the Falley of the Mississipi, page 18.

Laurens et l'Allandique ; de là , en suivant la ligne du versant des caux et ensaite la rivière Connecticat ; jusqu'au LV degré de latitude, de là su Saint-Laurent ; de là, par le milleu du chesal du Saint-Laurent et des lues Outris, Erié, Saint-Clair, Harro et Supériore au grand Portage sur le bord uned ousei de ce derairer lue ; de de là, par une serie de positis lues qui se déchargent dans la tiene Plaies (Rainy Loily et par le luc des Bois à Ventrémité nout-ouest de ce mention leur de la mouvaire la loristicie inservée det de ce

|                     | or in, per one serie to pento mes qui se occus gent dans le i                                                                                                                 |            |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                     | Lake) et par le lac des Bois à l'extrémité nord-ouest de ce                                                                                                                   |            |         |
|                     | dernier lac; de là , en suivant le méridien jusqu'au 49° degré<br>de latitude, puis de là , par le parallèle de 49°, jusqu'anx                                                | Eilonäten, | Miller, |
|                     | montagnes Rocheuses                                                                                                                                                           | 4,827      | 3,000   |
| A l'Ouest           | Rocheuses à l'Océan Pacifique, envirou                                                                                                                                        | 963        | 600     |
|                     | titude                                                                                                                                                                        | 782        | 486     |
| At Ouest et au Sua- | Ouest. Du 42° degré de latitude sur le littoral de l'Océau Paci-<br>fique, en suivant la frontière mexicaine jusqu'à l'embou-<br>chure de la Sabine, dans le golfe du Mexique |            |         |
| Au Sud              | Le long du golfe du Mexique , de l'embouchure de la Sa-                                                                                                                       | 3,701      | 2,300   |
|                     | bine an cap Sable , pointe de la Floride                                                                                                                                      | 1,770      | 1,100   |
| Al Est              | Littoral de l'Atlantique                                                                                                                                                      | 2,896      | 1,800   |
|                     | Total                                                                                                                                                                         | 14,941     | 9,286   |

En 1819, avant l'acquisition de la Floride, M. Calhoun, alors ministre de la guerre, estimait, dans un rapport au congrès, ce développement de frontière à 15,833 kilom. (9,840 milles), et, en comptant les sinuosités secondaires du littoral et des rivières, à 20,732 kilom. (12,885 milles).

D'après leur position géographique et leur organisation sociale les États de l'Union se classent en différents groupes. Ainsi on désigne ordinairement par le nom d'États de la Nouvelle-Angleterre (New-England States), les États de Maine, New-Hampshire, Vermont, Massachusetts, Comecticut et Rhode-Island (1).

On appelle États du Centre ou du Milieu (Middle States) ceux de New-York, Pensylvanie, New-Jersey, Délaware et Maryland.

Ce qu'on appelle communément l'Ouest comprend les États situés dans le bassin du Mississipi , c'est-à-dire l'Obio, l'Indiana , l'Illinois, le Michigan, le Missouri, le Kentucky, le Tennessee, la Louisiane, le Mississipi, l'Alabama et l'Arkansas.

Les termes de Nord et de Sud sont fréquemment employés pour distinguer les États sans esclaves de ceux où l'esclavage est admis. On range cependant les États de Maryland et de Délaware parmi ceux du Nord, quoiqu'ils aient des esclaves, parce quo l'esclavage y est en décroissance. Le Potomac est considéré, dans le langage habituel, comme formant, sur le littoral, la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud.

<sup>(1)</sup> Aux Étata-Unis il est d'usage de les qualifier suusi d'États de l'Est, quoiqu'ils me soient pas les seuls à l'est des Alleghanys, parce qu'ils occupent la partie la plas ocientate du continent. Mais nous ne nous servirons jamais de cette décomination : nous considères consumé Estas de Est dous ceut du libroral de l'Allantique.

La population de l'Union, dont le chiffre donne la meilleure mesure de sa richesse et de la puissance qui a pa être appliqué aux travaux publics, est encore clair-semée sur evaste territorie; mais elle suit une progression rapidement roissante. Nous reproduisons ici quelques tableaux statistiques, qui permettent de juger comment elle s'est graduellement développée dans l'ensemble du pays et dans chacun des États en particulier.

TABLEAU de la Population des États-Unis, d'après cinq recensements.

| ÉTATS ET TERRITORRES. | 1790.     | 1800.     | 1810.     | 1820.     | 1850.      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Maine                 | 96,540    | 151,719   | 928,708   | 294,535   | 599,953    |
| New-Hampshire         | 141,899   | 183,762   | 214,460   | 244,161   | 269,328    |
| Vermont               | 85,416    | 154,465   | 217,895   | 233,764   | 280,632    |
| Massachusetts         | 378,717   | 495,945   | 472,040   | \$23,287  | 610,408    |
| Rhode-Island          | 69,110    | 69,122    | 76,951    | 83,039    | 97,199     |
| Connecticut           | 238,141   | 251,002   | 261,942   | 278,902   | 297,663    |
| New-York              | 340,120   | 386,786   | 939,049   | 1,572,812 | 1,918,608  |
| New-Jersey            | 184,139   | 211,949   | 245,362   | 277,375   | 320,823    |
| Pensylvanie           | 484,373   | 609,563   | 810,091   | 1,049,458 | 1,548,235  |
| Delaware              | 39,096    | 64,273    | 79,674    | 79,749    | 76,748     |
| Maryland              | 319,728   | 341,348   | 380,546   | 407,550   | 447,040    |
| Virginie              | 748,508   | 880,900   | 974,622   | 1,065,579 | 1,211,403  |
| Caroline du Nord      | 395,731   | 478,105   | 335,500   | 638,829   | 757,957    |
| Caroline dn Sud       | 249,073   | 343,391   | 415,115   | 309,741   | 581,185    |
| Géorgie               | 82,348    | 162,101   | 232,455   | 540,987   | 516,825    |
| Alabama               |           |           |           | 197,901   | 509,597    |
| Mississipi            |           | 8,830     | 40,532    | 75,448    | 136,621    |
| Louisiane             |           |           | 76,536    | 153,407   | 915,739    |
| Tennessee             | 55,791    | 105,602   | 261,757   | 423,813   | 681,904    |
| Kentucky              | 75,077    | 220,935   | 405,511   | 364,317   | 687,917    |
| Ohio                  |           | 45,563    | 230,760   | 581,454   | 937,903    |
| Indiana               |           | 4,875     | 24,520    | 147,178   | 545,051    |
| Illinois              |           |           | 12,292    | \$5,211   | 157,455    |
| Missouri              |           |           | 20,843    | 66,586    | 140,445    |
| Michigan              |           |           | 4,762     | 8,896     | 31,639     |
| Arkansas              |           |           |           | 14,273    | 50,588     |
| District federal      |           | 14,095    | 24,023    | \$3,039   | 39,834     |
| Territoire de Floride |           |           |           |           | 34,730     |
| TOTACK                | 5,929,827 | 3 508 941 | 7.959.905 | 9.658.191 | 19,861,199 |

### ETENDUE ET POPULATION DES ÉTATS-UNIS.

H.

POPULATION de l'Union, par État, en 1830, en distinguant les Esclaves de la Population libre.

| ÉTATS ET TERRITOIRES. | POPULATION<br>LIBRE. | POPULATION<br>ESCLAVE. | NOMBRE<br>d'hommes libres<br>peer<br>un esclave. | TOTAL.     |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1. New-York           | 1,918,835            | 78                     |                                                  | 1,918,608  |
| 2. Pensylvanie        | 1,547,830            | 405                    |                                                  | 1,348,235  |
| 5. Virginie           | 741,648              | 469,757                | 1,58                                             | 1,211,403  |
| 4. Ohio               | 957,897              | 6                      |                                                  | 957,903    |
| S. Caroline du Nord   | 492,386              | 948,601                | 2                                                | 757,987    |
| 6. Kentocky           | 399,704              | 165,913                | 8,16                                             | 687,917    |
| 7. Tennessee          | 840,301              | 141,603                | 3,81                                             | 681,904    |
| 8. Massachusetts      | 610,407              | 1                      |                                                  | 610,408    |
| 9. Caroline du Sud    | 265,784              | 313,401                | 0,84                                             | 581,185    |
| 10. Géorgie           | 299,292              | 217,831                | 1,57                                             | 516,823    |
| 11. Maryland          | 344,046              | 109,994                | 8,84                                             | 447,040    |
| 49. Maine             | 399,943              | 2                      | . 1                                              | 599,945    |
| 13. Indiana           | 545,028              | 5                      |                                                  | 545,051    |
| 14. New-Jersey        | 318,569              | 9,954                  |                                                  | 590,895    |
| 13. Alabama           | 191,978              | 117,549                | 1,68                                             | 509,327    |
| 16. Connecticut       | 297,630              | 25                     |                                                  | 297,673    |
| 17. Vermont           | 280,632              |                        |                                                  | 280,632    |
| 18. New-Hampshire     | 269,323              | 3                      |                                                  | 269,328    |
| 19. Louisiane         | 106,131              | 109,388                | 0,96                                             | 215,739    |
| 20. Illinois          | 156,698              | 747                    |                                                  | 157,445    |
| 21. Missouri          | 115,364              | 23,091                 | 4,60                                             | 140,453    |
| 29. Mississipi        | 70,962               | 63,639                 | 1,08                                             | 136,621    |
| 25. Rhode-Island      | 97,189               | 17                     |                                                  | 97,199     |
| 24. Délaware          | 75,456               | 5,292                  | 22,51                                            | 76,748     |
| District federal      | 53,713               | 6,119                  | 8,80                                             | 39,834     |
| Territoire de Floride | 19,229               | 15,501                 | 1,94                                             | 84,750     |
| Michigan              | 31,607               | 59                     |                                                  | 51,639     |
| Arkansas              | 25,812               | 4,576                  | 8,65                                             | 30,388     |
| TOTACK ET MOYENNE     | 10,899,149           | 2,009,043              | 5,39                                             | 12,861,193 |

Dans la population libre sont comprises 319,599 personnes de couleur réparties entre tous les États et les Territoires.

111.

TABLEAUX du moucement de la Population, exprimé en centièmes, pour chacun des États de l'Union, dans chacune des périodes décennales de 1790 à 1830 (1).

IV.

| DE 1790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 1800                                                                           |                                                                                           |                                                                               | DE 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 1810                                                                                                            |                                                                                                                                | _                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ÉTATS ET TERRITOIRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Populat on<br>later,                                                             | Population<br>culture                                                                     | Pepalation<br>totale.                                                         | ÉTATS ET TERRITOIRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Population<br>labra.                                                                                              | Population<br>escient.                                                                                                         | l'opulatio<br>sciale,                                        |
| 6. Kertineky, « 9. Georgie, « 9. Georgie, « 9. Vermont, 4. New. York. 5. Ceroffine ded Sod), « 6. Penny Ivanie, 7. New Hampshire 8. Caroline du Nord, « 9. Manachusett, 10. Winachusett, 11. New-Jerzey, 12. Maryland, « 15. Dielavare, « 14. Cameritied. 15. Bielavare, « 14. Cameritied. 15. Bielavare, « 14. Cameritied.  MOYENNER, | 193<br>93<br>81<br>77<br>40<br>40<br>50<br>18<br>21<br>18<br>13<br>12<br>16<br>6 | + 224<br>104<br>- 5<br>+ 36<br>- 34<br>- 95<br>+ 18<br>- 9<br>+ 4<br>- 51<br>- 63<br>- 60 | 900<br>97<br>84<br>77<br>39<br>39<br>30<br>24<br>18<br>15<br>9<br>9<br>5<br>0 | 1. Ohio 2. Tennessee , 3. Kentucky , 4. New York 5. Georgie , 6. Organia , 6. Vermont 6. Vermont 6. Vermont 6. Vermont 6. Deraulandisch 6. Jenness 6. Sanghand 6. Sanghand 6. Organia 6. Sanghand | 409<br>136<br>81<br>67<br>43<br>41<br>33<br>22<br>10<br>17<br>18<br>12<br>18<br>12<br>8<br>11<br>5<br>5<br>5<br>7 | + 223<br>+ 100<br>- 27<br>+ 76<br>- 35<br>- 15<br>+ 34<br>- 27<br>- 32<br>- 71<br>+ 13<br>+ 5<br>- 67<br>+ 590<br>+ 73<br>+ 66 | 4(9) 148 84 64 53 41 54 22 20 17 16 16 16 16 19 4 536 334 71 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                               | Мотеллев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37                                                                                                                | 50                                                                                                                             | 36                                                           |
| (*) Massebosette. , 12.<br>Maior, , , , . 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                           |                                                                               | (*) Masschusetts 18.<br>Maiss 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                              |

<sup>(1)</sup> Bans chacun de cre tablesux les États sont ranges par ordre d'acroissement. Les Territoires seinement manier.

Le signe sa indique les États de l'eclesarge et recomm. Le signe - naurage mêtre d'actroissement, les signe — la définantion de la population externit. Les créaters qui gigner dans la population des États de la consideration ne reconnant pas l'existencisarge, sans tret-peu nombreux. Dans questjour-sons, et cont les restes sis la population externe qui praisant des peut nombreux. Dans questjour-sons, et cont les restes sis la population externe qui pre la passimate immédiatement à listente. Con déciné de l'exchange viters au apparel buil dans le condition de serviteurs rangagés (németred aurents). Dans d'autre faits plus recents, sels que cut d'allaine et d'Illinois, ce sont des ordresses qui à y raine de listroisbule avant que ce faits ne fisser de constituer.

| DE 1810                  | A 1820              |                        | DE 1890 A 1830.       |                           |                      |                       |                      |  |
|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| ÉTATS ET TERRITORBES.    | Population<br>like. | Population<br>escient. | Population<br>totale. | ÉTATS ET TERRITOIRES.     | Population<br>libre, | Population<br>extens. | Populatio<br>totale, |  |
| 1. Indiaua               | 503                 | - 20                   | \$90                  | 1. Illinois               | 189                  | - Si                  | 183                  |  |
| 9. Illinois              | 548                 | + 446                  | 531                   | 2. Alabama, e             | 193                  | + 181                 | 142                  |  |
| 5. Ohio                  | 132                 | -                      | 152                   | 5. Indiaea                | 133                  |                       | 155                  |  |
| 4. Louislane, a          | 100                 | 100                    | 100                   | 4. Missouri, a            | 162                  | + 143                 | 111                  |  |
| 5. Tennessee , a         | 53                  | + 80                   | 62                    | 5. Nississipi, a          | 66                   | + 100                 | 81                   |  |
| 6. New-York              | 44                  | - 33                   | 43                    | 6. Ohio                   | 61                   |                       | 61                   |  |
| 7. Kentucky, a           | 34                  | + 38                   | 59                    | 7. Tennessee, a           | 28                   | + 79                  | 61                   |  |
| 8. Georgie , a           | 50                  | + 42                   | 53                    | 8. Géorgie , a            | 36                   | + 43                  | 32                   |  |
| 9. Maine                 | 50                  |                        | 30                    | 9. Louislane, a           | 96                   | + 39                  | 41                   |  |
| 10. Pensylvanie          | 30                  | - 73                   | 59                    | to. New-York              | 41                   |                       | 41                   |  |
| 11. Caroline du Suil, a  | 12                  | + 32                   | 18                    | 11. Maine                 | 34                   | -                     | 3.4                  |  |
| 12. Caroline du Nord, a. | 12                  | + 21                   | 15                    | 19. Pensylvanie           | 28                   | + 91                  | 28                   |  |
| 15. New-Hampshire        | 14                  |                        | 14                    | 13. Kentucky, a           | 19                   | + 30                  | 22                   |  |
| 14. New-Jersey           | 13                  | 30                     | 13                    | 14. Vermout               | 19                   |                       | 19                   |  |
| 13. Massachusetts        | 11                  |                        | 11                    | 18. Rhode-Island          | 17                   | - 63                  | 37                   |  |
| 16. Virgioie , a         | 10                  | + 8                    | 9                     | 16. Nassachusetts         | 17                   |                       | 17                   |  |
| 17. Vermont              | 8                   |                        | 8                     | 17. Caroline du Sud, a    | 9                    | + 22                  | 16                   |  |
| 18. Rhode-Island         | 8                   | - 36                   | 8                     | 18. Caroline du Nord , a. | 13                   | + 20                  | 13                   |  |
| 19. Maryland, a          | 11                  | - 4                    | 7                     | 19. New-Jersey            | 15                   | - 70                  | 13                   |  |
| 20. Connecticut          | 3                   | - 69                   | 3                     | 20. Virginie, a           | 16                   | + 10                  | 14                   |  |
| 21. Délaware , «         | 0                   | + 8                    | 0                     | 34. New-Hampshire         | 10                   | ١.                    | 10                   |  |
| (*) Missouri, a          | 287                 | + 295                  | 288                   | 23. Maryland, c           | 15                   | - 4                   | 10                   |  |
| Michigan                 | 88                  |                        | 58                    | 25. Connecticut           | 8                    | - 74                  | 8                    |  |
| District fédéral, a      | 45                  | + 18                   | 38                    | 24. Délaware , a          | 8                    | - 97                  | 3                    |  |
|                          |                     | -                      | -                     | Michigan                  | 233                  |                       | 236                  |  |
| Morennes                 | 34                  | 99                     | 22                    | Arkansas, a               | 104                  | + 183                 | 113                  |  |
|                          | -                   |                        | 1                     | District federal, a       | 26                   | - 2                   | 20                   |  |
| (*) Y compe's l'Arkamet. |                     |                        |                       | Morexnes                  | 34                   | 31                    | 55                   |  |

Les différentes classes de la population ont suivi, pendant le délai de quarante ans , de 1790 à 1830 , la progression suivante :

| CLASSES DE LA POPULATION.  | 1790.                                    | 1850.                                           | en centièmes.            |  |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Population libre. { Blancs | 5,172,117<br>39,312 3,231,629<br>697,697 | 10,359,530<br>319,399 } 10,832,149<br>2,009,045 | 9392<br>457 } 236<br>488 |  |
| TOTALE ET MOVENNE          | 3,929,326                                | 12,861,192                                      | 997                      |  |

Dans l'ensemble de l'Union , les diverses classes étaient , en 1830 , dans les rapports suivants :

Dans les États à esclaves, la population libre représentait, en 1830, 65,7 pour cent de la population totale, et en 1790, 66,6 pour cent.

Le progrès de la population des États-Unis dépasse tout ce qui a lieu en Europe. Le universe le grandes puissances curopécimes, l'Augleterre est celle qui a gagné le plus en population depuis la fin du dix-huitième siècle. En ne considérant que la Grande-Bretagne seule, parce que, selon M. Porter (Progress of thenation, volume 1), les renseignements relatifs à l'Irlande avant 1821 sont contestables, on a les chiffres suivants pour les quatre recensements de 1801 à 1831:

| Annica |     | Population. | Accroissement en centiès |  |  |  |
|--------|-----|-------------|--------------------------|--|--|--|
| 18     | 01. | 10,912,616  |                          |  |  |  |
| 18     | 11. | 12,596,803  | 15                       |  |  |  |
| 18     | 21. | 15,391,631  | 15                       |  |  |  |
| 18     | 31. | 16,539,381  | 15                       |  |  |  |
|        |     |             |                          |  |  |  |

Ainsi la Grande-Bretagne proprement dite épronve dans chaque période décennale un accroissement qui n'est pas tout à fait égal à la moitié de celui des États-Unis.

V compris I Irlande, l'accroissement correspondant à la période décennale de 1821 à 1831 est le même que pour la Grande-Bretagne seule, car en Irlande la population pullule lesaucoup malgré une effroyable misère. L'insouciance pour l'avenir qui résulte d'une détresse sans pareille y produit, sous le rapport de la population, le même effet qui, aux États-Unis, provient d'une confiner ellimitée dans un avenir prospère.

En France, la population n'augmente que lentement. Voici en effet ce qui résulte de cinq recensements :

| Années, | Population. | Astroissement so emilione |
|---------|-------------|---------------------------|
| 1801.   | 27,349,003  |                           |
| 1811.   | 29,092,734  | 6                         |
| 1821. · | 30,161,875  | 5                         |
| 1831.   | 32,569,223  | 7                         |
| 1836.   | 33,540,910  | 3                         |

Nous joignons ici un tableau qui montre le progrès successif de la population de quelques métropoles commerciales dont nous aurons souvent à citer les noms :

| VILLES.              | ANNÉES DE RECENSEMENTS. |        |        |         |          |        |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|---------|----------|--------|--|--|--|--|--|
| TILLES.              | 1790.                   | 1800.  | 1810.  | 1890.   | 1830.    | 1838.  |  |  |  |  |  |
| Boston               | 18,038                  | 24,937 | 55,930 | 45,298  | 61,392 * |        |  |  |  |  |  |
| New-York             | 55,131                  | 60,489 | 96,573 | 193,766 | 205,007  | 270,08 |  |  |  |  |  |
| Philadelphie         | 45,393                  | 70,987 | 96,664 | 119,523 | 167,881  |        |  |  |  |  |  |
| Baltimore            | 15,738                  | 26,614 | 46,533 | 62,738  | 80,625   |        |  |  |  |  |  |
| Charleston           | 16,539                  | 18,712 | 24,711 | 24,780  | 50,219   |        |  |  |  |  |  |
| Nouvelle-Orléans (1) |                         | 10,000 | 17,949 | 27,176  | 46,510   |        |  |  |  |  |  |

De toutes ces métropoles , celle dont l'accroissement est le plus marqué, New-York, a aiusi vu sa population octupler en quarante-cinq ans, de 1790 à 1835. New-York, qui, o la fin du xvim<sup>es</sup> siècle, n'était qu'une ville de second ordre en comparaison de Mexot de Rio-Janeiro, est aujourd'hui la plus populeuse cité de l'Amérique et l'une des plus riches du monde.

Excepté Gincinnati, qui en 1830 n'aurait eu 30,000 habitants qu'en y comprenant des

communes contigués mais indépendantes, telles que celles de Newport et de Covington situées sur l'autre rive de l'Ohio dans l'état de Kentucky, aucune autre ville n'approchait alors de 30,000 àmes.

Voici quelle était, en 1830, la population des autres villes les plus importantes :

| Albany, capitale (2) de l'État de New-York | 24,238 habitants. |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Washington                                 | 18,827            |
| Providence (Rhode-Island)                  | 16,832            |
| Bishwood controls to be Wheeled.           | 10.000 -          |

Pendant la saison des affaires, c'est-à-dire pendant l'hiver, la Nouvelle-Orléans reçoit un surcroît de population qu'en 1833 on estimait à 20,000 ou 23,000 times.

<sup>(2)</sup> Bans la plequer des Bans, la capicle, ou a'soemble la législatere, n'est pou la ville la plus grande. Ou closiel pour capitale habituellement une pectie ville dont la position soit centrale. Ainsi la capitale de la l'emptynaire n'est pas l'Ainbidelpie; cet est Harrichere, Celle de Maryland aires pas histonere; c'est Anaugolis. Boston et la Nouvelle-Orienn sent expendent les capitales den Massachuscute et de la Louisiane. Bichmond aussi est en même tempe la capitale et la ville la plus considerable de la Virginia.

| Salem (Massachusetts)    |    |  |      |      |  |  |  |  |  |  | 13,886 | habitants |
|--------------------------|----|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|
| Portland (Maine)         |    |  | <br> |      |  |  |  |  |  |  | 12,601 |           |
| Pittsburg (Pensylvanie). |    |  |      |      |  |  |  |  |  |  | 12,312 |           |
| Troy ( New-York )        |    |  |      | <br> |  |  |  |  |  |  | 11,603 |           |
| Louisville (Kentucky)    |    |  |      |      |  |  |  |  |  |  | 10,352 |           |
| New-Haven (Connecticut   | ). |  | <br> |      |  |  |  |  |  |  | 10,180 |           |

Tontes les autres villes de l'Union avaient alors moins de 10,000 âmes. Depuis lors, lecaucoup ont dépassé ce chiffre et plusieurs ont auteint celui de 15,000. Celles qui ont fait le plus de progrès sont les villes commerciales de Mohile (Alabama), et Buffalo (New-York), les villes manufacturières de Rochester (New-York), Lowell (Massachusetts), Pittsburg et Louisille que nous avons déjà nommées, et diverses localités des nouveaux États comme Chicago (Illinois) sur les bords du lac Michigan, Déroit (Michigan), etc.

Le mouvement de la population de Londres peut être cité comme fort remarquable, même après celui des métropoles de l'Amérique du Nord.

| En | 1801,  | Londres avail | 861,813 habitan |
|----|--------|---------------|-----------------|
|    | 1811,  | -             | 1,009,516       |
|    | 1821,  | _             | 1,225,694       |
|    | 1831 . | _             | 1.475.069       |

Ainsi Londres, dans un délai de trente ans, a augmenté de 609,224, c'est-à-dire de 70 per cent; dans ce même temps à peu près, c'est-à-dire, de 1800 à 1830, New-York gagnait 142,518 habitauts, c'est-à-dire 235 pour cent.

La rapidité du progrès de la population de Paris a été bien moindre.

Voici quel en a été le mouvement de 1789 à 1836 :

| Εa | 1789, | Paris avait | 524,186 | habitas |
|----|-------|-------------|---------|---------|
|    | 1801, | -           | 346,836 |         |
|    | 1811, | _           | 622,636 |         |
|    | 1821, | _           | 713,966 |         |
|    | 1831, | _           | 771,909 |         |
|    | 1836, | · -         | 909,126 |         |

c'est-à-dire qu'en quarante-deux ans, de 1780 à 1831, Paris na augmenté que de 220,723 àmes ou de 48 pour cent. Pour le même intervalle à l'égard duquel nous avons comparé Londres et New-York, celui de 1801 à 1831, l'accroissement de Paris a été de 228,053, c'est-à-dire de 44 pour cent. Mais depuis 1831, la population de Paris a pis un essor rapide. Eu tienja ans elle s'est acrue de 134,253. Il est vrai que cette augmentation n'est en partie qu'apparente. Le recensement de 1831 n'avait compris que les habitants existants dans Paris au moment même de l'opération, n'egligeant ainsi près de 30,000 enfants, confiés pour la plupart à 1s tutelle des hospiecs, et placés, soit en nourrier, soit en apprentissage, dans les localités voisines de la capitale, bien qu'ils aient leur domicile léval dans les 0° arrondissement. Le recensement. Le recensement.

de 1836 ayant tenu compte de cette partie de la population, on voit que l'augmentation de 1836 sur 1831 n'a guère excédé 100.000 habitants.

Nous donnerons maintenant quelques détails succincts sur la configuration et sur l'hydrographie de deux des trois régions dont se compose le territoire des États-Unis. c'est-à-dire sur la région qui s'étend le long de l'Atlantique, entre le sommet des Alléghanys et la mer, et sur la grande vallée Centrale de l'Amérique du Nord. Nous passerons ainsi sous sileuce la région qui est située sur les bords de l'Océan Pacifique. Cette portion des États-Unis est actuellement inhabitée. D'après les voyageurs qui l'ont visitée, elle est bien arrosée et fertile; conformément à la loi générale de la nature qui a créé un privilége en faveur du revers occidental de chaque continent, le climat y paraît plus tempéré, et moins inégal que sur le littoral de l'Atlantique, et surtout les hivers y sont beaucoup moins durs. Les lignes isothermes qui, en passant d'Europe en Amérique, fléchisseut de plusieurs degrés vers l'équateur, se relèveut de l'autre côté des moutagues Rocheuses et regaguent, dans le distriet de l'Orégon, le niveau qu'elles avaient dans nos pays d'Europe, pour descendre de nouveau vers l'équateur à l'approche du littoral de l'Asie. Le jour n'est peut-être pas fort éloigné où cette belle contrée, abandonnée aujourd'hui à quelques misérables tribus sauvages, sera féeondée par une population blanche, et sillonnée de routes, de canaux et de chemins de fer. L'esprit entreprenant des Anglo-Américains ue se laissera pas arrêter par les cimes escarpées des moutagnes Rocheuses et par les plaiues stériles et désolées qui s'étendent à leur pied du côté de l'Orient. Mais dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, nous sommes dispensé de nous en occuper.

### SECTION II.

### RÉGION DE L'ATLANTIQUE.

T.

Ses dimensions, Nature du littoral; montagnes an uned; rangée d'îles au midi. - Marées. - Chalne des Alléghanys, formée de crêtes parallèles dirigées du nord-est au sud-ouest. - Sillons compris entre les crêtes et counus sous le nom de Vallées , quoique , au lieu d'être percourus par des fleuves , ils soient coupés par eux .-- Crête centrale ou Alléghany . - Crête orientale ou Blue Ridge, - Crête occidentale ou de Cumberland. - Faible élévation des Alléghanys, Dépressions qu'éprouve le sol à la rencontre de l'Endson. -- Absence des neiges éternelles et de lacs désavantageuse pour la navigation naturelle ou artificielle. - Bassins dont se compose la région de l'Atlantique. - Cataractes que présentent les fleuves tributaires de l'Atlantique. - Ligne des cataractes. Sa direction , par rapport au littoral , quand un se rapproche du sud. - Trois fleuves des États-Unis seulement soul exempts de cataractes sur le prolongement de cette ligne, l'Hudson, le Mississipi, le Saint-Laurent. Importance qui en résulte pour l'Hudson. -- Zone inhabitable entre le littoral immédiat et la ligne des cataractes. - Seconde zone, hordée à l'est par la ligne des cataractes. Avantages qu'elle offre. - La ligne des cataractes est aussi celle des grands ports. - Le littoral est partagé en trois croissants par le cap Cod et le cap Halteras. - Caractères de chacun de ces croissants ; croissant du nord. - Croissant du midi ; navigation le long du littoral. -- Croissant Intermédiaire ; facilités qu'y donnent l'Eudson et la Chésapeake. -- L'Iludson s'avance au travers des montagnes et donne le moven d'atteindre la vallée Interieure de l'Amérique du Nord, sans franchir de grandes élévations. -- Navigation parallèle au littoral. -- Grande largeur relative de la région de l'Atlantique et faible largeur de la zone inhabitable le long du croissant intermédisire. - Difficultés de la navigation des fleuves du littoral en amont de la ligne des cataractes. - Les lignes de navigation ont dû partir de la ligne des cataractes.

La région de l'Attantique s'étend de la pointe de la Floride à l'embouchure de la rivière Sainte-Coix, qui sépare l'état du Maine de la province anglaise du Nouveau-Brunswick. D'après la géographie purcuent physique, elle irait jusqu'à l'embouchure du Saint-Laurent, qui est plus loin au nord, mais les limites naturelles ne sont pas toujours celles que fizent les combinaisons politiques. Elle se compose d'une série de bassiins, dont aucrun n'est considérable, et qui se partagent i espace allongé compris entre a cime des Alléghanys et la mer. Sa lougueur en lipse droite est de 263 myrimierres, et seulement de 219, si l'on s'arrête à Saint-Augustin, où la presqu'ile de la Floride se détache du massif du continent pour s'élancer vers le sud. Fort resserrée au nord, elle s'élargit bientôt en allant vers le sud, et atteint sa plus grande largeur, 40 myrian, caviron, dans le bassin de la Sauquelannah, qui forme un lambeau de l'État de New-Vork, et qui compose la majeure partie de relui de Pensylvanie. Au midi de la Pensylvanie, elle se rétrécit un peu; mas ielle a neore 58 myriane. ne Gorque et alms la Carpline da Nad, quoique la ligne du versant des œux, se déplaçant dans la chalne à partir de da Virginie e se portant alors à la crête qui horbe les Milégianys du côté oriental, c'est-à-dire au Blue Ridge, tende ainsi à réduire la largeur du versant de l'Atlantique. C'est-qu'el resultable de la chaine à na mouvement contrâire et s'écarte un peu plus de l'Oriena, laissat mabile de la chaine de la pied des montagnes un espace plus grand dont d'ailleurs la civilisation n'a na pour profiter.

Except à son extrainité nord, la région de l'Atlantique est constamment terminée, du côté de la me, par me plage sablonneuse plonqueaut doucement sons les eaux, sans offirir de falaises ni de murailles à pic. Découpée par mi grand nombre d'embouchures de fleuves, elle est parsenée de baies et d'anses plus nombreuses encore, et d'un meilleur mouillage dans les parages moutagement un nord que dans les sables du sud. Elle est bordée, particulièrement au sud, d'une rangée d'iles basses, longues et étroites, disposées parallélement aux terres. Elle offre deux promonotires avancés, le equi betteras et le cap Cod, qui coupent la ligne du littoral en trois croissants réguliers, et qui se distinguent, le preunier, par les tempêtes et les hourrasques qui le batteat presque sans cesse, ou plutôt qui le rasent, car il est sans hauteur au-dessus des eaux; le second, parce qu'il marque la séparation des fortes marées du nord et des faibles marées du sou (1).

La chaine des Alféghanys, le long de laquelle se relève peu à peu cette région, s'étend à peu près parallèlement au littoral sur une longueur d'euviron 200 myriam. Elle est baignée par la mer au uont; c'est elle qui forme la côte du Massachusetts, du Newllamyshire et du Maine. Au midi, elle s'affaisse, et finit par disparaitre à quelque distance du golfe du Nexique, après s'être épandue en un plateau qui couvre une partie des États de Teunessec et de Géorgie, et duque! sortent plusieurs cours d'eau importants, qui se déchargent, les uns dans l'Atlantique, les antres dans l'Ohio, d'autres enfin directement dans le golfe du Mexique. La chaine est formée d'une série de crètes à peu près parallèles à la direction générale du littoral, séparées par de larges sillons, et se prolongeant, sauf quelques interruptions, presque d'un bout de la chaine à

<sup>(1)</sup> A New York et, en general, sur toute la côté de l'Attantique, jumpien Horide, la marée n'est que de 1º20 à 2º-. A Boston, de l'autre coté du cap Cod, élect de 1º20 e. Jies su nord recorer, sur le celtée de la Nouvella-Éconse et du Nouveau-Brunowick, dans la baie de Fundy, elle est de 10º-, de 10º- et même, dit-on, de 20º-. A Brest, elle est de 2º- ya Sain-Maho, de 10º- ya Commille, de 10º-.

La Statistique des ports, publice par l'administration des Ponts-et-Chaussees en 1809, donne (page 13) les renseignements suivants sur les variations qu'éprouve la marée en suivant notre littoral :

<sup>•</sup> Popul Ferrere de la Mende (Ton est dem Fuerge de laire commencer la Manche à la Rigor qui join l'Été d'Overseire un les Scrittanys »), la battere de la mest, per muite de l'arrappentar que firme la presqui de Guestalle, va businers en cossonal jouqu'à la bian de Canzale. De be qu'elle est à Laberlabut, qu'el-viere a l'oui prés d'habord, y l'en Hille d'altre et la Manche (La Manche), and de de Granville et de care de la Rive et à la Seu princi de Guestalle, de la metrie à on maniforma, and de de Granville et du cept de la Rive et à Seu de mais de la Canzal de la Canz

l'autre. On dirait que ce sont des rides uniformes dues à un redressement ou à un plissement régulier que les rouches de la croûte terrestre auraient simultanément éprouvé, sur un immense espace, par l'effet de la contraction que le refroidissement a nu produire dans la masse du glole, ou par toute autre cause.

La direction générale des Michanys est du nord-est au sud-onest; mais entre ces deux exteriuiés, elle subit des inflexions qui modifient l'aspect général de la chaine, le nombre et l'especiment des crètes parallèles, et des angles desqueds partent quelques ramifications. Elle décrit un de ces décours, qu'on pourrait aussi liène qualifier de renfements, dans la Presyvanie, qui est ainsi presque toute comprise dans le périmètre de la chaine proprement dite. Le nombre des crètes parallèles varie de six à douvant les accidents de terrainqui les ont réunies ou séparées. La chaine occupe une largeur moyenne de 16 à 20 myriam. M. Bardy évalue à 6,000 ou 7,000° environ la largeur de la base de chaque crète, ce qui laisserait 15,000 à 17,000° pour largeur moyenne des sillons. Ces sillons sont le plas souvent susceptibles de recreoir en ne le ruture; c'est toujours le cas lorsqu'ils reposent sur le calcaire bleu de formation ancienne, qui est si abondant aux État-c'hnis.

D'après la régularité de configuration qui distingue les Alféghanys, on servait tent de croire que les fleuves et les rivières out du se renser mi li dans les ense de sillonts qui aéparent les crétes. Il n'en est rien cependant. Ces sillons ne forment pas des vallées, quoique quelques-unes en portent le non. Les vivières se rendeut à la mer en traversant les crétes successives. Elles s'y sont fait jour violemment à la faveur de quelque révolution terrestre. Les crètes présentent ainsi des tranchées larges et profoudes, par oil es fleuves continente luer chemin vers la mer, quelquefois même saus que leur cours soit précisément interrompu en ce point par des rapides on des chutes. L'une des plus remarquables de ces ontertues est celle d'Harper's Ferry où le Totomac et le Shénandosh, unissant leurs eaux, ont foré la crête connes sous le noun de Blue Ridge (Montagne Blewe). Ces bréches, qui offrent ordinairement des sites pittoresspass (1), sont de la plus grande utilité pour les communications. Elles donnent le moyen de se rendre d'un sillon à un autre, sans avoir à franchira acuen sommet. Le défilé d'Harper's Ferry, par exemple, a été ainsi mis à profit par un canal, par une route et par deux chemins de fer.

Entre l'Hudson et le milieu de la Virginie, la plupart des fleuves et des rivières prennent naissance sur les flancs d'une crète centrale à laquelle on a donné le nom d'Altéghany ou de Montagne Apalache, et qui a une hauteur à peu près constante de 800 à 1800° au-dessans de la mer.

Parmi les crêtes allongées qui, marchant parallèles les unes aux autres, composent la chaine des Alléghanys, on en distingue, indépendamment de la crête centrale, deux qui comprenaent eutre elles l'ensemble de la chaine comme un faisceau. Ce sont le

<sup>(1)</sup> Jefferson a dit que la passe d'Harper's Ferry valuit, à elle seule, le voyage au travers de l'Atlantique.

Blue Ridge, situé à l'est de la chaîne; et la crète de Cumberland ou de Gauley, placée à l'ouest, qui, du côté du nord, porte d'autres noms.

Le Blue Ridge forme probablement ce qui au nord de l'Hudson est connu sous le nom des Green Mountains; sur la rive droite de l'Hudson, il constitue les Highlands qui partent de West-Point. En Pensylvanie et plus au sud en Virginie, il borde ce qu'on appelle dans ce dernier État la Vallée par excellence, région calcaire, salubre et fertile. Jusqu'à 37º de latitude, il est coupé par tous les fleuves qui se rendent à l'Océan; mais arrivé là, il devient la crête du versant des eaux. Le large sillon formant cette magnifique Vallée qui, depuis l'Iludson, se continue sans interruption au travers de la Pensylvanie, du Maryland et de la Virginie, sur uu espace de plus de 600 kilom, en suivant le flane occidental du Blue Ridge, est borné alors par un éperon massif qui rattache la crête centrale ou Alléghany au Blue Ridge ou plutôt qui marque la fin de la crête centrale elle-même, comme si, à partir de ce point, elle était confondue avec le Blue Ridge. Cet éperon, dirigé à peu près du N.-N.-O. au S.-S.-E., est compris entre le James-River, qui se rend dans l'Atlantique, et le New-River, qui va se jeter dans l'Ohio. De la jusqu'à l'extrémité méridionale de la chaîne, le Blue Ridge renvoie à l'Atlantique le Dau, branche du Roanoke, le Pedee, le Santee, la Savannah; à l'Ohio, le New-River, qui, plus bas, prend le nom de Kanawha, et le Tennessee; et au golfe du Mexique, la Chatahoochee et l'Alabama.

La crète de Cumberhand, avec les crètes qui en dépendent, est, dans les Étatsdu Sud, plus massive que le Blue Ridge, En coumençant par le mid, elle a son point de départ à peu de distancé de la rivière Tennessee, qui, pour se rendre du plateau du Blue Ridge à l'Ohio, est obligée de la tourne et de décrire ainsi un long erietit. Parvenue ne Virginie, au nord de l'éperon qui joint la eréte Alléghany an Blue Ridge, elle semble d'abord se confondre avec la crète Alléghany; et plus loin, en se rapprochant du nord, dans la Pousylvanie et dans l'État de New-Tork, elle constitue, en arrière de celle-ci, sur quedques points, la ligue du versant des eaux, quoiqu'elle cesse d'offiri des sommes élevées et que se continuité soit moiss distincte. Ainsi, dans la Pensylvanie et dans l'État de New-York, elle donne naissance, d'un côté à la Génesce, et de l'autre à la Sasquéhannah, qui s'ouvre un passage à travers toutes les crètes comprises entre le prolongement du Camberland et l'Atlantique, tout comme au midi, le New-River sortant du Blue Ridge coupe toutes les crètes au génerale le Blue Ridge de l'Ohio. Cependant en Pensylvanie la crète Alléghany, forme généralement le partage des eaux.

L'élévation des Alléghanys est peu considérable malgré la grande largeur de la chine. Ble ressemblent le plus habituellement sous ce rapport aux Yosges ou au Jura, c'étadire que communément les sommeis n'y dépassent pas 1,200 ou 1,300° au-dessus de la mer. Les Alléghanys ne vont même pas à 1,000° de hauteur moyenne en ce qui éoncerne l'ensemble de chaque créte. Cepcudant ils offrent au nord, dans le Maine et le New-Hampshire, quelques ciunes plus clevées. Ainsi le Mooshelock (New-Hampshire) a 1,530°; l'an nise Katahdin (Maino ) a 1,70°; le mont Washington (New-Hampshire) a 2,027°. La masse de la chaine compose une sorte de plateau assez exhaussé dans la Yirginie, le Kentucky et le Ternessee; es ne rapporchant du nord elle se déprime; le terrain n'est plus qu'à 130°. environ au-dessus de la mer, aux approches de l'Iludson, dans l'État de New-York; il s'abaisse même jusqu'à 42º dans un défilé long et étroit qui court de l'Hudson au Saint-Laurent. Mais, de l'autre cèté de l'Iludson, en poursuivant vers le nord, il se remet de nouveau à monter, à ce point que e'est dans les latitudes septentrionales que les soumnets atteignent le maximum de hauteur; ainsi le bassin de ce bean fleuve offre une passe spacieuse, facile et unique, à travers l'essemble de la chaine.

L'une des conséquences de la faible élévation des Alléghanys, c'est qu'il n'y peut existerni de ces glaciers ou anus de neige qui, servant aux fleuves de réservoirs pernaments, les alimentent pendant l'été. C'est une cirronstance défavorable à l'établissement des conaux destinés à frauchir les Alléghanys pour retier les ports de l'Atlantique à la graude vallée Centrale de l'Amérique du Nord. In n'y a que quelques cimes isolées oi la neige se conserve pendant l'été, et elles sont situées dans les États septentrionaux du Maine et du Nev-lampshire oi l'on a du peu s'occuper d'établir de partelles jonetions.

Un autre obstacle à la création d'artères navigables au travers des Alléghanys consiete dans l'absence complète de lars qui craractèris cette chaine au midi de l'Iludson, c'est-à-dire dans la seule partie où il importait d'ouvrir de grandes lignes. Au midi du l'i degré de latitude, on ne trouve pas un lac sur le territoire des États-Înis, à moins qu'on ne qualifie de ce nom les lagunes qui bordent le rivage dans les Etats du Sud. Au contraire, de l'autre cété de l'Iludson, les lacs apparaissent. Ils sonf fort multipliés dans le Canade et dans le Nouveau-Brunswick, et même dans l'Etat du Maine. Au nord du 42° degré de latitude, c'est à peine s'il existe en Amérique un cours d'eau qui ne sorte d'un la ou d'un étang, Nous aurous occasion de revenir sur ce caractère de l'hydrographie américaine au sujet de la Yallée Centrale arrosée par le Saint-Laurent et le Mississipi.

En supposant un plan incliné qui s'appuie sur les points culminants de la région de l'Atlantique, ee plan plougera dans l'Océan de l'ouet à l'est, et de nord au sud. Aussi l'on peut remarquer que la plupart des fleuves qui l'arrosent ont leur direction générale de l'O.-N.-O. à PE.-S.-E. Ces fleuves sont fort nombreux. Le tableau suivant indique la longueur, la largeur moyenne et la superficie de leurs bassins, à partir du midi, et en comptant ceux qui, géographiquement, appartiennent au même système, celui de la région atlantique, mais qui, politiquement, font partie des possessions britanniques.

TABLEAU des Bassins du versant de l'Atlantique, de la pointe de la Floride a l'embouchure du Saint-Laurent (1).

| BASSINS.                         | LONGUEUR.   | LARGEUR.   | SUPERFICIE. |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                  | Kilomètres, | Kilomites. | Bectsess.   |
| Seint-Jean de Floride            | 195         | 64         | 1,243,930   |
| Sainte-Marie (2)                 | 97          | 86         | \$45,999    |
| Santilla                         | 993         | 48         | 1,087,800   |
| Alatamaha                        | 409         | 80         | 3,937,500   |
| Ogechee                          | 257         | 48         | 1,945,:00   |
| Savannah                         | 402         | 64         | 2,390,000   |
| Broad-River (3)                  | 113         | 16         | 181,300     |
| Ediato (4)                       | 195         | 64         | 1,245,200   |
| Charleston (3)                   | 48          | 48         | 255,100     |
| Sautee                           | 402         | 64         | 2,890,000   |
| Pedec (6)                        | 402         | 115        | 4,339,500   |
| Cap Fear                         | 599         | 64         | 2,072,000   |
| Onslow (7)                       | 48          | 48         | 235,500     |
| Neuse et Pamlico (8)             | 241         | 80         | 1,942,500   |
| Albemarie (9)                    | 485         | 97         | 4,662,000   |
| James-River                      | 409         | 64         | 2,390,000   |
| York River                       | 209         | 39         | 675,000     |
| Rappabannock                     | 225         | 30         | 725,200     |
| Putomac,                         | 190         | 99         | 3,030,500   |
| Patuxent                         | 98          | 16         | 235,100     |
| Patapseo                         | 36          | 48         | 971,950     |
| Eastern Shore (40)               | 190         | 48         | 1,398,600   |
| Su-quehannah                     | 270         | 947        | 8,041,950   |
| Surface de la baie de Chésapeake | 990         | 30         | 959,400     |
| Delaware                         | 409         | 72         | 2,915,730   |
| Versant oriental du New-Jersey   | 201         | 32         | 647,500     |
| A reporter                       |             |            | 49,093,430  |

<sup>(4)</sup> Foir Darby , page 252.

<sup>(2)</sup> Y compris le petit bassin de la riviere de Nassau.

<sup>(3)</sup> C'est une réunion de très-petits bassins dont les eaux se dechargent dans la baie de Port Royal : le plus étendu de res bassins est celui de la Coosawhatchie.

<sup>(4)</sup> Y compris les affluents divers de la baie de Sainte-Helène.

<sup>(3)</sup> Your désignons ainsi le bassin formé par deux petites rivières, l'Ashley et le Cooper, qui se reunissent dans vue anse sur laquelle est située la ville de Charleston.

<sup>(6)</sup> Avec les autres affluents de la baie de Winyaw, parmi lesquels le Waccamaw est assez considerable.

<sup>(7)</sup> Rennion de petits bassins, dont le principal est celui du New-River.

<sup>(8)</sup> Ces deux bassins se confondent à leur extrémité, pour constituer la base de Pamlico.

<sup>(9)</sup> La buie d'Albemarle recoit un grand nombre de cours d'eau, dont les principeux sont le Roanoke d'abord, et le

Chowan ensuite.

<sup>(10)</sup> Presqu'ile qui horde la Chesapeake du côte de l'orient.

| BASSINS.                                                     | LONGUEUR.        | LARGEUR.    | SUPERFICIE. | TOTAUX.    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                                                              | Kilomètres.      | Kilomètres. | Hectares,   |            |
| Report                                                       |                  |             | 49,095,450  |            |
| Hudson                                                       | 451              | 80          | 3,626,000   |            |
| Longue-lie (1)                                               | 193              | 14          | 979,790     |            |
| Houssatonick                                                 | 161              | 50          | 818,000     |            |
| Connecticut                                                  | 442              | 64          | 2,849,000   |            |
| Tamise                                                       | 97               | 40          | 388,300     |            |
| Narragansett (2)                                             | 103              | 48          | 503,030     |            |
| Bossard (5)                                                  | 97               | 40          | 588,300     |            |
| Baie de Massachusetts (4)                                    | 241              | 15          | 340,800     |            |
| Merrimack                                                    | 241              | 86          | 1,331,930   |            |
| Piscataqua                                                   | 64               | 40          | 239,000     |            |
| Saco                                                         | 115              | 40          | 433,930     |            |
| Caseo (8)                                                    | 80               | 19          | 138,400     |            |
| Kennebec                                                     | 941              | 97          | 2,534,000   |            |
| Penobscot                                                    | 193              | 97          | 1,864,500   |            |
| Union, Machias, etc                                          | 95               | 48          | 699,500     |            |
| Sainte-Croix (la moitié)                                     | 48               | 48          | 953,100     |            |
| Total pour les Ét                                            | Me-Unis.         |             | 65,306,859  | 63,306,880 |
| Sointe-Croix (Pautre moitié)                                 | 40               | 48          | 194,250     |            |
| d Soint Jean                                                 | 586              | 129         | 4,979,500   |            |
| Nouvelle-Écosse (péninsule de la).                           | 558              | 191         | 4,079,230   |            |
| Soint Jean.  Nouvelle Écosse (peninsule de la).  Cap Breton. | 241              | 56          | 1,539,730   |            |
|                                                              | 93               | 40          | 382,730     |            |
| Isthme de Fundy                                              | 98               | 40          | 589,730     |            |
| Isthme de Fundy                                              |                  |             |             |            |
| Chalcury                                                     | 584              | 80          | 2,849,000   |            |
| TOTAL pour les po                                            | messions anglair | es          | 14,690,830  | 14,620,880 |
|                                                              |                  |             |             | 79,927,400 |

En réunissant ces bassins en trois groupes représentant les trois sections de la région de l'Atlantique qui s'appuient sur les trois croissants du littoral, on a les résultats énoncés dans le tableau suivant :

<sup>(1)</sup> He située à l'embouchure de l'Hudson.

<sup>(2)</sup> Réunion de plosieurs petits bassins qui se déchargent dans la baie de Narragansett, où se trouvent les ports de Providence et de Newport.

<sup>(5)</sup> Réunion de plusieurs petits bassins qui se déversent dans la baie de Buxzard.

<sup>(4)</sup> Réunion de plusicurs petits bassins tributaires de la baie de Massachusetts , sur laquelle est bâti Boston.

<sup>(8)</sup> Réunion des bassins des affluents de la baie de Casco, dont le plus important, quoiqu'il soit peu étandu, est celui du Crooked-River.

SUPERFICIE du versant atlantique de l'Amérique du Nord, divisé en trois groupes, selon les trois croissants du littoral.

| SECTIONS NATURELLES.                                  | LONGUEUR.  | LARGEUR.   | SUPERFICIE. |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Croissani du sud-ouest, de la pointe de la Floride au | Küsmètres, | Kilomètre. | Hectares.   |
| cap Hatteras                                          | 1,985      | 167        | 21,050,800  |
| Croissant du milien, du cap Hatteras au cap Cod       | 1,225      | 298        | 36,617,420  |
| Croissant du nord, du cap Cod à la baie des Chaleurs  | 894        | 277        | 22,279,180  |
| Total                                                 |            |            | 79,997,400  |

La plupart de ces bassins sont très-exigus. Le plus grand d'entre eux, celui de la Suepthanuah, n'est que la moité de celui de la Dice, et cependant il est presque double de celui d'Albemarle qui ovrupe le second rang, et qui lui-même se compose de deux vallèes réclément distinctes, celles du Roanoke et du Chowan. Il est vrai que si Fon considère la Chésapeake comme le prolongement de la Susquéhannah, ce qui serait raisonnable à plusieurs égards, et que l'on réunisse au bassin de la Susquéhannah les surfaces arrosies par le James-River, l'York-River, le Rappahannock, le Potomac, le Patuxent et le Patapseo, ainsi que l'Eastern Shore, on a un bassin de 17,806,000 hectares de superficie, ce qui représente le tiers de la France ou encore le bassin de la Loire.

La majorité de ces fleuves et de leurs affluents ne sont navigables que sur une partie de leurs cours. La chaîne où ils prennent leur source est trop voisine de la mer pour qu'il en soit autrement ; il n'y en a pour ainsi dire aucun qui , à une distance ordinairement faible de la mer, ne présente une cataracte ou au moins un plan incliné insurmontable à la navigation. Cet accident général dans leur lit paraît occasionné par une bande continue de terrain primitif qui, avec la régularité qu'on retrouve dans les caractères géologiques du sol des États-Unis, comme dans sa configuration topographique, s'étendrait, dit-on, d'un bout à l'autre de l'Union. Ainsi, en descendant du nord au midi, on rencontre successivement les chutes de la rivière Sainte-Croix à Calais, celles du Penobscot à Bangor, du Kennebec à Augusta, du Merrimack à Lowell et à Haverhill, du Connecticut près de Hartford, de la Passaïc à Patterson, du Raritan près de New-Brunswick, de la Délaware à Trenton, du Schuvlkill près de Philadelphie, de la Brandywine près de Wilmington, de la Susquéhannah entre Columbia et la Chésapeake, du Patapsco près d'Ellicott's Mills, du Potoniac aux Little Falls et aux Great Falls, du Rappahaunock à Fredericksburg, du James-River à Richmond, de l'Appomattox à Petershurg, du Roanoke à Munford, de la Neuse à Smithfield, de la rivière du cap Fear à Averysboro, du Pedee près de Rockingham et de Sneadsboro, de la Wateree près de Camden, du Congaree à Columbia, du Saluda à son confluent avec le BroadRiver, de la Savannah à Augusta, de l'Oconee à Millelgeville, de l'Ocumigee (1) à Macon. Cette ligne des cataractes parait même se pourssivre sur le versand up gold et Mexique. On en distingue le prolongement sur le Flint-River à Fort Lawrence, sur la Chatahoochee à Fort Michell, sur la Coosa près de sa jonetion avec la Talbaçousa, sur la Tombigbee ou Tombekhee dans le voisinage du fort Saint-Edienne; M. Darby pense l'avoir retrouvée à l'ouest du Mississipi, sur la Ouachita ou Washita, an-dessous de confluent de la rivière Bourf, et, sur la Rivière-Rouge, aux rapides des environs d'Alexandrie. Mais du côté du golfe du Mexique, suivant le même auteur, dans les câts d'Alabama, de Mississipi et de la Louisiane, le banc de rocher qui coupe ainsi le cours de toutes les rivières, au lieu d'être de nature primitive comme sur le versant de l'Atlantique, es afformé d'un grès assex tendre, dont d'allieurs il n'indique pas l'âge géologique; dès lors il conviendrait de ne pas confondre les cataractes du versant de l'Atlantique avec celles qui avoisienne le golfe.

La ligne des cataractes, qui constitue comme un premier échelon des Alféghanys, est, au nord, très-voissie de l'Atlantique, quisque là les montagnes elles-mêmes not baignées par la mer. Ainsi les chutes des fleuves des états de la Nouvelle-Augletere et des états du Centre sont fort rapprochées du rivage. Mais quand on va vers le midi, la ligne des cataractes, restant à peu près parallèle au pied des montagnes, s'écarte comme elles de la mer. Il en résulte entre les fleuves du nord et ceux du midi une différence remarquable. Sur les fleuves situés au nord de la Chésapeake, ainsi que sur les tributaires de cette baie, tels que le James-River et le Potomac, la ligne des cataretes marque le point où la marée cesse de se faire sentir. La navigation maritime remonte jusque-là, mais s'arrête là. Sur les fleuves plus méridionaux, la marée cesse de se détre sensible hien au-dessous de la ligne des cataractes. Entre ette ligne et la limite de la marée, ils offrent une navigation naturelle qui est cependant imparfaite et souvent d'un médiores secours pour le coumerce.

Parmi les fleuves des États-Unis, trois senlement échappent à la commune loi qui, dans cette contrée, à barré les cours d'eau par une cataracte, à une médiocre distance de la mer : ce sont l'Hudson, le Mississipi, le Saint-Laurent.

L'Ilusion n'en présente ni an point où il est coupé par la ligne idéale des cataractes, ni à la rencontre des Highlands, barrière pourtant formidable, qui forme, sur une grande échelle, le prolongement du Blue-Ridge, ni aux mousts Catskill, qui correspondent probablement à la crète Alféghany. Habituellement chacun des fleuves offre au moins un rapide considerable à l'intersection de chaque crète qu'il traverse; mais un cataclysme merveilleux, nivelant tous les obstateles, a ouvert à l'Iludson un lit profond et à peu près sans pente, non-seulement à travers plusieurs crètes successives, mais jusqu'an plateau qui figure la plus occidentale de toutes. Le Mississipi est exempt de cataractes, du moins à partir de sa jonction avec le Missouri, et même, sur un plus long parcours, à partir des selutes de Saint-Antoine, soit parce que devant lui

<sup>(1)</sup> L'Oconce et l'Ocmulece, par leur réunion, forment l'Alatamaha.

tout a dû céder, soit plutôt parce que la ligne des cataractes, formant partie intégrante des Alléghanys, n'a pas dû s'étendre jusqu'au Mississipi.

Quant au Saint-Laurent, il peut être considéré comme presque ansai étranger que le Mississipi à la chaine des Alléghanys proprennent dire, en ce sens que les montagnes changent entièrement d'aspect à l'approche de la ligne qu'il suit pour se rendre du lac Ontario à la mer. Il diffère essentiellement des autres tributaires de l'Atlantique, et en droite ligne du midi au nord; ils vont au contraire du nord au midi. Des lors il n'y a rien de surprenant à ce qu'on ne retrouve pas chez lui les caractères qui les distinguent, et entre autres la méme interruption brusque à peu de distance de la mei distance de la mei

D'ailleurs, s'il ne présente pas une chute près de son embouchure, au point où ai serait renoutrie par la ligue des cataractes idealement prolongée, il sen faut qu'il soit, comme l'Ilusion et le Mississipi, exempt de rapides sur la majeure partie de son cours. Comme l'Ilusion et le Mississipi, exempt de rapides sur la majeure partie de non cours. Comme eux, et plus qu'eux, imposant par sa masse, s'il séduit l'amandeur du pittoresque par la limpidité de ses eaux d'un bleu plus pur encore que celles de l'Ilusion et par le paysage tantôt riant, tantôt grandose qui le borde, il est détestables sous le rapport de la navigation. Au-dessus de Montréel, il est hériesé d'obstacles et parseuné de plans incliués et de rapides, sans parler de la grande chute du Nagara, par laquelle il se précipite de ainveau de la le Érié à celui du lac Ontario. De même que l'Ilusion, et peut-être au même instant que lui, par l'effet d'une seule et même impulsion, il parait s'étre frayé un chemin an travers de bancs épais de granit et de gueiss, ainsi que l'attestent le chaos des Mille-lles (Thousand Islandt) et les murailles à pie curte lesquelles il coule à Québec, mais lien plus que l'Ilusion, il a conservé dans son cours la trace des difficultés qui s'opposaient à son passage, car il ne les a ou'en navire surmontées.

La perturbation d'un caractère si général, anuoucée par ces cataractes communes à tant de fleuves proche de l'Atlantique, n'est pas simplement une curiosité de configuration et un témoignage intéressant des rapports qui existent entre la constitution géologique intime d'un pays et ses traits extérienrs. La ligne des cataractes partage la région qui borde l'Atlantique en deux parties bieu distinctes, aux yeux de l'iudustriel et à ceux de l'homme d'état, tout comme à ceux du géographe. Au bas des cataractes, de leur pied à la mer, les fleuves sont à peu près sans pente et d'une navigation aisée, surtout au nord; leur eau est salée ou saumâtre, et monte on descend avec la marée; leurs rives sont plates, et les eaux y ont peu ou point d'écoulement. C'est un sol sablonnenx, très-peu fertile, excepté sur le bord immédiat des ruisseaux et des fleuves, et parsemé de flaques d'eaux stagnantes d'où s'exhalent, pendant l'été, des miasmes fiévreux. Cette première zone malsaine, inculte, couverte de forèts de pins, presque inhabitable et inhabitée, est étroite au nord de la Chésapeake, au-dessus du 37º degré de latitude ; mais elle occupe un assez grand espace au sud, en Virginie, dans les deux Carolines et eu Géorgie. Entre Charleston (Caroline du Sud) et Augusta (Géorgie), villes situées sur une ligne à peu près perpendiculaire au littoral, elle u'a pas moins de 200 kilom, de largeur. Au-dessus de la ligue des cataractes, la scène

change: les rivières ne ressentent plus l'action de la marée; elles ont beaucoup plus de pente; elles en ont même trop, car elles sont d'une navigation mauvaise, et praticables seulement pour de courts espaces séparés par des rapides, des rochers ou des bancs de sable. Elles offrent à l'industrie une force motrice qui semble inépuisable. Le pays est odudé ou même montageux, salubre, cultiré dans tous les fonds, richement boisé sur les croupes et les cimes, couvert de villes et de villages 10 y a însi, inmudiatement an-elessus de la ligue des cataractes, une admirable sone qui contourne les Alléghanys, depuis l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'à celle du Mississipi, de Québec à la Nouvelle-Orléans, et qui ayant derrière elle, au delà des.Alléghanys, le vaste et fertile territoire de l'Ouest, est, sans contredit, l'un des champs les plus remarquables et les mieux situés pour le commerce maritime, que la civilisation ait ervalbis.

La limite de ces deux zones, l'une privilégiée, l'autre maudite, était la place indiquée par la nature pour recevoir les centres commerciaux du pays. C'est là, en effet, que sont posées les grandes villes des états de l'Atlantique. Plus has elles eussent été plongées dans un air malsain, éloignées des terres cultivées, difficiles à approvisionner et hors de la portée des habitants de l'intérieur : plus haut, elles n'eussent pas eu de ports. Les fleuves qui, en amont de la ligne des cataractes, sont, pendant une bonne partie de l'année, médiocrement pourvus d'eau à cause du peu d'étendue et de la pente de leur cours, forment, en aval de la même ligne, des baies ou au moins des rades spacieuses et d'une entrée commode, généralement allongées, que les plus forts navires du commerce remontent et descendent avec facilité par l'effet des vents ou de la marée, ou à l'aide des remorqueurs à vapeur. Presque toutes les métropoles de l'est sont placées au sommet de ces baies ou de ces bassins; Boston est sur le bord de la mer, au fond d'nne belle rade; New-Bedford, Portland et les villes les plus considérables du Massachusetts, du New-Hampshire et du Maine, sont presque toutes situées de même, parce que, dans cette partie de la côte, la ligne des cataractes se confond à peu près avec le rivage. Providence est en tête de la baie de Narragansett. New-York est sur la ligne idéale des cataractes, fort voisin de la mer cependant, et à l'extrémité d'une immense rade (1). Philadelphie et Baltimore sont, l'une à la pointe de la baie de Délaware, l'autre en tête de la Chésapeake. Les ports de Richmond sur le James-River et de Petersburg sur l'Appomattox sont littéralement au pied des cataractes, qui, sur l'un et l'autre fleuve, et particulièrement sur le second, sont grandioses. Lorsqu'on s'avance plus au sud, on retrouve au voisinage des chutes de chaque rivière une ville assez importante; mais ce ne sont plus des ports. La zone stérile s'étant singulièrement élargie, les bajes qui offrent

<sup>(4)</sup> Ser l'Illachen, par enespion, il y aveit plese pour de grandes villes antitions bien au deuxe de cette rade, e ther an étà de la siparazioni de cete zone, à ciappante ou sociatai lives plan hast que New-York. Dons l'intrirer des terras, ou y touve deux villes considerables, à trois liveus hand de l'autre, Albaye et Try, qui, l'une et l'autre, expédient de puis naviers à la mer, sans compter plusieurs villes lastemédiaires, comme Poughtaspaie at Budon, d'où putett de la beliefant.

aux hâtiments maritimes une profondeur suffisante pour leur tirant d'eau, s'arrétent avant d'avoir atteint la zone de la culture. Les ports, beaucoup moins propères que ceux du nord, sont alors à une assez grande distance des terres en produit; et, pour se mettre en rapport avec les planteurs de coton et de riz, ils sont dans la nécessité d'envoyer au loin des bateaux à vapeur, quand il y a, pour porter ceux-ci, des rivières comme la Savannah et l'Alatamaha, ou de jeter, au travers du désert, des chemins de fer comme ceux de Charleston à Augusta ou de Savannah à Maron.

Les trois grands croissants qui composent le littoral se distinguent les uns des autres par la constitution bydrographique du territoire qu'ils limitent et par les facilités qu'ils offrent à la navigation et au commerce. Le croissant du nord, compris entre l'embouchure du Saint-Laurent et le cap Cod, n'a que des rivières d'un cours fort borné, qui arrosent un pays escarpé, froid, peu fertile. Derrière ce croissant la chaîne des Alléghanys, resserrée en largeur dans la sorte de péninsule étroite qui se termine, d'un côté au Saint-Laurent, de l'autre à la mer, acquiert cependant sa plus grande élévation. Il en résulte que les rivières y ont un régime difficile. Très-souvent ce ne sont, surtout près de leurs sources, que des lacs réunis les uns aux autres par des ruisseaux à grande pente. La marée, qui est beaucoup plus considérable au nord du cap Cod qu'au midi, cesse cependant d'être sensible dans les rivières à quelques lieues de leur embouchure; tandis qu'au midi du cap Cod, elle porte les navires de mer bien avant dans l'intérieur. Mais si cette région est mal partagée sous le rapport de la navigation fluviale, elle est admirablement pourvue de ports. Ainsi on y trouve Plymouth, Boston, Salem, Newburyport, Portsmouth, Portland, etc. Les dentelures de la côte offrent un grand nombre d'excellentes rades et de bassins sûrs. La plupart des rivières sont terminées par de petites baies que les montagues abriteut, que l'action de la marée garantit contre la formation de glaces permanentes, et qui sont exemptes de barres incommodes.

Le croissant du midi présente une plage aride, entrecoupée de marias. Il offre des bassins contournés, assex vates, mais peu profonds, oi le plus souvent les navires d'un fort tonnage ne pourraient entrer et où ils ne seraient pas abrités. Le rirage est formé de terres trie-basses, en partie inondées pendant la baute mer, quoique dans ces parages la marée soit peu considérable, et au travers despuelles serpentent des bras de mer à demi comblés par les sables, et des passes vaseusse par despuelles se terminent les rivières. Dans ce labyrinthe d'îles, de bas-fonds, de lagunes et de marécages, on trouve pourtant quelque culture. Le travail des noirs y rendés et la terrers productives, et leur fair rapporter, le long des rivières, beaucoup de riz, et, sur les bords de la mer, te fameux coton fongue-soie, qui tire son nom anglasis (cae-idund cotton) de la situation des terrains où il se récoile. On rencontre cependant derrière ce croissant, parnui un grand nombre de mouillages, un certain nombre de ports de commerce au moins passables, en téct desquels il faut signaler celui de Charleston. Trois belles rivières y out leur embouchure; ce sont : en commençant par le midi, la rivière s'atilité-ou, qui a 5 métres de aux la barre, puis 5 et 0°, et au moinsá, sur une louqueur

de 300 kilom.; l'Alatamaha, qui a 4m,50 à la barre, puis un peu plus jusqu'au delà de Darien, et que des bateaux de 30 tonneaux peuvent remonter jusqu'à Milledgeville, cent lienes plus haut; la Savannah, dont la barre est reconverte de 5m,50 d'eau, et que les bateaux à vapeur remontent jusqu'à Augusta, pour aller prendre le coton du haut pays. Les autres rivières, telles que l'Ogechee, l'Edisto, les deux petits cours d'eau de Cooper et d'Ashley dont la réunion forme le port de Charleston, le Santce, la rivière du cap Fear, la Neuse, le Pamplico, n'ont que peu de valeur comme lignes navigables. Mais comme derrière ce croissant il y a une assez grande distance entre le pied des montagnes et la mer, et même entre la mer et la ligne des cataractes, les fleuves y sont d'un régime moins inégal que ceux du nord et d'un cours moins abrupt. Quelques-uns sont naturellement praticables pour des bateaux très-petits, il est vrai, fort loin de l'Océan. Ainsi les bateaux descendent quelquefois le Santee, depuis Morgantown (Caroline du Nord), sur une distance d'environ 500 kilom. ; il paraît même qu'il peut porter des batcaux à vapeur aussi haut que Columbia, capitale de la Caroline du Sud. En résumé, le plus grand obstacle à la création d'un réseau de canalisation derrière le croissant du midi, et particulièrement dans le bas pays qui s'y développe sur une grande étendue, ne réside pas dans de difficiles circonstances de topographie ou d'hydrographie; il provient bien plutôt du climat du littoral immédiat qui est fatal à la race blanche, et de ce que le sol, jusqu'à une grande distance de la mer, y semble, sauf quelques points échappés à l'arrêt général, condamné, comme une bonne partie de nos landes, à une stérilité éternelle.

Les lagunes qui se developpent parallèlement au littoral le long de ce croissant, presque sans solution de continuité, depuis le cap Hatteras jusqu'au cap Fear, et de Charleston jusqu'en Floride, y établissent une ligne de navigation intérieure qu'il serait aisé de compléter, et dont le commerce tire parti depuis longtemps, quoiqu'on se soit peu occuré de la perfectionner.

Le croissant intermédiaire, du cap Hatteras jusqu'au cap Cod, est admirablement partagé sous le rapport de la navigation maritime, et il se prétait à de grands travaux de navigation intérieure, qui aujourd'hui sont, sinon tout à fait achevés, du moins en cours de rapide exécution. En jetant un coup d'œil sur la earte, on est frappé de la beauté de la Chésapeake. Cette magnifique baie, qui s'avance d'environ 300 kilom. dans les terres, est praticable partout pour les plus forts bâtiments. Elle offre une multitude de rades et de bassins. Plusieurs flenves et un grand nombre de moindres cours d'eau convergent vers elle de l'ouest, du nord et dn sud : c'est, par exemple, le James-River que les bateaux à vapeur et les goëlettes du cabotage remontent jusqu'à Richmond, e'est-à-dire à 175 kilom. de son embouchure, et qui est navigable pour de grands navires de commerce jusques à Warwick, situé deux ou trois lieues plus bas; c'est le Potomac, sur lequel les bâtiments de guerre neuvent s'avancer jusqu'à Washington; c'est encore la Susquéhannah, qui arrose des contrées fertiles, riches en superbes bois de construction et en trésors du règne minéral. Vers l'autre extrémité du croissant est l'embouchure de l'Hudson. Ainsi qu'on l'a déjà vu, ee flenve a rompu la barrière qui a arrêté tous les autres et les a obligés à subir une interrup-

tion brusque par une cataracte, pour descendre au niveau de la mer. Il pénètre dans l'intérienr à travers les montagnes par une fissure profonde, qui permet à la marée de le remonter jusqu'à Troy, à 260 kilom. de la barre. La cause puissante qui a ainsi tranché la masse des Highlands n'a pas borné là son influence. Il existe, avons-nous dit, une énorme dépression dans le sol bien au delà de Troy, où se termine la navigation fluviale, Entre l'Hudson et le bassin du lac Ontario, on ne trouve plus qu'une élévation de 130 mètres au-dessus de la mer. Les montagnes de droite, parmi lesquelles la Délaware et la Susquéhannah prennent leur source, et celles de gauche, qui enserrent la vallée du Connecticut, s'abaissent les unes et les autres aux approches du fleuve. Une rivière assez considérable, le Mohawk, dont plusieurs parties portent bateau, et qui se jette dans l'Hudson à Waterford, un pen au-dessus d'Albany, suit exactement la ligne la plus courte qu'on puisse tracer entre l'Hudson et les grands lacs, à peu près jusqu'au petit lac Onéida, qui se décharge lui-même dans le lac Ontario par un cours d'eau facile à rendre complétement navigable. Ainsi se trouvait très-naturellement indiquée la direction à suivre pour joindre l'Hudson au réseau des grands lacs, et par conséquent le littoral à la vallée Centrale de l'Amérique du Nord.

Et, sit plus remarquable encore, si au lieu de se tourner à l'ouest vers les grands lesc on se dirige au nord ut coté du Saint-Laurent, on rencontre, sur la continuation même de l'Hudono, un réservoir allongé, le lac Champlain, orienté comme lui du nord an and, et qui n'est séparé du fleuve que par un faite de moins de 45 mètres au-dessuss de la mer, et de moins de 20 mètres au-dessus du lac Champlain lui-même. Le lac Champlain se décharge dans le Saint-Laurent par la rivère Richelieu, qui conserve pareillement la direction de l'Hudon avec une pente en sens inverse, c'està-dire qui coule en droite ligne du nord au sud. Il est permis de croire que le méma cataclysme qui a pratiqué un li à l'Hudos en aval de Troy, a ouvert aussi le basin efflié du la Champlain, le chenal de la rivère Richelieu, et peut-être même le lit actuel du Saint-Laurent.

Ainsi la Chésapeake et l'Indison étaient destinés par la nature à servir de pivose l'un et l'autre à un système de communications, tous deux d'àbord par les commodités qu'ils offent à la navigation maritime; puis la Chésapeake par l'étendue du terrinoire qu'elle dessert, par le nombre et la puissance des cours d'en qui s'y déchargent, et l'Hudson par les facilités qu'il présente, seul de tous les fleuves du littoral, pour tourner on traverser la chaine des Alléghanys, atteindre, sans gravir les moutagnes, le résean des grands lacs, et pénétrer ainsi presque de plain-pied jusqu'au centre du continent, jusqu'au voisinage du Mississipi et jusqu'au Saint-Laurent. Le croissant intermédiaire oftre en outre deux longues baies, qui seraient remarquées sans le voisinage de la Chésapeake et de l'Iludson, celles de Delaware et de Narragansett. Edin jurésente, parallèlement au litoral, une communication naturellement praticable aux cubotums aur la majeure partie de son développement, depuis Providence (Rbode-Island) jusqu'au cap litaterns, et qui même, d'appès ce que nous avons dit du croissant du midi, s'étend au delà du cap Hatterns jusqu'au cap Fear, allant sinsi du 42° au 34° degré de lattide. Elle es interrompue par la terro ferme plus sinsi du 42° au fait titude. Elle es interrompue par la terro ferme plus nettement que celle qui longe le croissant méridional, de manière à exiger, pour étre complétée, des coupures un peu lus étendues; mais elle a beauroup plus de fond, et elle est d'une navigation meilleure. Au lieu de consister comme celle du sud en une série de lagunes ou de passes, situées tantôt dans des marais, tantôt entre le continent et une life d'iles oblongues et basses, elle est formée principalement par la suite de trois grandes haies praticables pour des navires de guerre, celles de Naramantet, de Débavare et de Chésapeake, qui, dirigéres toutes à peu près exactement du nord au midi, se partagent la majeure partie de l'espace occupé par la longueur du croissant, ou par de profonds détroits, comme celui de la Longue-lle, dans lequel un officier de la marine américaine, M. Gelmey, a récemment découvert un chenal pour les làtiments militaires, ct, enfin, par des nappes considérables où l'ou trouve au moiss 2°,90 d'eau, comme l'Albemarle-Sound. Les isthnes à trancher, pour relier les uns aux autres tous ces tronçons d'une belle ligne de cabotage intérieur, sont, après tout, bas et éfroits.

Indépendamment de tous ces avantages hydrographiques, le croissant intermédiaire se distingue aussi par cette circonstance que, derrière lui, l'espace compris entre la ligne du versant des eaux et la mer a acquis une grande largeur, et que cependant la zone inhabitable du littoral y est presupe partout extrêmement resserrée, ce qui haisse un vaste champ à la culture. C'est là aussi que la nature a placé les seuls dépôts de charbon qui paraissent exister dans la région de l'Atlantique, et notamment les inépuisables Rites d'authracite dont les Américains out tiré un parti extraordinaire.

A partir de la ligne des cataractes, les fleuves de cetterégion se transforment, comme no l'a vue, en véritables baise so l'on trouve constanment la profondeur d'eau nécessaire à de beaux bateaux à vapeur, et même aux navires du calotage, sinon à des trois-mâts, Mais il en est tout autreunent au-dessus de cette ligne. Comme ils ont leurs sources dans des montignes peu élevées, où il n'y a point de neiges éternelles et dans les dépressions desquelles il n'existe aucun lac, qu'ils se versent dans la mer après un trajet peu considerable, qu'ils étanchent des bassins d'une étende bornée et qu'ils coulent sur des pentes assez rapides, ils sont sujets à manquer d'eau pendant la belle assion, et, en dépit des vastes forêts qui ralentisent l'évaporation, et de l'abondance des eaux pluviales, les chaleurs de l'éé, qui sont intenses aux États-Unis, les réduisent, neudant cette saison, à une faible profondeur.

Aussi, une fois passé la courte saison pendant laquelle le dégel et la fonte des neiges les grossissent, les fleuves de la région de l'Atlantique cessent d'être navigables aidessus de la ligne des cataractes, et même alors ils ne le sont qu'à la descente. Hors de là les fleuves de cette région ne sont praticables que pour des batelets chargés d'un petit nombre de tonneaux, et seulement, sauf quelques exceptions, pour de courts espaces.

Il résulte de là que les grands travaux de navigation artificielle ont dù partir de la ligne des cataractes.

## SECTION III.

## RÉGION CENTRALE.

#### CHAPITRE L

### Aspect général et Division de cette Région.

Elle n's pas de montagnes ; elle est formee de deux grands plans inclinés, l'un au nord, l'autre au midi, rattaches par un vaste plateau. — Lacs qui occupent le plateau et alimentent les cours d'eau des deux plans inclinés.

La région Centrale de l'Amérique du Nord, en faisant abstraction de la partie à guanis déserte, et d'ailleurs à peu près d'tengère aux Etats-Unis, dont les flevies sont tributaires de la baie d'Hudson et de l'Océan Arctique, est une immense surface qui n'est coupée d'aucune chaîne de montagnes, mais qu'es stillonnée; per de magnifiques rivières se réunissant toutes pour former deux fleuves gigantesques, le Sain-Laurent et le Mississipi. Elle se compose de deux plans inclinés, dirigés, l'un, le lassini d'asin-Laurent, du sud-ouez au nord-est, l'autre, cedui du Mississipi, du nord au sud. Ces deux plans se raccordent par un plateau considérable, d'une faible élévation au-de-saus de la mer, et parsenné d'une multitude de lacs, quelqueu-uns grands, la plupart fort petits, qui donnent naissance aux deux fleuves. Le Sain-Laurent ext le produit des grands lacs, les petits lacs druits des grands lacs sont tous à moins de 200 mètres au-dessus de la mer. Quelques-uns des petits lacs attéginent une hauteur double.

C'est un fait curieux que l'existence d'aussi puissants fleuves qui ne sont séparés par acunce chaine, et qui ont, pour ainsi dire, dans le système général des hars, un commun réservoir. A part un contre-fort des Alléghanys qui descend de mauière à barrer le lar Eñé du côté du sud, et qui disparait bientôt sans jamais avoir atteint une lauteur de 500 métres (1) audessus de la mer, pour ne se redresser qui insensiblement, avec la

<sup>(1)</sup> La basteure de cette croupe, qui sépare les grands less de basmin de 106s et qui censitiute du citée du misit le point colminant du bassin du Sisin-Lusrent, est mayenement, d'ans la purtie orientale de l'état d'Oléo, d'envirou 121° ni-deussu du le Érit, ou, en nombres roude, d'à peu preis 200° na-de-suas de la mer; elle et i bennecup moindre dans le même état lorsprion s'étaigne un par plus de la chainte et qu'on marche à l'orcédent; effin, dans l'exte d'Allinois, la croupe référent. Effe n'à 200° na dessus de la chainte et qu'on parche à l'exténdre de l'extince de l'extince de la chainte de qu'on parche à l'extince de la chainte de partie pois situate de l'extince de la chainte de l'extince de l'extince de l'extince de la chainte de l'extince de l'extinc

masse du terrain, à l'ouest du lac Michigan, l'œil n'aperçoit sur la ligne droite tracée de la Nouvelle-Orléans à Québec aucune crête qui partage nettement le sol entre les deux bassins. Il arrive même que dans la saison de la fonte des neiges, lorsque les ruisseaux sont' gonflés et les marécages remplis, les mêmes nappes d'eau s'épanchent simultanément d'nn côté dans les lacs d'où sort le Saint-Laurent, de l'autre dans les affluents du Mississipi. C'est ainsi que l'Illinois, l'un des principaux tributaires du Père des eaux, communique, chaque printemps, au moment des crues, avec le lac Michigan par deux petites rivières, celle des Plaines, qui s'écoule vers lui, et le Chicago, qui se jette dans le lac. Ces deux petits cours d'eau communiquent, à cette époque, par les étangs distribués alors sur le plateau où ils prennent naissance, et qui n'est que de quelques mètres au-dessus du lac. Nos pionniers du Canada étaient familiers avec cette jonction du nord et du midi, et ils y passaient dans leurs légères pirogues d'écorce. C'est aiusi encore que, pendant la même saison, quelques-uns des lacs qui alimentent le Mississipi envoient à la fois leurs eaux à la partie supérieure de ce fleuve, à quelques-uns des ruisseaux qui se dirigent vers le lac Supérieur compris dans le bassin du Saint-Laurent, et en outre au lac des Bois et au lac Winnipeg, qui eux-mêmes s'écoulent l'un dans l'autre d'abord, puis ensemble vers la baie d'Hudson, par le Saskatchawin, le Berens ou Severn, et le Bourbon ou Nelson.

La présence de ces grands lacs, tels que le Snpérieur, le Michigan, l'Érié, l'Ontario, et plus au nord le Winnipeg et le lac de l'Esclave; celle des petits lacs épars en nombre infini dans toutes les dépressions du sol, l'absence de toute haute cime entre les eaux de ces réservoirs et les communications temporaires ou permaneutes qui subsistent entre eux, sont des caractères distinctifs de la portion la plus septentrionale du continent américaiu. Nous avons déjà eu occasion de dire que sur le littoral, au midi du fleuve lludson, et généralement sur toute la surface de l'Amérique, au midi de 42º de latitude, les lacs étaient extrêmement rares, si même il y existait des nappes d'eau auxquelles on pût appliquer ce nom. Aux approches de l'Iludson et sur sa droite, dans l'ouest de l'état de New-York, on en rencontre plusieurs de forme allongée, dirigés du sud au nord, qui versent leurs eaux dans le lac Ontario. Lorsqu'on marche vers le nord au delà de l'Iludson, les lacs apparaissent bientôt, étroitement associés anx fleuves et entremèlés aux montagnes du littoral. Le New-Hampshire, le Maine et la partie supérieure de la province anglaise du Nouveau-Brunswick en sont remplis. Si l'on s'avance dans l'intérieur et qu'ou passe sur la gauche du Saint-Laurent en suivant les mêmes latitudes, ou retrouve plus intime encore la triple réunion des montagnes, des lacs et des cours d'eau. Mais ensuite, si l'on continue vers l'ouest, les montagnes disparaissent, et l'on entre dans de vastes plaines plus ou moins ondulées, mamelonnées quelquefois, toutes entrecoupées d'eaux vives. Dans ces contrées inhabitées encore, il y a beaucoup de marécages et de terres sujettes à être novées; mais il s'y rencontre aussi beaucoup de terrains susceptibles de culture, ou même qui recèlent, dit-on, des richesses métalliques en plomb et en cuivre. On y compte de grands espaces qu'il sera aisé de reconquérir sur les eaux stagnantes ou de préserver de l'inondation. On conçoit sans peine que sur un sol ainsi baigné et nivelé il doit être bien facile d'établir des communications par eau. Les lacs,

étant liés entre eux, forment des lignes que des travaux de peu d'importance peuvent rendre navigables; et rieu ne serait aussi simple que d'y pourvoir à l'alimentation des eanaux. L'exécution d'un réseau de chemins de fer y rencontrerait également peu de difficultés.

Décrivons séparément les trois parties dont se compose la région Centrale de l'Amérique du Nord, c'està-dire les deux bassins du Saint-Laurent et du Mississipi et le plateau par lequel ils se rattachent, et qui est occupé par un système de grands lacs liés les uns aux autres.

# CHAPITRE II.

#### Plateau des Lacs.

Beneus des lacs d'abs our le Saint-Laurent, Leur magerfeit. — Leur Bisterit. Pays qu'ils balgents. — Froitise qu'ils dommet pour les communications. — Comment les ordes grandes les seut desgins. — Anabige avec le Largience. — Grandes-différences relativement à orte même mer. — Basse d'uns douce qu'ils constinement et qu'ils récontim- Opinion operecter masse d'entre pourteurit de soutenie in fraver de comments souterains. — Anabige particulière une le frier au la finite. — En l'autorité produit public, le re du de finite. — Grandes de l'autorité produit public, le re du de finite. — Seuve de trapteur qu'il entreure particulation levrerières, dans le nivens des lacs. — Grand s'inn retiligne de Nev-York 1 globet. — Spiese de trapteur qu'il entreure par le labert du Saint-Laurent et marient des l'autorités de la comment de la comment de l'autorité de la comment de la comment

. . .

Les grands lacesitués sur le plateau qui, à l'est, sépare le Mississipi du Saint-Laurent, et les moindres lacs leurs tributaires, sont tous compris dans le bassin de ce dernier fleuve; ils lui donnent unissance en s'épanchant successivement l'un dans l'autre. Par la grande surface que recouvre leur système, et par leur profondeur, ils ont mérité qu'on leur domid le nom de mer intérieure. Ils sont au nombre de cinq: le lac Supérieur, qui donitue les autres; les lacs Michigau, lluron et Érié, et le lac Outario, séparé de l'Érié par les cataractes du Nigara, et la partir duque le Saint-Laurent commence à porter son nom. Voici quels sont approximativement leur superficie, leur profondeur et le volume d'eau qu'ils contiement (1):

| NOMS DES LACS. | SUPERFICIE<br>en<br>nectabres. | PROFONDEUR<br>en<br>mirress. | VOLUME D'EAU<br>en millions<br>DE MÉTAES CUSES. |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Supérieur      | 6,916,000                      | 273                          | 16,699,000                                      |
| Buron          | 4,921,000                      | 273                          | 13,444,000                                      |
| Michigan       | 5,885,000                      | 273                          | 10,613,000                                      |
| Érie           | 2,080,000                      | 57                           | 738,000                                         |
| Ontario        | 1,399,000                      | 150                          | 2,088,000                                       |
| TOTAL          | 18,501,000                     | 1012                         | 45,602,000                                      |

La superficie des grands lacs réunis est donc égale seulement au tiers de la France,

<sup>(1)</sup> Darby . page 231.

et à nn pen plus de la moitié de la Caspienne (1); mais en raison de leur formet de leur disposition, par elles-mémes on par les haise qui en dépendent, ces belles nappes d'eau baignent un littoral considérable et desservent un vaste pays. Ainsi, selon le capitaire Williams, du corps des Ingénieurs Géorgarbas de l'Union (Tapographicet Engineur), le développement des bords des lacs avec toutes leurs sinuosités est de 9,202 kilom., dont 5,300 kilom. appartiennent aux Estat-Unis, et 3,902 kilom. à l'Ampteterre. Cest un littoral beancoup plus étendu que celui de l'Atlantique; car la côte américaine, soit sur l'Océan Atlantique proprement dit, soit sur le golfé du Mexique, depuis la baie de Passamaquodtý jusqu'à la Sabine, na, d'apresè les redrevés du capitaine Williams, que 5,937 kilom; d'a près les chiffres que nous avons déjà empruntés à M. Tanner, que la vériet, na pas tenue compte des prétis décours, elle a l'auxil que 4,600 kilom.

En joignant par des lignes droites les points extrêmes des lacs, on obtient un hexa gone irrégulier dont le périmètre est de 350 myriamètres (2), c'est-à-dire à peu près égal à celui de la France. Ainsi , d'Oswégo , sur le lac Ontario , à la pointe de la baie occidentale du lac Supérieur, il y a , en ligne droite , 130 myriamètres ; il y en a 80 de la pointe occidentale du lac Érié à l'extrémité nord du lae Supérieur, et presque autant de ce dernier point à l'extrémité sud du lac Michigan. Par leurs affluents principaux, les grands lacs sont proches voisins de tous les plus grands cours d'eau de l'Amérique du Nord. Par la rivière Saint-Lonis, le lac Supérieur est à moins de dix lieues du haut Mississipi, vers 47º et 48º de latitude. De son côté, le lac Michigan, par la Baie-Verte ( Green Bay) et le Fox-River, est extrêmement rapproché du Wisconsin, affluent important du Mississipi, qui s'y décharge à Prairie du Chien(3); par la rivière de Milwakie ou le Manawakie, il touche au Rock-River, antre bel affluent de gauche du Mississipi. qui débouche dans le fleuve au-dessous du précédent. Par la petite rivière de Chicago, le même lac est encore plus aisé à mettre en rapport avec l'Illinois. l'un des tributaires les plus pittoresques et les plus facilement navigables du Mississipi. Le lac Érié, par la Maumee, touche presque à la Wabash, qui se vide dans l'Ohio près de Shawneetown; par son bord oriental, il n'est qu'à deux lieues des sources de la rivière Alléghany, l'une des deux branches dont la réunion forme l'Ohio à Pittsburg, Enfin, l'Ontario engendre le Saint-Laurent, et par ses tributaires, le lac Onéida, le lac Cayuga et le lac Seneca, il est très-peu éloigné des deux plus grands fleuves de la région de l'Atlantique, l'Hudson et la Susquéhannah; et le lac lluron, par le lac Nipissing, est fort voisin de l'Ottawa, l'un des plus puissants affluents du Saint-Laurent.

Il suit de là que la chaîne des grands lacs était marquée par la nature pour devenir le centre d'un vaste système de communication. A mesure que se développera la population, rare encore dans les presqu'lles qui s'étendent entre eux, on les verra acqué-

<sup>(</sup>i) M. Darby estime la surface de la mer Caspienne à 124,000 milles carrés (32,116,000 hectares).

<sup>(</sup>a) La apprelici de cei heragone est de 19,000,000 Thectares, c'est-dire d'un neuvième en sus de celle de la France.
(3) Suivant II. Nouchette, le portare, c'est-d-dire froppes pendant loppe le marchandies en chargocies aux leigne canots d'ecorer svaient autrefais à étre portées par terre, entre le Fox-liver et le Wisconsin, n'est que de deux millet (, 5,000 -).

rir une importance analogue à celle qui a appartenu à notre Méditerranée dans les temps antiques, et qu'elle semble vouloir reprendre de nos jours.

Cependant ces grands lacs ne forment pas un système parfaitement navigable. Ils ne sont pas tous an même niveau, et voici quelle est leur hauteur, d'après divers renseignements empruntés à M. Darby, à M. Bouchette, au capitaine Bayfield, de la marine anglaise, et au capitaine Williams:

| NOMS DES LACS. | HAUTEUR andress pe L'ATLANTQUE, en mètres. | HAUTEUR<br>an-dense<br>se hac outanso,<br>en mètres. |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Supérieur      | 199,15                                     | 119,35                                               |
| Huron          | 182,40                                     | 109,60                                               |
| Michigan       | 189,40                                     | 109,60                                               |
| Érié           | 173,94                                     | 100,44                                               |
| Ontario        | 72,80                                      |                                                      |

Entre les lacs successifs, la communication est interceptée, soit par les rapides du sant Sainte-Marie, entre le la Supérieur et le lac Huron, soit par les chutes du Niagara, entre le lac Érié et le lac Ontario, soit par les bas-fonds du lac Saint-Clair est Saint-Clair est Saint-Marie a 6°°, 86; il est infranchissable pour toutes les embarcations, excepté pour les canois d'écror. Le lac Supérieur est ainsi fermé aux bâtiments qui antiquent sur les laces Huron et Michigan. Le lac Saint-Clair et la rivière Détroit n'ont que 2°°, 10 à 2°°, 90 d'ean, et ne permettent la circulation entre le lac Érié et le lac Huron qu'à des goiettes de 100 à 120 tonneaux, ce qui du reste est à peu près suffisant pour des communications intérieures. Mais les bateaux à vapeur, qui, pour cette Méditer-ranée américaire, offrent le plus commode véhicule, peuvent, même avec le médiocre tirant d'eau qu'impose le lac Saint-Clair, arriver à une belle dimension et à un fort tonnage.

De tous ces obstacles à la navigation, le plus formidable, c'est sans contredit la caracte du Niagara, ou, pour mieux dire, la totalité du cours de cette rivière, à partir de sa sortie du lac Erié jusqu'à Lewiston. Le Niagara sort du lac Erié jusqu'à Lewiston. Le Niagara sort du lac Erié jusqu'à Lewiston. Le Niagara sort du lac Erié jusqu'à corquent de la cataracte; car, du lac aux abords du précipiee, la pente totale n'est que 4"", 5" sur 3" Si kliom. curion. Peu après sa sortie du lac Erié, le Niagara prend une largeur de 1,600°, qu'il conserve à peu près jusqu'à la cataracte. Dans son cours, il est partagé par plusieurs illes, dont la plus remarquable est la Graude lle (Crand Island), à laquelle est contigu un flot appelé fle de la Marine (New Jelland), du la c'ét révieumenne flat mention lors des derniers troubles du Canada.

Parvenne à la cataracte, la rivière est divisée en deux bras par une île bien hoisée nommée Gont Island; il y a ninsi deux chutes, l'une à droite, l'autre à gauche de l'île. Celle de la rive canadienne ou rive gauche est la plus considérable. Elle figure un fer à cheval dont la courbe a 680° de développement; sa hasteur perpendiculaire est de 47°, Celle de la rive des Estas-Unis 4 ° de plus de chute, mais elle n'a que la moité el la largeur du bras canadien, et ne lui cède pas moins sous le rapport du volume d'eau qui la compose. En avant de la cataracte est un rapide qui occupe une longueur d'environ 1,500°, sur laquelle est répartice une pente totale de 16°, 86.

An-dessous de la cataracie , le Niagara poursuit son cours jusqu'à Lewiston en tourbillonnant au fond d'un gouffre à parois verticales d'environ 100° d'élévation. Il semble que, sur cet espace de 11 kilom. , le lit du fleuve ait été rongé par la cataracte dans la crète de Lewiston (Lewiston Ridge), comme si la cataracte ett d'altord été placé à Lewiston et qu'elle ett successivement reculé vers le lac Érié, en démolatant peu à peu les couches du terrain sur lequel le Niagara coule avant de se précipiter. Du pied des cataractes à Lewiston, la peute est de 31°, 57 ; de là au lac Ontario, d'après les nivellements de M. Darby, il n'y a que 0°, 61 de peute sur 21 kilom, de course.

Nous venons de dire que la différence totale de niveau entre les deux lacs était de 100<sup>m</sup>, 44,

On a comparé avec raison, sous quelques rapports, les lacs de l'Amérique du Nord à la Caspienne. Les bords de celle-ci sont dénourvus de ports profonds; les fleuves qu'elle reçoit offrent à leur embouchure des barres formidables ou des rochers; la navigation y est difficile et dangereuse. Les lacs américains, l'Ontario excepté, étaient pareillement privés de ports naturels. Les navires ne peuvent y aborder qu'à l'embouchure des rivières, et jusqu'à ce que les ingénieurs américains fussent intervenus, ces embonchures, toutes barrées par les sables, étaient inabordables pendant la presque totalité de l'année. Ancune n'avait à la barre plus de 2m d'eau, et très-peu offraient cette profondeur. Nues et déprimées, les rives de ces lacs ne présentent pas d'abri aux navires; mais dans les ports nombreux que l'homme y a créés, les bâtiments sont parfaitement garantis aujourd'hui. Le réseau des lacs diffère cependant de la Caspienne en ce que les bas-fonds y sont extrêmement rares, sauf en quelques points exceptionnels, dans le lac Saint-Clair, par exemple. Le tableau ci-dessus, page 36, emprunté à M. Darby, montre quelle est la profondeur movenne de chacun d'eux, d'après les évalnations des marins les plus expérimentés. En beaucoup d'endroits, on n'a pu parvenir à tronver le fond du lac Supérienr, du Huron et du Michigan.

La Méditerranée américaine peut être considérée comme étant le plus vaste dépôt d'eau parfaitement douce qui existe sur le globe. M. Darby remarque qu'en y joignant les moindres dépôts qui existent dans le lassin du Saint-Laurent, il y aurait de quoi former un cube dont le côté serait de 9 llenes, et que cette masse sufficit pour couvrir la zone torride tout entière sur une hauteur de 6°7,30°, ou, en d'autres termes, pour extended de ce lassin ne forme pas moins de la moitié de l'eau douce du globe, quoique ce bassin ne forme pas moins de la moitié de l'eau douce du globe, quoique ce bassin n'occupe pas plus de deux fois et denie l'esnace de la France, c'estàdire un deux-centième de la superficie de la planète, ou un cinquantième de celle des continents et des lles. L'eau qui sort des lacs pour former le Saint-Laurent, d'après les évaluations de M. Darby, scrait au moins de moitié en sus de celle qui se décharge dans l'Océan par le Mississipi, quoique celui-ci serve à l'écoulement d'une contrée deux fois plus vaste (1) et où les pluies sont autremeut fortes. Si les calculs de M. Darby étaient fondés, si les grandes crues périodiques du Mississipi et l'immeuse volume d'eau qu'il débite lors de l'inondation ne rétablissaient pas amplement la balance en sa faveur, ne faudrait-il pas admettre que des courants souterrains apportent aux lacs une partie des eaux infiltrées dans le sol à une grande distance, et qu'ainsi le Saint-Laurent sert de déversoir aux prairies de l'Ouest aussi bien que le Mississipi (2)? La situation élevée des lacs sur le plateau qui domine une grande partie du bassin du Mississipi, tout comme celui du Saint-Laurent, ne serait point un obstacle insurmontable à ce qu'ils recueillissent le tribut des eaux d'une portion de la grande vallée Centrale de l'Amérique du Nord et du bassin du Mississipi lui-même, parce qu'ils sont creusés à une telle profoudeur que, presque tous, ils atteignent un uiveau fort inférieur à celui de la surface de l'Océan.

Dans le résean des grands lacs il s'en trouve deux qui déjà rendent de grands services, et qui sont appelés à en rendre de plus grands encore, à cause des communications qu'ils ouvrent ou qu'ils vont bientôt ouvrir moyennant quelques ouvrages en construction ou séricusement projetés; ce sont les deux lacs du nillieu, l'Erié et le Huron.

Le lac Érié commande le grand chemin du golfe Saint-Lamrent au golfe du Mexique. Il avaitif rapié l'attention de nos officires et de nos missionnaires, qui, unissant leurs efforts, il y a cent ou cent cinquante aus, traçaient, dans ces rigions survages alors, a rece une patience, une sagacité et un courage dont leur patrie ne sait pas gré à leur métuoire, le plan d'un magnifique empire que d'autres rédisent uaintenant à leur profit, et où il ne restera bientôt d'autres traces de la domination française que des nouss défigurés. Peu sen faut que des bords du lac Érié on ne puisse voir la funée des bateaux à vapeur venant de l'Ohio et du Mississipi lui-mème par la rivière Alléghany. Tous les jours il part de Cléveland des barques qui se rendent sur l'Ohio; prochainement il en partira d'autres, pour la même destination, du port d'Erié, que nos Français avaient appelé Presqu'lle, et anquel on rend aujourd'hui ce nona, ainsi que de l'enhouchture de la Maumee. Les goêtettes et les sloops du lac Ontario font maintenant sans peine le voyage du lac Érié par le canal Welland. Le lac Érié est une sorte de carrefour vers equel converquent de toutes parts les chemins de fêr et les canaux. On y compte aujour-

<sup>(1)</sup> Darby , View of the United States , page 235.

<sup>(</sup>g. 1 a nature calaire da sol et les cereires, qui son escélasires dans les termina ainsi composés, et qu'en y rencome protectiblement un Estau-lius, product est quiente fant sustantel. Les carizous o berrantes de M. Bollays, un tel servents sonternias de la Gréve, que ce pérdegue a consigues dans le grand suvezpe de l'exploition de Merce, lai douserments un nouveau ogréf perpoballites. Les phomomènes pérentes per poliuries riviertes de Founte de Merce, lai dousermient un nouveau de principalment absorbées par les of caleires uni requir elles couleux; et qu'en voir reautre vom d'utres cous a d'ones grândes dissantes, sonhaitest prisonnens à la configure.

d'hui à peu près autant de hateaux à vapeur que sur la Méditerranée tout entière, quoique ses rives soient défrichées à peine. Avant l'ouverture du canal Érié, qui fut terminé en 1825, on ne compait sur le lac que vingt petits bâtiments. Il y existe aujourd hui une flotte nombreuse. Le génie de la civilisation et du commerce s'y approprie même les machines de guerre et les ploie à son usage. Ainsi en 1835, j'à rue ne charge, au port de Buffalo, un navire de la marine militaire britannique, la Reine Charlotte, qui avait été coulé à fond par les Américains dans la guerre de 1812 à 1815, et que des armateurs venaient alors de relever et d'équiper pour le cabotage du lac.

Le lac lluron occupe dans le réseau des lacs une position centrale qui lui donne beaucoup d'importance. La rivière Sainte-Marie l'unit au lac Supérieur ; le détroit de Michilimackinac le lie au lac Michigan, et par conséquent lui donne, sur le Mississipi, de nombreux débouchés interrompus seulement par de courts portages que les entreprenantes populations des États-Unis remplacent déjà par des canaux et des chemins de fer. Par la rivière et le lac Saint-Clair il tieut au lac Érié. Par la rivière Severn, le lac Simcoë, d'autres lacs ou étangs et la Trent, il est presque complétement rattaché au lac Outario. En outre il est facile à mettre en rapport ayec le Saint-Laurent. En 1819, M. Catty, officier du géuie anglais, a reconnu qu'en remontant par le lac Simcoë et une file d'autres lacs, on atteignait le plateau connu sous le nom de Hauteur des Terres, et de là, par un portage peu étendu, la rivière Madawasca qui tombe dans l'Ottawa au lac des Chats, l'une de ces pittoresques nappes d'eau échelonnées sur le cours même des rivières dans la vallée du Saint-Laurent. Une autre direction, pratiquée longtemps par les aventureux traitants (traders) qui parcouraient ces régions sauvages, est celle qui suit la Rivière-Française et le lac Nipissing, dout une portion des eaux se rend dans l'Ottawa

Le niveau des mers intérieures de l'ancien monde subit des changements remarquables. La ner Caspienne qui est déjà d'une trentaine de mètres au-dessous de la mer Noire ne paraît pas au terme de son abaissement. La Baltique elle-même voit décroître sa hauteur, ou au moins la côte qui la borde semble s'exhausser au-dessus des eaux. Les observateurs sout de trop fraiche date en Amérique pour que l'on puisses se former une opinion absolue sur la fixité ou la mobilité du niveau des grands lacs. On sait pourtant qu'ils éprouvent des variations; aissis, dequis 1890, il s' jet st manifesté une hausse, particulièrement sensible dans le lac Érié. Mais la nature et la forme du chenal qui leur sert de débonché vers la mer sont telles qu'il n'est pas possible que leurs changements de niveau s'opèrent sur une grande échelle et se poursuivent pendant de longs intervalles (1).

Le globe a passé par une suite de révolutions qui, tour à tour, ont soulevé les contineuts au-dessus des mers, mis en saillie les chaines de montagnes, après que les couches dont elles sont formées avaient été déposées au sein des flots, et qui enfin ont

<sup>(4)</sup> A Détroit, qui est dans le voisinage du lac Érié, la crue a été, depuis 1850, de 1<sup>m</sup>, 60; au mois de ferrier 1859 elle était rédoite à 0<sup>m</sup>. 48.

adouci les aspérités du sol. La dernière de ces révolutions, celle qui a vidé de graude dépôts d'eau restés jusqu'alors au milieu de sterres, creusé aux fleuves leur lit, de manière à substituer des rourants bien réguliers à des étangs épars, mal liés les uns aux autres, et répandu sur le sol un terrain meulle, propre à composer la terre végé tale, cette révolution diluvieme, justement nommée ainsi à cause du rôle qu'y ont joué les caux, a excret une grande action sur le réseau des lacs et sur le régime de Hudson et du Saint-Laurent, le niveau de la plupart des lacs, et particulièrement celui du la Coltario, s'est alors considérablement abaissé, et la cataracte du Niagara, au unoins avec la hauteur qui la distingue aujouribliu, parait avoir été l'un des produits de ce cataclysme. A ce moment l'Hudson et le Saint-Laurent, jusqu'alors barrès et retenus à une grande hauteur et formant eux-emes une c'haine de moinéres lacs plutôt que des fleuves, se seraient ouvert uu lit définité à un niveau plus bas en renversant leurs gigantseques barrages, à la faveur de quelque tressaillement de la planète et à l'aide du choc impétueux de leurs propres eaux et de celles des lacs se récipitant dans quedous fleurs paraitoires suitement au travers des montagement.

Lorsqu'on se hasarde sur le terrain des hypothèses, on est disposé à admettre que le mouvement éprouvé alors par la croûte terrestre, a donné lieu à une longue fente, dirigée en ligne droite du sud au nord, depuis l'embouchure de l'Hudson à Sandy Hook, jusqu'au poiut où le Saint-Laurent élargi devient le Jac Saint-Pierre, en suivant l'axe du lac Champlain et le chenal actuel de la rivière Richelieu (1). Un énorme volume d'eau, contenu jusqu'alors dans l'espace aujourd'hui occupé par la vallée du Saint-Laurent et dans les anfractuosités du terrain qui la bordait, se serait jeté dans ce sillon de toute l'élévation dont les lacs et les fleuves avaieut à descendre, aurait rongé et nivelé tout ce qui se trouvait sur son passage, et puissamment contribué à creuser à l'Illudson la route qu'il suit maintenant, Cette même fente, se prolongeant jusqu'à Québec, eût préparé anssi le chenal actuel du Saint-Laurent. A partir de ce moment, il ne serait plus resté entre l'Hndson et le Saint-Laurent que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire une faible crête de moins de 45<sup>m</sup> au-dessns de la mer, et de 20<sup>m</sup> seulement au-dessus du lac Champlain, circonstance intéressante pour le géographe et précieuse pour la facilité des communications. Quoi qu'il en soit de ces suppositions, les alluvions accumulées aujourd'hui à l'extrémité méridionale du lac Champlain, entre ce lac et l'Hudson, ue permettent pas de douter qu'un fort courant n'ait passé jadis en cet endroit, et dans la direction du nord au sud,

Sur les bords du Saint-Laurent et de l'Hudson, l'on trouve des traces frappantes d'une gigantesque rupture, que rien u'indique avoir été produite dans la vallée du Mississipi. Ainsi la traversée des llighlauds dans l'État de New-York porte les marques évidentes d'une violente déchirure. C'est plus manifeste encore pour le Saint-Laurent

<sup>(1) «</sup> Cette feute, dit M. Darby, suit l'Hadson de Sandy Book à Gien's Falls; pais, sur une longueur de dix à onze lieues, elle continue à travers l'espace qui sépare l'Indono du le Chemplain, et atteini le Saint-Laurent en suivant le lac Champlain et la triviere Richelou, sams évere cettre de maéridien de plus de 89' sur on developpement de 546 lieues.

que pour l'Hudson. Le cap Diamant à Québec semble avoir été tranché de vive force. L'archipel des Mille-lles révèle pareillement quelque grande secousse terrestre. A l'extrémité nord-est du lac Ontario, ou trouve un massif d'ilots qui se continue dans le lit du Saint-Laureut, sur une longueur d'environ 70 kilom. Ce sont les Mille-lles. Là le fleuve est large de 4 à 16 kilom., et à peu près sans conraut. Ces îlots de granit ou de syènite, nus ou n'offrant que quelques arbres ou arbustes qui s'élancent des fentes des rochers, sont au nombre de 1692. La Péninsule du prince Édouard et les ilots voisins de Sackett's Harbour forment dans le lac Ontario comme les avant-postes de cet archipel. De la aux derniers llots situés dans le Saint-Laurent, il v a environ 140 kilom. Cet archipel des Mille-lles offre l'un des points de vue les plus pittoresques qu'il y ait au monde. «Nulle part, dit M. Darby, on ne saurait trouver un site plus accidenté, plus sauvage et qui réveille l'idée du cataclysme et du chaos plus que ne le font les Mille-lles. L'eau pure et limpide qui les baigne réfléchit les rocs auguleux qui constituent cet archinel, ainsi que les tiges des arbres et les branches des arbrisseaux qui s'élancent cà et là des fissures de leur masse brisée. Nulle habitation humaine ne paraît pour animer un seul justant ce tableau d'un bouleversement éternel. Mais passez cette scène de désolation imposante et silenciense, et bientôt va s'ouvrir devant vous, comme par magie, un panorama délicieux. »

Les observateurs les plus dignes de foi, et entre autres l'illustre de Witt Clinton, se sont crus autorisés à dire qu'ils avaient reconnu, à une certaine distance du lac Ontario, la trace distincte d'un niveau bien supérieur à sa hauteur actuelle, qu'il aurait atteint à une époque géologique peu éloignée. « Des environs de la rivière Génesee, à partir de Rochester iusques à Lewiston, sur la rivière Niagara, règne, a-t-il dit (1), une crète remarquable qui se prolonge sans discontinuité sur toute cette distance de 130 kilom., et se dirige de l'est à l'ouest. Sa hauteur movenne est de 9" au-dessus du terrain environnant, et sa largeur, qui varie beaucoup, n'excède pas 36" sur quelques points. Elle est à 49º au-dessus du niveau du lac Ontario ( c'est-à-dire à un niveau presque mathématiquement moven entre la hauteur actuelle du lac Érié et celle du lac Ontario), et, comme elle s'abaisse par une pente graduelle et ménagée vers le lac dont elle n'est séparée que par une lisière de 8 à 16 kilom., il v a tout lieu de croire qu'elle formait autrefois le bord du lac. Le gravier, dont elle est partout couverte, a dû y être déposé par le flot, et la forme des pierres qui s'y trouvent mélées indique une longue érosion par le contact des eaux. Tout le long des rivières et des lacs de l'Ouest, on remarque de petits monceaux de sable et de gravier, de forme conique, que les poissons y ont élevés de distance en distance pour mettre leur frai à l'abri. Celui de ses deux flancs par lequel la crête regarde le lac est garni de ces cônes de sable, tandis qu'il n'en existe aucun de l'autre côté. En outre, tous les cours d'eau qui, du sud, viennent se décharger dans le lac, sont, à leur embouchure, barrés d'une façon particulière, par les sables qu'y poussent les vents du

<sup>(</sup>i) Durby , Fiew , etc., page 938.

nord-ouest; or les points de la crète, qui sont traversés par des ruisseaux, offrent ces mêmes signes. Tous ces faits prouvent incontestablement que le la Go thario baig guit judis ce terrain déve, et que sa retraite est due à ce qu'ailleurs il narra reuiges limites, ou plutôt à ce que ses eaux emprisonnées jusques-là, subitement aidées par quéques tremblements de terre, se seront violemment ouvert un passage en creusant le fit actuel du Saint-Laurent.

Le capitaine Williams, dans son mémoire sur le projet d'un canal militaire et commercial du lac Ericau lac Ontario, par la rive droite du Niagara, assure avoir reconnu, entre la crête et le lac, des berges successives indiquant que le lac Ontario se serait vidé en trois fois.

M. Darby remarque aussi que cette trace d'un ancien rivage se retrouve autour de chacun des autres grands lacs, unais i un moindre degré que pour le lac Ontario. L'alaissement de leur niveau a été peu considérable, excepté pour le lac Supérieur, où il aurait été de 12 à 15 mètres.

Bien plus, il ne serait pas impossible que le Saint-Laurent, avec la direction qu'il a actuellement, n'eût pas existé avant la révolution diluvienne, et que jusque-là les eaux des grands lacs se fussent épanchées vers l'Océan par une autre voie. Le Saint-Laurent n'aurait pris son cours actuel que depuis la seconsse qui, à cette époque, aurait fracassé et brisé la barrière que lui opposaient les montagnes de Québec. Aujourd'hui encore il suffirait d'un mur de 45th de hauteur à Ouébec pour contenir le Saint-Laureut tout entier à un niveau égal à celui du plateau qui sépare l'Hudson du lac Champlain; alors les eaux du Saint-Laurent, comblant la vallée de la rivière Richelieu et le bassin du lac Champlain, s'écouleraient par l'Hudson. Si la muraille avait une élévation de 75m, elle soutiendrait le fleuve au niveau du lac Outario. Avec une élévation de 180<sup>m</sup>, c'est-à-dire à peu près égale à celle des Pyramides d'Égypte, ce qui est beaucoup sans doute pour les ouvrages des hommes, mais ce qui est bien neu pour ceux de la nature, la cataracte et les rapides du Niagara disparaîtraient, la surface du lac Ontario et celle du Saint-Laurent remonteraient au niveau du lac Erié, pourvu que le défilé situé entre le lac Champlain et l'Iludson fût obstrué et que le terrain fût exhaussé de quelques mètres eutre le lue Ontario et l'Hudson , là où le canal Oswégo se détache du canal Érié. Alors les rives plates qui bordent l'Ontario au nord et au nord-ouest, seraient inondées à une grande distance ; la presqu'ile basse , entrecoupée de marécages et de lacs , qui le sépare du lac lluron, serait presque tout englobée dans le sein des eaux et se réduirait à quelques îles éparses. Le réseau des grands lacs américains formerait une méditerranée imposante, égale au moius à la Caspienne.

Disons cependant que rien u'autorise à penser que jamais une barrière de 180° ai treteuu le Saint-Laurent à Québec. La hauteur actuelle du cap Diamant, au point oi la digue parait avoir été rompue, est de 105°. Cette élévation de 180°, que nous avons choisie à desseiu coume excédant un peu celle du lac Érié, semble n'avoir jamais été celle du la Cottario, puisque la créte qui parait avoir jadis contreu ce lac n'est qu'i 49° au-dessus de la ligne d'euu actuelle, qui elle-même n'est qu'à 72° 80 au-dessus de la mer.

Cependant il est assez probable, qu'avant la révolution diluvienne, les eaux des grands lacs, abstraction faite du lae Ontario, se rendaient à l'Océan par une antre voie que la vallée actuelle du Saint-Laurent. Le lac Érié est bordé à l'est par une crête bien visible sur les deux rives du Niagara, à Lewiston, au-dessous de la cataracte, et qui jadis a dû jutercepter le passage des eaux, ainsi que l'indiquait de Witt Clinton dans un discours prononcé devant la Société Littéraire et Philosophique de New-York. Peut-être les eaux du lac Érié et des autres lacs placés au-dessus se dirigeaient-elles alors par le vallon du Tonawanda dans la rivière Génesee, qui les eût versées alors dans le lae Ontario : mais n'y a-t-il pas plutôt lieu de croire que les eaux des quatre lacs Érié. Huron, Supérieur et Michigan descendaieut par la rivière Illinois dans le Mississipi, en suivant le tracé du canal actuellement en construction de Chicago à l'Illinois, c'est-à-dire en franchissant le seuil imperceptible qui sépare le lac Michigan de la vallée de l'Illinois. Ce qui reud cette explication assez plansible, c'est qu'entre le lac Michigan et l'Illinois, le terrain n'offre aucune trace de cataclysme; il semble ayour été, ayant la crise diluvienne, ee qu'il est aujourd'hui. Au contraire, la crète qui limite le lac Érié au nord-est, porte clairement les marques d'une rupture entre Lewiston et le lac. Dans ce système, le Mississipi qui ne reçoit plus aujourd'hui que les eaux de l'étage occidental et supérieur du versant méridional du plateau de la grande vallée Centrale de l'Amérique du nord, comprise entre le golfe du Mexique d'un côté, la baie d'Hudson, l'Océan Arctique et le golfe Saint-Laurent de l'autre, eût recueilli, avant cette crise, la presque totalité de celles de l'étage inférieur et oriental, c'est-à-dire celles des quatre lacs Supérieur, Huron, Érié et Michigan à la place du Saint-Laurent qui n'eût pas existé alors. Ces considérations mettent en relief l'importance du plateau qui est situé au midi du lac Michigan, et qui se continue jusqu'au lac Érié, à l'égard des communications à établir en Amérique, du midi au nord, par le centre du continent.

## CHAPITRE III.

## Bassin du Saint-Laurent.

Abodiace de lacs dance le basido. — Les cinq grando lacs forment cun rigolature pour le fevere, tris-billes variations qu'il épectore. — Bildre va Pil prienne aux Golopes, no log Seni, nu et Colres, à la Giori, — Bongers de via havigation du golde de Sida-Lauren, — Vernants insignate du fieres. — Vernant de choise; cours peu récents de rivières peut le beuge de la plaquet de rivières qu'il se déchargent dans les less fries d'ouiss, récombige difficielle des canant débouchant dans le Sida-Lauren, par la rive d'orite. — Millentite des canant débouchant par la rive goude, est aux de Kington. — Communication since du les Orations de la Union. — Certaine en difficulté de la rive le Sagonny, — Falide population du bassin du Sida-Laurent dans les possessions anglisses. — Tablem de la superficé des pariers du bassin du Sida-Laurent dans les possessions anglisses. — Tablem de la superficé des pariers du bassin du Sida-Laurent dens les possessions anglisses. — Tablem de la superficé des pariers du bassin du Sida-Laurent de Deversion de Sida-Laurent de Millende de la superficé des pariers du bassin du Sida-Laurent. — Deversion dos Sida-Laurent de Millende de la superficé des pariers du bassin du Sida-Laurent. — Deversion dos Sida-Laurent de Millende de la su-

Les cinq grands lacs qui appartiennent à ce bassin, fournissent au Saint-Laurent la presque totalité de ses eaux. D'autres moindres lacs sont aussi ses tributaires ; tels sont, dans les terres aujourd'hui habitées, le lac Simcoë et le lac du Riz ( Rice Lake ), voisins du lac Ontario, le lac Champlain, avec son annexe le lac George, desquels s'épanche la rivière Richelieu, les lacs Saint-François et Memphremagog dont les eaux se réunissent dans la rivière Saint-François. A part l'Ottowa et le Saguenay qui est plus septentrional, et qui roule ses eaux profondes et impétueuses à travers les pays froids, escarpés et incultes du 48º degré de latitude, toutes les rivières proprement dites qui se déchargent dans le Saint-Laurent, ne contiennent qu'une proportion d'eau relativement faible. Le Saint-Laurent, au lieu d'être le produit direct d'un certain nombre de grandes rivières, résulte de l'épanchement d'une très-grande quantité de lacs, presque tous fort petits, ou plutôt les innombrables cours d'eau qui se joignent pour former sa masse puissante, sortant des étangs qui emplissent les dépressions des montagnes, assemblent leurs eaux, avant de se vider dans son lit large et profond, dans les grands lacs, vastes réservoirs où ils se reposent et s'épurent, et qui, à leur tour, les rendent, clairs et transparents, au fleuve lui-même. Le niveau du Saint-Laurent a ainsi un régulateur assez vaste pour tenir ses eaux à une hauteur constante, et reste presque entièrement sans crue et sans étiage, circonstance extraordinaire pour un cours d'eau de cette taille. Lui-même, d'espace en espace, s'épand en véritables lacs qui aident à cet effet. Tels sont le lac Saint-François (1), le lac Saint-Louis et le lac Saint-Pierre. Au-dessus de son confluent avec l'Ottowa, c'est-à-dire sur une longueur de 242 kilom. à partir du lac Ontario, on ne cite pas de différence de niveau de plus de 0",50, et cependant le confluent de l'Ottava n'est qu'à 36 kilom, de Montréal, où

<sup>(1)</sup> Différent de celui qui vient d'etre cité.

commence la navigation maritime pour les trois-mâts, et qu'à 173 kilom. de Trois-Rivières où remonte la marée.

C'est là un incomparable avantage pour nn flenve, surtont en Amérique, où l'on a, dans de grandes rivières, comme l'Ohio, des exemples de crues de 20<sup>es</sup> suivies d'étiages qui, sur quelques points du haut de la vallée, ne laissent pas un mètre d'eau dans le chenal. Mais en revanche le Saint-Laurent présente bien d'autres obstacles aux mariniers: au-dessus de Montréal et à Montréal même, il a des rapides, souvent parsemés de rochers, et dont quelques-nns sont à peine praticables à la descente pour de légers batelets conduits par les Canadiens qui , pour de frèles embarcations, sont pourtant les plus admirables pilotes du monde. A la remonte, on ne peut passer les rapides qu'en déchargeant à peu près les bateaux que l'on hâle à grand'peine, tont vides qu'ils sont, à force de chevaux. Les plus considérables de ces rapides sont : celui des Galopes, premier obstacle on'on rencontre en descendant, à 109 kilom, du lac Ontario, le Long-Sault, le rapide des Cèdres et celui de la Chine. De plus, le Saint-Laurent, ayant son cours dirigé vers le nord, et traversant des pays très-froids, est fermé par des glaces épaisses six à sept mois par an. Les lacs eux-mêmes sont gelés sur leurs bords durant quatre à eing mois. Enfin la navigation du golfe Saint-Laurent est fort mauvaise; ces parages ont acquis une triste célébrité par les affreux désastres dont ils ont été les témoins. Pendant le mois de juin 1834, plus de 600 émigrants y ont péri en vue de la terre, dans d'horribles naufrages. Cependant, si graves que soient ces difficultés, elles ne so pas insurmontables, celles du moins qui tiennent an régime du flenve, les seules sur lesquelles l'homme ait prise, et nous verrons plus loin comment nne poignée de eolons épars dans le Haut-Canada a entrepris de les vaincre, et semblait assurée d'un prompt succès avant que la guerre civile ne vint interrompre ses travaux.

Le Bassin du Saint-Laurent se compose de denx versants fort inégaux : celui de droite on du sud-est a environ 1200 kilom, de long sur une largeur fort exiguë, car, moyennement elle ne dépasse pas 100 kilom. Celui de gauche ou du nord-onest est plus long, et s'étend sur plus de 1400 kilom.; et sa largeur moyenne est de 400 à 500 kilom. De l'étroitesse du versant de droite et de l'élévation assez grande des montagnes situées dans la presqu'île comprise entre le Saint-Laurent et l'Atlantique. sur lesquelles s'appuie ce versant, ainsi que de la présence d'nn grand nombre de lacs, il résulte pour les affluents de droite du fleuve un régime particulier. Ce sont des chapelets de lacs et d'étangs séparés par des rapides, plutôt que des rivières proprement dites. Tel est l'aspect du Saint-François, du Bécancour, de la Chaudière. Le Saint-François, par exemple, formé par deux branches sortant, l'une du lac Saint-François, l'autre du lac Memphremagog, a environ 300m de pente sur un parcours total de 150 kilom. La Chaudière descend du double sur le même espace, Les cours d'eau qui, venant da sud ou de l'est, passent par le lac Champlain ou le lac Ontario pour se réunir au Saint-Laurent, partagent ce caractère. Ainsi le Ponlteney, la Loutre, l'Ognon, la Moelle et le Missisque, la rivière au Sable, le Saranac et le Chazy, tributaires de droite et de gauche du lac Champlain, qui luimême avec le Richelieu constitue un seul affluent de droite, ont tous une pente de 1.50 à  $300^{\rm m}$  au moins , sur un développement de 50 à 100 kilom. , et les affluents de droite du lae Outario ont un cours non moins rapide.

Les lacs Érié et Ontario sont cernés de très-près au sud-est par les montagnes dans lesquelles prennent leurs sources des rivières et des fleuves considérables qui vont se jeter les uns, tels que la Susquéhannah dans l'Atlantique, les autres, tels que l'Ohio, dans le golfe du Mexique par le Mississipi. L'espace que les lacs desservent de ce côté, n'est qu'une mince lisière de 40 à 100 kilom, sur les bords de l'Ontario, et de 10 à 25 kilom, à peine le long de la maieure partie du lae Érié. L'Alléghany, qui est l'une des branches principales de l'Ohio, a son point de départ à 8 kilom. de ce dernier lac. Il a done fallu que, pour franchir, dans un si faible intervalle, la différence de niveau qui existe entre leurs sources et leur embouchure, les affluents de droite de ces deux lacs, précipitassent leur eours. Le cataclysme qui a abaissé le niveau du lac Ontario ayant donné à ses tributaires une plus grande hauteur à racheter, a encore exagéré leur impétuosité. Il a produit chez presque tous des cataractes et des cascades à peu de distance du lac. Ainsi la Génesce, sortie des montagnes de Pensylvanie, a une chute de près de 400m sur 150 kilom.; dans les environs de Rochester, tout près du lac, elle offre une suite de cascades fort pittoresques. L'Oswégo résulte du dégorgement d'une série de lacs disposés en étage tels que le lae Tort (Crooked), ceux de Canandaigua, de Seneca, de Cayuga, d'Owasco, d'Auburn, d'Onéida dont les niveaux sont extrémement divers, de sorte que le premier est à 143<sup>m</sup> au-dessus du lac Ontario, tandis que le dernier ue le domine pas de plus de 30<sup>m</sup>. Le Black-River n'est vraiment qu'nne cataracte en escalier, depuis sa source dans les comtés d'Herkimer et d'Onéida jusqu'à son embouchure à Sackett's Harbour; sur une longueur de 120 kilom., il descend d'environ 300m.

Il faut conclure de là qu'il n'y a guère lieu à établir des voies navigables aboutissant à la vallée du Saint-Laurent par la droite, autrement qu'en profitant de la grande dépression qui se présente à la partie supérieure du bassin de l'Hudson.

Sur le versaut de gauche, malgré sa plus grande largeur, les travaux de navigation se seraieut pas moins difficiles en aval de Kingston, point d'attache du Saint-Laurent avec le lac Outario. Mis au-dessus de ce point, le sol est naturellement assez bien aplani jusqu'à la pointe sud-ouest du lac Érié et au delà. Entre l'Outario et le hant Saint-Laurent d'un côté, les lacs lluron et Supérieur de l'autre, la nature a déjà fait presque tous les frais d'au moins une bonne voie navigable qui éviterait le long déteug du lac Saint-Clair et de la rivére Détroit. Il n'y aurait qu'à suirre la baie de Quinté, la Trent et divers lacs disposés en une ligne continue jusqu'à la vaste baie qui forme an nord-est le prolongement du he llurnon et qui porte le nom de lac l'ougois (1).

<sup>(4) -</sup> Au nord, dit M. Darby, le lac Ontario ne reçoit qu'un seul cours d'eau digne d'être cité, la Trent, qui s'y jette pres du point oil le Saint-Laurent s'en détacle. Cette riviere, ou pluid cette châne de less, perend as source dans l'interieur du Baut Canado, pormi un grand nombre d'étang; so pente totale doit étre u moins ségale à la différence du

Mais encore une fois, an-dessous de Kington, la rive gauche s'élève brusquement pour se raccorder avec un plateau nives-moutagneux, parsemé de lacs. Les affluents de gauche du Saint-Laurent ont, comme ceux de la rive droite, à se précipiter le long d'un plan incliné. Quelques-une ont une masse d'eau in incomparablement plus forte, et un cours beaucoup plus étendu; cependant il faudra de grands efforts pour per l'industrie les convertisse en voies de transports aisément praticables à la remonte, même à l'aide des plus forts lateaux à vapeur.

Parmi les affluents de gauche les plus remarquables sont: l'Ottowa et le Saguenay. L'Ottowa a un développement d'environ 80 myriam. Son volume d'eau est énorme, quoiqu'il disparaisse dans le Saint-Laurent sans augmenter d'une manière appréciable à l'œil la puissance de celui-ci, et l'on citerait sa vitesse sans le voisinage du Saguenay. Pour donner une idée des fleuves qu'enfantent les imombrables lars de l'extrémité nord-ouest de l'Amérique septentrionale, et du régime des cours d'eau dans le bassin du Saint-Laurent, je ne puis mieux faire que de citer la description du Saguenay par M. Bouchette:

« La rivière Saguenay , qui se décharge dans le Saint-Laurent , à la pointe aux

• Alouettes, est la plus grande de toutes celles qui lui apportent le tribut de leurs eaux; elle prend sa source dans le lac Saint-Jean, pièce d'eau d'une étendue considérable, par 48 degrés 20 minutes de lougitude ouest du méridien de Londres; ce lac reçoit plusieurs grandes rivières qui coulent du nord et du nord-ouest à une distance immense dans l'intérieur, et dont le Pickouagamis, la rivière de Sable, et le Paribacca sont les principales. A l'extrémité orientale du lac, il en sort deux grands courants d'eau, l'un appéle la grande Décharge, et lautre la rivière de Kinogami-Land, lesquels, après avoir coulé environ 57 milles, et renfermé un terraiu d'une largeur moyenne de 12 milles, réunissent leurs caux et forment l'irréssible Sagmenar uni, de cette pointe, continue son cours caux et forment l'irréssible Sagmenar uni, de cette pointe, continue son cours

nivesu entre les lacs Buron et Outario, qui est de 110<sup>m</sup>). La chaine des lacs qui forment la Trent se continue vers la baie de Matchedash , sur le lac lluron , par la rivière Severa.

- Tournant subiferment au merd, la Trent vient se jeter, après un parcenos sicueux ob eb bliom, dans la baie de Quinte, esparée du les propresents dis, par une presqu'ile, formant le counté du prince Educard; ou plutôt la baie de Quinte n'est elle-même qui un prolongement étragé de la Trent, s'étendant au surd de 24 kilom, à l'est de 48, et au nord-est du 20. Elle déboude dans le las Ontario à 15 myrism. au-dienus de la ville et du port de Kingston, et de la tête du Saint-Laurren.

On a reprové d'ishilé une liège de cambination au moyre de la bain de Quinté, de la Trens et de la Serren, dopuis le la fouturio jourqui à laise de Gioscerce de dans les limezos. De toute les ambinisertimes dunc et unesquités le na harigation naturelle de L'amérique du Nord, i du cet peu qui puissent étre plus productives que celle la. Le vergar errit dives liées de la maiser de l'amérique de Nord, i du cet peu qui puissent étre plus productives que celle la. Le vergar errit dives liées ain surc. Nois de plus , ou décinardais ainsi une economie de moite a modies, sons le report de la distance à percourir les years parties que de la celle de la

(Darby, Ficer, etc., pag. 225.)

- » dans la direction de l'est pendant environ 100 milles jusqu'au Saint-Laurent.
- » Les bords de cette rivière, dans tout son cours, sont pleins de rochers et d'une » hauteur immense, s'élevant depuis 85 toises jusqu'à juême 170 au-dessus du
- niveau de l'eau. Son courant est large, profond, et extraordinairement violent : dans
- » quelques endroits où il se trouve des précipices, il y a des chutes de 50 à 60 pieds
- » de hauteur, où le volume entier des eaux s'élance avec une furie qu'on ne saurait décrire et avec un bruit épouvantable.
- » La largeur de la rivière est en général de 2 milles et demi à 3 milles (4 à
- 5 kilom.); mais, à son embouchure, la distance se réduit à environ 1 mille (1609<sup>m</sup>).
- » La profondeur de cette énorme rivière est aussi extraordinaire : à son embouchure,
- » on a essayé d'en trouver le fond avec une sonde de 500 brasses (450m), mais sans - effet; à environ 2 milles plus haut on a plusieurs fois trouvé 130 à 140 brasses
- » (117 à 126m), et, entre 60 et 70 milles du Saint-Laurent, su profondeur est de 50 à
- » 60 brasses (45 à 55m). Le cours de cette rivière, malgré sa grandeur, est très-
- sinueux, à cause du grand nombre de pointes saillantes de chaque côté du rivage; la » marce la remonte à environ 70 milles, et, à raison des obstacles occasionnés par
- « les montagnes nombreuses, le reflux y a lieu beaucoup plus tard que dans le Saint-
- » Laurent ; en conséquence , à la basse eau dans ce dernier , la force des eaux descen-
- » dantes du Saguenay se fait sentir à plusieurs milles (1). »

Le bassin du Saint-Laurent n'est pas aussi étendu, avons-nous dit, que pourrait le faire présumer le volume des eaux du fleuve. Si l'on n'avait égard à l'absence de crues qui forme l'un des plus remarquables caractères du Saint-Laurent, et si l'on ne tenait compte de la prodigieuse masse d'eau que roulent les autres fleuves en général, à l'époque de la fonte des neiges ou lors des orages, on se refuserait absolument à croire que les caux versées par la pluie ou la neige sur un espace comparativement aussi restreint et d'ailleurs septentrional à ce point, pussent suffire à alimenter toute l'année cet écoulement gigantesque : on serait convaince que des courants souterrains rénnissant au loin les caux d'une partie des Prairies de l'Ouest, les conduisent aux lacs. Déduction faite des grands lacs, M. Darby évalue le bassin à 114 millions d'hectares (2), et avec les lacs à 133 millions d'hectares, c'est-à-dire à deux fois et demie la superficie de la France. En défalquant 1º le pays situé au nord-ouest de l'Ottowa, espace presque étranger au fleuve proprement dit, 2º la superficie des lacs, il ne reste plus que 68 millions d'hectares, e'est-à-dire, un pays qui dépasse médiocrement l'étendue de la France, mais qui est bien loin d'avoir la richesse de notre patrie, et dont une bonne partie est occupée par des montagnes ou par des marais. Dans tout ce bassin il n'y a de bien propre à la culture que les péninsules qui sont comprises entre les lacs et une lisière, étroite ordinairement, qui longe le

<sup>(1)</sup> Description Topographique de la province du Bas-Canada, avec des remarques sur le Haut-Canada, par Joseph Bouchette, arpenteur-genéral du Bas-Canada. 1815. Page 885.

<sup>(2)</sup> Fiew, etc. page 236.

fleuve et ses affluents et qui borde le lac Érié et le lac Ontario du côté des États-Unis. Cependant quelque défalcation que l'on opère, il y aura eucore dans l'espace qui appartieut à l'Angleterre un territoire suffisant pour huit à dix millions de population, et les deux provinces du Canada n'en comptent qu'un million.

Voici le détail de la superficie du bassin du Saint-Laurent :

## SUPERFICIE des diverses parties du bassin du Saint-Laurent,

|         | SECTIONS NATURELLES.                                                                                                        | en<br>kilometra, | en<br>kilomitres. | en<br>besters, |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
|         | / Lac Supérieur.                                                                                                            | 485              | 129               | 6,216,000      |
|         | Lae Huron                                                                                                                   | 522              | 171               | 4,921,000      |
| EAUX    | Lac Michigan.                                                                                                               | 485              | 80                | 5,885,00       |
|         | Lac Érié                                                                                                                    | 370              | 36                | 2,080,00       |
|         | Lae Onlario                                                                                                                 | 190              | 48                | 1,399,00       |
|         | Saint-Laurent et petits lacs                                                                                                |                  |                   | 388,00         |
|         |                                                                                                                             | TOTAL            | DES BACK          | 18,888,87      |
|         | Region au nord-ouest du lac Supérieur.                                                                                      | 485              | 1 129             | 6,216,00       |
|         | - au nord-est du lac Supérieur                                                                                              | 644              | 129               | 8,988,00       |
|         | - au nord du lac Huron et à l'ouest des sources de l'Ottawa.                                                                | 522              | 522               | 40,560,00      |
| TERRES  | Péninsule entre les lacs Outario , lluron et Érié                                                                           | 592              | 129               | 4,144,00       |
|         | Région au nord-ouest du Saint-Laurent et au-dessous de l'Ottawa.  — au sud-est du Saint-Laurent et au-dessous de la rivière | 1,096            | 402               | 43,523,00      |
| TERRES. | Richelieu                                                                                                                   | 804              | 80                | 6,475,00       |
|         | Triangle entre le Black-River, le Richelieu et le Saint-Laurent                                                             | 570              | 80                | 4,974,00       |
|         | Région au sud du lac Ontarió et à l'ouest du Black-River                                                                    | 322              | 129               | 4,144,00       |
|         | - au mid-est et au aud du lac Érié , et à l'est de la Maumee.                                                               | 485              | 48                | 2,551,00       |
|         | Peninsule de Michigan                                                                                                       | 40%              | 941               | 9,712,00       |
|         | Begiou à l'ouest du lac Michigan et au sud du lac Sopérieur                                                                 | 644              | 195               | 12,452,00      |
|         |                                                                                                                             | TOTAL DI         | IS TERRES         | 115,701,00     |
|         | TOTAL OFFICAL . EAS                                                                                                         | X ET TERRE       | s                 | 132,589,87     |

An risque de quelques répétitions, je ferai suivre cette esquisse racourcie du bassin du Saint-Laurent d'une description du cours du Beuve, à partir du lac Supérieur, que j'extrais à peu près textuellement de l'ouvrage français de M. J. Bouchette sur le Canada, sauf quelques corrections puisées dans sa description anglaise des possessions britantiques de l'Amérique du Nord, dout la date est plus récent de dix-sopt ans. Le fleur majodaren da Salub-Laurent poi depuis su permière découverte, no 4333, a été appele, par les habites acte du prey, por marquer a précisionne, et a Carmé-Livière, reapper parque los sous cites qui cate de la perso, por marquer e a précisionne, et a Carmé-Livière, reapper parque la sustante des montagenes de mont, appele Carmé-Hright, en llauteur des Terres, qui sépar les trièmes de la bale d'isloue de crea de la metal Antallaque, il requi anual les rivières qui desto de la chales relicions de crea de la charge de la companie de la charge de la ch

Ca les Immense, qui u'est ésaite en grandern par ascume rémaine d'eau vive sur le globe, est de forme presque trianglaire; sa plus grande longueure et de 413 millios (700 killon), y sa largoufference d'a peu près 1,122 (1,834 killon), y et air complérence d'a peu près 1,122 (1,834 killon), y et li est aussi remarquable par la transparence sans égale de ses eaux que par sa profondeur extraordinaire.

So dots splentifendle, entirecepte de traites bales, es élective et plaine de rechers, mais sur la rive méridiante, le returnis not distributionel hast et sui fremant perspessu une mer par la reliment, est des plus injustimes de visionilables de cet étiennel, es reliment par la plante des visionilables de cet étiennel, es reliment par la recher par l

A la sortie du lie Supériour les coux d'épondents vers les autres ganuels laces ou courant très-raphée, interrousque et très jeur présente partieur les ce, poistule que degranches masses de rochers, qui, à travers un canal aisturé de 27 milles de longueur (1 kildens), aboutil a site frames. Les chains de Sainte-Natie sont à par près à moité chemin extère lo deves.

Les Cottes dessains, quietge présérationnel soiler, jacessée par avez le seus certificate de moi de cheme qui s'appeare de la commandation quietge présente un siète, par le seus présente de moi de cheme qui s'appeare de la commandation de la commandatio

Labe Humo, qui mit le le Supriveur, ne lini cide carer sous le rapport de l'écondum. Sa plus grande longueur, dans di deviction du nout de sous, ducte c'electrical Soisin-Maria su part de la riviveur bereit au qu. et d'everture 27 milles (300 kilom.); à ens deux extrémils les lue propresent di tot ausset circit, mais il rétargir ver le milles, an moyen de ong grandes labes, l'une à fecciéen, qui fend de Soisinars. Narela A friest, qui forme a chie code un beau les qu'on nomme tropois. De foul de la lais de Sujians à cetta du le l'exquési il y a 215 milles (346 kilom.). A l'extrémisér devictable il a mois de 100 milles d'écongre (161 kilom.) Si nomme se deveniremence en signatur lous le condicientée il a mois de 100 milles d'écongre (161 kilom.). Si nomme se deveniremence en signatur lous le condicientée qu'en de 100 milles d'écongre (161 kilom.). Si nomme et deveniremence en signatur lous le composition de 100 milles d'écongre (161 kilom.). Si nomme et deveniremence en signatur lous le composition de 100 milles d'écongre l'écongre (161 kilom.). Si nomme et de condicientée en signatur lous le condicientée en signature lous le condicientée en l'entrépuisée.

A portir de sa poiute superieure, une longue suite d'Ilea appelers les Manitoulines, a'etend, en tirant à l'est, à la distance de 160 milles (237 kilom.), planieurs ont de 20 à 30 milles de longueur sur 10, 12 et 15 milles de largeur quelques-unes, garnissant de serio des 16st, atticipent une étération considérable.

Les de ces lies plus condérende que les autres, la grande Manikouline, qui et de forme oblonges et qui est suite en ligne devide de trus altres, la recomé d'amissillente. File de Frammond, cercepte que les arbaricains, et file Saint-Joseph, poste anquiss dominant la sertie de la riviere saine. Marie, établit dons le lar une séparation, et laise centre est est la river-crientaire une bale renegale des lies Maniloulines (est postular famée nom. Contre cette grande dataine, il y a plosivers autres lies de moistude démension, groupées en grand nombre dans differentes parties du les cet qui ser roorbest la navigator difficie est bone disperseus en quelespe poissis, parciteirement ver l'extractive conferente. Sur le las Huron le navigateur est souvenl asseilli par de violentes tempètes accompagnées de tonnerre et d'éclairs plus épouvantables que dans aucune autre partie de l'Amérique septentrionale.

A Engle excidentel de les Henre éverre le les Existères, qui pourral être condérère boulement comme me objendance du précioles, rémétoque dans seus dois du moi sui sou fineil. (40 tablem.) de longueur, seus 60 (17 this blum). Entire ces deux lans est aux répaires de la legre de la completion est de 731 milles (1,17 this blum). Entire ces deux lans est aux répaires leurs aux répaires de la milles (1,18 thim). Les dés du notes plus que de debuyeur du me le Michigan. De 006 du nortes produce voir entire est a gardin champée à des les comments de la comment de comment de comment de comment de comment de la commen

In section du lie listero as soul, les eaux se reservente au meritière appelle Shin-Clair, qui coule entre de nobelle ane élévation miditione, fermain un less payage pendatu une distince de loi milles 17 tillon.), presque de niles sell, accept les sell, estant le se deploie et forme le posit les salut-Clair, presque fis ferme circulaire, de 50 milles de disantère (18 Lime), de fercita à contri de no les less sur grecescont la ferme due mirrière appelle de l'abretie (18 Lime), de fercita à norti de no les less sur grecescont la ferme due mirrière appelle de l'abretie du dirigée aussi vers le sul, pendant 50 milles jouqu'au las crisis. D'espece en espene le Détroit est coupé par des lites de différente pranquer, dont les place possibilités out extretion d'alles (et libina), de l'alles (et

Le Détroit déconhe à l'activitaité aud couet din les Érié. Ce les rétend de sud-couet un mortes sur une lenapeur de 290 millies (1402 kilons.). Sa plus grande largeur est de 63 milles et demi (102 kilons.), et sa circunference de 638 millies (1,000 kilons.). Près du Détroit il est pareneix d'un grand nombre d'ille pitterenques. Sur co les il arrive fetquenament, surtout en automme, des comps de veut qui eccasionment de fortes vagues avec tous les carneltres des grostemps en mer.

har son extremité nord-ord, le lac fair communique surce la lac Ostatrio au moyen de la révieve Nigara, qui a 30 milles de longuer (et là lime), et de quair a mésmi elle jusque 2 milles de demi de ligreur. Si direction des parties de une da su cord. Cá et la cile ou pariquée en deux par des lits dont la plus ensoidemble, comme sous le près de une de Grand Jálma, A  $\pi$  milles (Et limba, D de longuere, son cores en impéteure, nombre sous le mont de Grand Jálma, A  $\pi$  milles (Et limba, D de longuere, son cores en impéteure, nombre sous le mont de Grand Jálma, A  $\pi$  milles (Et limba, D de longuere, son cores en impéteure, nombre sous le mont de Grand Jálma, A  $\pi$  milles (Et limba, D de longuere, son cores en impéteure, nombre sous le mont de D mont de l'accession de la fair de

Du cêté de l'ouest, la route rate ces bouls et permet au voyageur d'admirer le ficure et le pays environnant qui est trèshabité et dans un excellent état de culture; et bientit l'ospris so perd dans l'étonnement à la vue de la prodigieuse estaracte du Niagara, saus controill f'un des spectacles les plus extraordinaires de la nature.

A 5 miles de la grande cataracte se trover un autre spectade presope seus derribles et anual cerrieres, appelle à mortant, éreix le construit qu'enceu de la cataracte et qu'insent per la indunée avec une vichere impérieures autour du la basis autouri rendrand evete quelques promositieres garaité de rechers oil l'entre un poutre. La circatent aintain ce autres d'une la maiss autouri rendrand evete quelques promositieres garaité de rechers oil l'entre un poutre. La circatent aintain ce au direction en lique d'une des rechers desqu'entre qu'entre une la foi, le construit releasit vivil de construit de la commandation de la commandation

Le las Colaries de se decharge la riviere Niagan a, póspis la bais de Burilington juequé Niagotan, une lengeures de 200 millies (222 Minne), a pala purado hispance et de 10 millier (212 Minne), a les references de 107 (112 Minne), a les references de 107 (112 Minne), a les references de 107 (112 Minne), a les references de 100 millier (212 Minne), a les references de 100 millier

nieses on heasenmy motors and partiagl que l'Eriz. On épectres frequentement assois aer en lesc fie feit estopous é veux, l'Entré in litte sonditives en qu'ent l'Archive feit l'estopous et la les dissipation et la plus étenius, et, « se traveunt à la lité chi Solini-Laserat, chi le le emps en deux consume qui pertent le resistant de l'estopous et l'estopous et le lité chi Solini-Laserat, chi le l'emps en deux consume qui pertent les nomes écessait de conde ou de kingande et canadi du Solini on l'elli Cartisten. De ses possité déput pouper lines specifie per le Féreit Féreit à avoirent à railles (Et kilona), le solini-Laserat ent presque rempf de un proup probaque de petite loci, et manifereux, et avoirent à railles (Et kilona), le solini-Laserat ent presque rempf de un proup probaque de petite loci, et manifereux et de l'estopous et l'estopous et l'estopous et de l'estopous et l'estopous et l'estopous et de l'estopous et l'estopous et l'estopous et l'estopous et de l'estopous et l'estopous et de l'estopous et de l'estopous et l'estopous et de l'estopous et l'estopous et de l'estopous et l

Assist Garrieve à Nosieviel ne recentre les lans de Sain-Pranquis, de Sain-Lein Lesie et des Deux Annatques; il se represent acture ne compreheza avez event de aines venue du parte, et on se peut les comières que commen antant d'étargiaments du flevre; ils rout pau use grande producter, mais its offers ne coppé ell agrèbile et varie pau para ancebre de join les qui y sont disense, les la des sides l'Armania a Sain-Bair de louve; ils rout pau use grande producter, mais its offers ne coppé ell agrèbile et varie pau para ancebre de join les qui y sont destines. Les labos de Sain-Louis et des Deux-Nortages es flement à la junction de Olivara serle le Saint-Louis et des Saint-Louis et des Deux-Nortages es flement à la junction de Olivara serle le Saint-Louis et de sexpeur, le se de la praction de Olivara ser le Saint-Louis et de parte par le saint de la praction de Olivara serle le Saint-Louis et de la praction de Olivara ser le Saint-Louis et de la praction de Olivara serle le Saint-Louis et de la praction de Olivara serle le Saint-Louis et de la praction de Olivara serle le Saint-Louis et de la praction de Olivara serle le Saint-Louis et de la praction de Olivara serle le Saint-Louis et de la familie de la mainte de la praction de Olivara serle le Saint-Louis et de la praction de Olivara de la familie de la mainte de la praction de Olivara de la familie de la mainte de la praction de la praction de la familie de la mainte de la maint

An-dessous de cette ville la navigation pecud un caractère plus imposant; on trouve ators des valueseux; pontés de teute grandeur. De là à Quèbre, ser une distance de 166 milles (263 kilom.), peu d'obstacles s'opposent à ce que les valuseaux, u'un pert considérable puissent monter et descendre.

Des deux cités la vez est abanisable; les différentes resigneuries, motes dans le plus grand état de perfection que farginellature de ce paya place alantires, amanente la travaul et l'houlance, le private de un sono la hiercreants et souvent magnifiques, quoique les détails de vayaque réadires plus en deptré de grandeur qu'un apreçai an-abenna de collecte. Les tillages mondeures, altits pour le alpute anuel nom de luce les équiles en pierre, faces firentes du se vayaren, tandis que des maisses et due formes faines postules est formes au cettar réquilere. A vertion at 8 milles au devenue de faint sequilere, avention à 1 milles au devenue de faint sequilere. A vertion à 1 milles au devenue de faint sequilere. A vertion à 1 milles au devenue de faint sequilere. A vertion à 1 milles au devenue de faint sequilere de la commande de la comma

En est embreit in merie covo emitierment, et miene elle ne re hit gebre seult à plusieure millies nu-dessons. De la le feure poursuit son cours sans offer rien de particulier jusqu'an rapide de Richelieu, è caviren 22 millies de Treis-Richers. Li sou III est distinent resservé et obstrue par des maues énormes de rochers, qu'il ne reste qu'an cheunt treiction de , à la marie descendance, la chuie est si grande qu'il faut beancoup le précession et premère bien son temps pour le traverser. À l'extremiée du rapide est une han ancarge de les résenves provent attendre le moment favourée le moment f

De Motteral jouque la les horbs sout d'une moblicere élévation et misfermement mis; mais vers cet embrett la sout bussours plus hants, et lis d'élèvent par degrée, à l'appreche de Quebec, jouqu'à ce qu'ils atteignent la hunteur du cap Diamant, aux lepace la ville est balic. Cette amplete de la province, nêre du governement, a un excellent per et an vable bassin en la plus grande profondeur de l'eun est de 20 leveses (25° 68), on la marrée s'élève de 17 à 18 plots (2° 18 du = 94), et les grandes marrocés de 22 d. 17 m à 7 = 27.

De là et de la pointe de Lèri, se présente à la vou un des coups d'uit les plus fragonnis qu'offre pou-clère le morde celler i l'avendancée diverre objets unt de grandese, et, out en contrastant naturellement les uns avec les autres, lis sont groupes avec tant d'art, que le voyageur le plus éprouvé en et tout surpris. La capitale, sur le sommet du cap, la rivière de Saint-Chaffe qui coute à me grande distance à travers une seprée vaille, les chattes de Montimerorey, l'île

<sup>(1)</sup> Il y a de l'expression dans cette sosertion de M. Bouchette. Les feets naviers, pour seriver jusqu'à Mentelal, acat abligés de mettre une partie de leue corgaines sur des alliques,

y a de plus ravissant.

Au haois de Quebe le Siant-Laurent a 2 milles de traversée, et si larquar continue à s'acredire jusqu'à son estrée
dans le golfe auquel il donne son unu, point où du cep du Rosier à l'établissement de Ningan, sur le rivage du Lalaraker,
il a serie de 108 milles (100 kilm.) de larguere.

To pen actionses de quêtec est l'he Corlens, plante un milite du fiderie et domant lites pur coméquent à deux, et temper réponsable par les visables, à la revier de l'autre, et quelques conficies, élle est minima montagemen; mais de part et d'unite il y a lecemany flachilations, et de lours les réclaude dans le visables qu'en l'articuleur, qu'en usual réclaude dans le visables qu'en l'articuleur, qu'en usual réclaude dans le visables qu'en l'articuleur, qu'en usual réclaude dans le visables, de la rivier de Saul chapte finalizations que l'articuleur de la previer de la resultation de

En continuant à descendre la rivière, les premières lies qu'un remondre sont celles de Komorroca, des Veleries, et le presque petites lies appriete les illençà place qu'en est date miller (de la fillen, de Qu'ene, et leien consues pour éves le rendrè-cous gierel à sile evaluesseux marchands or rémoirement un temps de querre pour marcher concerné. Es partiait à lai, à que de déclaisse, un houset liber-teit, réside attendre feet est l'In-Resurge, et visi-tis, au la rivie septimisée le confidence, de visit de l'apprisée de l'appris

Apris 10t de Bir. est Die de Saint-Barraulle, et un per plus lata 1 public aux Triens. Depuis cette pointe, 1 artiste op partitionent little jourque golf, et de pointee actual per accessival, et de 1 gaint escent de ce destine et valoraux destinet à sette, et qu'ils requèrent exex qui erronateria. Au-dessons de la public aux Triers, en resconter, et prise l'aux de l'actue, deux montagene entrandianter, appetein les Capul-de-Mantine, et presque vis-èsis est le promonibre hauft et derie du Mont Frist, est la rivière un per plan de Emallies (de Milens.) de lurraux musi tout de souje la clès es définie en titus presque au mont, à un le jour qu'ext pois de Emallies (de Milens.) de lurraux musi tout de souje la clès es définie en titus presque au mont, à un le jour que ext pois de la tampe de le Traille. (11 f. Minn.), Le culture viérant du coté du mai jusque la jusque la jusque la maniferer resume se terminate vers et certaint, juique, à l'est principal de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de l'actue de la l'actue de l'actue de l'actue de la l'actue de l'actue de la l'actue de l'actue de l'actue de l'actue de la l'actue de l'actue de la l'actue de l'actue de l'actue de l'actue de la l'actue de l'actue de l'actue de l'actue de la l'actue de la l'actue de la l'actue de la l'actue de l'ac

Date forte ou étendre, crêt le fair à al lair et à lêtre note site pour alrère les visieness; effe est liceile, a just périentement un diquir et que la bise que d'equé d'améticités, expendate unte sanzage et indopsilatifs et partit, efs rois pas elevânemes d'éprouvre de moyers de recurs pour les maltièreurs qui font tantière, enre-sociéers, dest promuse y référent toute l'amois de deux posts différents, cousse agant du opservemennet, et son pourruss de prevision à l'anage de voux qui en out mathèreursequent locale. De créticaux sont pixels sur différents pissis pour doilger la distance de ces places de ceux est et chemiq au y coudic. De créticaux mont production de 1000.

A la suite de cette description du Saint-Laurent, traçons l'itinéraire de la vallée du Saint-Laurent depuis le point le plus reculé du lac Supérieur jusqu'à l'embouchure du fleuve.

DISTANCE, par stations successives (1), depuis la factorerie de la Compagnie Américaine des Pelleteires (American Per Compagn), sur la riviere Saint-Louis, en amont de Peul du Lan, poste être de la posite occidentale du lac Supiriera, supuju à Casterimie trastate du même lesç de la, par la rivirier Saint-Marie, d'Alteur, où elle sy itsé dans le lac Hurra, et de le à Michilimachime, à la pointe septentrionale du lac Huras et à a siprattion de ce le et du lac Révisages (2).

| STATIONS.                                        | DESTANCES,  | DISTANCES, EN EILONÈTRES,  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| \$1318035.                                       | partielles. | rticilies. du point de dép |  |
| Factorerie.                                      |             |                            |  |
| VHANCE CHIPPEWA.                                 | 29          | 29                         |  |
| FOND DE Lac.                                     | 3           | 54                         |  |
| Embouchure de la Riviéax on Boss-Barr.t.         | 54          | 68                         |  |
| du Caardenay cerex                               | 24          | 92                         |  |
| CAP DETOCH                                       | 48          | 140                        |  |
| Embouchure du Saxon-Rivea.                       | 3           | 148                        |  |
| du Raspegnat-Rivea                               | 10          | 153                        |  |
| ILE SAINT-MICHEL.                                | 24          | 179                        |  |
| POINTE CHICOMICON                                | 3           | 184                        |  |
| Embouchure de la Rivitar Murvuse                 | 10          | 194                        |  |
| de Movrarat-finen                                | 19          | 215                        |  |
| du Black-Riven                                   | 34          | 247                        |  |
| du l'aesqe'ies-Rivea.                            | 10          | 9.57                       |  |
| du Cur-River                                     | 10          | 267                        |  |
| de l'Inox-Rivea                                  | 24          | 991                        |  |
| de l'Oxovracox, ou Rivière de la Mine de cuivre. | 24          | 348                        |  |
| du Fing-Street-River                             | 10          | 395                        |  |
| de la Bryring de La Miséag.                      | 29          | 334                        |  |
| du Graverop-River                                | 19          | 575                        |  |
| de la Perme-Tagres                               | 10          | 383                        |  |
| Pointe à l'entrée de la Base ne Kewernaw         | 14          | 597                        |  |
| Embouchure de la Rivatag Henox                   | 145         | 342                        |  |
| du Prog-Roser.                                   | 14          | 336                        |  |
| du Benned-Riven,                                 | 10          | 366                        |  |
| du Sarvt-Jony's-Rrien                            | 19          | 383                        |  |
| du Gange-Riven                                   | 24          | 609                        |  |
| Gavene Poivre, eu l'eiute de Granite             | 14          | 623                        |  |
| Embouchure du Drap-Rives                         | 10          | 633                        |  |
| de la Riviène Caocotat                           | 10          | 645                        |  |
| du Laterine risa-Rives                           | 24          | 667                        |  |
| IEE ACY TRAINS                                   | 10          | 677                        |  |
| Embouchure de la Rivotae aux Taaris.             |             | 689                        |  |

<sup>(</sup>t) Eu suivant la rive meridionale du lac Superieur.

<sup>2)</sup> Internal Nasigntion of the United-States, page 344.

| STATIONS.                                                         | DISTANCES,  | DISTANCES, EN EILOMÈTRES, |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| SIATIONS.                                                         | partielles, | du point de dépar         |  |
| GRANDE ILE.                                                       | 14          | 696                       |  |
| Done Rocks                                                        | 19          | 715                       |  |
| Pierene Rocks                                                     | 10          | 725                       |  |
| POINTE AU GRAND SABLE                                             | 19          | 744                       |  |
| GRAND MARASS                                                      | 15          | 739                       |  |
| Rivière Deux-Corres                                               | 34          | 795                       |  |
| POINTS AUX POISSONS BLANCS                                        | 59          | 832                       |  |
| Embouchure du Seeldrake-River                                     | 14          | 816                       |  |
| Bair Tongcamanon                                                  | 14          | 860                       |  |
| POINTE Inoquoise, extrémité orientale du lac Supérieur et point   |             |                           |  |
| de départ de la rivière Sarve-Marie                               | 24          | 884                       |  |
| POINTS AUX PINS                                                   | 14          | 898                       |  |
| SAULT-SAUTR-MARIE                                                 | 10          | 908                       |  |
| Dérous, su débouché de la rivière Sainte-Marie dans le LAC HURON. | 72          | 980                       |  |
| Michignackinac.                                                   | 64          | 1044                      |  |

 Distance par stations successives de Michilimackinac, pointe septentrionale du lac Huron, à Fort Gratiot, extrémité méridionale du même lac, en suivant le bord occidental (1).

| STATIONS.                                                  | DISTANCES,  | EN ERONÈTRES,       |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| SIATIONS.                                                  | partielles, | da point de départ. |
| Michilinackinac.                                           |             |                     |
| RE DU BOIS-REANC.                                          | 19          | 19                  |
| Passgo'na                                                  | 97          | 116                 |
| FLAY ROCK POINT                                            | 23          | 148                 |
| LE TRENDERBOLT (ou su Cour sa Tonne ere), à l'entrée da la |             |                     |
| grande Base De Saginaw                                     | 29          | 177                 |
| Embouchure de is Riviène au Same, dans iadite baie         | 64          | 241                 |
| BLEE SEAWANGENK, OU SEAUNCEM, id                           | 48          | 289                 |
| POINTE AUX CRÉNES, id                                      | 18          | 507                 |
| POINTE AUX BARQUES, à le sortie de le Base de Saginaw      | 29          | 356                 |
| Embouchure du Black-River                                  | 19          | 355                 |
| de l'ELW CREER                                             | 19          | 374                 |
| WRITE-ROCE.                                                | 16          | 390                 |
| FORT GRATIOT                                               | 88          | 478                 |

<sup>(1)</sup> Internal Novigation , page 340.

 Distance, par stations successives, de l'extrémité méridionale du lac Huron au point de jonction de la rivière Détroit avec le lac Érié (1).

| STATIONS.                                                  | POSTANCES, EN ELEMBTRES, |                    |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| STATIONS                                                   | partielles,              | du point du départ |  |
| FORT GRATIOT, point de départ de la rivière Saixt-Clair    |                          |                    |  |
| Embouchure de la Dezene                                    | 3                        | 3                  |  |
| Extremité supérieure de l'ILE au CERF                      | 8                        | 15                 |  |
| Extrémité inférieure id                                    | 3                        | 16                 |  |
| Embouchure du Pres-Bres                                    | 6                        | 99                 |  |
| de la Bezze-Rivière.                                       | 13                       | 33                 |  |
| CHENAL SCARTS                                              | 6                        | 41                 |  |
| CRENAL WALPOUR.                                            | 3                        | 44                 |  |
| CREXAL DE L'AMER                                           | 3                        | 49                 |  |
| Debouche de la Rivière Sant-Clair, dans le lac Sant-Clair. | 6                        | 33                 |  |
| Embouchure de la Erwins-Hunox                              | 11                       | 66                 |  |
| Tête de la rivière Déraorr.                                | 52                       | 98                 |  |
| Ville de Déraorr.                                          | 11                       | 109                |  |
| Sandwick (Cameda)                                          | 2                        | 111                |  |
| Embouchu re de la Rivikaz-Rouca , rive des États-Unis      | 5                        | 114                |  |
| Extrémité supérieure de l'ILE GRAND-TURKET                 | 2                        | 116                |  |
| Embouchure de la rivière Éconca                            | 8                        | 494                |  |
| Extrémité supérieure de la Gaossa-Isa.                     | 3                        | 124                |  |
| Extrémité inférieure de l'ILE GRAND-TURKEY.                | 5                        | 127                |  |
| Embouchure de la Rivièra-arx-Caxanne,                      | 2                        | 129                |  |
| AMBERTSHIEG OR MALDER (Canada),                            | 8 :                      | 134 ;              |  |
| Extrémité supérieure de Bos-BLANC.                         | » į                      | 133                |  |
| Extrémité inferieure de Bots-BLANC et de GROSSE-BLE        | 2                        | 137                |  |
| Embouchure du Baown's Caras                                | 2                        | 139                |  |
| Extremité inférieure de l'ILE CELEBON                      | 9                        | 141                |  |
| Tête du Lac Émé, prise à la Rivière-Rezon                  | 2                        | 144                |  |

<sup>(</sup>i) Darby, Fiew, etc., page 203.

IV. Distance, per stations successives, de la vivière Détroit, par la rive droite du lac Érié, à l'extrémité nord-est du lac (1).

| STATIONS.                                              | MISTANCES, AN ERONÈTEES, |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| STATIONS.                                              | particles.               | da point de départ |
| Embouchure de la Rivitag-Henon                         |                          |                    |
| du Stoney Cheek                                        | 46                       | 16                 |
| de la Riviène Raisin,                                  | a                        | 24                 |
| de la Matume.                                          | 14                       | 56                 |
| du Toussaurt                                           | 94                       | 69                 |
| du Portuge                                             | 15                       | 78                 |
| BARE DE SANDESKY                                       | 59                       | 407                |
| Embouchure de la Rivièra-Henox                         | 16                       | 193                |
| du ruisseau de la Viruze-Fanna.                        |                          | 128                |
| du Vernelaon.                                          | 16                       | 144                |
| du Braven                                              | 8                        | 152                |
| du Black - Riven,                                      | 6                        | 158                |
| du Rocay-Royes.                                        | 29                       | 187                |
| du CUVARGEA et ville de CLEVELAND, où le canal         |                          |                    |
| d'Ohio debouche dans le lac Érié.                      | 10                       | 197                |
| Embouchure du New-Market Creek.                        | 29                       | 226                |
| Village de New-Manaer, embouchure du Gaand-Rivee       | 14                       | 240                |
| Village et rivière d'Asstancia                         | 25                       | 5775               |
| Village et rivière de Connary.                         | 95                       | 296                |
| Limite nord-ouest de la Pexsylvanie.                   | 2                        | 298                |
| Embouchure du CAOONED CAEEN.                           | 6                        | 304                |
| de l'ELE CASEE                                         | 8                        | 519                |
| PAIRVIEW et embouchure du WALKUT-CREEK.                | 10                       | 200                |
| Ville et port d'East, ou Parsqu'inz                    | 8                        | 220                |
| Embouchure du ruisseau des Dogge-Males                 | 45                       | 545                |
| des Seize-Milles                                       |                          | 551                |
| des Vingt-Milles.                                      | 10                       | 201                |
| Limite nord de la Pansylvania.                         |                          | 265                |
| Ville et port de Poatland, embouchure de la Castratore | 16                       | 579                |
| Embouchare du ruisseau venant de Fartossa.             | 95                       | 409                |
| Ville et port de DENNIK.                               | -                        | 404                |
| Embouchure du Cattanueces,                             | 96                       | 405                |
| de la Rivière des Deux-Sorpas.                         | 54                       | 450                |
| da Caruca.                                             | 10                       | 440                |
| du Smoken's Carex.                                     | 16                       | 464                |
| Burrato , extrémité occidentale du canal Érié          | 4                        | 470                |

<sup>(1)</sup> Darby, View etc., page 454,

V. Distance, par stations successives, du lac Érié à la tête du Saint-Laurent, par la rivière Niagara et le lac Ontario.

| STATIONS.                                                                 | DUSTANCES, EN EILOMÈTRES, |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 51A110A5.                                                                 | partielles.               | du point de départ |
| BUFFALO                                                                   |                           |                    |
| Village de Black-Rock , prise d'eau du canal Érié                         | 5                         | 5                  |
| Embouchure du Tonawanta et liaison du Ningara avec le canal Érié.         | 16                        | 21                 |
| Scalossen.                                                                | 16                        | 57                 |
| Cataracte du Niagana                                                      | 5                         | 40                 |
| Ville de Quersston                                                        | 10                        | 50                 |
| Ville et port de Niagara, au débouché du Niagara dans le lac<br>Ontario.  | 11                        | 61                 |
| Port GENESEE, à l'embouchure de la rivière GENESEE, près de<br>ROCEESTER. | 94                        | 155                |
| Buie de Great-Sodus                                                       | 56                        | 211                |
| Ville et port d'Oswaco, extrémité du canal de ce nom                      | 48                        | 236                |
| SACKETT'S-HARBOUR.                                                        | 64                        | 590                |
| Cap Saint-Vincent et Grande-lee,                                          | 52                        | 532                |
| Kingston                                                                  | 18                        | 570                |

VI. Hinéraire sur le Saint-Laurent, de Kingston, extrémité inférieure du lac Ontario, à l'embouchure du fleuve, c'est-à-dire à la pointe occidentale de l'île d'Anticosti (1).

| STATIONS.                                                 | DISTANCES, EN EILONÈTRES, |                    |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| SIATIONS.                                                 | partielles,               | de point de dépurt |  |
| KINGSTON.                                                 |                           |                    |  |
| Kines, à l'embouchure du Gananoges                        |                           | 26                 |  |
| Monausrown, dans l'État de New-York, et Baccavulle (Haut- |                           |                    |  |
| Canada , comté de Leeds ) , à l'extrémité des Mille-lles  | 44                        | 70                 |  |
| PERSCOTT (Haut-Canada), comté de Grenville                | 19                        | 89                 |  |
| Occessorac, ville de l'État de New-York et embouchure de  |                           |                    |  |
| l'Oswicareme, comté du Saint-Laurent (New-York)           | 2                         | 91                 |  |
| LES GALOPES, ON RED-MEL                                   | 19                        | 110                |  |
| POUTTE IROQUOISE                                          | 8                         | 118                |  |
| HAMILTON et ILE DE RAPIDE PLAT                            | 8                         | 125                |  |
| Tete du Rapide du Long-Sault                              | 26                        | 149                |  |
| Défilé à l'extrémité du Rapuz du Long-Sault               | 16                        | 165                |  |
| Embouchure du Grass-River, rive droite                    | 2                         | 167                |  |
| de la Raquette, rive droite                               | 8                         | 179                |  |

<sup>(1)</sup> Darby, Fiew, page 256.

| STATIONS.                                                       | BISTANCES, BN ENCOUNTERS, |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| SIAHOAS.                                                        | portielles.               | da point de dépa |
| Embouchure du Same-Reus (Haut-Canada), et téte du Lac Saint-    |                           |                  |
| FRANÇOIS.                                                       | 3                         | 173              |
| Embouchure du Bacuer, rive ganche du Saint-Laurent              | 29                        | 204              |
| Extremité inférieure du Lac Saint-François.                     | 19                        | 293              |
| RAPHOE AUX CADRES                                               | 15                        | 236              |
| Tête du Lac Samt-Louis                                          | 6                         | 242              |
| Extrémité inférieure du LAC SAINT-LOUIS, village de la Unix     | 27                        | 269              |
| Ville de Montréal                                               | 9                         | 278              |
| Cap Saint-Michel.                                               | 24                        | 302              |
| Embouchure du Chamber (ou Richture) et léte du lac Sunt-        |                           | 1                |
| Pigna.                                                          | 49                        | 331              |
| Delta aux embouchures du Yanasua et du Samy-Francou, qui        |                           |                  |
| viennent l'un du sud , l'autre du sud-est.                      | 10                        | 270              |
| Extrémité inférieure du Lac Saixt-Pierre.                       | 96                        | 396              |
| Ville de Taous-Bruknus, tête de la marée,                       | 39                        | 413              |
| Embouchure du Becancorn, venant du sud-est.                     | 8                         | 495              |
| Village de Saurre-Anne, embonchure de la rivière de comm.       | 59                        | 433              |
| BAPTOE RICEGUSE.                                                | 39                        | 487              |
| Village de Jacques Carrier, embouchure de la rivière de ce nom. | 6                         | 493              |
| Embouchure de la Cuacuet se.                                    | 40                        | 855              |
| Octang.                                                         | 10                        | 543              |
| Tête de l'ILE D'ORLSANS.                                        |                           | 384              |
| Rivière et chute de Montmongney.                                |                           | 354              |
| Extrémité inférieure de Ffrz n'Ontéans.                         | 54                        | 388              |
| ILE AUX COCONES.                                                | 43                        | 653              |
| BRANDY POTS.                                                    | 76                        | 709              |
| Embouchure du Sasernay, rive gauche.                            | 19                        | 791              |
| ILE DE BIC.                                                     | 68                        | 789              |
| Embouchure de la Batsumites, rive gauche.                       | 43                        | 854              |
| - du Berstarp, rive gauche                                      | 19                        | 833              |
| du Manicorancas, rive gauche.                                   | 16                        | 869              |
| Paps DE Matane, rive droite.                                    | 19                        | N69              |
| Mont Paud, rive gauche.                                         | 53                        | 869              |
| Cap Cuar, rive droite.                                          | 43                        |                  |
| Cap Compon (ou Coun-Bon), rive ganche                           | 15                        | 159              |
| Tête de l'ILE p'Anticosti.                                      | 160                       | 930              |
|                                                                 | 160                       | 1,110            |

La distance totale, en suivant les contours des lacs, depuis la factorerie de la Compagnie Américaine des pelleteries, en amont de Fond du Lac, extrémité nord-ouest du lac Supérieur, à l'île d'Anticosti, qui est simée à l'entrée du golfe du Saint-Laurent, est ainsi de 3,616 kilomètres, savoir :

VII. Distance de la Factorerie de la Compagnie Américaine des pelleteries, située sur la rictiere Saint-Louis, en amont de Fond du Lac, extrémité nord-ouest du lac Supérieur, à l'îlle d'Anticosti, en suivant le contour des lors.

| PARTIES DU TRAJET.                                                  | DISTANCER, EN EILONBYRES, |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                     | portielles.               | de point de départ. |
| De la Factorene, par le lue Supérieur, à Michelmacainac             | 1,014                     | 1,044               |
| De Michilinackinac à Fort Gratiot, par le lec fluron                | 478                       | 1,322               |
| De Foat Gaatiot à l'extrémité inférieure de la rivière Dérnott, par |                           |                     |
| le lae Saint-Clair, la rivière Saint-Clair et la rivière Détroit    | 141                       | 1,666               |
| De la rivière Détaort à Burralo, par le lac Érié                    | 470                       | 9,136               |
| De Burrano à la ville de Niscasa, par la rivière Nisgara            | 61                        | 9,197               |
| De Niagana à Kingston, par le lac Ontario                           | 509                       | 2,306               |
| De Kincston à l'Illa B'Anticosti , par le Saint-Laurent             | 1,110                     | 5,616               |
|                                                                     |                           | 1                   |

De Chicago, extrémité méridionale du lac Michigan, à l'île d'Anticosti, la distance serait de 3,025 kilomètres.

Si, au lieu de longer les bords des lacs, on traversait diamétralement ces nappes d'eau, le trajet ci-dessus serait réduit à 3,167 kilom., ainsi qu'il résulte du tableau suivant :

VIII. Distance de la Factorerie de la Compagnie Américaine des pelleteries, située sur la rivière Saint-Louis, en amont de Fond du Lac, à l'extrémité du lac Supérieur, à l'île d'Anticosti, en traversant diamétralement les lacs.

| PARTIES DU TRAJET.                                                  | DISTANCES, EN EILOMÈTRES, |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| PARTIES IN TRAJET.                                                  | partielles.               | du point de départ |
| De la Factorrate à la Poixta Laogeossa, au travers du lac           |                           |                    |
| Supérieur.                                                          | 704                       | 704                |
| De la Pointe Inoquoise à Détoun , par la rivière Sainte-Marie       | 96                        | 800                |
| De Dérora à Fort Gaattot, par le lac Huron                          | 380                       | 1,180              |
| De Foat Gaatiot à l'extrémité inferieure de la rivière Détaoit, par |                           |                    |
| le lac et la rivière Saint-Clair, et par la rivière Détroit, , ,    | 144                       | 1,324              |
| De la riviere Dérnorr à Burralo, par le lac Érié                    | 402                       | 1,726              |
| De Burrato à la ville de Niagara, par la rivière Niagara            | 61                        | 1,787              |
| De Niagara à Kingston, par le lac Ontario                           | 270                       | 2,037              |
| De Kingston à l'ILE p'Anticosti , par le Saint-Laurent,             | 1.110                     | 3,167              |

De Chicago à l'île d'Anticosti, la distance serait de 2,850 kilom., sayoir :

Total. . . . . . . . . 2,850 kilom.

## CHAPITRE IV.

# Bassin du Mississipi.

- Grandes d'immelions de ce busiei. Il set fermé en érentait. Bespirété de sa comissimien prinégique. Alberne de terrain volumique on tredéptique. — S'artification horizontaile. — Prairies qui en occupent une partie; elles sont nuerpblishe d'une houne colluire; elles se prévent unieux aux chemins de fer qu' sex canux. — Supériorité de Mississipi sur le Saint-Laurent. — Abundance de se seux et de celles du Sint-Laurent. — Comparisons evre les fleuves de Prance et avre la NIII. — Som détisée du basoni en otine parties.
- 4.1. Sont-reviner. Fallée de heur Missionje. Sources du fleure. Elles sont sur un plateus formant comme un deuxième cança «n-dessas du plateus dos grands hou, qui dependent de Saint-Lauvent. Décâle de lues et de marcages d'où sont le fleure. Ses afflorents. Pente modéries d'un grand nombre de ceux de ses afflorents qui out leur source au midi des grands incs. Emplées et clauses du hout Missiosjei.
- 2- Som-revision. Fallde de Polis. L'Obio est formé à l'étiblorg par deux guis-nates réviers. Les deux revande as vallée sont dissemblables, l'un a une peute repide, l'inter e une peute plus doore. Profundeur de la curveir un fond de laquelle il coule. Description de la forme de la vallée, par Il. Dourse. Konbreva afficates de l'Obio. Nivigation ficile de ceux de droite qui out fuer nouve le plus à l'Osort; le Walnob. Beuné de la Vallée de l'Obio; réfichese de la culture la vite my le visie par mette peut de tres de la Vallée de l'Obio; réfichese de la culture la vite my le visie passe le reste de Partie.
- 2- Son-s-remer. Fullés du Numeri. Ses nouvres sont vasiante de celles de la Colimbità qui se jettent dans l'Otena. Pessidipur. Grandeleunit qu'il déterit. Ses affluents ji les n'ent pas de estantente. Viate espace occupé par ses nouvres; après qu'il a repu les rivières baurbonne et Maris, ji a vidre plan de catantente. Ligne de natiquition à vapeur continue de cinq cents myrianetres. La vallée est pittoresque au cour des montagues; elle semblé déseite munit. Indication de richesses misierables.
- 4. Since servinou, Falle de las vinoriejs. Ser dimens instru— Serviere versatus [170], etch de droite, on thege; Desch de gambe, per servinous, Falle de la vinoriejs. Ser dimens instru— Serviere versatus [170], etch de la vinorie de la vinorie per servinous de la vinorie per la vinorie per l'epachement que servinous que servinous que servinous de la vinorie per l'epachement que servinous de la vinorie Corbet dans le piul de maissant tente reuse. Le bes orbit manéllate de flevres que inretant de la fallente. Corbet dans le piul de maissant tente reuse. Le bes orbit manéllate de flevres que intente de la plaine, mentage que l'oute de flevre de des cert. Le bes orbit manéllate de flevres que le retat de la plaine, mentage que l'oute de la plaine de la vinorie per l'entre de la plaine mais fait anné de servinous de la vinorie de la vinorie
- 3º Sociamennos. Petiti bassina latironar. Indication de cer bassina. Leur superficie. Configuration du littoral du bassin du Mississipi et des vallees laterales qui en dépradunt. Superficie générale da bassin. Population du hassin ; comment elle se développe. L'Osset doit aesquêtre bientôt la prépondérance dans l'Union.

La vallée du Mississipi proprement dite, c'est-à-dire abstraction faite des petites vallées qui bordent à droite et à gauche l'embouchure du fleuve, a la forme d'un éventail allongé et étire vers la pointe qui est située par le 29° degré de latitude;



mais elle s'épanouit à une certaine distance de la mer, de manière à acquérir la largeur de 240 myriam.vers le 40° degré; par 45° elle conserve encore 180 myriam., et au 48° deeré 130 myriam. d'ampleur.

Ce beau bassin est presque tout entier dans la zone tempérée, il ne renferme pas de lacs dignes d'étre cités, quoique le Mississip, roproment dit, aits es sources dans ur réseau de petits lacs et d'étangs sans nombre. Les marécages y sont rares, excepté aux sources, à l'embouchare et immédiatement à côté du it du fleuve. Les accidents géologiques qui , sur presque tonte la surface du globe, ont bouleversé la croûte de la planite, après que se furent déposées les formations successives qu'il a composent, sembent avoir respecté cette vallée. La stratification y est presque partouir restée horizontale (1); aucun jet de porphyre, de trachyte, de bassile ou d'autres maistères volcaniques n'est venu déranger la régularité du terrain, phiere, tordre et ploper les consens que se relever en cimes ou en plateaux, barrer les cours des fleuves et les couper par des cataractes Q2. Les orages et les inondations de l'époque diluvienne y ont amassé une épaisse couche de terre végétale et de terreau. Par son étendue, par sa continuité, par la longueur et le régime des fleuves qui l'arrosent, par sa fertilité, et par la diversité de ses cultures, la vallée du Mississipi doit être prochainement la portion la plus populeusce et la plus riche de l'Union américaine.

Si dans la vallée du Mississipi on trace nne ligne qui remonte le chenal du fleuve. depuis son embouchure jusqu'à son confluent avec l'Ohio, et qui de là s'élevant vers le nord, coupe en deux le grand triangle compris entre le Mississipi, l'Ohio et les lacs, on aura partagé cette vallée en deux sections très-distinctes sous le rapport de la végétation. L'une, celle de l'est, était, avant l'arrivée des blanes, couverte d'une forêt non interrompue; dans l'autre, au contraire, la forêt est une exception, hormis sur les bords des grands fleuves et à l'approche des montagnes. Elle est occupée principalement par les Prairies, qui, pour l'aspect extérieur, ressemblent aux steppes asiatiques; ce sont de grands espaces rarement de niveau, presque toujours ondulés , parfois légèrement concaves , comme on le reconnaît aux étangs parfaitement enclos qui s'y forment au printemps, et où la nature ne produit rien que de hauts gazons et des plantes herbacées. Les Prairies varient de dimension et affectent toutes sortes de figures; les forets y poussent quelquefois très-avant des pointes allongées. Des bonquets de bois isolés en coupent parfois la monotonie. Sur la rive droite du Mississipi elles acquièrent des dimensions extraordinaires. De mai en octobre, les Prairies sont couvertes de cette végétation passagère qu'on retrouve dans les steppes et dans les déserts de l'Afrique eux-mêmes. En juin et juillet, c'est comme un océan de fleurs. En automne, quand la sécheresse et le soleil d'été ont

<sup>(</sup>a) M. Darby remarque qu'à l'itaburg l'horizontalite est telle que les eaux ont à peine un écoulement dans les mines de charbon.

<sup>(2)</sup> Il y a eu pourtant, dans la vallée, des tremblements de terre notables. Ceux de 1811 et 1812 ont occasionné nne depression de plusieurs pieds sur la rise occidentale du fieure, sur une fort longue distance au-dessus et au-dessous de New-Madrid. et cité ville en fait rainée.

jauni toutes ces herbes, les Prairies sont incendiées par les chasseurs ou par les Indiens, et restent nues jusqu'au printemps. Elles paraissent cacher généralement un sol calcaire dans les fentes duquel les caux s'engouffrent par des dépressions en entonoir.

Une bonne partie des Prairies peut recevoir une culture très-fractueuse, particulièrement à l'est du Mississipi, et c'est en cela qu'elles different des steppes de l'Asie et des plaines que le Missouri traverse. L'état d'Illinois, qui en renferme beaucoup, est l'uu des plus fertiles de l'Union. Lorsqu'on les défeud contre les incendies amuels, ce qui est fort aisé, elles se couvrent de beaux arbres. Fai entendu affirmer, dans la Vallée de Virginie, par d'anciens habitants, qu'autrefois, du temps des Indiens, le sol était, la aussi, presque tout en perairies, et maintenant il est couvert de forêts de chées dont les arbres sont d'une admirable venue.

Les Frairies, à cause de la nature caverneuse des terrains qu'elles recouvrent, semblent ne pas devois se prêter a sichenet à l'établissement de lignes artificielles de navigation; il est au contraire très-facile d'y poser des chemins de fer, quoiqu'elles soient oudulées et qu'elles présentent des pentes un peu plus considérables que ne l'indiquent du chemin de fer de Baltimore à l'Ohio, que, dans le sens perpendiculaire au cours des Reuves, ces pentes atteignent assez fréquement un ceutileme environ (cinquante pieds par mille anglais); mais les ingénieurs américains admettent ce degré d'inclinaison sur leuix chemins de fer.

Le Missispi, comme nous allons le dire, u'a ni les helles eaux toujours limpides et toujours llense du Saint-Laurent, ni les pittoresques villages qui, à chaque pas, attirent les regards entre le lae Ontario et Quèbec, ni les ercupes boisées qui ferment l'horizon à droite et à ganche du fleuve du Canada, ni la vate baie qui ternaine celui-cil au lieu d'îles fertiles ou de sauvages et poétiques archipels, comme celui de Milelles, il u'offre que des espèces de bancs de sable plats, inhabitables, submergés tons les ans, et dont la végétation sercée ue sert d'airi qu'à des crocodlies; il est impur, il est monotone, et uéammoins, aux yeux de l'ami de l'humanité et de l'homme d'état, il est bien supféren à son rival du nord, caril est le plus utile des fleuves.

Cependant, sous le rapport de la quantifé d'eau, le Saint-Laurent parait l'emporter ne Mississipi, hors de l'époque des crues de celui-ci. D'après les calculs approximatifs de M. Darby , le Saint-Laurent fournirait, même indépendamment de ses deux plus puis-sants tributaires, le Saguenay et l'Ottowa,  $47,170,000^{-1}$  har beure , tandis que le Mississipi ne verserait au golfe du Mexique, en tempe conlimire, qui environ  $31,000,000^{-1}$  en qui d'quivaut pour le Saint-Laurent à  $13,100^{-1}$  par seconde , et pour le Mississipi à  $8,610^{-1}$  de l'aurent de l'aurent à  $13,100^{-1}$  par seconde , et pour le Mississipi à  $100^{-1}$  de l'aurent de l'

Peudant l'étiage, la Seine, à Paris, roule 120° mb par secoude, c'est-à-dire moins d'une creitme de l'écoulement attribué par M. Darly au Saint-Laurent, et un soixante-dixème de ce qu'il donne au Mississip. Et néammoins, pendant plus des trois quarts de l'aunée, elle est, entre Paris et la mer, d'une excellente un rigation qu'avec une médicere dépense ou rendrait permanente. La Garome, à Toulouse, débié environ

890·······à l'étiage. On a vu la Loire réduite, à Orléans, à 24······· Le Rhône est mieux approvisionné; à l'étiage, ou plutôt à l'époque des plus hasses eaux, qui se présente predant l'hivri lorsque les glaciers des Alpes ne rendent plus, il a, à Lyon, 280······. Le Rhin à l'étiage roule, à Strasbourg, 340······. Et, d'après M. Lepère, le Nil, lorsqu'il est à son minimum, a encore 78·22·····...

Le bassin du Mississipi peut être divisé en cinq parties: l' la valléé du haut Mississipi, au-dessus du confluent de l'Olio, déduction faite du bassin du Missouri; 2º la vallée de l'Olio; 3º la vallée du Missouri; 4º la vallée du Mississipi, au-dessous du confluent de l'Ohio; 5º les petites vallées latérales qui se déchargent directement dans le golfe du Mexique, et qui cependant doivent être regardées comme des annexes de ce bassin.

Examinons eu peu de mots chacune de ces sous-divisions.

## Vallée du haut Mississipi.

Lo Mississipi à ses sources sur un plateau qui, comme nous l'avons vu, domine à la fois, au nord la haie d'Illudson et l'Océan Arctique, à l'est le bassin du Saint-Laurent, au midi celui du Mississipi, et dont les dimensions sont considérables. Ainsi, en largeur, il va du Missouri au lac Supérieur, s'àbaissant graduellement vers le premier et se raccordant au contraire avec le la per une pente assez brusque sur les bords de celui-ci. Son élévation au-dessus de la mer est un peu plus que double de celle du plateau qui rattache le Saint-Laurent à l'Ohio. Elle est, aux sources du flouve, de 400°, d'après M. Schooleraft, tandis que le lac Supérieur est à 192°.

Les sources du Mississipi sont situées vers le 48º degré de latitude et le 18º degré de longitude occideutale à partir du mécidien de Washington (ou 97º à partir du méridien de Washington (ou 97º à partir du méridien de Paris). On considère comme lui donnant uaissance le lac de la Tortue et le lac Lebeish. Il est alors entouré d'un pays presque aussi noyé que le Delta de Louisianc. Cest une région marécageuse, semée de petits lacs et de nombreux étangs, qui sont couverts d'une plante communément appelée par les premiers colons français avoine sauvage, et en anglais wild rice ou Indian rice (zizamia aquatica), dont les Indiens fout leur nouvriture, et où pendant l'été on trouve des nuées d'une espèce de poule d'eau (unterfonds), semblable, dit M. Schoolcraft, à celle qui abonde dans les larques du Delta.

De ce labyrinthe de lacs, d'étangset de marécages s'échappent en tous sens une multitude de ruisseaux s'unissant pour former des fleuves ou de helles rivières, qui coulent vers tous les points de l'horizon. Ainsi la Rivière-Rouge du mord se dirige au nord-est vers le lac Winnipeg (1), et ensuite vers la baie d'Iludson avec le Nelson et lo Severn; d'autres vont au nord-ouest remplir le lac de l'Esclave et alimenter la rivière Mackensie, qui se jette au loin dans l'Océan Arctique; quelques-uns s'épanchent à l'est

<sup>(4)</sup> Il y a un autre lac du même nom, mais beaucoup moins étendu, qui est situé plus au midl, et qui, avec le lac de la Sangsue et le lac Cass, fournit une des principales sources du Mississipi.

vers le lac Supérieur, tandis que d'autres, coulant vers le midi, grossissent le Mississipi et le Saint-Pierre, affluent considérable du fleuve, qui s'y jette au bas des cataractes de Saint-Antoine. Ces cataractes se trouvent dans le fleuve à 48 myriam. des sources, Jusque-là, les eaux transparentes du Mississipi avaient coulé souvent en larges et tranquilles napues sur des plaines marécageuses, quelquefois en un courant vif et resserré à travers des défilés pereés au milieu d'un terrain caleaire. A partir de ces cataraetes, il poursuit son eours plus régulier, tantôt dans de vastes plaines, tantôt au milieu des forêts primitives, recevant un grand nombre de tributaires, jusqu'au confluent du Missonri, dont il prend alors les caractères distinctifs, les tourbillons, la vitesse et l'aspect boueux. Il recoit à droite la rivière du lac de la Sangsue (Leech Lake), celles du Pin, du Corbeau, l'Elk et le Sae, puis au-dessous des chutes de Saint-Antoine, le Saint-Pierre, l'Iowa-Supérieur, le petit Magnaquetois, le Galena, le grand Maquaquetois, l'Iowa-Inférieur, la rivière des Moines et le Merimeg. Ses afflueuts de gauche sout : les rivières de Thornberry, du lae Rond (Round Lake), du l'ortage, du Chevreuil, de la Truite, du Sandy Lake, du Saint-François et du Rhusu; et au-dessous des chutes de Saint-Antoine, la Sainte-Croix, le Chippewa, le Black-River, la Crosse, le Wisconsin, le Sissinawa, la rivière aux Fèves appelée, par corruption de langage, Fever-River, le Rock-River, l'Henderson, l'Illinois, le Kaskaskia. Ouelquesunes de ces rivières sont considérables; ainsi l'Illinois a un cours de 55 myrians, environ, dont les trois quarts sont navigables, et les bateaux à vapeur peuvent le remonter à 35 myriam, de son embouchure; la rivière des Moines, dont le développement total est de plus de 120 myriam., est navigable sur la majeure partie de son étendue.

Les cours d'eau qui se jettent dans le haut Mississiju, coulant dans un pays dont la pente générale est faible, n'ont auenn des earaetères des torrents. Ceux qui arrosent le pays situé au midi de la ligne trarée à la base des laes Frié et Michigan, de la laie de la Maumee à Chicago, se distinguent entre tous par la modération de leur allure. Sous le rapport de la navigation naturelle, ce haut pays est presque aussi hieu doit que nos Pays-Bas d'Europe. L'état d'Illinois est particulièrement privilégié à cet égard. L'Illinois, le Kaskaskia, le Rock-River, et un grand nombre de moindres rivières qui se déchargent dans l'Illinois ou dans la Walash, sont naturellement d'une navigation aisée pendant une partie de l'année, et, moyennant de médiocres travaux, peuvent l'être en permanence.

Cette portion de la vallée contient l'état extrémement fertile d'Illinois, les territoires de Wisconsin et d'Iowa, i' un et l'autre abondantes en mines de plomb, une partie de l'état de Missouri, et beauvoup de pays dont les suvages sont encore les seuls labitants, mais dont on les dépossède tous les jours. Elle a eaviron 100 myriam. de long et 45 myriam. de large, a vec une superficie de 46,520,000 bectares. Le blississipi y serpentes sur un développement total de 182 myriam, y compris ses dévours.

Le Mississipi, dans la première partie de son cours, est interrompu au 45° de latitude par les chutes de Saint-Antoine (134 myriam. au-dessus dn confinent de l'Ohio) o il tombe d'une hauteur perpendieulaire d'envirou 5°, et qui sont suivies d'un plan incliné dont la hauteur est de 18<sup>th</sup>. En dessus de ce point sont les Grandes Chutes (*Big Falls*), au confluent du Sac. Plus haut encore, vers 46<sup>th</sup> et 47<sup>th</sup>; de latitude, il existe de moindres chutes. Enfin, vers 40<sup>th</sup>; de latitude, au-dessous du confluent de la rivière des Moines, il y a des rapides qui, en été, génent beaucoup la navigation.

#### Vallée de l'Obio.

La vallée de l'Ohio, plus voisine de l'Atlantique, a été braucoup plus et beaucoup neieux reconune, et elle est aniqueul'hui tout cutière envalie par la race blanche. L'Ohio commence à Pittsburg, où il est formé par la réunion de deux rivières déjà considerables, l'Alléghany qui vient du nord, et la Monongabela qui arrive du sud. La vallée se compose de deux plass inclinés : l'un, celui de gauche, qui descend des monts Alléghanys, est rapide; l'autre, celui de droite, qui va à l'ouest se confondre avec la vallée du Mississipi propreuneut dite, et qui an nord se termine au plateau par lequel se raccordent les deux bassins du Mississipi et du Saint-Laurent, est au contraire très-doux.

C'est un pays peu accidenté, du moins à l'ouest; l'Ohio y coule au fond d'une cuvette profonde et assez étroite, à 100° on 130° au - dessous du niveau du sol, circonstance qui lui doune l'aspect le plus pittoresque (1) et qui contribue singulièrement à l'assainissement du pays d'alentour, en facilitant l'écoulement des caux. A mesure que l'Ohio se rapproche du Mississipi, les collines qui l'accompagnent à t'orite et à gaude perdent de leur hauteur; elles s'espacent davantage, et la lisière de terre alluviale (bottom) étendue à leur pied augmente en largeur. L'œil du vorgaeur est ainsi préparé par degrés aux caux stagnantes et aux marais qui commencent des qu'on est entré dans le Mississipi, et qui escortent le Fire des caux le long de ses rives plates et monotones, jusqu'à ce qu'il se soit jeté dans le golfe du Mexique.

Voici en quels terues M. Bourne, qui a exploré la vallée de l'Ohio en géographe, donne une idée générale de l'aspect et de la configuration du pays : Dans la vallée de l'Ohio, l'on ne trouve gnère de collines qu'auprès des rivières ou des grands ruisseaux, et elles sont disposées synériquement sur chaque rive, de telle sorte que le cours d'au passé au milieu d'elle ou laigne alternativement le joid de chaque rangée de coteaux. La meilleure idée que l'on puisse donner du caractère topographique de l'état d'Ohio, consisterait jeu-étre à le représenter comme un reste plateau vers le centre duquel les cours d'eau secondaires ont pris leur source pour se diriger ensuite vers le fleuve en ser creusant un it ou, si l'on veut, une vallée dont la profonderu dépend du volume de leurs caux et de la solidité du terrain qu'ils parcourent. Ainsi, à peu d'exceptions près, nos collines ne sont autre chose que des escarpements occasionnés par l'action des courants, et hien que les sillons ainsi crensés dans les ol atteignent quelquefois, près de certains fleuves, la profondent des vallons dans les pays de montagnes, eqendant leurs sommets sont généralement nivelés et se raccordent parfaitement avec le ni-

<sup>(1)</sup> Les Français lui avaient donné le nom de Belle-Rivière,

veau général du plateau. Ce n'est que dans la partie orientale de l'état d'Ohio qu'il se présente quelques collines à crètes aiguës et semblables à celles des états du littoral de l'Atlantique.

Le cours de l'Ohio, si l'on y compreud tout celui de la rivière Alléghany, au-dessus de Pittsburg, a la même étendue que celui du haut Mississipi : il recoit comme lui de nombreux affluents, soixante-quinze environ, dont plusieurs sont praticables pour de grands bateaux à vapeur. Sur la rive gauche, ce sont la Monongahéla, le petit et le grand Kanawha, le Guyandot, le Big Sandy, le Licking, le Kentucky, le Green-River, le Cumberland et le Tennessee; sur la rive droite, le Beaver, le Muskingum, l'Hockhocking, le Scioto, le Miami, la Wabash. Les affluents de gauche, descendaut des Alléghanys, sont à grande pente et sujets à des variations énormes. La plupart ont cepeudant un lit assez dégagé de cataractes, et les rapides violents y sont rares eux-mêmes. Les affluents de droite, sortant de ce terrain sans inclinaison, parsemé d'étangs et de marécages, qui sépare les deux bassins du Mississipi et du Saint-Laurent, n'ont près de leurs sources qu'un faible courant; mais ils paraissent acquérir de plus en plus de pente et de vitesse à mesure qu'ils approchent du point où ils se jettent dans l'Ohio. Quelquesuns même, comme le Grand-Beaver, le Muskingum et le Hockhocking, ont de petites cataractes à quelque distance de leur ionction avec l'Ohio, ce qui semblerait indiquer que la cuvette au fond de laquelle coule l'Ohio s'est approfondie depuis que les cours d'eau ont pris leur direction définitive. De tous ces cours d'eau, les plus navigables sont en général ceux qui ont leur source le plus à l'ouest et qui sont ainsi le plus voisius de la vallée du Mississipi. La Wabash, par exemple, même avant que l'on eût rien fait pour améliorer son cours, était nne des meilleures lignes de transport de l'Amérique; les bateaux à vapeur la remontaient jusqu'à Lafayette, qui est à plus de 400 kilom de son embouchure dans l'Ohio, et même jusqu'à Delphi. C'est que, du côté de l'est, entre le bassin du Saint-Laurent, c'est-à-dire le lac Érié, et le bassin de l'Ohio, s'étend un contre-fort des Alléghanys, élevé d'abord de près de 500m, mais qui plonge bientôt vers l'ouest et disparaît avant d'avoir atteint le lac Michigan. La présence de cette arête de partage augmente nécessairement la pente de toutes les rivières les plus voisines de l'est.

L'Obio est praticable, à partir de Pitsburg, pour les bateaux à vapeur, à peu près pendant tout l'année, quoiqu'à l'étiage il soit bien réduit de Pittsburg à Wheeling, et nième plus bas. Sur près de 500 lieues qui en forment le développement, y compris l'Alléghany, il n'offre qu'une chute, celle de Louisville (Keutucky), où, sur une disance de 3,200°, l'Obio s'abaise de 7°; Ou y compteaussi quelques rapides, tels que ceux de Létart ou de la Tarte; mais ils ne sont sensibles qu'aux très-hasses eaux, et la chute de Louisville elle-même est franchie, sans difficulté, à la remonte comme à la descente, par des bateaux à vapeur de 600 tonneaux, pendant les crues du printienps.

Tous les puissants cours d'eau du hassin du Mississipi sont entrecoupés d'îles : l'Ohio, de Pittsburg au Mississipi, en compte une centaine qui sont grandes, belles, bien boisées, mais qui sont presque toutes submergées par le déluge du dégel. Dans ces pays neufs, où la civilisation est ieuwe à ce point que des hommes encore dans la force de l'àœ peuventse vanter de l'y avoir vue naître, où il n'y a pas de passé, et où aucuu point ne se recommande à la curiosité des voyageurs par d'historiques souveuirs, glorieux ou lamentables, le voyageur remarque avec un vif intérêt, parmi toutes ces lles, celle qu'on appelle l'île de Blennerhassett, déserte aujourd'hui, et où quelques ruines rappellent les malheurs qu'i vincent inopinément fondre sur celui qui l'avait défrichée et sur sa jeune femme, dout la soif de traditions qui tourmente ces populations écloses d'hier a fait un personage poétique (1).

La vallée de l'Ohio est une des régions les plus fertiles, les plus salubres et les plus riantes du monde : elle aboule en richesses minérales, particulièrement en fer et en charbon; elle est déjà passablement peuplée, et voit tous les jours accroire le nombre de ses industrieux habitants. Là où la main de l'homme u'a pas encore semé le blé on le mais et planté le coton, elle est couverne de forêts dout les arbres sont des géauts en comparaison des nôtres, quoiqu'ils appartienneut à des espèces analogues. Cette supériorit de satures aur les arbres d'Burope, qui est compensée d'ailleurs par une moindre durée des bois mis en œuvre, est comnaune à toute l'Union. Michaux, dans son bean travail sur la flore américaine, remarque que fer France trente-sept espèces d'arbres seulement atteignent la hauteur de treute pieds; aux. Esta-Unis, cent trente la dépassent. Mais les arbres de la vallée de l'Ohio, et en gééral caux de tout le bassin du Mississipi, sout hors ligne parmi ceux de l'Ution. Rien en Europe ne peut donner l'éléde de ces prodigieux platans dans le tronc desquels il y a place pour une famille (2).

La superficie de la vallée de l'Obio est de 59,764,000 hectares, c'est-à-dire un peu lus grande que celle de la vallée du hant Mississipi et un peu moindre que celle de la France. Par la qualité des terres elle ne le cède à aucun pays du moude. Elle produit le coton, le mais et le blé; mais il lui insuque cette égalité de climat sans laquelle les végetaux les plus délicats ne peuvent prospérer. Jusqu'à présent, par exemple, ou a fait de vains efforts pour y acclimater l'espèce de vigne qui produit du vin. Une colouie suisse étable sur les bords du fleuve, à Vevay (Indiana), u'à obtenu, à cet égard, malgré des soins extrémes, que les plus médiocres résultats. D'ailleurs, sous ce rapport, l'insucesés aété le même dans toutes les parties des États-Unis.

<sup>(</sup>s) Bennerhausett était um litéradus qui vint, avec une grancé fortune, s'établir dans cette fie, et qui y pensait une pelle cuisience à l'épopee du complet d'Auron Burr. Ayant pris par à cette compiration, dont l'objet et ennore un mystère, mais qui avait des ramifications fort étendues et que rendrient formidable les talents de Burr et la haute position qu'il avait et vice-précident de l'Union sous-lefferson), syant même fait de sa maison le principal, foyer des munées de Burr. Ellimenthausets sui d'arrêté et ruiné.

<sup>(2)</sup> C'est le plateaux occidentalis. On a exposé à New-York le tronc d'un platane qui pouvait contenir plus de quarante personnes. Sur l'ancien continent, du côté de Constantinople, par exemple, il existe expendant des platanes d'un dimetre extraordinaire.

## Vallée du Missouri.

Le Missouri a as sourcedans les montagnes Rocheuses, en un point siné par le 44 degré de latitude et le 37 de longitude occidentale (un'ciriém de Washington), à 90 myriam, de l'Océan Pacilique, à moins d'une lieue des sources de la riviere Colimbia, qui se jette dans cet Océan après avoir arrosé le district de l'Orégon. Il se dirige d'abord à peu près vers le nord, puis vers l'est. Après s'étre déroulé pendant 130 myriam,, il reçoit, par le 48 degré de latitude, la Pierre-Jaune (7 dion--Stone), qui un narcours au moins égal, car ses sources son ut avancés de deux dégrés de plus vers le midi que celles du Missouri lui-même. A pen de distance de là il se retourne vers le sud-est par un grand coude de Myriam. de développement, au moyen d'aquel il arrive aux villages des Mandans. De là il coule vers le midi, puis à l'Es-S-E, jusqu'au fort Calhouu, Là il se dirige de nouveau vers le S.-E., reçoit la Platte et le Kanza, et, par un nouveau changement de front vers l'E.-S.-E., ver, un se précipiter dans le Mississipi ou plutôt l'absorber, un pen a-dessus de Saint-Louis, après un trejut d'environ 370 myriam.

Tous les affluents du côté gauche du Missouri sont pen considérables. Un seul , la Rivière à lanque, occupe ne vailée de 60 myriam, de long, Parrii ceux de droite, il y a des rivières importantes, le Boulet-de-Canon, le Wetawhoo, le Sarwarcana, la Chienne, la rivière des Tétons, le White-River, la Platte, le Kanzas, is Chienne, la rivière des Tétons, le White-River, la Platte, le Kanzas, et l'Osage ont leurs vallées dirigées de l'ouest à l'est, et longues de 100 à 120 myriam., dédoction faite des simosités. Comme tous les cours d'eau du lassim du Mississipi, ces rivières sont généralement exemptes de cataractes et même de rapides, excepté dans le voisiange de leurs sources; il s'en faut cependant qu'elles soient toutes narigables. Le Platte, par exemple, est sans profondeur; ses eaux, étendess dans un lit fort large, disparaissent presque complétement dans les sables pendant l'été. Le Kanzas ne pent être remonté avec de forts bateaux que pendant les crues et seulement à 25 on myriam. L'Osage est navigable, pour des bateaux de petite dimension, pendant 100 myriam. Tous ces affiuents ont, comme le Missouri, une vitesse considérable, excepté durant la sécheresse.

En tenant compté de tous ces affluents, on voit que les sources du Missouri occupent nn espace de huit degrés de latitude dans les montagnes Rocheuses. C'est comme si se seul fleuve d'esservait nne chaîne de montagnes deux fois longue comme les Pyrénées et presque aussi élevée que les Alpes. Ce fait seul suffit à donner une idée de la masse d'eau qui doit s'écouler par le Missouri, et de l'approvisionnement qu'il apporte au Mississipi.

A la sortic des montagnes, entre les confluents des rivières Dearbonne et Marie, dans un intervalle de 28 kilom. seulement, il descend de 120°; il y offre quatre cataractes, dont la première a 22° de hauten perpendiculaire. Mais ce point nue fois franchi, il va jusqu'au Mississipi et jusqu'à la mer, qui en est pourtant éloignée de 500 myriam., sans jamais étre interrompu par une chute, sans jamais acquérir cette largeur extraordinaire qui donne sonvent au Saint-Laurent l'apparence d'un lac, Quoique toujours avec un courant assez fort et plein de sables mouvants, il est ainsi navigable d'un trait pour les hateaux à vapeur sur une distance d'au moins 500 myriam, y compris le Alississipi, à partir du confluent des deux fleuves. Malheureusement cette incomparable ligne de navigation semble devoir être sans utilité pendant longtemps, jusqu'au moment du moins où le district de l'Orégons peuplera. Une fois hors des montagnes, le Missouri, dans presque tout son cours, à l'exception d'une faible distance comprise dans l'état de ce non, sillonne des déserts defunés d'arbres, et que l'homme semble devoir étre inpuissant à féconder, et tons ses affuents offerte le même caractère.

An dire des voyageurs, rien n'est imposant, rien n'est pittoresque comme la vallée du Missouri tant qu'il est au cœur des montagnes; mais rieu n'est triste, rien n'est stérile comme le pays qu'il traverse une fois qu'il est sorti de la chaîne. La vallée so compose alors, sur plus de 120 myriam., du nord au sud et de l'ouest à l'est, d'une plaine mue, sablonneuse, aride (1). A partir du débonché de la Plate, en remontant, les bois cesseut entièrement, même sur l'alluvion d'euviron une demilieue de largeur qui borde le fleuve à droite et à gauche. Il n'y a même pas de marécages et d'eaux staguantes pour rompre la désespérante uniformité de ces déserts. Pendant l'été, la plupart de ses affluents mis presque à sec le laissent seul se dérouler dans ces coutées désolées.

La surface de la vallée du Missouri est de 135,457,000 hectares, dont un quart à peine, situé principalement aux apperches du Mississipi et dans quedques ossis, paraît susceptible d'être cultivé. M. Bradbury, l'un des voyageurs qui ont remonté le Missouri, assure cependant qu'on aperçoit, sur les bords du fleuve, les affleurements d'un grand nombre de couches de charbon qu'es orte que ces vastes régions, déshéritées, comme en Europe le llartz, des ressources de la culture, auraient comme lui une compensation par les richesses minérales qu'elles rec'dersient dans leur sein.

## Vallée du bas Mississipi.

La vallée du bas Mississipi, au-dessons du confluent de l'Ohio, se compose de deux versants fort inégaux : l'un, c'etui de droite, s'appuyant au lois aur la cordilière mexicaine, a une largeur de 140 myriam.; l'autre descendant des Alléghanys et n'occupant que 20 à 25 myriam. de large; le premier traversé parde très-beaux fleuves, comme l'Arkansas, qui a 320 myriam. de développement total, et la Rivier-Houge, qui en a 20°, le second, coupé par des rivières dont aucune n'a plus de 30 myriam. de cours. Vers l'embourbure du fleuve, elle est resserée, à gauche, par un des contre-

<sup>(1)</sup> Voici comment s'exprime sur ce snjet M. Barby:

A mentr qu'un remotte cette immense taller, les hois desirement de plus en plus rates, jouqu'u et qu'une surées conclue et dépoulles d'évines ny taux de sous parts. Les premiers teigne des monages de houves portest l'emprésia de cette décolien. Le suypares qui auxil précestes à l'oppel les descriptions qu'ent tractes l'oute et Plals de vuien plaines de l'air certaine, errit large de la sementance que presentes a recelleur es qu'un promption auxil étendes sembles à tout passine de l'air certaine, errit large de les sementances que presentes avec élles es dépuis auxil étendes semble à tout passine de faire certaine, avec un chaptin mête de supeur, pourspoi une région auxil étendes semble à tout passine condamnes le activité en su discons d'activité de surque le destination de la l'activité de une l'except de l'activité de une desse de la Siderie et de la Tartate en tiere équisitant dans l'antéripe du Nord, de la bitudies entaibles, rison mains décignes de l'épuages. 

"Fue de l'étable d'aire, page 2011."

forts de la Cordilière mexicaine, formant le plateau de l'Etat d'Arkansas et désigné sous le nom de monts Ozarks, à droite par les dernières croupes des Alféghanys, d'on s'échappent aussi quelques rivières qui vont directement au golfe du Mexique. Elle se termine par un delta composé, comme ceux du Nil, du Danube et du Volga, du fleuve des Amazones et du Gange, par les atterrissements que le fleuve apporte toujours devant lui.

Jusqu'à 300 kilom, au-dessous de sa réunion avec le Missouri, le Mississipi conte sur des cailloux que lui a apportés cet junétueux tributaire. Plus bas, ce sont des graviers et des sables. Au-dessous de Natchez, ou ne trouve plus dans son lit qu'un mélange de vase et de sable blanc réduit en poudre presque impalpable. D'après les renseignements que m'a communiqués le major Delafield, le sable arriverait à la mer par une sente passe, celle du sud. C'est avec cette vasc et ce sable que sont liés les arbres de dérive qui composent en très-grande partie le sol de la vallée depuis le Delta jusqu'à la mer. Cette portion du Mississipi n'a en ligne droite qu'un peu moins de 100 myriam. de long; mais en suivant le cours du fleuve, elle en a 170. Le fleuve alors roule, en serpentant, ses eaux mélées de la boue dont le Missouri l'a encombré, au milieu d'une plaine marécageuse et pourtaut bien boisée dont la largeur varie de 40 à 80 kilom. L'on y trouve de loiu en loin des établissements (settlements) composés de quelques cabanes servant d'abri aux bûcherons qui fournissent du bois aux bateaux à vapeur. C'est à peine si de cent en cent lieues on rencontre quelques collines s'élevant audessus de cet océan de bois et de marais et toujours couronnées d'un village comme New-Madrid, Randolph, ou Memphis, dont les habitants sont exposés aux miasmes plus encore que ceux qui disputent la plaine aux crocodiles. Le fleuve est compris entre des bords sablonneux assez bas, de 4 à 10m, taillés à pic, qu'il ronge cà et là pour déposer des atterrissements ailleurs.

Le Mississipi n'atteint point la largeur qu'on pourrait tui supposer par comparaison avec nos fleuves d'Europe. Il a rarement plus de 1,600°, même losqu'il s'y trouve des lles, ce qui est fréquemment le cas. Le plus souveut, après sa jonction avec l'Otio, ci lles, peut peut par la priva de 800°; 1,000°. Les puissants affluents dont il se grossit prés de 800°; 1 a 2,000° au moment où il se mète au Missouri. Cetui-ci arrive alor avec une largeur de 800°; 1.00 in qui a 1,000° disparait dans le fleuve sans le gouffer en apparence. Le Saint-François, le White-River, 1/2 Akansas et la Rivière-Bouge viennent successivement s'e emploutier sans que se nappe d'eau d'elbu de la des de la baise qu'on retrouve près de l'embouchure de la plupart des grands fleuves. Hors de la saison des inondations, ses rivers ne s'écartent au dellé de la lituite ordinaire que par accident, lorsque ayant déplacé le chenal par une coupure profonde, il a laissé des caux staguantes dans son ancien lit, là où auparantil décrirati un coude. Mais si sa largeur reste à peu près constante, sa profondeur va toujours croissant. A Donal Mosnite, point de départ du hayou La Fourche (7), qui est à 113 kliom, audéessus de la

10

<sup>(1)</sup> Le nom de bayou est celui que les colons français de la Louisiane avaient donné aux cours d'eau qu'alimente le fleuve lui-même lorsqu'il s'approche de son embouchure.

Nouvelle-Orléans, elle est de 50° pendant l'étiage. A la Nouvelle-Orléans elle est de 50° Cest le maximum de profondeur qu'atteigne le Geuve. A Natchez, qui est à 460 blom. ani-dessus de la Nouvelle-Orléans, elle est de 25°. Elle diminue aux approches de la mer; cependant à 1,500° de la barre elle est encore de 9 à 10°; mais d'après les son-dages exécutés par M. Barby, en 1813, il n'y avant alors sur la barre, à la passe du sud-est, la plus fréquentée et la moins obstruée de tontes, que 3°,66; habituellement néamoins il y a en ce point de 4 à 5° d'eau.

On doit remarquer pourtant que dans le bas Mississipi, eutre le confluent de l'Ohio et celui de la rivière Saint-François, il y a un petit nombre de points où, pendant les plus basses eaux, il est difficile de trouver une passe pour les plus grands bateaux à vaneur.

Les étiages extrèmes laissent 1°,80 de profondeur au Mississipi jusqu'au confluent du Missouri et 1°,50 à l'Ohio au-dessous de Louisville. A partir du confluent du Missouri, en remontant, jusques aux rapides des Moines, le Mississipi n'a jamais moins de 1°,20 d'eau dans le chenal.

Cet immense cours d'eau qui recoit des affluents dout plusieurs surpassent les plus grands fleuves de l'Europe et dont les bords sont tout plats, est nécessairement sujet à déborder. Le bas Mississipi a, en effet, des inondations périodiques comme celles du Nil. La vallée du Mississipi étant dirigée du nord au sud et occupant l'espace de dix-neuf degrés de latitude, les fontes des neiges qui le gonflent au printemps doivent avoir lieu graduellement, en commencant par les pays les plus voisins de l'embouchure, circonstance avantagense en ce qu'elle met le lit du fleuve à l'abri d'une invasiou générale. C'est en effet la Rivière-Rouge qui la première effectue sa crue. Puis vient l'Arkansas qui est suivi de très-près par l'Obio et le haut Mississini. Le Missouri apporte son tribut le dernier. La direction de ces vastes subdivisions du bassin étant pareillement à peu près du uord au sud, le dégel y marche aussi ordinairement par degrés de bas en haut, ce qui contribue à modérer l'inondation, mais par conséquent à la prolonger. De tous ces grands déversoirs ceux qui opèrent le mieux à époques fixes sont l'Ohio et l'Arkausas. Ils grossissent presque constamment à la fin de février ou au commencement de mars, quelquefois cependant en janvier. La Rivière-Rouge déborde en février; quaud la gelée n'est pas intense dans la Cordillère et à sa base, cet affluent roule beaucoup d'eau pendant tout l'hiver. Le haut Mississipi fait sa débàcle en mars. En juin ou juillet les eaux sont fort réduites dans le fleuve ; mais alors le dégel s'étant étendu aux climats du nord et au cœur de la chaîne des montagnes Rocheuses, le Missouri relève le niveau du fleuve.

Le bas Mississipi, pendant l'inondation du printemps, n'est plus un fleuve; c'est uue sorte de mer boueue qui se précipite vers le golde du Mexique charriant avec elle une immense apantité de bois que ses affluents et lui-même ont arrachés sur leurs bords. Fai mesuré quedques arbres que l'Otio avait ainsi abandonés sur la grève à Louisville et dont la dimension n'avait rien d'extraordinaire relativement aux autres. Ils avaient 30° de long et 1°,50 à 2° de diamètre. Ou retrouve ces bois au loin déposés en givaves sur les bords du golfe de Mexique jusque sur la plage de Vera-Cruz; ce sont

cux qui, mélés au limon du fleuve, forment le sol du Delta et prolongent tous les jours le promontoire qui porte an large les ceux du Mississipi. Cette sorte d'aquedue, formant saillie au delà de la ligue du littoral, commence sur la rive droite à l'île de Grando-Terre qui ferme la baie de Barataria, et sur la rive gauche à la Baie-Noire (Black Bay) par laquelle s'avance vers l'intérieur la baie de la Chandeleur. Il n'a pas moins de 75 kilom. d'un côté et de 70 de l'autre. Il a doublé, dit-on, dans l'estoace d'un siècle.

Les bords immédiats du fleuve, avant recu en plus grande quantité le dépôt de son limon, sont plus élevés que le terrain nn peu plus éloigné. A la Nouvelle-Orléans, tout près de la ville, en amout, la coupe de la rive droite perpendiculairement an fil de l'ean donne une différence de niveau de 3",55 entre le bord naturel du fleuve (c'està-dire abstraction faite de la levée) et un point situé à 2,100 mètres plus loin. De la jusqu'au lac Pontchartrain le sol reste sensiblement de niveau. Cette coupe rencontre un affluent du hayou Saint-Jean appelé hayou de la Métairie ; il y a alors un rehaussement subit de 1",28 au sommet duquel est le bayon. Sur le bord du lac il y a un léger bourrelet de 0",53. Le niveau du lac, lorsqu'il est bas, n'est qu'à 15 ou 20 centim. au-dessous du sol. Sur le même point, pendant l'inondation, le niveau du fleuve est à 0°,70 au-dessus du bord immédiat du fleuve, abstraction faite de la levée. Tout près de là , à Carrolton , une coupe semblable indique une dépression moindre, c'est-à-dire de 1",60 seulement; elle a lieu sur une distance de 2.000 mètres. Au-dessus de la Nouvelle-Orléans, cet accident topographique devient pen à peu de moins en moins apparent; il est manifeste pourtant sur tous les points où le fleuve déborde, parce qu'il est le produit de l'inondation. Il en résulte qu'avant que la crue ne soit complète et que le fleuve n'ait dépassé ses bords. ou immédiatement après l'inondation lorsqu'il rentre dans son lit, il est flanqué à droite et à gauche de deux étangs qui le suivent parallèlement jusqu'à la mer, et dont les eaux proviennent, soit des affluents gonflés du Mississini, soit du Mississipi lni-même, par infiltration ou par les échancrures des parois exhaussées entre lesquelles il coule. Même aux époques de sécheresse, ce vaste espace reste humide et marécageux. L'existence de ces impénétrables fourres, sans population et sans enlture, dont l'œil n'aperçoit la fiu d'ancun côté, donne le change au voyagenr sur la beauté et la richesse du bassin du Mississipi. Cette plaine qui le borde est cependant à jamais et nécessairement vouée à la solitude. Peudant les hautes eaux elle est pour le Mississipi ce qu'était pour le Nil le lac Mœris ; elle remplit l'important office de réservoir et de régulateur lors de l'inondatiou.

Le Mississipi n'est pas le seul fluuve dont les hords immediats soient plus élevés que le terraiu avoisinant et qui traverse une plaine où la pentedn sol, suivant une ligne perpendiculaire au fil de l'ean, au lien de descendre vers le fleuve, soit au contraire, sur une médiocre largeur, dirigée du Thalweg vers le pied des coteaux, qui enserrent la vallée, de manière à se relever ceptendant à l'approche de ces coteaux. Les fleuves qui sont sujets à inonder le pays qui les environne, offrent très-fréquemment le même caractère. Ils sont, comme le Mississipi, flanqués d'un talus, très-fégèrement incliné, qui remonte du has de la plaine vers leurs bords. Cette circonstance ne les empéche pas d'occuper le point le plus bas de la vallée, parce que le fond de leur lit est hieu au-dessous de celui de la cuvette toignars médiorrement concave que présente le terrain sur chacune de leurs rives. Sous ce dernier rapport, le Mississipi est remarquable; non-seulement le fond de son lit est au-dessous du point le plus las de ses rives, nais il est fort au-dessous aussi de celui des beaux lars navigables qui s'ouvrent à quelques lieues de lui. Ainsi, les laes Poutchartrain, Maurepas, Quacha et Chetimanches ne pécuterat qu'à des prodondeurs variables de 1-20 à 0° au-dessous du niveau général du Delta. Le lit du Mississipi est creusé à 30 ou 40° plus bas.

Parmi les fleuves d'Europe, le Pô a , comme le Mississipi et par les mêmes motifs , un rehaussement de terrain sur chacun de ses bords.

Le Nil, celui de tous les fleuves qui offre le plus de rapports avec le Mississipi, et dans le même cas, au moins sur l'une de ses rives. Les travaux de M. Girard et de M. Martin insérés dans le grand ouvrage sur l'Egypte ont parfaitement établi ce fait. Dans toute la llaute-Egypte, du Caire aux cataractes, sur un développement de 90 mrain,, et au-dessus des cataractes, hors de l'Egypte, la vallée du Nil est ressercée net deux chaines; l'une à droite, la chaine arabique, est dévée et escarpée; l'autre à aganche, la chaine libyque, est basse et sablomenue. Les terres habourables sont principalement du côté de la chaîne libyque, el these et sablomenue. Les terres habourables sont principalement du côté de la chaîne libyque, Il résulte des coupes transversales de la vallée, par el-Ensar et par Minich (province de Minich), qu'à donniés M. Martin et des détails contenus dans ses mémoires et dans ceux de M. Girard, que la rive gauche du Nil est exactement parcille aux deux rives du Mississipi, sous le rapport de l'élévation du bord immédiat du fleuve.

Les terraius qui limitent la plaine basse du Mississipi et servent de barrière à l'inondation, s'avancent par un petit nombre de points jusqu'au fleuve. On a alors des collines ou plutôt des plateaux appelés bluffs sur lesquels, comme je l'ai dit, sont constamment bâtis des villages. Ces bluffs cessent entièrement sur la rive gauche à Baton-Rouge en Louisiane, à 21 myriam, au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Ils disparaissent bien plus tôt sur la rive droite, ou, pour mieux dire, ils v existent à peine, à partir du confluent de l'Ohio. Mais les bluffs ne sont dans la vallée que des accidents. Tout le long du fleuve, depuis l'embouchure jusqu'à l'Ohio, on ne trouve qu'une terre submersible, toujours à demi noyée, avec deux étroits filets de terrain, contigus au lit, qui ne sont submergés qu'au moment des débordements. Dès Natchez, qui est à 469 kilom, au-dessus de la Nouvelle-Orléans, ces lisières de terre haute commencent à être garanties de l'inondation par une digue en terre, appelée levée, qui fut construite par les Français, lorsqu'ils colonisèrent la Louisiane. L'espace resserré, ainsi conquis, est occupé par des plantations de coton et de canne à sucre, et par la culture du riz vers l'embouchure. La scène de désolation, qui règne constamment sur les rives du fleuve, disparalt aussitôt que la levée se montre ; de riantes habitations prennent alors la place du désert : les grands chènes verts, les magnolias et bientôt les orangers font leur apparition. Les marais situés en arrière des champs sont eux-mêmes, dans cette partie inférieure de la vallée, occupés par de beaux cyprès recouverts d'une liane mousseuse connue sous le nom de barbe espagnole ou long moss (tillandsia usneoides). La levée est continue depuis Pointe-Coupée, qui est à 248 kilom. en amont de la Nouvelle-Orléans, jusqu'au fort Saint-Philippe, situé à 116 kilom. au-dessous de cette métropole. Le développement de la levée est donc de 864 kilom. sur chaque rive.

Les crués de l'Obio sont considérables. Au printemps, lorsque le vent du sud-ouest vient à souffler pendant plusieurs jours sur les croupes des Alléghanys, où la neige s'est amoncelée pendant un long hiver, ses affluents deviennent des torrents qui lui améuent des volumes d'eau énormes. Il monte souvent alors de 15° et quelquefois beaucoup plus. En 1832, gi dépassa de 20° le niveau de l'étaige à Cincinnati. Cette ville, qui, assies sur un large plateau, semble en temps ordinaire dominer la vallée et étre bieu au-dessus de l'atteinte du flœure, se trouva en grande partie inondée, et les bateaux à vapeur y parcoursient les rues. Les crues du haut Mississipi ne sout que de 5°; mais au-dessous du contluent de l'Ohio, le Mississipi a des crues plus fortes, bien moins extraordinaires cependant que celle de l'Ohio, quoiqu'il reçoive les eaux d'autres puissants tributaires. L'espace de dix à vingt lieues de large sur lequel il s'épand alors, modère sa hausse. Il s'éleve cependant d'une diziané de niters. Dès Natchez, qui est aux approches du Delta, l'inondation diminue; elle n'est que de 8° à 9° au plus à Baton-Rouge, et de 4° à 5° à Nouvelle-Orléen.

| Dans les régions tempérées de l'Europe, les crues des grands fleuves vont rarement<br>au delà de 6°, c'est-à-dire qu'elles ne sont que du tiers de celles de l'Ohio et d'environ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la moitié de celles du Mississipi,                                                                                                                                               |
| A Avignon, où l'action modératrice du lac de Genève se fait peu sentir, parce que                                                                                                |
| le fleuve a reçu alors beaucoup d'affluents, la grande crue du Rhône, en 1755, ne fut                                                                                            |
| supérieure à l'étiage que de                                                                                                                                                     |
| Et les dix-neuf-vingtièmes des crues y sont de moins de 5",50.                                                                                                                   |
| La crue du Bhin est, à Bâle, au-dessus de l'étiage, de 6 <sup>m</sup> ,73.                                                                                                       |
| Plus bas, à la prise d'eau du canal du Rhône au Rhin, par l'effet d'un resser-                                                                                                   |
| rement du lit, elle est de                                                                                                                                                       |
| A la limite des départements du Haut et du Bas-Rhin, elle est de 3m,70.                                                                                                          |
| A Rhinau, de                                                                                                                                                                     |
| Et à Strasbourg, de                                                                                                                                                              |
| Il est vrai que le Rhin traverse le lac de Constance, qui fait pour lui, comme le                                                                                                |
| lac de Genève pour le Rhône, l'office de régulateur, et tend à égaliser son régime.                                                                                              |
| La Loire, lors de la grande crue de 1825, monta le 7 décembre, à Nevers, au-                                                                                                     |
| dessus de l'étiage, de                                                                                                                                                           |
| En novembre 1790, époque de la plus forte crue dont on garde le souvenir,                                                                                                        |
| elle monta de                                                                                                                                                                    |
| Sur l'Allier, à Moulins, la crue du 12 novembre 1790 porta le niveau de la                                                                                                       |
| rivière, au-dessus de l'étiage, de 6º,35,                                                                                                                                        |
| A Paris, où la présence d'une longue suite de ponts rend les crues plus                                                                                                          |
| apparentes, la Seine s'éleva, au pont de la Tournelle, lors de l'inondation de                                                                                                   |
| mai 1836, au-dessus de l'étiage, de                                                                                                                                              |
| , , ,                                                                                                                                                                            |

En amont de Paris, les crues n'atteignent pas le même niveau. A Villeneuve-Saint-George et à Corbeil, les crues ont suivi la loi suivante :

> 1836. . . . . . 5<sup>m</sup>,50. 1802. . . . . 5<sup>m</sup>,98. 1740. . . . 6<sup>m</sup>,33.

La Garonne est de tous nos fleuves celui qui a les plus fortes crues. D'après le rapport du marquis de Dalmatic sur le canal latéral à la Garonne (session de 1838), elle s'est élevée, à Agen, de 9°–37.

En Egypte, les crues annuelles du Xil sont habituellement de 11 à 13 coudées (5-96 à 7-96) a Caire, et de 50 à 22 condées (10-83 à 11-91) dans la Haute-Egypte. Au Caire, les inondations de 16 coudées (8\*,66), sont désastreuses et fort rares. Dans la llaute-Egypte, une crue de 24 coudées (13\*) est excessive. A Rosette et à Daniette, la crue ordinaire n'est que de 2 coudées (1-96).

La marée ne se fait sentir sur le Nississipi qu'à une faible distance de l'embouchure; elle nermonte pas jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Le tiens expendant d'un observateur éclairé, le major Dedalfield, qu'il avait vu une fois le Mississipi sans courant dans le port de cette ville, c'est-à-dire que l'action de la marée montante y contrebalançait la force descendante du fleuve : c'était par un étiage exceptionnellement bas. La marée, qui n'est d'ailleurs que d'un mètre tout au plus dans le golfe, étend son influence sur les bayons, tels que l'Atchafalaya, au-dessus de cette ville. Mais le nivieau du fleuve est plus étevé que celui de toutes les lagunes et de tous les cours d'eau qui existent à ses côtés et qui dérivent de lui.

La vallée du Mississiji se termine par un delta, dont le sommet est immédiatement au-dessous du conflueut de la Rivière-Rouge. Il a, en suivant les sinuosités de la rivière, 50 myriamètres de long, et en ligne droite, jusqu'à Balize, 32. Sa largeur à la base est très-considérable, ear les marérages qui le composent s'étendent de l'embouchure de la Sabine à l'extrémité orientale du la Borgne, sur une distance de 50 myriam: environ. En s'arrétant du côté de l'ouest à la rivière Mermentau, cette base serait encer de 40 myriam. Une grande partie de cet espace est constamment couverte d'eau. Pendant l'inondation, il ne reste, au-dessus de ce lac temporaire, qu'une hande ciroine le long de la plupart des cours d'eau; car, de même que le Mississipi, les bayons ont teur bord immédiat plus haut que le reste du pays.

Le premier des bayous (1) est l'Atchafalaya, qui recevait autrefois une bonne partie des eaux de la Rivière-Rouge, et qui doit eneore en recevoir. Les autres

<sup>(1)</sup> Il existe des hayanas ou prises d'eau naturelles dans le fleure bien au-dessus du Belta. On en trouve presque tout le long du law Nissioniai. Nais les hayans supérieurs retournent au fleuve soit directement, soit par l'internédiaire d'un de ses affluents, après voir parcouru la plaine. Nous se parissas ici que de ceux du Belta qui es déchargent dans la mer.

bayons principaux sonti, sur la rive droite, la Plaquemine et la Fourche; sur la rive gauche, l'Iberville, le Gentilly et le Bienvenu. Ils arrivent à la mer au travers de terrains mouvants, à base de boue et de tourbe, parsemés de nappes d'eau et sillonnés de nombreux ruisseaux dont les eaux provienuent, par infiltration, du Mississipio de sa bayons exur-mêmes. Le bord de la mer est occupie par des lagunes salées dont quelques-unes entrent assez avant dans les terres et forment de véritables lacs. Tel est le lac Pontchartrain, qui arrive jusqu'à deux lieues de la Nonvelle-Oriéans. Le lac Borgne est plutôt une baie.

Mais les bayous different à beaucoup d'égards du fleuve lui-même; ils ne participent point de sa profondeur. Leur prise d'eau a lieu par une échancrure peu profonde des bords du fleuve. Excepté pendant l'inondation, ils ne coudisieut à la req qu'une très-petite portion du Mississipi. Il arrive même que pendant l'étiage quelquesuns, au lieu de lui rien emprunter, lui versent les eaux qu'ils recueillent des marécages de la plaine i l'Archáfalva, est dans ce cas.

Le Mississipi poursuit Ini-même son cours directement jusqu'an golfe; il s'avance aroce a mase hors de la ligne du continent, dans le chenal qu'il s'est crée à force d'amonceler des bouses et des arbres de dérive, et qu'il étend graduellement. Il se décharge dans la mer par plusieurs embouchures, parmi lesquelles on en remarque cinq, toutes fort variables par le nombre et la forme des illes qui les parsèment, et par la profondeur de leur chenal au-dessus de la barre. Ce terrain mal assis change d'aspect tous les jours. Cest que, sur dix ou douze myriamètres, le Mississipi est porté par un radeau flottant et grossièrement assemblé, découvert seulement pendant l'étage, dont les coups de mer et le choc des eaux étranlent les parties intégrantes, les font ployer et les déplacent, donnant lieu ainsi à d'étranges phénomènes.

Le major Delafield, qui, en qualité d'Officier du génie, jest demeuré longtemps en station dans le fort Jackson, près de l'embonchnre du fleuve, y a recueilli des faits dont quelques-uns ont été insérés dans des rapports adressés au Congrès, et qui prouvent qu'à certains moments il se manifeste, dans le voisinage de la barre, une force de soultevement qu'a exommanent sans doute des dévessions produites ailleurs.

Ainsi une goëlette, ayant fait naufrage, disparut sous l'eau; le haut du mât restait seul visible; quelque temps après la goëlette se trouva hors de l'eau sur une île.

Un navire anglais, qui, venant chercher du coton à la Nouvelle-Orléans, y apportait en lest des dalles de pierre de Portland, tout comme les hàtiments de Boston s'y rendent avec du granit, et ceux de Baltimore avec de la brique, fut obligé, une fois arrivé sur la barre, d'en jeter une partie à la mer. A peu de temps de là, les dalles étaient à sec sur nue lle.

L'étage inférieur du fort Jackson fut un jour subitement envahi par les eaux, pendant que le fleuve était médiocrement élevé, et qu'aucun danger d'inondation n'était apparent. Les officiers, étant accourus sur la rive, trouvèrent le Mississipi au même niveau que la veille; mais des bois, qui gissient auparavant entre la levée et le fleuve, avaient été jetés par dessus la levée avec une masse d'eau. Rien n'est moins rare que de voir des lles surgir tout à coup à l'extrême embouchure. Au moment de leur apparition elles sont hombées à leur centre, mais bientôt ce centre s'affaisse et se creuse en forme conique. Il en sort une sourre qui peu à peu dissout et entraine la vase, au moyen de laquelle sont cimentés les arbres dont l'île est formée. Les arbres n'ayant plus de lien entre eux se séparent et vont au fond du fleuve, et l'île n'existe plus.

On conçoit que le faible degré de pesanteur spécifique d'un terrain presque uniquement composé d'arbres entrelacés favorise singulièrement ces phénomènes de soulecement.

Les cinq principales embouchures du fleuve sont à l'extrémité d'antant de bras dont la longueur est de 8 à 10 kilom, et qui divergent à partir du même point. Ce sont, en commençant par la droite, la passe à la Loutre, la passe du nordest, celle du sud-est, celle du sud-est, celle du sud-est, celle du sud-est des l'est de l'est de le ces enforme de tour, lâtit au milieu des roseaux, et qu'on nomme Balise. Trois de ces enfoncures ont ordinairement de 2 à 3° de fond sur la harre; les deux autres ont le plus souvent de 4 à 5°. Ce serait un grand service rendu au commerce, que d'accroftre la profondeur de ces passes; mais lin'y pas de travail pusdifficile au monde, à cause de l'extrême mobilité du sol. Nous verrons que le gouvernement féléral a ce-pendant entrepris cette a méliornation.

Cette quatrième portion du bassin du Mississipi a 55,405,000 hectares (1). C'est une superficie un peu plus grande que celle de la France.

## Petits Bassins latéraux.

La Mobile résulte de la réunion de deux fortes rivières, l'Alahama, l'un des cours d'eau les plus tortueux qu'il y ait au monde, et la Tombigbee; elle abouit à la baie du même nom, sur laquelle est bâtie une ville appellée aussi Mobile, centre d'un commerce considérable. Mobile exporte les cotons que produit en quantité rapidement rovissante le bassin à l'embouchure duquel cette ville est placée, et que lui apportent des lateaux à vapeur, allant et venant sans cesse sur l'Alahama et la Tombighee.

L'Apalachicola est aussi formé par deux rivières, le Flint-River et la Chataboochee; son bassin est le plus long de ceux que nous énumérons ici. Il a près de 65 myriam. Cependant, en superficie, il n'est qu'un peu plus de la moitié de celui de la Mobile. Ce

<sup>(1)</sup> M. Darby l'évalue à 31,800,000 hectares. Il n'y comprend pas les vallees des bayous, que j'ai au contraire portées en ligne de compte.

dernier est égal en étendue à celui de la Susquéhannah. L'Apalachicola a un delta saillant, représentation en ministure de celui du Mississipi, et formé d'ailleurs de la même manière. Il se termine par une baie qui forme un assez bon port.

Le meilleur port de tout le golfe du Mexique est celui de Pensacola, à l'extrémité d'un petit bassin du même nom qui est situé entre ceux de la Mobile et de l'Apalachicola. Il y a sur la barre 7° d'eau.

A l'endroit où la presqu'ile de la Floride es espare du continent, coule la Suwanee, qui se décharge pareillement dans le golfe du Mexique, et qui mérite d'être signalée parce qu'elle offre un moyeu simple d'éviter le grand détour de la péninsule, à l'aide d'un canal qui la joindrait au fleuve Saint-Jean, déjà signalé comme un des cours d'œu les plus puissants et de la plus facile navigation qu'offre a région de l'Atlantique.

Toutes ces petites vallées, en y comprenant le versant occidental de la Floride, ont me superficie de 34,452,180 hectares,

En voici le détail:

Dimensions et Étendue des bassins qui avoisinent le Delta du Mississipi (t).

| BASSINS.                                         | LONGUEUR<br>on<br>Mométres. | hilométres. | hectares.  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Sabine (2)                                       | 322                         | 64          | 2,072,000  |
| Calcasiu                                         | 241                         | 48          | 1,163,500  |
| Pearl-River.                                     | 554                         | 97          | 3,418,800  |
| Pascagonia                                       | 265                         | 64          | 1,709,400  |
| Mobile                                           | 343                         | 906         | 9,614,080  |
| Pensacola                                        | 237                         | 129         | 5,315,200  |
| Apalachicota                                     | 619                         | 88          | 5,285,600  |
| Apalache                                         | 161                         | 79          | 1,163,500  |
| Suwanee                                          | 190                         | 64          | 1,864,800  |
| Versant occidental de la péninsule de la Floride | 347                         | 88          | 4,843,500  |
|                                                  | TOTAL                       |             | 54,452,180 |

Le littoral de la vallée du Mississipi, y compris les petites vallées adjacentes depuis la baie Apalache, à partir de laquelle la Floride se dégage de la masse du continent, jusqu'à l'extrémité occidentale du Delta, et même jusqu'à la Sabine, sinon plus loin encore, est bordé de baies et de lagunes en avant desquelles on trouve des fles plates et sablonneuses, al longées dans le sens du littoral, ou des péninsules de même forme et de même origine rattachées à la côte ferme par des atterrissements modernes.

<sup>(</sup>i) Voir Darby, page 297.

<sup>(2)</sup> En ne comptant que la rive gauche, qui fait seule partie du territoire des États-Unis,

Ainsi ce littoral ressemble beaucoup à celui des Carolines et de la Géorgie, et il offre aux petits navires du cabotage une ligne de navigation presque continue dont on peut tirer un parti fort avantaegus au movem de quelques travaux.

La superficie totale du bassin du Mississipi est, de 322,698,000 liectares , d'après la récapitulation suivante :

| DIVISIONS.                                                                                                                             | LONGEZEZ<br>en<br>kilométres- | LANGETER<br>en<br>kilométres, | scrippicis<br>en<br>bectares.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Vallee du Mississipi, an-desses de l'Ocio, à l'exclu-<br>sion du Missouri,<br>Vallee de l'Obio.<br>Vallee du Missouri properement due. | 988<br>1,907<br>1,951         | 446<br>456<br>705             | 46,620,000<br>50,764,000<br>135,437,000 |
| bayous.  Vallées qui avoisinent le Delta du Mississipi.                                                                                | 2,470                         | 358                           | 38,405,000<br>54,452,000                |
| Vallées qui avoisinent le Delta du Misséssipi                                                                                          |                               |                               | 34,452,00                               |

Dimensions et Étendue des dicerses parties du bassin du Mississipi (1).

Aree la portion du bassin du Saint-Laurent qui appartient aux États-Unis, et qui est sitmée dans les États de Vermont, New-York, Pensylvanie, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, le bassin du Mississipi couvrrait une superficie de 388,715,000 hectares, c'est-à-dire 28 millièmes de la surface de la planète qui est occupée par les continents et les fles.

La population se développe fort rapidement dans le bassin du Mississipi. On estime qu'en 1790, indépendamment des tribus indiennes, toutes fort peu nombreuses, elle ne dépassait pas 130,000 âmes. Depuis lors, ses progrès ont été de plus en plus marqués. J'emprunte à M. Tanner (2) le tableau suivant, qui indique sa quotité en 1820 et en 1830, en considérant comme une dépendance du bassin du Mississipi le reste de ce qui constitue l'Ouest, tel qu'on l'entend ordinairementaux États-Unis, c'està-dire la lisière presque partout assez étroite qui borde les grands lacs sur le sol de l'Union (3).

<sup>(1)</sup> Darby , page 297.

<sup>(2)</sup> Emigrant's Guide through the valley of the Mississipi , page 34.

<sup>(3)</sup> Ce tablese net expendant incomplet. M. Tamers a como una portica de l'atte de la Caroline do Nord et de la Gorgie dont le cenar, s'écondent vers Túble ou diferement vers le pilo de Merlique, sinis que la partie de l'Etade de New-York, qui es la lajore per les lates Lérie, Outario et Champlain, et les deux tiers du Vermont, qui sont compris dans le bassin du Sisia-Luceret, et appartiement à la vallec Centrale de l'Amérique du Nord. La superficie du pays ainsi negligi por M. Tamers, danson colcul, set d'entrem sa 888,600 bettern.

|                         | POPULATION |           |
|-------------------------|------------|-----------|
| ÉTATS OU TERRITOIRES.   | EX 1820.   | EV 1830.  |
| Pensylvanie occidentale | 244,852    | 337,846   |
| Virginie occidentale    | 147,514    | 904,175   |
| Ohio                    | 381,454    | 197,963   |
| Indiana                 | 147,178    | 343,034   |
| Illinois.               | 33,211     | 137,448   |
| Michigan                | 8,919      | 31,639    |
| Missouri                | 66,386     | 140,433   |
| Kentucky                | 364,317    | €87,917   |
| Tempessee               | 422,813    | 681,904   |
| Mississipi              | 78,448     | 136,624   |
| Louisiane               | 133,447    | 213,739   |
| Alabama                 | 145,000    | 5/19,512  |
| Arkansas                | 14,274     | 36,586    |
| Floride occidentale     |            | 17,369    |
| TOTAL                   | 2,624,963  | 4,231,930 |

Ainsi la population du bassin du Mississipi et de la région attenante du bord des grands lars à augmenté, pendant la période des dix années écoulées de 1820 à 1830, de 1,606,987 ou de 62 pour cent.

Dans le même intervalle, l'accroissement pour l'Union tout entière a été de 3,227,889, ou de 33 pour cent, et, pour la partie de l'Union qui se trouve en dehors de ce bassin, de 23 nour cent.

Tont porte à croire que la population du bassin du Mississipi aura éprouvé une augmentation proportionnelle non moins forte pendant la période décennale de 1830 à 1840.

Le mouvement de la population est donc d'accord avec l'étendue, la fertilité et la salubrité du sol pour indiquer que la vallée du Mississipi, ou, pour parler plus exactement, ce vaste pays qu'aux États-Unis on appelle l'Ouest, doit dans peu acquérir la précondérance dans l'Union.

M. Tanner estine à 250,000,000 hectares (un million de milles carrés) la surface sisément eultivable de l'Onest. En supposant cette superfeire partagée en fresse d'un demi-quart de section (1) ou de 32 hectares et demi, et une famille par ferme, il y aurait place pour luit millions de familles d'agriculteurs vivant au large. Chaque famille agricole doit être estimée àsix tétes au moins, ce qui donnerait

<sup>(1)</sup> Les lois sur les terres du donales public les parlagant en acres de 9,634 · (six milles) de cité, appeles tromshipes. Le touvable pet divinient retures de server de mu mille de docé, generant ainsi aux subsectures (600 acres). Ce uned des reviers. La rection en parlagac en parer de 63 hectares ou 160 acres, ou en doni-perer de 20 hectares et demi ou 30 acres. La peute de 100 acres. La peute de 100 acres. La peute de 100 acres de 100 acres. La peute de 100 acres de 100 acres. La peute de 100 acres de 20 hectares et de 100 acres. La peute de 100 acres de 20 a

48 millions de population. En admettant que les autres classes représentent un nombre égal à la moitié de l'agriculture, on arriverait à un total de 72 millions. Si on prenait pour base d'évaluation la densité de la population française, on trouverait le double.

Nous terminerons cette description sommaire du bassin du Mississipi par un itinéraire suivant le cours du fleuve, ainsi que celui de l'Ohio et de l'Illinois.

I. ITINÉRAIRE
Le long du Mississipi, depuis les chutes de Saint-Antoine jusqu'au golfe du Mexique

| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRETANCES, EN EST |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | partielles.       | du point de départ |
| Carres de Saur-Arroun.  Prama de Crien; e'est la première ville qu'on reacontre sur le Missishipi depuis ses sources. Des Cluses de Saint-Antoine à Prisirie des Chien, le Mississipi reçoit beaucoup d'affinents, dont les plus remerquables sont le Saint-Pierre et l'Iona- |                   |                    |
| Supérieur sur la rive droite, la Sainte-Croix et le Chippewa sur                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
| la rive ganche. Il s'épand lui-mésue de manière à former le                                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |
| lac Pépin.  Embouchure du Wisconsux, affluent de gauche.                                                                                                                                                                                                                      | 520               | 590<br>595         |
| Cassvala et embouchure du Traxev, affinent de droite                                                                                                                                                                                                                          | 48                | 571                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15                | 584                |
| Embouchure du Gaarr, affluent de gauche                                                                                                                                                                                                                                       | 15                | 300                |
| premier zux travaux de ces mines                                                                                                                                                                                                                                              | 29                | 415                |
| GALÉNA, nutre centre d'exploitation des mines de plomb, ville<br>déjà considérable, sisuée sur la rive ganche à quelque di-<br>stance du fleuve.  Embouchure du Frytz-Byra, oui passe à failent, et du crand                                                                  | 24                | 437                |
| Magragerrors, affigent de la rive opposée                                                                                                                                                                                                                                     | 15                | 450                |
| BILLEVUE, rive droite, a l'embouchure du Garlie.                                                                                                                                                                                                                              | 19                | 469                |
| SAVANNAR, rive gruche, sur le ruisseau du PLONE.                                                                                                                                                                                                                              | 8                 | A77                |
| Van Beren, id.                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                | 496                |
| ALSANY, id                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                | 514                |
| à 4 ou 5 lieues du fleuve.  Embouchure du Waggroupons, rive droite                                                                                                                                                                                                            | - 11              | 898                |
| Poar Braon, rive gauche.                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                | 356                |
| Muax, id                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 349                |
| New-Yoak , rive droite.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 347                |
| Foar Aastraore, forteresse bâtia, pour surveiller les Indiens,<br>dans une grande de du Mississipi, située zu-dessus de l'em-<br>bouchure du Rock-Byra, bel sfilment de gauche, et appelée                                                                                    |                   |                    |
| ROCK-ISLAND.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                | 560                |
| STEPRESSON, rive gauche, en aval de Bock-Island                                                                                                                                                                                                                               |                   | 365                |
| Bock-Island City, sur le Rock-River, à l'embouchure                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 370                |

| STATIONS.                                                        | DESTANCER,  | DESTANCER, EN EILONÈTRES, |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| STATIONS.                                                        | partialies, | du point de déport.       |  |
| BLOOMINGTON, rive droite                                         | 40          | 610                       |  |
| Embouchure de l'Iowa-Isrrianeus, id                              | 99          | 659                       |  |
| Embouchure du Porz's-Rivez, rive gauche                          | 8           | 647                       |  |
| OGEARA, id                                                       | 16          | 665                       |  |
| Embouchure de l'Hexorason, affluent de gauche                    | 11          | 674                       |  |
| Burron, rive gauche                                              |             | 679                       |  |
| BUBLINGTON, rive droite                                          | 11          | 690                       |  |
| Embouchure du Saux , id                                          | 18          | 798                       |  |
| Manson, id                                                       | 44          | 719                       |  |
| COMMERCE, rive gauche                                            |             | 794                       |  |
| Morresello, id                                                   | 13          | 757                       |  |
| Embouchure de la Revière per Morers, grand affluent de droite.   | 11          | 748                       |  |
| La ville de Vansaw (Varsovie) est vis-à-vis de l'embouchure de   |             | 1                         |  |
| la Rivière des Moines , sur la riva gauche.                      |             | 1                         |  |
| Les Rapides des Moines commencent à 16 kilom, en aval de         |             | 1                         |  |
| cette embouchure.                                                |             | 1                         |  |
| Foat Eswans est un peu au-dessous de ce même point, sur la       |             | 1                         |  |
| rive esuche.                                                     |             | 1                         |  |
| Tour, rive droite                                                | 19          | 767                       |  |
| La Grance, à l'embouchure du Wyaconna, affluent de droite.       | 18          | 785                       |  |
| Quince, rive gauche.                                             | 15          | 805                       |  |
| Embouchure du Fancs, affluent de droite.                         | 8           | 811                       |  |
| Louisiana, rive droite, à l'embouchure du Salt-Biven.            | 36          | 867                       |  |
| CLARKSTILLE, id                                                  | 19          | 586                       |  |
| HAMBURG, rive gauche.                                            | 19          | 903                       |  |
|                                                                  | 16          | 991                       |  |
|                                                                  | 10          | Pat                       |  |
| Guilroad, sur l'Islamois, est à 8 kilom. environ de Gilead.      | 19          | 940                       |  |
| Embouchure de la Riviène-Au-Curvan, affluent de droite           | 59          | 979                       |  |
| CAMBEN, à l'embouchure de l'ILLINOIS, rive gruche                |             | 998                       |  |
| ALTON, rive gauche.                                              | 96          | 1,006                     |  |
| Embouchure du Missouri, riva droite                              | 8           | 1,000                     |  |
| Saux-Louis, rive droite, nuclen chef-lieu de la Haute-Louisinne  | 96          |                           |  |
| sons la domination française                                     | 26          | 1,059                     |  |
| Cette ville est située presque au centre de la vallée du Missis- |             |                           |  |
| sipi; e'est le point central du commerce du Missouri, du haut    |             | 1                         |  |
| Mississipi et de l'Illinois, zinsi que des vastes contrées bal-  |             | 1                         |  |
| gnées par ces fleuves. Le commerce des pelleteries lui avait     |             |                           |  |
| dejà donné unciennement un haut degré d'importance. C'est        |             | 1                         |  |
| le dépôt des inépuisables mines de plomb de la vallée, et gé-    |             | 1                         |  |
| néralement de tous les produits du pays environnant. C'est       |             | 1                         |  |
| nussi de Sacer-Louis que partent les caravanes qui font le com-  |             | 1                         |  |
| merce du Mexique.                                                |             |                           |  |
| VINEPOCRE OU CARONDELET                                          | 15          | 1,045                     |  |
|                                                                  |             | Į.                        |  |

| STATIONS.                                                                                                                    | UMPANCEA, EN EROMÈTEKA, |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Jane, G.                                                                                                                     | partielles,             | du point de dépe |
| Embouchure du Maranec ou Merineo, rive droite                                                                                | 19                      | 1,064            |
| C'est un cours d'eau assez fort de l'État de Missouri , navigable                                                            |                         | 1                |
| sur une certaine distance pendant les bautes eaux. Le plomb et                                                               |                         | 1                |
| les sources salées aboudent sur ses rives.                                                                                   |                         | 1                |
| HERCULANEUM, rive droite                                                                                                     | 19                      | 1,085            |
| FORT de CHARTRES, rive gauche, aneienne forteresse française                                                                 |                         |                  |
| aujourd'hui eu ruine                                                                                                         | 31                      | 1,114            |
| SAINTE-GENEVIÈVE, rive droite, est à 4 kilom. du fleuve                                                                      | 49                      | 1,165            |
| Cap Granters, rive droite                                                                                                    | 113                     | 1,978            |
| Embouchure de l'Onio, rive gauche                                                                                            | 64                      | 1,349            |
| New-Madam, rive droite                                                                                                       | 105                     | 1,447            |
| Petite-Prairie, attérage                                                                                                     | 30                      | 1,497            |
| 4" BLEFF CHICKASAW, rive gauche                                                                                              | 69                      | 1,866            |
| RANDOLPH, rive gauche, sur le 2º BLUFF CHICA ISAW                                                                            | 19                      | 1,383            |
| 3º BLUFF CRICKASAW, id                                                                                                       | 19                      | 1,604            |
| MENPRES, rive gauche, ville située sur le 4 BLUTT CRICKASAW                                                                  | 69                      | 1,678            |
| Atterage de Montgomeny                                                                                                       | 241                     | 1,914            |
| C'est là que prennent terre la plupart des voyageurs qui se                                                                  |                         |                  |
| rendent dans l'État d'Arkansas.                                                                                              |                         |                  |
| Embouchure du Werre-Reven , rive droite                                                                                      | 7                       | 1,924            |
| Embouchure de l'Arransas, rive droite                                                                                        | 52                      | 1,955            |
| Cette rivière est, après le Missouri, le plus grand tributaire                                                               |                         |                  |
| du Mississipi. Le developpement de l'Arkansas est d'environ                                                                  |                         | 1                |
| 5,200 kilom. Il verse sur les terres arieles et sablonneuses qui<br>sont au pied des montagnes une masse d'eau large et pro- |                         | 1                |
| fonde, que la secheresse du terrain et la chaleur de l'aimo-                                                                 |                         | 1                |
| sphere absorbent rependant à tel point, à certaines énomes                                                                   |                         | 1                |
| que l'on peut quelquelois passer le fleuve à ené à plouieure                                                                 |                         | 1                |
| rentaines de kilomètres au-dessous des montagnes. Les alles                                                                  |                         | 1                |
| vions qui le bordent sont très-salees. Sur une longueur de                                                                   |                         | I                |
| 600 kilom., à partir de son embouchure, il forme des lacs<br>et alimente des bayous. Pendant les hautes eaux du printemps,   |                         | l .              |
| l'Arkansas est praticable pour les bateaux à vapeur jusqu'au                                                                 |                         | 1                |
| pied des montagnes.                                                                                                          |                         | 1                |
| LITTLE BOCK OU ACROPOLIS, siège du gouvernement de l'État                                                                    |                         | 1                |
| d'Arkansas, est situé sur cette riviere à 480 kilom, par can, et                                                             |                         | 1                |
| à 900 par terre, de sou embouchure.                                                                                          |                         | 1                |
| Atterage de la Potyre Crocor, rive droite                                                                                    | 90                      | 2,043            |
| Établissement de Towrares, id                                                                                                | 129                     | 2,173            |
| Etablissement de Caverezz, id.                                                                                               | 34                      | 9.905            |
| Embouchure de l'Yazoo, rive gauche.                                                                                          | 24                      | 2,227            |
| Cette rivière prend sa source dans le ci-devant nave des                                                                     |                         |                  |
| Casca usins , faisant partie de l'État de Mississipi , près de la                                                            |                         | 1                |
| frontiere du Tenne-see.                                                                                                      |                         | 1                |
| WALNET BRLE et Wicksberg, rive gauche.                                                                                       | 14                      | 2,941            |
| Ces collines s'elevent à une hanteur d'environ 130m. Elles sont                                                              |                         | ,                |

| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESTANCES , | DISTANCES, EN EILOMÈTRES, |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--|--|
| 31410.33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | partieties. | du point de départ.       |  |  |
| couvertes d'une belle culture. Elles offrent un psysage unique<br>en son genre sur le bas Mississipi. Vicksburg est une ville dejà<br>considerable.                                                                                                                                                                   |             |                           |  |  |
| WARRENTON, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16          | 2,257                     |  |  |
| rive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61          | 2,518                     |  |  |
| Embouchure du bayou Pixran                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16          | 9,354                     |  |  |
| Ce bayou est praticable pour les bateaux à vapeur pendant une<br>partie de l'année jusqu'à l'ort-Gibson, qui est à 45 kilom. de<br>son embouchure dans le Mississipi.                                                                                                                                                 |             |                           |  |  |
| Roomar, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10          | 2,544                     |  |  |
| Naturez, id                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69          | 2,406                     |  |  |
| Embouchure de l'Hoxocurro, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71          | 9,477                     |  |  |
| LOTTES HEIGHTS et FORT ADAMS, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14          | 2,491                     |  |  |
| Embouchure de la Ruvikas-Rocce ou Rap-Ruves, rive droite<br>C'est l'un des tributaires les plus considérables du Mississipi.<br>Il crée des bayous comme le fleuva lui-même. Sur la rive droite                                                                                                                       | 29          | 2,520                     |  |  |
| est aituée ALTEANBAT, et à 60 lieurs, par eau, du Mississipi. A<br>80 millies plus haut est Naventroens. Au-dessus de cette ville , à<br>90 milles, se trouvait l'immenne Radeau (Raf) da bois de dérive<br>qui obstruait compéléement le fleuve sur me vingtaine de lieues<br>et qu'on a fait à peu près diparatire. |             |                           |  |  |
| Naissance du bayou Atcharataya , rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 9,593                     |  |  |
| Saint-Francisville et embouchure du bayou Sara, riva gauche. Pointe-Course est aur la riva opposée; c'est la que la Levée                                                                                                                                                                                             | 102         | 2,627                     |  |  |
| commence pour ne plus cesser.<br>Fausse-Rivitau, ancien contour abandonné par le fleuve                                                                                                                                                                                                                               | 8           | 2,653                     |  |  |
| Baron-Rouge, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45          | 2,678                     |  |  |
| Naissance du bayou Mancrac ou lasavelle, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90          | 2,698                     |  |  |
| du bayou Plaquanna, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 2,709                     |  |  |
| Naissance du bayou La Fousche, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53          | 9,769                     |  |  |
| DONALDSONVILLE, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                           |  |  |
| NOUVELLE - ORLEANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115         | 2,873                     |  |  |
| English Tean                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29          | 2,904                     |  |  |
| FORTS SAINT-PRILIPPE et JACKSON, chacum sur une rive                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87          | 2,991                     |  |  |
| Passe do Sud-Ouest                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39          | 5,023                     |  |  |
| Bazze, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15          | 3,036                     |  |  |
| BARRE DE LA PASSE DU SUD-EST                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 6         | 5,042                     |  |  |

II. ITINÉRAIRE

Le long de l'Ohio , depuis Pittsburg jusqu'd sa jonction avec le Mississipi (1).

| CT - TO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DISTANCES, EN EILONÈTRES, |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | partielles.               | de point de départ. |
| PHTEMERG. C'est le plus grand centre manufacturier de l'Ouest; ses progrès sont très-rapides, des cansux y aboutissent de toutes parts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |
| Economy, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29                        | 99                  |
| Embouchure du Gaxon Buxun, rira droide.  Le Gaxon Buxun est un affloret assez important, formé par le Mahoning, le Strungo et le Conceptenssing. Le Maho- ning en est la branche principale. La vallée du Grand Bea- ver est presspe circulaire, et a environ 155 kilom. de diu- méte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                        | 45                  |
| Embouchure du PUTT BAUNA, rive druite.  Petie rivière qui traverse tout e roui de Colombiana, dras l'est d'Obia, et se jute dans f'Obia pets des frontières de la Pousystanie. Cost au cours d'eux accèdent à employer comme force morties, et qui a dijà sur ses hords un hon nombre de momiles, plusieures forges et horresser. Prespirés face de mête leurer, our la rive guoche de l'Obia, est Gennaryun, petite vité de conté de l'accery l'envyfraniel.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                        | 69                  |
| FAWCETTSTOWN, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                         | 76                  |
| STRUBENTILE, id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57                        | 115                 |
| Wellsatag, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                        | 193                 |
| Warakyton, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                        | 159                 |
| Warmen, rite guebte.  Cock le chef - lies judiciaire du conse d'Otido (Virginia).  Wheding set stout un pen au-dewant de l'embouchure du rais- sant de ce son. les collieus rapides et acceptes, riches au mines de houille, entourent Wherling de touter parts et le reservent contre le dewar. Cet dans crett eils que l'Otido rencontre la Boute-Visitonite, qui traverse tent le terrisoire de l'illian de l'Ivinia depuis connerband, sur le Potume, juograpa Mishabel, Au-descours de Wheeling, le lit de l'Otido est sanze préched pour permettre au bistera à typeur de ra- monter jouglé cette ville quand ils out de la peine à aller à l'Enisherg.  Warmen va étre reité su litteral par un chemin de fer venunt de Balistore. | 10                        | 149                 |

it Extrait en partie du Western Pilot , par M. Samuel Commings. Cincinnati , 1854.

| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                    | DISTANCES,  | EN KROMÈTRES,       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                    | partieller, | de point de départ. |
| Embouchure du Ba-Grava Carx (ruisseau de la Grande-Tombe),<br>rive gauche, ainsi nommé parce qu'on trouve sur ses bords, à<br>peu de distance de l'Ohio, le plus svate peut-étre des termin<br>que les naticna peudes indien ont lisses sur le solde l'Union | 19          | 168                 |
| Embouchure du Carrina Cassa, rive droite                                                                                                                                                                                                                     | 45          | 181                 |
| — du Senrisa Caere, id                                                                                                                                                                                                                                       | 10          | 191                 |
| — de L'Orrosson Carra. id                                                                                                                                                                                                                                    | 5           | 194                 |
| ILE des Taots-Fatags,                                                                                                                                                                                                                                        | 60          | 234                 |
| Embouchure du Mcsaruczu, rive droite                                                                                                                                                                                                                         | 26          | 280                 |
| Cette rivière , qui n'a pas moins de 205° à son embouchure .                                                                                                                                                                                                 |             |                     |
| pend sa source près de celle du Cuyaboga, tributaire du lac<br>Érié, dans l'État d'Olio. Dans les hautes eaux, les hateaux à ra-<br>peur la remontent jusqu'à Zaneville, et elle est navigable jus-<br>qu'à Coshocton, à 130 kilom. de son embouchure.       |             |                     |
| ZANESVILAX est aitué aux Chutes du Muskingum, à environ<br>100 kilom. de Marietta. Cette ville se lie avec son faubourg de<br>l'Ouest, cur la rive opposée, et avec la ville de Putnam, par deux<br>beaux ponts.                                             |             |                     |
| Manietta, rive droite. Ville aituée immédiatement au-dessus<br>de l'embouchure du Muskingum. Dans l'enceinte de la ville se<br>trouvent les ruines d'une ancienne fortification indienne. On lui<br>a donné son nom en l'honneur de Marie-Autoinette.        |             |                     |
| Embouchure du Pette Kavawns, rive gauche. Au-dessus<br>du confluent de cette rivière se trouve la petite ville de<br>Planeaure.                                                                                                                              | 19          | 999                 |
| ICE BLANKBURSSETT.                                                                                                                                                                                                                                           | 5           | 302                 |
| Embouchure du Petrr Hocanocarse, rive droite.                                                                                                                                                                                                                | 8           | 510                 |
| Embouchure du Gassu Hocknocking, id                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 390                 |
| Cette rivière prend sa source dans le comté de Fairfield (Ohio)<br>et se jette dans le fleuve à Taor, après un parcours de 50<br>lieuca à travers une contrée fort inégale.                                                                                  |             |                     |
| Embouchure du Suspe-Riven, rive droite                                                                                                                                                                                                                       | 16          | 386                 |
| ILES DE LETART, près desquelles il y a un rapide                                                                                                                                                                                                             | 23.         | 573                 |
| Embouchure du Gaavu Kavawna, rive gauche                                                                                                                                                                                                                     | 49          | 422                 |
| Cours d'eau important qui vient des monts Alléghanys où l'une                                                                                                                                                                                                |             |                     |
| de ses brauches, le Gazzynnun, outrelace ses premiers rameaux                                                                                                                                                                                                |             | 1                   |
| avec ceux du James-Riven qui se décharge dans l'Atlantique. Le                                                                                                                                                                                               |             |                     |
| Kanawha a environ 360m de large à son embouchure; il                                                                                                                                                                                                         |             | 1                   |
| est ordinairement navigable pour les bateaux à quille jusqu'aux                                                                                                                                                                                              |             |                     |
| Grandes Chutes, 36 lieues au-dessus; sur ses bords se trouvent<br>des salines qui sont les plus considérables de l'Ouest. On le relie                                                                                                                        |             | 1                   |
| ucosamico qui sona seo pius transfortattes de l'Ouest. On le relie                                                                                                                                                                                           |             | 1                   |

| STATIONS.                                                                    | DISTANCES, EN KILOMÉTRES, |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| SIAIRAS.                                                                     | partirlies.               | de print de dépar |
| maintenant à l'Atlantique par un canal et un chemin de for                   |                           | 1                 |
| au travers de la Virginie (1).                                               |                           |                   |
| GALLIPOLIS, rive droite                                                      | 5                         | 493               |
| Cette ville , chef-lieu du conté de Gallin , fut fondés par une              |                           | 1                 |
| petite colonie de Français, qu'y avaient attirés des spéculateurs.           |                           | 1                 |
| Embouchure du Pettr Gevandor, rive gauche                                    | 51                        | 436               |
| du Grand Gevandot, id                                                        | 927                       | 483               |
| du Big Sexpr, id                                                             | 18                        | 301               |
| Il a 180 mètres de large à son embouchure, et peut porter de                 |                           |                   |
| petits bateaux jusques au pied des mootagnes.                                |                           | 1                 |
| Embouchure du Patri Scatto, rive droite                                      | 59                        | 534               |
| Poarsworm et embouchure du Scarro, rive droite                               | 14                        | 363               |
| Le canal d'Obio déboucke à l'ortsmouth dans le fieure at joint               |                           |                   |
| l'Ohio au lac Érié.                                                          |                           | 1                 |
| Le Scioto prend sa source dans le nord de l'État d'Ohio. Sem                 |                           | 1                 |
| cours est de 520 kilom. et il est navigable sur plus de la moitié            |                           | 1                 |
| de cet espace pendant les hautes eaux. Il a 135 <sup>to</sup> de large à son |                           | 1                 |
| embouchure Corrupes, capitale da l'État, est situé sur la                    |                           | 1                 |
| rive orientale de cette rivière, à 35 lieues de sa jonction avec             |                           |                   |
| l'Ohio CHILLECOTRE, chef-lieu judiciaire du comté de Boss,                   |                           | 1                 |
| est placé sur la rive occidentale du Scioto, à 18 lieues de son              |                           |                   |
| embouchure.—L'o grand nombre de tumuli et d'autres antiquités                |                           | L                 |
| indiennes rendent remarquables les environs de cette ville.                  |                           | 1                 |
| Maysville, rive gauche                                                       | 76                        | 641               |
| Cette ville est l'entrepôt des marchandises expédiées des villes             |                           | 1                 |
| de l'Est pour le Kentucky.                                                   |                           | 1                 |
| Repart, rive droite                                                          | 18                        | 639               |
| AUGUSTA, zive gauche                                                         | . 8                       | 667               |
| Embouchure du Patrt Mann, rive droite                                        | 55                        | 712               |
| CINCINNATI, rive droite                                                      | 11                        | 753               |
| Cette grande et belle ville est la métropola intérieure de l'Ouest.          |                           | 1                 |
| En face de Cincinnati sur la rive ganche de l'Otio, sont les                 |                           | 1                 |
| deux petites villes de Newroat et de Covencton.                              |                           |                   |
| C'est à Cincinnati que le canal Miami se joint à l'Ohio.                     |                           | 1                 |
| On travaille , du côte du littoral , à on très-long chemin de fer            |                           | 1                 |
| qui doit nnir Clocinnati et Louisville à Charleston , sur l'Atlan-           |                           | 1                 |
| tique, et qui probablement les rattachera anssi au port de                   |                           |                   |
| Savannah.                                                                    |                           | 1                 |
| NORTH BEND, rive droite                                                      | 29                        | 762               |

<sup>(1)</sup> C'est près de l'emboucloure du Kanawha que résidait le faneux chef des Indiens Mingos, Lugan, dont toute la famille fut exterminée par le coloned Cresup. La gourre qui s'essavirà, les vangennes de Lugan, le discours simple, hardit et concis qu'il fait sux envoyée chargées de la proposer la pais, son dévenues des traditions populaires.

| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISTANCES, EN KILOMÈTEKS, |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | partielles.               | du parat de départ |
| Embouchure du Gaven Mixas, rire dreite.  Il a sa source dans la partie nont-osset de l'Esta d'Ohio, et au visiliange de celles de Scotore et de Methach, qui se jestent dans l'Ohio, siasi que de celle de la Massase, qui se decharge dans le lose. — Le Grand Missaii d'Osonto dans l'Ohio, a mitiè que de celle de la Massase, qui se decharge dans le la decarda d'assi d'Osonto dans l'Ohio, a mitiès au dessus de Lawcenchurg, et autopus sur le Bures la sipare la clare de Esta d'Assibi de d'Indiana. Son course et rapide, maisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                         | 770                |
| généralement régulier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                         | 775                |
| Lawrencescrig, wive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 813                |
| Embourbure du Bic-Bowe-Lick Crizk, rive gauche.  VEVAY, rive drolle.  Dans les environs de cette ville on a fait et l'on continue en- core de grands efforts pour acclimater la vigne et faire du vin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40<br>51                  | 844                |
| Endomedium du Exercizet, ries quodes.  Celta rivières proud a source, dans la pintana qui consense la revie de Camberland, preès de celtus du Litaling et du Comberland. Source et de l'averison 200 kloin. Il est antiquida pour la bateaux piate et autre embarerdions bégères aur une langueur de con kloin. Jesup l'armakher, quaine de l'atta de Konnecky, il est gereticalle, pendant une gerris du l'amode, gour les hauteries de l'armaker, desse les hauteries de l'armaker, desse les hauteries deven de l'armaker, desse la hauteries dérand. Set envere qu'et la la arra bonde de la houdite attum mattre propre à recevuir un beau poli. — A sen emboucheur il a téré de la fautre il a téré de la f |                           | \$60               |
| Maneson, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91                        | 884                |
| JETTERSONVILLE, id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62                        | 943                |
| LOCISVILE, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                         | 945                |
| Seippingpoat, rive gandle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                         | 948                |
| PORTLAND, rive gauche, et New-Albart, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                         | 949                |
| Embouchure du Salt-Rivra, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347                       | 946                |
| Embouchure du Barr-Riven, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36                        | 1,049              |
| Taox, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                        | 1,156              |
| BOCKPORT, id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26                        | 1,182              |
| Owenserng, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                        | 1,194              |
| Embouchure du Gazev-Rivea , rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42                        | 1,936              |
| EVANSVILLE, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                        | 1,249              |
| HENDERSONVILLE, rive gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                        | 1,968              |
| Embouchure de la Wanasii, rive droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71                        | 1,539              |
| Cette rivière prend sa source dans l'État d'Ohio, et, après avoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 1                  |
| traversé dans une direction sud-ouest celui d'Indiana, tourne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 1                  |
| vers le sud et forme la séparation de cet État et de celui d'Illi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1                  |

| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DISTANCES,           | EN KILOMÉTRES,                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 51/110/5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | partielles.          | de point de départ               |
| nois. Bie est naturelliement anxigable aur un developmented der plus de 100 liones, et les haberas Auperia ir remonister ignopit Terre-Baute et uthen jaugut Lafaytet et al höjdal. On perfectionen signorial nos cours et an le relie au hie fair. Vicacusus, qui, aprela Kanbanka, stali in plus notiemes place fierte de l'Instituer de Doust, et qui in fonde par les Prançais en 1753, est sinte sur les borch de la Wabash, a 100 klion, errivien de son embondurer.  Cha des branches de la Wabash, la Warne-Bress, est austigable junqu'in Indiampolit, a preis de 800 klion, de 1700 lis. Sauvenzows, rive droite. Les des Dillon. de 1700 lis. Sauvenzows, rive droite. Les des Dillon. de 1700 lis. Branches.  Enhoudeur de Cremanava, rive gauder.  Garde riviere un jes junts dans 1900, en fice de 17ta de Grande riviere un jes junts dans 1900, en fice de 17ta de Claira (Deg. Matod.). C'est l'un des plus beaux comes d'est de Clumberland durgis , et do sa source est voisier des celle de Kranberly, in combetent derves l'index de la control en de 17ta de 18ta de 18t | 16<br>42<br>20<br>25 | 5,358<br>1,397<br>1,495<br>1,449 |
| Endouwhere du Textussus, ries gundus.  Cerci le plan considerable des efficients de 10 bios; il is un paccours au moint agai a tendu de 10 bios tout entére el il ent energiable var 200 lièmes. — le Tennesce persol a cource dans le nouel-cource de la Virginia, textures dans notes a lorgent l'Est de Textusse de 10 bios. — le 10 bios de 10 bi | 19                   | 1,468                            |

| STATIONS.                                                                                                                                                                                      | DESTANCES, EN ENLONÈTEZS, |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| -                                                                                                                                                                                              | partialles.               | de point de départ. |
| Teanessee, a dejà aequis une grande importance commerciale, suriout par sea relations arec la Nouvelle-Orléans. FORT MASSACER ON MASSAC, rive depite. Embouchure de l'Outo, dans la Missasser. | 16<br>60                  | 1,484               |

III. ITINÉRAIRE

Le long de l'Illinois, à partir de Peru, où la navigation à vapeur remonte régulièrement.

| STATIONS.                                                         | DISTANCES, EN RILOMÉTRES. |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
|                                                                   | portielles.               | de point de dépar |  |
| Pratt, riva droite                                                |                           |                   |  |
| HEXXERIA, rise gauche                                             | 94                        |                   |  |
| CHILLICOTHE, rive droite, en tête du luc Proses, que forme la ri- |                           |                   |  |
| vière en s'élargissant                                            | 48                        | 79                |  |
| Proma, rive droite, à l'antre axtrémité du lac                    | 26                        | 98                |  |
| Prant, rive droite                                                | 14                        | 112               |  |
| Embouchure du Sroom, affloent de droite                           | 48                        | 160               |  |
| - du Sanganon , affluent de gauche                                | 59                        | 192               |  |
| Beaustown, rive gauche                                            | 19                        | 211               |  |
| Measdossa, id                                                     | 21                        | 952               |  |
| Naples, id                                                        | 10                        | 242               |  |
| Embouchure de La Mauvaise-Trank, affluent de gauche               | 5                         | 948               |  |
| L'inondation du Mississipi fait refluer l'Hineis jusque-là.       |                           |                   |  |
| MONTEZUMA, rive droite                                            | 19                        | 964               |  |
| Embouchure du Nacotrix, affluent de gauche                        | 36                        | 590               |  |
| General, rive droite                                              | 2                         | 599               |  |
| Confloent de l'ILLEMOS et du Mississer                            | 20                        | 549               |  |
| Les hateaux à vapeur peuvent remonter l'Illinois , pendant les    |                           |                   |  |
| erues, jusqu'à Ottowa, qui est à 12 milles au-dessus de Peru. En  |                           | 1                 |  |
| temps ordinaire ils a'arrêtent an pied des rapides, qui sont si-  |                           | 1                 |  |
| tués tout près de Peru , au confluent du Vermillon.               |                           | 1                 |  |
| Le canal du lac Michigan à l'Illinois aura 164 kilomètres.        |                           | 1                 |  |
| Le trajet du Mississipi au lac sera ainsi de 506 kilomètres.      |                           | 1                 |  |

# SECTION IV.

### DU CLIMAT SOUS LE RAPPORT DE LA TEMPÉRATURE, ET DE L'ABONDANCE DES EAUX PLIVIALES.

## CHAPITRE L

### De la Température.

Temperatum suryame de planierars localitée dus Enta-Lini. — Définents modes d'observation mie sa praique. — Le unique temperatum neugenes de évaperatue de servant de l'Amérique du Nord est furifieres a colle des posites de l'Empeç qui uni la mône Instituté. — Les variations générales y sons hamous plus étendes. — Les fierres y général pour 3 de festions. — Les fierres peut pour de l'amérique de l'amérique

Le climat d'un pays exerce une grande influence sur les voies de communication, sur le système qui doit prévaloir dans leur construction, sur l'étendue des services qu'elles peuvent rendre. La température est une des données les plus intéressantes à recueillir en matière de lignes narigables. Nous mentionnerons donc ici quelques résultats relatifs à la température moyenne de plusieurs points de l'Union et à la quantité d'eau pluviale qu'ils reçoirent. Nous consignerons en face les uns des autres ceux qui concernent le litora de l'Atlantique et ceux qui regardent la grande vallée Centrale; c'est un rapprochement qu'offre de l'intérêt.

Le nombre des observations qui ont eu lieu aux Etats-Unis est assez limité. Cependant on en a fait sur quelques points assez éloigné les uns des autres pour représenter les diverses parties de l'Union. Malheureusement les observateurs n'ont pas tous employé les mêmes méthodes. M. R. Haines, à Germantown, a opéré en observant le thermomètre trois fois par jour, avant le lever et après le coucher du soleil, et à trois heures après midi. M. L. Brantz, à Baltimore, observant au lever du soleil, à trois heures de sib heures du soir. M. Legaux, à Philadelphie, paraît avoir procédé de même. A Richmond, M. J. A. Chevallié

observait à sept heures du matin, à trois heures et à neuf heures du soir, du 1er ortobre au 1er mars; pendant les sept autres mois, l'observation du matin avait lieu à six heures; et pendant les mois de juillet et d'août, celle de l'après-midi, à quatre heures. A Washington, M. Little examinait son thermomètre à sept heures du matin. à deux heures et à neuf heures du soir : ce qui, pendant l'été, devait donner une movenne trop élevée; car, à sept heures du matin, le thermomètre a dû généralement monter de quelques degrés. Cette dernière méthode d'observation a été cependant suivie très-fréquemment aux États-Unis, notamment dans les divers postes militaires de l'Ouest et du littoral, et elle a dû exagérer les moyennes de plus en plus, à mesure qu'on s'approchait du nord, puisque les régions septentrionales sont celles où, pendant l'été, le soleil se lève le plus tôt. D'autres personnes se sont bornées à prendre deux observations et à déduire la moyenne journalière du maximum et du minimum de chaque jour; les résultats rapportés par Jefferson pour Williamsburg semblent avoir été ainsi obtenus; mais ces mesures, faites sans thermomètres qui indiquassent d'eux-mêmes leurs maxima et leurs minima, ne peuvent être qu'incorrectes, Les renseignements extraits de l'ouvrage de M. Melish sont considérés comme donnaut des températures trop élevées. A la Nouvelle-Orléans, M. Barton observait quatre fois par vingt-quatre heures, c'est-à-dire au lever et au coucher du soleil, à trois heures et à dix heures du soir. Le thermomètre de M. Whitehead, à Key-West, était dans l'intèrieur de la maison, mais exposé nuit et jour à un courant d'air. M. Whitehead a pendant trois ans fait trois observations par jour, et pendant trois autres années il n'en a plus fait que deux, celles du maximum et du minimum que le thermomètre rapportait exactement lui-même.

Voici les résultats principaux de l'ensemble des observations qui ont eu lieu sur des points situés en général à moins de 150° d'élévation au-dessus de la mer, et dont quelques-une, en très-petit nombre seulement, approchent de 200° (1).

eu lieu en outre en 1826.

<sup>(4)</sup> Les observations rapportées par le doctor Lovell, qui sont relatires aux divers postes militaires, out en lieu seu-lement pendant les années 1872-25-24-25 et, dans quelques cas, pendant deux ou trois de cos années seulement. Les observations de Cambridge et d'Albany ont duré sept aus, de 1887 à 1835; celles de l'academie d'Union-Ball out

Les abservations des socialments du Siale-Laurent at de Canandajue and dure six me, de 1928 à 1935; celles d'Oborbert, d'apon aut de labest à l'accademie en 1938 3-50°, celles de Doobsette, c'éties par les Grances França, often et les prendant vept me, de 1938 à 1937; celles qui contra c'et le cipe prindant vept me, de 1938 à 1937; celles qui contra c'et la Franchame de la mémor villen not net représent que product trois me, 1935, set 1937; celles de M. Intera à Grancamenn out net personnes plus longemes; selles ont cher dit sans, du le passiver 1930 and de l'autent 1931 de 1930 de 1

Ceux qui sont extraits de l'ouvrage de M. Drayton sur la Caroline du Sud, embrassent un intervalle da dix ans, du

A Ciocinnali, le docieur Draka a abservé produit huit ans, du 5º portier \$606 at 08 décembre \$855 a 6 à Sáint-Loine la société des actiones naturelles, poudant sept ann. M. Troots, A New-Raimony, n°s dosseré qua du 6º pillette \$805 at 1º pillett \$826. A la Nouvelle-Oricans, M. Barton a observé pendant quatre ans, à partir du 5º janvier \$835. Les observations de M. Wildriched, à Key-Vert, ont duré si tan and, 6 \$150 à 1857.

# Température moyenne de divers points des États-Unis.

| LIEUX D'ORSERVATION.                                             | des Observateurs<br>ou des<br>Auteurs<br>qui citent les<br>Observations, | LATITUDE. | TEMPÉRAT.<br>MOTENNE<br>ou thermon,<br>config. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| NIGION DE L'ATLINTIQUE.                                          |                                                                          |           |                                                |
| Eastport , Fort Sullivan (Maine).                                | Lovell.                                                                  | 11-11     | 3º 88                                          |
| Portsmouth (New-Hampshire).                                      | Melish.                                                                  | 45 8      | 7 66                                           |
| Cambridge ( New-York ).                                          | Aradémie.                                                                | 45 1      | 8 95                                           |
| Albany (New-York).                                               | Académie.                                                                | 49 39     | 9 60                                           |
| Boston ( Massachusetts )                                         | Melish.                                                                  | 49 99     | 8 49                                           |
| Port de Newport (Rhode-Island).                                  | Lovell.                                                                  | 41 30     | 10 66                                          |
| Port de New-York, Fort Colomb                                    | id.                                                                      | 40 49     | 11 35                                          |
| Union-Ball ( New-York )                                          | Academie.                                                                | 40 41     | 10 38                                          |
| Germantown (Pensylvanie)                                         | E. Haines.                                                               | 40 5      | 11 11                                          |
| Philadelphie (Pensylvanie)                                       | Legaux.                                                                  | 59 57     | 11 83                                          |
| н                                                                | J. Young.                                                                | 6         | 14 66                                          |
| Fort Mifflin, baie de Delaware                                   | Lovell.                                                                  | 39 59     | 12 94                                          |
| Baltimore (Maryland)                                             | L. Brantz.                                                               | 59 18     | 11 67                                          |
| Anhapolia, Fort Severn (Maryland).                               | Lovell.                                                                  | 28 28     | 14 11                                          |
| Washington.                                                      | R. Little.                                                               | 38 53     | 13 66                                          |
| Williamsburg (Virginie)                                          | Jefferson.                                                               | 57 13     | 16 11                                          |
| Richmond (Virginie)                                              | J. Chevallié.                                                            | 57 4      | 14 03                                          |
| Smithville (Caroline du Nord)                                    | Lovell.                                                                  | 34 .      | 14 95                                          |
| Charleston (Caroline du Sud)                                     | Brayton.                                                                 | 59 49     | 15 49                                          |
| Id                                                               | Darby.                                                                   | de        | 14 88                                          |
| Id. Fort Moultrie                                                | Lovell.                                                                  | d*        | 15 67                                          |
| Saint-Augustin (Floride)                                         | id.                                                                      | 29 30     | 22 55                                          |
| Key-West (Floride)                                               | Whitehead.                                                               | 24 55     | 24 68                                          |
| VALLÉE CENTRALE DE L'AMERIQUE DE NORD.                           | 1                                                                        |           |                                                |
| Fort Brady, près des chutes de Sainte Marie                      | Lovell.                                                                  | 46 59     | F 22                                           |
| Fort Snelling, zu confinent du Mississipi et du Saint-Pierre.    | id.                                                                      | 44 55     | 7 22                                           |
| Académie du Saint-Laurent (New-York).                            | Académie.                                                                | 44 40     | 6 44                                           |
| Fort Roward (Wisconsin).                                         | Loxell.                                                                  | 44 40     | 6 94                                           |
| Sa kett's Harbour (New-York)                                     | id.                                                                      | 45 55     | 9 99                                           |
| Rochester (New-York).                                            | General Farmer                                                           | 45 9      | 9 97                                           |
| 18                                                               | Académie.                                                                | do        | 8 71                                           |
| Prairie-du-Chien (Wisconsin).                                    | Loyell.                                                                  | 45 5      | 7 49                                           |
| Onondaga (New-York).                                             | Arademie.                                                                | 49 39     | 7 66                                           |
| Canandaigua (New-York).                                          | Id.                                                                      | 42 50     | 8 66                                           |
| Council-Bluffs, sur les hords du Missouri au-dessus du confluent | ,                                                                        |           | - "                                            |
| de la Platte                                                     | forell.                                                                  | 41 93     | 10 44                                          |
| Pittsburg (Pensylvanie).                                         | Melish.                                                                  | 40 59     | 49 99                                          |
| Zanosville (Ohio).                                               | id.                                                                      | 20 20     | 19 85                                          |
| Chillicothe (Ohio)                                               | ii.                                                                      | 59 90     | 12 49                                          |
| Chillicothe (Ohio).                                              | · · ·                                                                    | - 20      | 12 49                                          |

| LIEUX D'OBSERVATION.         | DOBS LIEUX D'ORSERVATION. LIEUX D'ORSERVATION. Auteurs qui circut les Obters altours. |       | TEMPÉRAT<br>MOYENNE<br>au thermon.<br>ecutig. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Cincinnati (Ohio).           | D. Drake.                                                                             | 59 6  | 120 >                                         |
| Saint-Louis (Missouri)       | Societé Scientif.                                                                     | 38 36 | 12 89                                         |
| Jeffersonville (Indiana)     | Melish.                                                                               | 58 12 | 13 56                                         |
| New-Barmony (Indiana)        | Dr Troost.                                                                            | 38 11 | 13 71                                         |
| Huntsville (Tepnessee)       | Melish.                                                                               | 54 56 | 17 97                                         |
| Nouvelle-Orleans (Louisiane) | D' Barton.                                                                            | 29 58 | 19 40                                         |

D'après les sources et les puits peu profonds, qui ne varient que de 3'80 dans le courant de l'année, la température movenne serait :

- à Onondaga, moyenne de trois ans. . . . . . . . 8° 60

A Rochester, un puits artésien de 61 mètres de profondeur fournissait de l'eau à la température à peu près fixe de 10°.

Afin de donner une idée des variations générales de la température, nous reproduisons ici, pour quelques villes, la température moyenne de chaque mois, telle que l'ont donnée les observateurs que nous avons déjà cités:

| Mois.     | GENERATION'S. | BILTINGE | CINCINNITI. | WASHINGTON. | BICHMOND |
|-----------|---------------|----------|-------------|-------------|----------|
| Janvier   | - i* ii       | - 0° 61  | - 1° 61     | - t- 11     | 0- 9-    |
| Fevrier   | 0 64          | 0 36     | 1 33        | 4 88        | 4 53     |
| Mars      | 3 11          | 4 05     | 6 67        | 8 27        | 8 58     |
| Avril     | 9 66          | 11 16    | 14 22       | 13 11       | 12 60    |
| Mai       | 16 27         | 13 89    | 16 27       | 19 44       | 18 33    |
| Juin      | 91 78         | 21 60    | 21 78       | 22 94       | 25 25    |
| Juiliet   | 95 89         | 24 65    | 93 (n.      | 95 97       | 23 33    |
| Août      | 99 78         | 95 71    | 22 94       | 95 .        | 93 77    |
| Septembre | 18 33         | 19 22    | 20 16       | 55 28       | 19 49    |
| Octobre   | 11 89         | 12 71    | 13 22       | 14 60       | 14 16    |
| Novembre  | 3 19          | 6 82     | 5 44        | 6 83        | 6 75     |
| Decembre  | 0 25          | 3 77     | 4 58        | 2 44        | 3 38     |

Malheureusement, à cause de la différence des méthodes d'observation, les résultats que nous venons de rapporter ne sont pas exactement comparables. M. Darby considère comme plus exacts que les autres ceax de MM. Ilaines et Brantz. Ceux de M. Legaux à Philadelphie, dont M. Darby n'avait pas connaissance, sont également dignes de confiance; dux autres observateurs soigneux, M. Coxe et le docteur Rush

ont trouvé des résultats très-rapprochés des siens. Suivant M. Darby, les chiffres qui résultent des relevés de M. Young, à Philadelphie, et de M. Little, à Washington, sont trop élevés. D'une discussion comparative, qui est plausible, il tire la conséquence que la température movenne de Washington n'est que de 12. La température movenne de Paris (latitude 48°50') est de 10°60. A l'exception des points situés à une certaine hanteur, il y a en France très-peu de localités dont la température moyenne ne soit pas un peu au-dessus de 10°. Ainsi, celle de Dunkerque (latitude 51° 2') est de 10°30; Bruxelles (latitude 50° 50'), a une température moyenne de 11°, et Amsterdam (latitude 52-22) de 10-90. La température moyenne de nos villes voisines de la Méditerranée et comprises eutre 43 et 44 de latitude, telles que Perpiguan, Marseille, Nimes, Alais, est de 14° ; à 15° ;. Dans l'Amérique du Nord il faut s'avancer jusqu'au 33' degré de latitude, pour rencontrer la même température moyenne, si l'on ne s'en rapporte qu'aux observations les plus à l'abri de la critique. A Londres (latitude 51'31'), la température moyenne est de 10'30; en Norvége, à Christiania (latitude 59'54'), elle est de 4'90, c'est-à-dire, à un tiers de degrés près, la même qu'aux Chutes de Sainte-Marie qui ont une latitude de 13 plus méridionale. A Saint-Pétersbourg (latitude 59 56). elle est de 3° 1.

Mais le climat de l'Amérique du Nord diffère de celui de l'Europe sous cet autre rapport essentiel à l'égard de la navigation, que les variations de température, soit instantanées et accidentelles (1), soit générales et tenant au cours successif des saisons , y sout beaucoup plus étendues ; c'est, selon l'expression de Buffon , un climat excessif. Les étés y sont plus chauds qu'en Europe, et surtout les hivers y sont, à égalité de température movenne, bien plus rigoureux; ils sont accompagnés régulièrement de gelées intenses qui enchaînent les fleuves les plus puissants jusque vers le 36° degré de latitude. Non-seulement l'Hudson, mais la Susquéhannah, le Potomac, l'Ohio et le Mississipi vers Cincinnati et Saint-Louis, sont tous les ans saisis par la gelée pendant des mois entiers; cette action du froid se fait sentir même sur le James-River, au-dessus de Richmond. C'est à peine si, à Paris, la Seine gèle une fois tous les dix ans, et ce n'est que pour guelques jours. L'intensité du froid est si grande dans l'Amérique du Nord, que des eaux en grande masse, qui offrent uu degré notable de salure, ne penvent s'y soustraire. Ainsi, à Baltimore et à Philadelphie, les deux grandes baies de Délaware et de Chésapeake, sont régulièrement envahies par la gelée; et ce n'est que récemment que l'esprit inventif des Américains a imaginé des bateaux brise-glaces qui maintiennent, non sans difficulté, la commuuication constamment ouverte entre ces ports et l'Océan pendant l'hiver. La fermeture des ports par les glaces est un obstacle inconnu au commerce dans les ports de France parmi lesquels it en est qui, comme Bordeaux et Nautes, sont cependant



<sup>(1)</sup> Nous a transmissions par sic par variations sociedentalise celles qui as a presentent que dons l'espore de quadque annere.

Sons le rapport des périce extroncistiers et des réés intes à fait exceptionnels, il parrit que, comme l'arait remodujo-fettoria, (Enrepe et l'Ansérique attégierat à peu près les mêmes extrêmes. Nous ne voulons parler que dos changements
bruspes qu'el util lus fréquements chais le soner d'une assimo.

situés assez avant dans l'intérieur. La gelée moyenne de l'Hudson est de trois mois entiers à Albany. Heureussement pour New-York, la force de la marée et du courant se joignant à l'influence d'une plus forte proportion de sel, empéchent le fleuve de se glacer dans le port de cette métropole, si ce n'est une fois tous les vingtcinq ans.

Les cours d'eau de la vallée Centrale n'offrent ces facheux caractères de ceux de la motité la plus septentrionale du littoral qu'à l'égard de la gelée. Comme eux et plus qu'eux, ils ont de très-fortes crues, mais ils sont moins dépourvus d'eau pendant l'été. Étant, sur la majeure partie de leur cours et quelquefois, comme l'Ohio et le Mississipi, sur des espaces considérables, exempts d'obtacles naturels, ils offrent au conmerce une navigation incomparablement mélleure et plus durable.

Le temps d'arrêt que la gélée impose à la navigation sur les canaux est bien plus considérable que sur les grands cours d'ean. Ainsi, dans les états de Pensylvanie, de New-York et d'Ohio, dont tous les canaux sont au midi du 43° degré de latitude, il faut compter sur un chônage d'hiver de quatre à cinq mois. En France, sur le canal du Midi, qui est tout entier au nord du même cercle de latitude et dont le point de partage est dans les montagnes à une assez grande hauteur, la gelée u'oblige pas à merèter la navigation plus de huit jours. Au nord de la France, sur le canal de Moss à Coudé, qui est coupt en deux par la ligne de la froutière entre la France et la Belgique, la durée moyenne de la cloture du canal, pour cause de gelée, pendant cinq unies, de 1834 à 1839, a étéde vingt-quatre jours. Sur le canal latéral à la Loire, qui est vers le centre de la France, mais qui a une partie de son parcours dans un pays montagneux et froid, on estime qu'éle doit être d'un mois.

Cette rigueur des hivers est de nature à exercer également une facheuse influence sur les chemins de fer, moins à canse de l'abondance de la neige, car on parvient sans beaucoup de peine à en débarrasser la voie, qu'à cause des mouvements qui se manifesteut, à l'époque du dégel, dans des terrains qui ont été gelés à des profondeurs de 0°,00, comme entre New-Tork et Philadephise, et, plus au mord, comme dans la Nouvelle-Augleterre, de 0°,75 à 0°,90. Afin d'éviter que les chemins de fer soient ainsi défoncé, on est dans la nécessité de prendre des précautious qui assurent Tasséchement du soi sur loquel ils reposent et restreignent, par là, l'action de la gelée et par conséquent du dégel. Il faut aussi dans ce but relier les deux rails l'un à l'autre plus solidement qu'on ne l'avait jugé convenable en Angleterre, où les chemins de fer avaient pris naissance. Au reste, après quelques tâtonnements, les ingénieurs américains ont paré d'ous les inconvaients qui pouvaien résulter pour les chemins de fer de l'intensité de la gelée et de ses suites. De là pour les chemins de fer un titre de préférence sur les canaux, aux yeux des Américains du Nord. D'autres moifs ont contribué à assurer aux chemins de fer, de l'autre côté de l'Atlantique, une prédilection spéciale, malgré le survoit de frais de transport qu'ils imposent; il faut citer entre autres le mode peu dispendieux d'après lequel on les établit aux Etas-Unis, et la passion d'économiser le teups, qui est l'un des traits les plus distinctifs du caractère de la population de l'Union.

A l'égand des hivers de l'Amérique du Nord, nous allons, d'après des écrivains américains, donner quelques détails sur les deux grands bassins qui composent, entre les limites des États-Unis, la grande vallée Centrale; ces renseignements, qui sout à pou près applirables à la région de l'Atlantique, montrent à quel point les deux hémissières sont dissemblables sous ce rapnort :

Le Canada, dit M. Bouchette (1), est à la même latitude que la France ; mais au lieu de produire . comme elle, des fleurs qui exhalent un parfum exquis, et d'amener à maturité des fruits délicats et d'une saveur délicieuse, sa surface est couverte, pendant la moitié de l'année, de neiges accumulées, et la végétation se trouve arrêtée pendant tout ce temps par une gelée en permanence. Cependant le climat n'est pas pour cela aussi rigoureux qu'on pourrait le soupçonner, et, malgré sa sévérité apparente, il est éminemment favorable à la santé et contribue même beaucoup à fertiliser le sol. Le chaud et le froid sont sans doute extrêmes dans le Canada; on suppose que ce dernier tire une grande partie de sa force des canses suivantes : la terre en s'étendant du Saint-Laurent vers le pôle nord, dont elle s'approche de fort près, est moins entrecoupée par la mer que sur l'ancien continent; elle se prolonge aussi à une distance immense à l'ouest; ainsi les vents entre le nord-est et le nord-ouest, qui sont les plus fréquents, passant sur une moindre surface d'eau que dans la portion correspondante de l'autre hémisphère, sont par conséquent dépouillés en Amérique d'une moindre gnantité de leur froidenr excessive; ensuite, traversant la large chaîne, couverte de neiges et de glaces éternelles, qui lance ses rameaux çà et là sur ces tristes régions, ils acquièrent, sur cette vaste étendue de terres glacées, une rigueur pénétrante, dont leur passage dans une latitude plus méridionale ne peut les dépouiller. De ces vents, celui du nord-ouest est le plus rigoureux, et même, dans l'été, aussitot qu'il règne, le passage du chaud au froid est si soudain qu'on a vu le thermomêtre tomber de près de 30 degrés Fahr. (16°66, centig.) en très-peu d'heures. Son maximum, dans les chaleurs de l'été, est ordinairement entre 96 et 102 degrés Falir.

<sup>(1)</sup> Topographie du Canada, page 35.

(35°56 et 38°80 centig.); mais une atmosphère toujons extrémement pure tempère la chaleur acchialate que l'on d'oprouve dans les autres pays par une mêune hauteur du thermondètre. Dans l'hiver, le mercure descend quelquefois à 31 degrés au-dessons de ziro (—35° centig.); mais ceci doit être considéré comme son plus grand abaissement, et comme n'arrivant qu'une ou deux fois dans une asion, on peut-être pas plus de trois fois en deux ans. La durée de cette excessive froidure dépasses rarement 48 heures : mais dans les années moyennes, le froid peut étre calculé de 2º Fair, an-dessus à 25° au-dessous de zéro (—6°7 à —31°50 centig.). La gelée qui discontinue rarement endant l'hiver, est presque toujours accompagnée d'un riel sans auage et d'un air pur et sec qui la rend tolérable, saine, et qui diminne considérablement ce qu'elle a de nerçant et d'insulabre quand l'hiver, lanosphère est chargée de vapeur.

» Depuis le commencement de décembre jusqu'au milieu d'avril, toute communication par eau est interrompue par la gelée : durant ce temps, le Saint-Lanrent, depuis Québec jusqu'à Kingston et entre les grands lacs, excepté aux cataractes et aux rapides, est entièrement gelé; les lacs, à la vérité, ne sont jamais complétement couverts par la glace, mais elle bouche ordinairement tontes les baies et toutes les anses avancées dans les terres, et s'étend à plasieurs milles vers le centre : au-dessous de Québec, le Saint-Laurent n'est point totalement glacé, parce que la force des marées détache continuellement la glace des rivages et tient des glacons énormes dans une agitation continuelle par le flux et le reflux; mais durant ces mois, la navigation est partout totalement impraticable. L'utilité du fleuve, quoique moindre, est loin de cesser absolument pendant ces longs hivers; car sa surface offre encore la meilleure route ponr le charriage, et l'on y a bientôt tracé des chemins, où, par le moven de voitures de toute espèce, l'on entretient des communications plus promptes qu'on ne le pourrait faire sur des routes ordinaires qui, dans cette saison, sont couvertes de neige à une si grande hauteur. Ces chemins sur le Saint-Laurent sont praticables jusqu'à ce que les approches du printemps rendent la glace poreuse, et que les sources d'eau attiédie la rendent neu sûre eu y occasionnant de grandes crevasses. Alors la glace ne tarde pas à se rompre, et, vers le commencement de mai, elle est ou fonduc ou enlevée par le courant.

 la reprise des travaux de l'agriculture beaucoup plus 60, particulièrement dans la partic occidentale du Bas-Canada et dans toutes les parties labitées du Haut-Canada. Parexemple à Montréal, qui n'est qu'à 79 milles géographiques plus an sud et à 145 plus à l'onest que Québec, le printemps commence cinq ou six semaines plus tôt qu'à cette dernière place. La végétation y est aussi en général plus abondante et plus vigoureuse, et les récoltes y sont plus considérables parce que la gedée blanche, si missible, partout où éller feigne, à la croissance des plantes, arrête rarennent leurs progrès. Si l'on compare le climat de la Grande-Bretague avec celui du Canada, no trouvers que le parallèle est sous quelques rapports à l'avantage de ce derniez, Le temps y est plus beau et plus clair, et l'atmosphère plus pure. En outre, l'expérience prouve que l'impression exercée sur l'organisation humaine par le froid n'est pas proportionnée au degré indiqué par le thermouètre, et l'on remarque, par exemple, que, dans sa plus grande rigieure, qui a lieu dans les mois de janvier et de février, les travaux des arisisans hors des maisons sont rarement suspeudus au Canada plusicurs iours de autic (1).

Dans toute l'écendue de la vallée du Mississipi, dit M. Flint (2), Thiver présente de graudes variations de température. Le long du fleuve, et là où la configuration du terrain ne peut modifier la direction des courants de l'atmosphère du nord au sud, le vent du nord souffie avec violence par bonffées de trois is quatre jours. Dans la partie septentionnel et moyenne de la vallée, il amène une température glaciale, des sortes d'ouragans d'hiver avec alondance de neige et de frimas, et les rivières charent d'abord, puis sont prises d'un bord à l'autre. Le vent du moil succédant assez ordinairement à celui du nord, l'atmosphère se tempère subtement au point de devenir tiècle. El sous cette douce influence, les oisexux du printemps font alors entendre leur chant, non-seulement dans le bas de la vallée, mais jusqu'à Prairie-du-Chien (3). En nouveau comp de vent du nord vient ensuiter remplacer par toutes les rigueures (b'hiver ces intermittences printanières. Cette succession des températures les plus de l'hiver ces intermittences printanières. Cette succession des températures les plus de proposées est, on le conçoit, peut favorable à la santé. Aussi vaut tvers les and que le 40° et le 30° degré de latitude, les rivières sont généralement gelées tous les hivers pendant un temps plus ou moins long. Le Mississir là Saint-Louis et même au-dessous, et

<sup>(</sup>i) L'agitation de l'air ou son repos exercent dans ce cas une grande influence. Le froid, par un temps calme, est beaucoup plus supportable que dans une atmosphére agitée.

La suprimité que M. Bouchetz relame en faver ou Canada sur la Grand-Dertegue sertii difficile à josifier, age les brunnes et l'Immidilié de celled, i.e. les cilcates il préciolati, nou, sus raison, que l'Angletere sital à pays o l'an pouvait être en pécia sir, sans souffire, le plus de jours dans l'annes et le plus Cheurs dans le Jour. A l'Egard de neauxer, le citate de l'Angletere a des sousques qui ne sous étagles per souson sustre, lox cours et démouver par même la lour. A l'égard de nauxer, le citate le l'angletere a des sousques qui ne sous étagles per souson sustre, lox cours et démouver par la même faillaide, mais le forde et le chalciers ne s'y rescuellales pas. En Angletere, la température moyenne et éfecte, englera à la latique, de te sardation généraley y not faibles, de sous que les cisés et le hairer y out afglienne, les service des lispes sarigables y est médicecrement interremps par la gelte, et il l'est moins exocre par la seite-revue. L'avontance et la frequence de paiser continues à re d'entre revisitat.

<sup>(2)</sup> History and Topography of the Western States.

<sup>(8)</sup> Ces bouffes de vent du midi, quoique fort chaudes, ne durent pas assez pour que, les rivières dégelant, la débicle ait lieu.

l'Ohio à Cincinnati et à Louisville, sont quelquefois gelés à une telle profondeur que Fon peut les traverser sans danger sur toute leur largeur pendant un intervalle de huit semaines.

Plus on s'écarte de la région movenne pour se rapprocher du Tropique, plus il semble qu'à l'égard des caractères de l'hiver la différence soit radicale entre les deux hémisphères. C'est manifeste surtout si l'on suit en Amérique, non le littoral immédiat de l'Atlantique, mais la vallée du Mississipi. Les vents du nord et du nord-onest qui, pendant l'hiver, produisent sur le golfe du Mexique ces tempètes si redoutées, qu'on y nomme los Nortes, causent dans le bas de cette vallée, du côté de la Nouvelle-Orléans, des froids qu'on est étonné de rencontrer à un niveau aussi bas et aussi près de la zone Torride. La canne à sucre doit être replantée tous les ans dans les sucreries de la Louisiane, les froids de l'hiver ne permettant pas de la garder sur pied. Le coton, qui a fait la fortune du sud de l'Union, n'y est cultivé que comme plante annuelle. Il n'est pas rare de voir les orangers en pleine terre détruits par la gelée à la Nouvelle-Orléans; ils souffrent plus dans ces régious meridionales qu'au pied des Alpes, sur la Méditerranée. A la Nouvelle-Orléans le thermomètre descend tous les hivers au-dessous de zéro; il faut y chauffer les appartements, et les chambres y ont des cheminées plus uniformément qu'au nord de l'Italie, sur le rivage. La glace et la neige ne sont pas inconnues, ne sont même pas très-rares sur les bords du golfe du Mexique; on les y a vues quelquefois en grande quantité et même pendant plusieurs jours de suite. En un mot, si l'on établissait un parallèle détaillé entre le littoral de la Louisiane et celui du Piémont, sous le rapport du degré de froid qu'on y éprouve communément pendant l'hiver, c'est à peine si l'avantage de la douceur du climat resterait au Delta du Mississipi.

Jorsque je dressai la carie de la Louisiane méridionale, à l'est de la Sabine, dit Narhy, je trouvai le chêne vert ou lice oak (quereus sumperieurs) plein de force et de beauté le loug des cours d'eau dans le Delta, et dans le voisinage; mais une fois en déhors de la masse épissée de forêts qui enceint le Delta par d'ells les marécages et les prairies des bords de la mer, dés qu'on entre dans le pays où les vents du nord et du nord-ouest peturent se déployer sans que rien leur fasce olsaite et modère eur furie, le chêne vert disparait. Dans le Delta, par 303 de latitude, é est un grand et hel arbre; mais, sur le litoral de l'Atlantique, il conserve une helle taille jusqu'au cap Feur (haitude 34°), c'est-à-dire à 307 au-dessus du point qu'il atteint, en gardant la même stature, dans la vallée du Missispii. Il en est de même du chameropt. En Louisiane, le beau palmiste des Antilles (arreco derann) n'existe pas. L'oranger n'y r'éusit qu'avec difficulté au nord de 30° de latitude, et il ne tient pas eu pleine terre un degré plus au nord. La came à sucre est limité à peu près aux mêmes latitudes que l'oranger. «L'oranger à fruit doux (1) commerce à être cultivé en pleime terre des la ville de Beaufort (latitude 33° 26°),

<sup>(1)</sup> Ce passage, entouré de guillemets, est extrait d'une note fournie à M. Darby par M. N. A. Ware.

- dans la Caroline du Sud, où il est en gros bonquets, non-seulement comme arbre
   d'agrément, mais aussi comme arbre fruitier. Sur les îles qui bordent le littoral en
- » Géorgie, c'est un utile article de culture. La canne à sucre, dite créole, et la canne
- d'Otaïti, viennent sur le littoral à partir de l'île de Sapelo, voisine de l'embouchure de
- » l'Alatamaha (latitude 31° 30'). Elle est même arrivée à une maturité parfaite à
- » Savannab (latitude 32° 5'), et on l'a essayée non sans succès au delà de Beaufort, jusque par une latitude de 33° 30°.

« Dans la vallée du Mississipi, la ville de Natchez est située sur un groupe de collines élevées d'une centaine de pieds (397,60) au-dessus du fleuve, par 31°34, c'est-à-dire sur le même cercle de latitude que l'île de Sapelo. Cepéndant l'oranger et la canne à sucre ne réussissent ni dans la ville, ni au-dessous sur les bords du fleuve; j'y ai vu le thermomètre à 12° Fahr. (— 11° 11 cen-ligrades) le 12 décembre 1890. Pas un hiver ne s'y passe sans une rude gelée, l'orsus les ans il y a de la neige qui atteint quelquérois une notablé épaisseur, dur reste sur le sol sans se fondre pendant cinq jours et même pendant doure. A Opencouss, sur les bords du golfe du Mexique (latitude 30° 30'), j'ai va, en janvier 1812, 11 ponces (28 centim.) de neige, qui ne fut fondae entièrement qu'après sept ou huit jours.

 L'Ohio et tous ses tributaires, ainsi que les rivières qui coulent plus à l'ouest, se gèlent plus profondément, plus fréquemment, et restent plus longtemps pris par les glaces que les fleuves du littoral de l'Alantique.

Plus Ioin M. Darby cite les observations d'un habitant de Natchez, originaire d'Écosse et homme de savoir, M. W. Dunhar, desquelles il résulte que les rigueurs de Phiver ont causé de grandes pertes aux propriétaires des suercries. Suivant M. Dunhar, le thermomètre, qui s'était arrêté pendant quelques années à 26° ou 22 Fabr. (— 3° 33 ou

-2 78 centig.), est tombé, pendant une nouvelle série d'années, à 20° et à 17° Fahr. (à -6° 67° et à -8° 33 centig.), et une fois, le 12 décembre 1800, il a atteint 12° Fahr. (-11° 11 centig.). M. Darby ajoute que le froid de décembre 1800 fut sans pareil dans le pays; que cependant, en février 1807, il a vu les ruisseaux gelés de plus de 0°,025 entre Natchez et le confluent de la Rivière-Roge; qu'en jamier 1812, ainsi que nous l'avons déjà dit, il était tombé 28 centimètres d'épaisseur de neige à Opelousas, et qu'à la fin de décembre 1814 les lagunes qui entourent la Nouvelle-Orléans étaient gelées à ce point que des enfants y jouaient.

Ainsi, sous le rapport de la température, il y a une dissemblance frappante entre le climat des Etats-Unis et celui do l'Europe. La différence serait surtout remarquable à l'égard de la vallée du Mississipi. Il faut cependant ne pas perdre de vue que la disparité entre l'Europe et les Etats-Unis deviendrait bien moindre si l'oncosidérait l'Europe orientale, et si l'on comparait à l'Amerique les contrées qui bordent la mer Noire. Là aussi, par des latitudes plus méridionales que celle de Paris, à Odessa, par exemple, on trouve des bivers fort rigoureux à la suite d'étés dévorants.

Mais lorsqu'on remonte vers le nord, le désavantage spécial au bassin du Mississipi

diminue, et la parité semble bientôt se rétablir entre la vallée Centrale de l'Amérique du Nord et la région de l'Atlantique.

On a beaucoup discuté aux États-Unis la question de ascoir si l'Onest était plus chaud ou plas froid que le littoral de l'Atlantique. Volney considérait le climat de la rallée du Mississipi comme relativement dons et tempéré. D'autres écrivains, et particulièrement, ainsi que nous venons de le voir, M. Darby, qui, ensa double qualité de géométre-arpenteur et de géographe, a recueillé beaucoup d'observations et en a fait fui-même, le dépeignent an contraire comme extrémement rude en hiver et comme plus risoureux que celui de la région qui borde l'Atlantique. L'opinion la plus accréditée parmi les émigrants qui viennent du littoral est que l'Ouest est plus chaud que le bord de la mer, parce que, ainsi que le fait teneraquer M. Tanner, au lieu de restor à la même latitude, ils se rapprochent en général du milit; est misi que les habitants du Maine, du New-Hampshire, du Massachusetts et du Connecticut vont dans l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois ou le sud du Michigan. Il résulte an contraire d'une comparaison assex détaillée, trarée par M. Tanner, qu'ence qui concerne la portiou moyenne de la vallée du Mississipi, il y a fort peu de différence entre TOues et le littoral.

M. Tanner a mis en regard (1) Philadelphie et Cincinnati, dont la latitude est la même à 51' près à l'avantage de Cincinnati, qui ainsi se trouve un peu plus au midi, mais qui, en revanche, étant plus éleve d'environ 150 metres au-dessus du niveau de la mer, doit avoir, toutes choses égales d'ailleurs, un climat plus froid qu'un point situé à peu près à ce niveau. Il résulte de ses recherches que la température movenne de Cincinnati, déduite des observations d'un savaut exercé, le docteur Drake, est d'un demi-degré centigrade seulement au-dessus de celle de Philadelphie, pour laquelle il adopte le chiffre de M. Legaux, confirmé, ainsi que nons l'avons dit, par la movenne des observations de MM. Coxe et Rush; que, d'après neuf années d'observations, la chaleur moyenne des mois d'été est à Philadelphie de 76 Fahr. (24° 44 centig.), celle de Philadelphie, déduite d'nn même nombre d'années, étant de 74 40 Fahr. (23' 55 centig.); que le nombre moyen de jours pendant lesquels le thermomètre atteint ou dépasse 90 Fahr. (32 22 centig.) est à peu près le même de part et d'autre, c'est-à-dire de quatorze; que le maximum de chaleur a été des deux côtés d'environ 98 Fahr. (36 67 centig.), et le minimum de - 17 50 Fahr (- 27 56 centig.) à Philadelphie, et de -18 Fahr. (-27 84 centig.) à Cincinnati ; que la moyenne des plus grands abaissements annuels du thermomètre a été, pour cette période de neuf ans, de -1' 80 Fahr. (-18'78 centig.) à Philadelphie, et de -2 Fahr. (-18' 89 centig.) à Cincinnati. D'où il conclut qu'à latitude égale les bords de la Délaware et ceux de l'Ohio offrent la même température.

M. Tanner conteste même que les variations de température soient plus subites et plus considérables dans l'Ouest que sur le littoral, quoique les Alléghanys offrent à la

<sup>(1)</sup> Emigrant's Guide, page 73.

zone étroite du littoral un abri dont la large vallée Centrale est dépourvue, et quoiqu'il soit généralement admis et constaté que le voisinage de la mer a pour effet de régulariser jusqu'à un certain point la température et d'en modérer les extrêmes, ainsi que le prouve si bien l'exemple de l'Angleterre. « Volney, dit-il, estimait à 100° Fahr. (55° 50 centig.) la hauteur dans laquelle se meut annuellemeut la colonne du thermomètre à Philadelphie. M. Legaux considérait même cet intervalle des limites habituelles de chaque aunée comme plus étendu. A Cincinnati, il est exactement de 100 Fahr. (55° 50 centig.). La variation extrême, celle qui se déduit de la comparaison du froid le plus rigoureux d'un grand nombre d'années avec la plus vive chaleur qui se soit manifestée dans la même période, est, d'après diverses autorités, de 120 Fahr. (66° 60 centig.) en Pensylvanie. Dans un délai de vingt-cinq ans, on l'a trouvée de 116 Fahr. (64°40 centig.) seulement dans l'Ouest. La différence moyeune entre l'instant le plus chaud et l'instant le plus froid de chaque jour est au moins aussi grande sur les bords du Schuykill (1) que sur ceny de l'Ohio. D'après un relevé que je dois à l'obligeance de M. Day, de New-llaven dans le Connecticut (latitude 41° 18'), et qui embrasse deux années, la variation journalière est plus forte d'un demi-degré centigrade à Cincinnati que dans cette ville ; mais à Philadelphie, elle est de 2° 25 Fahr. (1° 25 centig.) plus grande qu'à Cincinnati; plus loin du rivage de la mer, la différence serait plus marquée encore. On n'a pas connaissance à Cincinnati d'un abaissement de 20° Fahr. (11° centig.) en une heure et demie, fait que M. Rush a cependant observé à Philadelphie. En vingt-quatre heures , M. Rush a vu le thermomètre descendre de 41° 50 Fahr. (23° centig.), et M. Legaux de 47° Fahr. (26° centig.); c'est 5° Fahr. (2°75 centig.) de plus que la plus grande variation diurne observée à Cincinnati.

Il résulte de ces considérations que les caractères généraux des saisons, tels qu'ils so manifestent dans la vallée du Mississipi, donnent une idée assez exacte de ce qui a lieu dans l'ensemble du territoire de l'Union. Nous ajouterons ici quelques mots à ce sujet sur le bassin du Mississipi, et notamment les conclusions qui ressortent de la végétation telles que les a exposées M. Plint.

La vallée du Mississipi peut , suivant cet auteur, être considérée comme offrant la succession de quarte climats différents. Depuis les Sources jusqu'à Prairie-du-Chien, le succession de quarte climat diférents. Depuis les Sources jusqu'à Prairie-du-Chien, le climat ressemble assez exactement à celui de la région comprise entre Montréal et Boston, avec cette différence cependant qu'il y tombe moins de neige; on ne peut y cultiver le gound seed com, qui demande une région plus chaude; la pomme de la poir n'y màrissent qu'autant qu'on les soignes et qu'on choisit une none exposition. La péche, fruit méridional, y réclame plus d'attention encore; il faut qu'elle y soit abritée et ournée au midi. L'hiver dure cinq mois dans cette partie de la vallée: peudant ce long intervalle, le bétail y a besoin d'abrie, excepté pendant quelques intervalles de beau temps. Durant ces cinq mois, les eaux non courantes y restent gélées,

<sup>(1)</sup> Rivière qui baigne Philadelphie au midi, comme la Délaware au nord.

Le second climat est celui des États de Missouri et d'Illinois, c'est-à-dire de l'espace compris entre 42º et 37º de latitude. Le bétail y est rarement tenu à couvert. quoique cette précaution lui soit profitable et souvent nécessaire. Les herbes fourragères y croissent moins bien qu'un peu plus au nord. Le gourd seed corn est la seule espèce de mais qu'on y cultive en grande quantité. Les rigueurs de l'hiver y commencent avec le mois de janvier et finissent à la moitié de février ; les eaux stagnantes n'y sont gelées que pendant cessix semaines (1). Le blé, qui se prête à une grande variété de climats, est parfaitement à l'aise dans celui-ci. Le plaqueminier ou persimon (diospy ros virginiana) et l'assiminier ou pawpaw (anona triloba) s'y rencontrent sur tous les points; le pommier, le poirier (2) et le pêcher s'y trouvent comme dans leur terre de prédilection. Jamais la neige n'y est énaisse; jamais elle n'y fait un long séjour. La pomme de terre s'y reproduit assez bien , avec moins de succès cenendant que dans la région précédente. Au reste, elle est remplacée alors par la patate ou pomme de terre douce, qui, avec un peu de soin, y rend beaucoup, quoiqu'elle ne soit pas encore dans le climat qui lui convient le mieux. La puissance et la vivacité de la végétation de cette contrée, et la douceur qui y caractérise l'atmosphère pendant les mois de mars et avril, indiquent qu'on est rapproché des régions méridionales.

Le troisième climat va de 37° à 31° de l'attitude, ce qui comprend le midi du Kentucky, le Tennesce, l'Alabama, le Mississipi, l'Arkansas et la moitié de la Louisiane. Pasé 38°, dans les bonnes terres d'alluvion, le pommier cesse d'y donner de beaux ritis; les pommer s'coltrés au midi de New-Madrid (30° et denni) sont extrémement médiocres. Jusqu'à 33°, le coton est cultivé sur beaucoup de points, mais il n'est pas ence le principal article de la production agricole, et même c'est plutôt une culture d'approvisionnement domestique qu'un objet de commerce (30. A partir de 33°, onentre dans le pays qui convient au coton, et oi on le produit presqu'à l'exclusion de toute autre plante. Abors des liames commencent à couvrir les arbres et donnent aux bois l'aspect de fourrés inextricables. Alors le palmier nain ou palmetto apparaît dans les terrains marécageux et y étale sa brillante et perfeuélle verdure, et la vigne sauvage à raisin muscat ou muscadine grape se montre pour la première fois. Les lauriers se multiplient a unilieu des forès, et, grace à leur feuillage toujours verdoyant, leur donnent un aspect de vie pendant tout l'hiver. Le blé disparaît et le figuier donne des fruits en parâtie maturité.

Entre 31° et le golfe du Mexique s'étend, sur une zone longue et étroite, le quatrième climat; c'est la région de la canne à sucre et de l'oranger; ce serait aussi, si on le voulait, celle de l'olivier. Ordinairement il n'y tombe pas de neige, excepté quelques flocons

<sup>(</sup>i) La durée des rigueurs de l'hiver est plus considerable dans cette région que ne l'indique M. Flint, de moitié

<sup>(2)</sup> Il y a dans cette assertion de M. Flint quelque exagération à l'égard de cet arbre, ou au moins à l'égard de ses

<sup>(5)</sup> Cependantil'État de Tennessee, qui est au nord non-seulement de 35°, mais de 55°, et la valiée de la rivière Tennessee, qui traverse l'État d'Alabama au nord du 34°, exportent une grande quantité de coton.

qui accompagnent encore les coups de vent de nord-ouest pendant l'hiver : l'eau conrante ne gèle plus, et les rigueurs de l'hiver ne vont pas au delà de quelques gelées blanches pendant les nuits, et de quelques tempêtes du nord-ouest qui rarement durent plus de trois jours, et après lesquelles apparaissent les vents du sud amenant avec eux une chaude température (1). Les arbres sont en feuilles au milieu de février ou au 1er mars. Dès le milieu de février, les chauves-souris se mettent à voler pendant la nuit, et les vers-luisants à briller. Des le commencement de mars, les forêts fleurissent ; le cornouiller on dogwood (cornus florida) fait éclater la blancheur de ses fleurs; le gaînier du Canada ou redbud (cercis canadensis) déploie ses touffes rouges; les bords des ruisseaux se parfument de fleurs odoriférantes, telles que le chèvrefeuille ou honeysuckle (lonicera sempervirens) et l'yellow jessamine (gelsemium sempervirens). Très-fréquemment alors le tonnerre gronde pendant la nuit. Les étés sont trèschauds. Néanmoins dans la Louisiane la hauteur du thermomètre dépasse à peine celle qu'il atteint dans la Nouvelle-Angleterre; mais la chaleur y est plus uniforme et plus soutenue; elle arrive à une saison moins avancée et continue beaucoup plus tard, et l'influence écrasante des ardeurs de l'été provient dans cette région plutôt de sa durée et de sa continuité que de son intensité.

<sup>(1)</sup> Sur qualquas points, et notamment à Nucleur, l'hiter, d'isprés M. Durby, est socretat plus rigneuren qu'on ne serait et le concluire de ces expressions de M. Filint. Mais M. Filint n'a ce ra vue que les années ordinaires. M. Burby a tenu plus de compute des années exceptionnelles. Duns toute la Louisiante, l'hiter est assex vil pour qu'on ne poisser y cul-tiere la came et le coton qu'en les traitant comme plantes annœelles; mais ce fait résulterait des caractères assignés à l'hiter par M. Filint.

# CHAPITRE II.

#### Des Eaux pluviales.

Proportion des caux pluviales sur divers points des États-Unis. — Comparaison avec d'autres contrées, — De la nécessite de séparer le lit des canaux de celui des cours d'eau dans certains pays.

La quantité d'eau pluviale peut excreer une grande influence sur l'utilité des canaux, puisqu'elle donne issuq'à un eretini point la meure des approvisionnements d'eau alimentaire sur lesquels on peut compter. Elle a été mesurée sur quelques points du territoire de l'Union. Dans l'Etat de New-York, des observations sont faites, parallelement à celles de la emperature, dans les scardémies, qui correspondant à nos collèges, d'après les instructions des régents de l'Université de l'État, et on y mesure exactement la hauteur de la colome d'eau qui représente la pluie et la neige tombées annuellement.

Dans l'académic de Cambridge (latitude 43° 1'), la moyenne de onze ans, du 1" janvier 1827 au 1" janvier 1838, a été de 1",01. Le minimum a été de 0",74 en 1834, e 1 le maximum de 1",32 en 1827. Dans celle d'Albany (latitude 42° 39'), la moyenne des douze années écoulées du 1" janvier 1828 au 1" janvier 1838 a été de 1",03. Il y a cu un minimum de 0",82 en 1834, e un maximum de 1",26 en 1827.

À l'académie d'Union-Hall, qui est plus méridionale (latitude 40° 41'), des observations, continuées pendant les mêmes douze années, ont donné une moyenne de 1°,03. Le maximum a eu lieu en 1826, et a été de 1°,41 ; le minimum s'est manifesté en 1835, et a été de 0°,73.

Les quatre académies précédentes se trouvent sur le versant de l'Atlantique. Sur le versant du Saint-Laureut les résultats sont à peu près les mêmes. A l'académie de Canandaigna (latitude 42° 59°), la moyenne des neuf années du 1" jarvier 1829 au 31 décembre 1837 a cié de 0°,93. Le minimum, de 0°,76, s'est présenté en 1832, et le maximum de, 1", et le 1833. A l'académie plus septentionale du Saint-Laureut (latitude 44° 40°), la moyenne de neuf années 1822-29-31-29-23-34-3-3-3-3-7 a été de 0°,72. Il y a eu un minimum de 0°,74 en 1832, et un maximum de 1", en 1831.

A Lebanon, en Pensylvanie (latitude 40° 20'), sur le bief de partage du canal de l'Union, la moyenne de sept années de jaugeage a donné 1°,03,

A Germantown (latitude 40° 2'), près de Philadelphie, M. R. Baines, par une expérience de neuf ans, de 1810 à 1822 inclusivement, a trouvé 0°,07. Il y a cu une variation de 1°,28 (1824) à 0°,78 (1822). A Philadelphie (latitude 30° 57'), une série de vinge-huit aus d'observations, de 1810 à 1837 inclusivement, faites pendant quatorze aus d'abord par M. Legaux, à Spring-Mill, près de la ville, et pendant quatorze aus fabord de Pensylvanie, a donné une moyenne de 0°,94. Le minimum a en lieu en 1819 : il a été de 0°,50; le maximum s'est présenté en 1833 : il s'ext éctévé à 1°,23.

A Baltimore (latitude 39° 18'), M. L. Brantz a trouvé pour moyenne de luit années 1 de 1817 à 1824 inclusivement, 1°,01. La variation a été de 1°,23 (1817) à 0°,73 (1819).

Dans le bassin du Mississipi, à New-Harmony (latitude 38° 18'), localité de l'État d'Indiana, M. G. roost a trouvé par des observations faites pendant vingt-quatre mois, durant les années 1826-27-28, une quantité d'eau annuelle de 1°,00

A Williamsburg (latitude 37° 15'), en Virginie , Jefferson donne comme moyenne de cinq années d'observations , de 1772 à 1776 inclusivement, 1°,19.

A la Nouvelle-Orléans (latitude 29° 58°), le docteur Barton a déduit d'observations qui ont duré quatre ans , à partir du 1" janvier 1833 , une moyenne de 1",20.

A Key-West (latitude 24° 33), ilot situé à l'extrémité méridionale de la Floride, la moyenne de trois années 1834-35-37 a été, d'après l'*Imerican Almanae* de 1839, de 0°,89. D'autres observations ont donné pour un intervalle de cinq ans, de 1832 à 1837, 0°,80.

A Indian Key, près de là, les observations de M. Ch. Howe ont donné, pour les deux années 1836 et 1837, une moyenne de 0°,96.

Ces derniers résultats sont bien faibles, et on a le droit d'en être surpris. Il est difficile cepondant de ne pas les admettre; car des observations faites sur le littoral à Savannah (latitude 32°5') du 1" juin 1837 au 31 mai 1838, et rapportées par M. Œmler, n'ont donné que 0"-88. Il est vrai que l'aunée 1837 a été très-peu pluvieuse dans le Sad de l'U-mion. Il faut renarquer d'ailleurs qu'à cause des grandes variations qui se sont présentées sur d'autres points des États-Unis d'une année à l'autre, on ne peut tirer aucune conclusion formelle d'observations qui n'on tains embrassé qu'une durée limitée. S'il était permis d'en exprimer une, ce serait que la proportion d'eau pluviale, qui, dans les États du Nord, est plus considérable que leur température moyenne, prise isolément, n'autoriserait à le supposer par analogie avec ce qui se passe dans l'autre hémisphère, devient, dans le Sud ou au moins sur le littoral de l'Atlantique, fort inférieure à ce qu'il serait naturel de présumer.

Sons la zone torride, dans le Nouveau-Monde, particultierement dans la région des forêts, M. de llumboldi évalue la colonne d'eau pluviale de 2°,70 à 3°,02. Au Cap, à Saint-Domigue, elle est de 3',05. Dans l'hémisphére austral, la quantité annuelle de pluie est, sur quelques points, plus considérable encore. D'après les observations d'un officier portugais cité par M. de llumboldt, elle serait à Maranhao (latitude australe 2° 29') de 7°.

A Paris (latitude 48: 50°) elle est de 0°,55, c'est-à-dire d'environ la moitié de ce qui tombe dans la région des États-Unis occupée par les États de New-York et de Pensylvanie, qui sont ceux où il a été établi le plus de canaux.

Au nord de la France, à Lille (latitude 50° 39°), elle est de 0°-76, et à l'autre extrémité du territoire, sur les bords de la Méditerranée, à Narbonne (latitude 43° 11'), de 0 ,74.

Il paralt qu'à Marseille (latitude 43° 17') elle est moindre qu'à Narbonne et même qu'à Paris, et, à un centimètre près, égale à celle de Saint-Pétersbourg, 0°,46. Ce résultat, rapproché de ce que nous avons vu pour quelques points de la Floride et pour Savannah, indiquerait qu'en Europe, comme dans l'Amérique septentrionale, il existe, entre les régions tempérées et les climats les plus ardents du Midi, des points qui commencent à participer de la chaleur des régions tropicales, sans leur ressembler par l'abondance des eaux qu'ils reçoivent. Cependant à Génes (latitude 44°24) on évalue la hauteur annuelle de la pluie à 1°, 40; à Mina (latitude 45° 25), on l'estime à 0°, 506, et à Naples (latitude 40° 51°), à 0°, 95, de sorte que le faible chiffre de Marseille, en le supposant parfaitement constaté, pourrait aussi bien être attribué à des circonstances purement locales.

En Angleterre, pays exceptionnellement pluvieux eu égard à sa latitude, cette hauteur est communément de 0°,86; mais sur la côte occidentale, elle est plus considérable. D'après M. de Humboldt, à Kendal, elle est de 1°,55, c'est-à-dire à peu près triple de celle de Paris.

On peut conclure de là que, dans la partie movenne de l'Union, dans celle où l'on a exécuté le plus de canaux, les caux pluviales, dans lesquelles on comprend la neige, permettent de compter sur de plus forts approvisionnements qu'en France. Dans cette région moyenne, c'est-à-dire entre le 38° et le 43° degré de latitude, la quantité annuelle d'eau pluviale se répartit entre les divers mois, non chaque année, mais pour l'ensemble d'une période médiocrement étendne, dans des proportions qui pe sont pas extrêmement différentes, quoiqu'un ou deux mois d'été, ceux de juin et d'août, par exemple, en aicnt presque le double d'un ou deux mois appartenant, selon les localités, à l'antomne, à l'hiver ou au printemps. Plus au midi, en Virginie, par exemple, la disproportion devient beaucoup plus marquée. D'après les résultats fournis par Jefferson, il tombe à Williamsburg, pendant les trois mois de juillet, août et septembre, les deux cinquièmes de la pluie annuelle, et pendant le seul mois d'août près d'un cinquième. L'eau arrive alors pendant des orages qui font déborder les courants. On est ainsi dans l'obligation de séparer avec soin le lit des canaux de celui des ruisseaux qui descendent des montagnes, sous peine de les voir subitement comblés par les graviers. Ce qui est permis sous ce rapport, en Europe, dans le nord de la France, dans les Pays-Bas et surtout en Angleterre, parce que la pluie y tombe régulièrement et par petites doses, devient là dangereux et impraticable. Au reste, tonte l'Union participe de ce mode de distribution des eanx pluviales par fortes doses, dans de grandes averses on dans des orages; et par conséquent dans l'étendue tout entière de ce vaste pays, il est utile, sinon indispensable, d'empêcher que les ruisseaux ne débouchent dans le lit des canaux.

## SECTION V.

#### DES PREMIERS ESSAIS DE TRAVAUX PUBLICS AUX ÉTATS-UNIS.

DES PLANS QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉS POUR UN SYSTÈME GÉNÉRAL DE COMMUNICATIONS.

# CHAPITRE L

## Facilités qu'offre le sol des États-Unis pour un réseau de communications étendu sur tout le pays.

Examering nots restire, à Fred de la Cardillere des Andre, est plus splanie que Exerçe, — Georges de motivajes, conocidires qui element durale noverse comisses. — Un sue di ese quature groupe, » de civil des Alleghanys; en dans Planeringe de Nord. — Bautiere Franchies par les canues et par les chemins de fer en irrever des Alleghanys; compaciones avec les housement des points de parenque des nament l'Eveny. — Jacoticon projectes entre la bias es les housements de l'art de la margini en antre l'avec que de la margini en l'article de la fact l'ais. — Des chemins de fer et de la navagirio antre des des facts l'ais. — Des chemins de fer de la navagirio antre des des facts d'ais. — Se chemins de fer de la navagirio antre des des des facts d'ais. — L'andregé de la Russia, l'avocaticaté dans la valida de Nissianje, qui deviet et abovece de la que de ten estimator. — Analogie de la Russia, l'avocaticaté dans la valida de Nissianje, qui deviet et abovece de la que de ten estimator. — Analogie de la Russia, l'avocaticaté dans la valida de Nissianje, qui deviet et abovece de la que de ten estimator de la marginica la vapora. — Comparisation de la valor de la constante de la comparisation de la valor de la constante de

Quoique l'esquisse, que nous avons tracée, de la configuration du sol des États-Unis, soit fort incomplète, il doit en résulter cependant que cette vaste région se prête mieux que l'Europe, prise dans son ensemble, à l'établissement de voies de communication perfectionnées, ici des canaux, ailleurs des chemins de fer, quelquefois des chemins de fer et des canaux se soudaut les uns aux autres. Sous ce rapport le nouvean continent tout entier l'emporte sur la partie la plus riche, la plus peuplée, la plus civilisée de l'ancien. Il ne s'y trouve qu'un obstacle, presque insurmoutable, il est vrai ; c'est la Cordilière des Andes, qui s'étend sans solution de continuité, sauf une heurense dépression à l'isthme de Panama, d'une extrémité à l'autre de l'Amérique, sur 1,350 myriamètres, depuis le cap l'orn jusqu'à l'embouchure du Mackensie, c'est-àdire depuis 57° de latitude australe jusqu'à 69° de latitude boréale. Mais cette chaîne, la plus vaste qui existe sur le globe, et qui, par la hauteur de ses points culminants et son élévation générale, ne le cède qu'aux monts de l'Asie centrale, est rejetée dans le Nouveau-Monde d'nn bout à l'autre du côté de l'Océan Pacifique, dont les flots baignent sa base, et la zone de terrain qu'elle recouvre n'occupe qu'une largeur extrémement réduite. Fait extraordinaire attesté par l'autorité de M. de Humboldt, à l'exception des points peu nombreux où la chaîne forme des nœuds de montagnes et d'où s'en échappent

quelques rameaux, elle n'a guève en épaisseur, au moins dans l'Amérique du Sud, que la moitié de celle que nous avons attribuée aux Alfèghauss, ou environ 100,000°, quoique, en hauteur moyenne, elle les dépasse du triple ou du quadruple. La masse du continent comprise entre le pied de la Cordilière et l'Atlantique n'offre plus que des chaines peu elevées, qui sont travex-sée sou tournées par les fleuves. Il en résulte que la surface générale de l'Amérique, depuis le bord de l'Atlantique jusqu'à cette arête rectifigne qui la borde, binn loin de la , du côté de l'occident, peut être considérée comme aplanie et nivelée, à part des inégalités médiocres. Sous cerapport, l'Amérique Mord l'emporte même sur celle du Sud, car des quatre systèmes de montagnes que présente le continent américain à l'est des Andes, un seul, l'un des moins lauts, est sitie dans l'Amérique Nates.

Voici quels sont, pour chacun de ces quatre systèmes de montagnes, le plus élevé des faites qui surgissent isolés  $\alpha u$ -dessus de la chaîne, et la hanteur moyenne de la chaîne :

| SYSTÈMES DE MONTAGNES. | FAITES MAXIMA.                                                                                                                                                           | SAUTEURS<br>Seyenos.    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Groupe du Breisil      | Itacolumi , 1,734** (lat. mér., 20* ()   Duida , 2,354** (lat. bor., 3* )   Sille de Caracas , 2,651** (lat. bor., 10* ).   Mont Washington , 2,027** (lat. bor., 44* ). | \$60°<br>1,000<br>1,480 |

« Ainsi ces groupes, dit M. de Humboldt (1), ont tous à peu près une hauteur moyenne de cinq à sept cents toises, et des points culminants de mille à treize cents toises; cette conformité de construction, sur une étendue deux fois grande comme l'Europe, me paraît un phénomène très-remarquable. Aucun sommet à l'est des Andes du Pérou, du Mexique et de la Haute-Louisiane, n'entre dans la limite des neiges perpétuelles. On peut même ajouter qu'à l'exception des Alléghanys, il ne tombe pas même sporadiquement de la neige dans aucun des systèmes orientaux que nous venons d'examiner. Il résulte de ces considérations, et surtout de la comparaison du nouveau continent avec les parties de l'ancien que nous connaissons le plus, avec l'Europe et l'Asie, que l'Amérique, rejetée dans l'hémisphère aquatique de notre planète, est plus remarquable encore par la continuité et par l'étendue des dépressions de sa surface que par la hauteur et la continuité de son arête longitudinale. Au delà et en decà de l'isthme de Panania, mais surtout à l'est de la Cordilière des Andes, sur plus de 600,000 lieues carrées, les montagnes atteignent à peine la hauteur des Alpes Scandinaves, des Carpathes, des Monts-Dores (en Auvergne) et du Jura. Un seul système, celui des Andes, réunit en Amérique, sur une zone étroite et longue de 3,000 lieues,

<sup>(1)</sup> Relation historique , tome III , page 252 ; édition de 1825.

tous les sommets qui ont plus de 1,400 toises (2,720 mètres) d'étération. Le Europe, au contraire, même en considérant, d'après des vous trop systématiques, les Mpes et les Pyrésées comme une seule ligne de faites, nous trouvons encore bien loin de cette ligne ou arête principale, dans la Sierra-Nevada de Greunde, dans la Siecle, en Grèce, dans les Apennins, peut-être aussi en Portugal, des cimes de 1,500 à 1,800 toises (2,924 mètres) à 3,000 mètres) de Bauteur. Ce contraste entre l'Amérique et l'Europe, par rapport à le distribution des points culminants qui atteigent 4,300 à 1,800 toises (2,334 mètres), est d'autant plus frappart que les basses montagnes de l'Amérique du Sud, dout les maxima de feites n'out que 1,300 à 1,400 toises (2,353 mètres à 2,729 mètres), sont placées à côté d'une Cordilière dont la hauteux moyenne excède 1,800 toises (3,056 mètres), putsits que les systèmes secondaires de montagnes de l'Europe s'étèvent à des maxima de faites de 1,500 à 1,600 toises (2,924 à 3,060 mètres), près d'une chaine univeniquale de mointiques de hauteux moyenne.

Ces observations du plus universel et du plus illustre des géographes permettent de pressentir le bean système de communications qui doit un jour exister dans le Nouveau-Monde, et anquel les populations des États de l'Union de l'Amérique du Nord préludent déjà sur une si magnifique échelle et avec tant d'énergie.

Le principal, et presque le seul obstacle que l'art ait eu à franchir pour l'établissement des canaux et des chemins de fer dans l'Amérique du Nord, est donc celui qu'oppose la chaîne des Alléghauys, entre le littoral et l'Ouest. Les lignes les plus essentielles, celles auxquelles on a songé avant tout, devaient pourtant être ainsi dirigées des bords de l'Atlantique aux fleuves de l'Ouest, afin de lier les métropoles du littoral, Boston, New-York, Philadelphie, Baltimore, Charleston, aux riches contrées qu'arrosent l'Ohio et le Mississipi, et que baiguent les lacs. La hauteur movenne de la chainc, abstraction faite des sommets qui s'élancent au delà du niveau commun, est d'environ 900m au-dessus de la mer. Les dépressions dont on pouvait profiter étaient sans doute au-dessous de ce niveau moyen; cependant elles dépassaient dans une proportion énorme le point de partage du canal du Midi, qui, à l'époque où les Américains abordèrent avec résolution les entreprises de travaux publics, était considéré comme marquant la dernière limite que l'art pût franchir, quoique Perroueteût proclamé depuis long temps et qu'un commencement d'exécution eut constaté la possibilité du canal de Bourgogne, dont le poiut de partage est bien autrement élevé. La hauteur que l'immortel Riquet fit gravir au canal du Midi, depuis l'étang de Thau, sur le bord de la Méditerranée, jusques à Naurouse, où est situé le point de partage entre les deux mers, est de 189"; sur le versant de l'Océan, de Naurouse à Toulouse, on ne redescend que de 64". La pente et contre-pente est donc de 253". En Angleterre, le canal de Leominster, qui d'ailleurs n'est qu'une ligne de petite navigation, ne va qu'à 151° au-dessus de son extrémité la plus abaissée; le canal de Huddersfield atteint senlement 133", et l'important canal de Leeds à Liverpool, 131". La première grande ligne construite par les Américains fut celle qui de New-York monte au lac Érié, situé à 173" de hauteur. Il est vrai que ce canal, se terminant au lac lui-même, c'est-à-dire à son point eulminant, n'a pas de contre-pente géuérale et n'offre que des contre-pentes partielles pen considérables, causées par quelques ondulations de terrain qu'il rencontre sur son passage. La pente et contre-pente totale n'y est que de 211°. Mais pour le canal Érié on a tiré parti of nne dépression unique dans la chaîne des Alléghanys, celle que présente la vallée de l'Hudson. A partir de l'Hudson jusqu'an Temessee, qui haigne l'extrémité méridionale de la chaîne, il n'existe plus d'ouverture semblable. Même en se servant des trouées pratiquées par les fleuves au travers des crètes, même en persant les sommet des crétes par des souterrains, sur tout cet immense espace il a fallu, pour aller de l'Est à l'Ouest, gravir des hauteurs jusque-là sans exemple dans l'histoire des travaux publies. Ainsi, la grande ligne qui occupe le second rang dans l'ordre chronologique, celle qui, traversant la Pensylvanie, va de Philadelphie à Pittsburg sur l'Ohio, par les vallées de la Susquéhannah, de la Juniata, du Conemangh et de l'Alléghany, a dis s'élever à 712° au-dessus du port de l'hiladelphie, et à 500° au-dessus de son autre extrémité. Pour cette communication, l'on s'est servi d'un chemin d'er au ceur des montagenes; mais le canal partant de Philadelphie atteint à Hollidaysburg, sur la Juniata, au pied de la créte centrale, une hauteur de 285°.

Notre canal du Rhône au Rhin franchit sur son versaut septentrional 206", et sur son versant méridional 174; notre canal de Bourgogne ou de la Saône à l'Yonne, qui n'était qu'ébauché lorsque les Américains se lancèrent dans la carrière, et que l'on regarde avec raison comme nn prodige de l'art, monte à 302 au-dessus de son extrémité septentrionale, et à 198° au-dessus de son extrémité sur la Saône, avant ainsi 500° de pente et de contre-pente. Mais la Pensylvanie poursuit en ce moment un canal qui unira la Susquéhannah et Philadelphie à l'Ohio par le Sinnemahoning, dont le bief de partage sera à 424" au-dessus du point où il débouchera dans l'Atlantique, ct à 214" au-dessus de Pittsburg où il se liera à l'Ohio. Sur cette ligne il v aura 636" de pente et de contre-pente. Après le canal Érié et la ligne de Philadelphie à Pittsburg sont venues simultanément deux autres lignes, l'une, le chemin defer de Baltimore à l'Ohio, qui paralt devoir gravir 870" d'élévation depuis le port de Baltimore jusqu'à l'endroit où il franchit la crête; l'autre, le canal de la Chésapeake à l'Ohio, auguel on travaille avec ardeur, et qui, partant du bord du Potomac, près de Washington, là où ce fleuve est à peu près au niveau de la Chésapeake, s'élèvera de 580m, pour redescendre de 370, afin d'atteindre cette ville privilégiée de Pittsburg vers laquelle convergent tant de lignes. Il faudrait même qu'il eût son bief de partage de 260° plus haut, si l'on n'avait pris l'audacieuse détermination de couper la crête par un souterrain de 6,500" de long, qui cependant n'a pas été commencé encore. Plus au midi, en Virginie, le col le plus bas par lequel il soit possible de diriger le chemin de fer qui , au cœur des montagnes, formera la ligne du James-River au Kanawha ou de Richmond à l'Ohio, est à 712 de hauteur, et sur cette élévation le canal du James-River doit franchir 427". Un col voisin, auguel on aboutit par le Roanoke et qui est cité comme sans pareil dans le pays, est à 632°. Enfin, dans la Caroline du Sud, le col le plus favorable pour le chemin de fer de Charleston à l'Ohio, celui de Butt Mountain, est à 661"; il est vrai que, dans la partie montagneuse proprement dite, il n'y a à gravir que 321", répartis sur un espace de 39 kilom.

Il n'est pas hors de propos de remarquer que, pendant que l'Amérique attaque sur tous les points des obstacles pareils et les franchit de toute part, l'Europe n'ose encore rien aborder de semblable. Nous avons, par exemple, entre la France et le Danube, une chaîne dont la hauteur moyenne ressemble à peu près à celle des Alléghanys, mais qui, avant moins de largeur, présente des difficultés moindres. La jonction de nos fleuves avec le Danube porterait, pour une partie de l'Europe, et particulièrement pour la France, des fruits que l'on peut comparer à ce qui résulte en Amérique de la liaison du littoral de l'Atlantique avec les artères fluviales de l'Ouest (1). Cependant on a abandonné le projet d'une communication par canal on par chemin de fer, entre les deux fleuves. par le vallon de la Kinzig, qui se jette dans le Rhin vis-à-vis de Strasbourg, on par celui du Wutach, qui y débonche près de Waldshnt, an-dessus de Bâle, parce que la première ligne eût dû passer à 700° au-dessus de Strasbonrg ( ou à 850° environ audessus de la mer), et la seconde à 500° au-dessus de Bàle ( ou à près de 750° au-dessus de la mer). La seule jonction actuellement en cours d'exécution entre le Rhin et le Danube, malgré tous les motifs commerciaux et politiques qui en réclament d'autres plus méridionales, est celle que le roi de Bavière fait creuser par la vallée du Regnitz, tributaire du Mein, et par celle de l'Altmübl, affluent du Danube, de Bamberg à Kelheim par Nuremberg et Neumarkt. Elle anra son bief de partage à 184" an-dessus de son extrémité septentrionale, à 80° au-dessus de Kelheim sur le Danube, et à 408° audessus de la mer (2).

(1) Si has a place sur la francisci experiande de la France, su coin des dejustrements du Bank-Bhin et da Bondor, ou sur regor d'une syméric tous personales que des sous de la possibilité pour l'arrepé d'une syméric tous personales que d'un service tous trançois s, vyantérie qui doit en partie étes situations de la situation géographique de la France ceite trois neure, qui est sind sissers monte parties un dont de la nature précise tous dont sous d'uniferance de la françois que la comme partie de dont de la nature précise tous des unes d'actives de la sous de devirée de la sprode, quatre flueves se tournant le dont dans à dont à dont et formant anne crita dont les des la sea secue qu'experieure par la Binata qu'experieure par la Binata qu'experieure que s'experieure par la Binata qu'experieure par la Binata qu'experieure par la Binata qu'experieure par la Loire, qui se rende le l'ext. le second, du nord su moil, dus la Medierrance. La tête de la cruix sera figurere par la Loire, qui se rende le l'ext. le second, du nord su midi, dont la Médierrance. La tête de la cruix sera figurere par la Loire, qui se rende le l'ext. le second, du nord su midi, desse la Médierrance. La tête de la cruix sera figurere par la Loire, qui se rende le l'ext. le second, du nord su midi, desse la Médierrance. La tête de la cruix sera figurere par la Loire, qui se rende le l'ext. le second, du nord su midi, dus la Médierrance. La tête de la cruix sera figurere par la Loire, qui se rende le l'ext. le second du nord su midi, desse la cruix sera figurere par la Loire, qu'experieure de la limit de l'ext. de la mention de la cruix de la midie de la limit de la cruix de la midie de la cruix de la

Cost à la condicion d'oppiere, carre le Brambe et non fouvere, cette jonetien qui, à came de in terratar dels écutores terres le Brain et le marce de vinétique l'appendie que mai de Brambe en Brain, c'est a cette condition cette que la France jouize. el biblir et le marce privateurile plus que mai de Brambe en Brain, c'est a cette condition cette que la France jouize, c'un sexuage que son admirable altrantien loi present, c'esti d'être l'internetablire entre l'Allemage den midit, avec, les principusatés de has Brambe, e'et biennépère encéchent. La busain se rece qu'ell et espade verie, le grand déstinit de l'Asie entrale, c'el le serva su pont de touis la France, en y compermantiment les ports et las departements de hour sous le plus cutettes. Ce Pract-liel, la dever, Nature, et inten-berlouire, preserge la Brambe, que New-Yort es corde de Curiments, d'a louisible et de Charles.

(q) La Jonetion du Bhin au Dumbe a été condicé dans d'autres directions plus rapprochées d'in mid, qui mettrieul le bassin du Danabe en communication avec des pays plus étendus. La prince échaire qui gouverne le Wartenberg à dis objernement examiner la ligne de luc de Constance au Dumbe, de Friedrichsbales à Ulm, par la vallée d'un Gharent par la vallée d'un filhant du Dumbe, la vallée d'un filhant du Dumbe, le Rius, qu'on reponserie jasqu'à Autondorf, pour passer de là dans la vallée d'un filhant du Dumbe, le Rius, qu'on réplantis au-deues de Murrestétics. Ser un dévisiopeure de 100 Millon, le cous ainsain à famachir et Rius, qu'on réplantis au-deues de Murrestétics. Ser un dévisiopeure de 100 Millon, le cous ainsain à famachir du des la communité de l



Les travaux des Américains ne surpassent pas seulement ceux d'Europe sous le rapport des élévations surmontées : ils sont non moins remarquables par la longueur des espaces parcourus. Ainsi le canal Érié, le premier qui ait été entrepris et ouvert quand les Américains se décidèrent à entamer vivement leur réseau de communications, a 586 kilom. (146 lieues de 4,000°), déduction faite de nombreux embranchements ; le canal de Pensylvanie, qui est le second dans l'ordre des dates, a 635 kil. (159 lieues), indépendamment de ramifications en bien plus grand nombre encore. Le canal de Virginie aura une longueur égale. Celui de la Chésapeake à l'Ohio aura 550 kil. (137 lieues ). En France, où l'on trouve les canaux les plus beaux et les plus étendus que possède l'Europe, le canal du Midi et le canal de Bourgogne ont un développement de 60 lieues. Nos deux plus grandes lignes, celle du Rhône ou plutôt de la Saône au Rhin et celle de Nantes à Brest, sont au-dessous de 100 lieues. Le canal du Rhin au Danube, qu'exécute en ce moment le roi de Bavière, aura 173 kil. (43 lieues). Quant aux chemins de fer des États-Unis, celui de Baltimore à l'Ohio, qui est en cours d'exécution et pour lequel tous les fonds nécessaires seront fournis désormais par des États ou par des villes, aura environ 150 lieues, Celui de New-York au lac Érié, auquel on n'a travaillé jusqu'à présent qu'avec lenteur, atteindra 180 à 200 lienes. Celui de la Nouvelle-Orléans à Natchez, poursuivi mollement encore, doit être plus long. Celui de Charleston à l'Ohio, que les propriétaires et les capitalistes de la Caroline du Sud construisent chez eux avec la vivacité méridionale, aura près de 250 lieues,

Parmi les chemins de fer et les canaux exécutés en Europe, un seul, par le caracdes pays qu'il traverse, par les positions respectives des fleuves qu'il unit, et par la hauteur qu'il franchit au-dessus de sa base, peut donner une idée, bien incomplète

une crète élevée de 168°, 03 (375 jaichs wurt,) na-cheana du lac, et de 58°, 39 (501 jaichs wurt,) na dessas de flaves. Sí l'on se dédourait de la vallée de Schausen, un pas na-cheanand Maltendorf, pour passer pas à l'est par la Paulle de Waldele, le point de partage se treoverait à 537°, 69 (588 °, pieda wurt.) na-cheasas du lac, c'est-i-dire à 79°, 66 sucleana du precédent.

Si on voulair rejoindre le Bumbe en amond d'Um, à Lell, en passant du Schussen au Kanzach, la trajet ne sevrait plas que de 17 ûblion. 14 le plomit de parteque entre les sources du Schusson et le la de le Facteres, 67 dont rie la Kanzach pour se rendre dans le Danuble, serail à 1850, 68 (640 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 250, 88 (804 piede wurt.) au-dessus du lac, et à 25

De toutes les junctions possibles entre le Binn et le Tumbe, celle qui désouderait dans le Nickez, Albund du Binn, servitue des plus utiles, perce qu'à partie de Mandaine, ail l'engle le Nickez, le Binn de d'une bousse arriquites. Elle faisail partie du système général de communication cutter lé Binn, le Banche et le Loué Cansatance, qui a été entuite par cette de roi de Westerlance, four circin du Bunden et le Loué Cansatance, qui a été entuite par cette de roi de Westerlance, four partier ail de Bunden et le Loue, reinére qui presta de noute dans et le Callo. De la cei rail au Necker en suivant les bords de Elzon, qui baigue le sité d'Erand et se jeute dans le Nocker à Accèdentaingue, et à avair, sui, (1771 point wurt) jus démans du Bunde, au confident de la Lauier. La cete de l'Alb prosente une partie à jeut de cout de l'Eron, qu'in cert certe du l'alb prosente une partie à jeut de cont de l'Eron, qu'in cert certe de l'Alb prosente une partie à l'autir, sui, et un certe de l'alb prosente une partie à partie. Il control de la control de l'autir de la control de l'alb prosente une partie à l'autir de control de l'autir de la control de l'alb prosente une partie à l'autir de control de l'autir de la control de l'alb prosente une partie à l'autir de la control de l'autir de la control de l'alb prosente une partie à l'autir de la control de l'autir de la control de l'autir d'autir de l'autir de l'autir d'autir de l'autir d'autir de l'autir d'autir d'autir de l'autir d'autir d

Malgre les efforts du roi de Wurtemberg, le réseau navigable qui formera une double jonetion du Banube au Rhin, 1° par le lac de Coustance, 2° par le Necker, est jusqu'à présent demouré sans exécution.

pourtant, des lignes qui sont achevées ou qui s'achèvent de toute part en Amérique, entre le littoral de l'Atlantique et les fleuves de l'Ouest. C'est le chemin de fer de la Moldau au Danube, construit il y a déjà plusieurs années par M. de Gerstner. L'Allemagne, en y comprenant la vallée du Danube tout entière, a une configuration analogue à celle du territoire des États-Unis, en ce sens qu'elle se compose d'une grande vallée centrale, celle du Danube, et des moindres vallées du Wéser, de l'Elbe, de l'Oder et de la Vistule, disposées sur l'un des flancs de la vallée du Danube dans une direction à peu près perpendiculaire à celle-ci, et qui en sont séparées par une chaine de montagnes longue et contournée, portant successivement les noms de Thuringerwald, de Bœhmerwald et de Carpathes, comme les bassins de l'Hudson, de la Snsquéhannah, du Potomac, du James-River, etc., le sont de la grande vallée Intérieure de l'Amérique septentrionale par les Alléghanys. Il est évident qu'il y a lieu d'établir, entre le littoral de la mer du Nord ou de la Baltique et la vallée du Danube, des communications semblables à celles que les Américains ouvreut du littoral de l'Atlantique à l'Ouest, au travers des Alléghanys, C'est ce que M. de Gerstner a réalisé entre la Moldau, affluent de l'Elbe, et le Danube, par un chemin de fer qui, datant de l'enfance de l'art, en offre les imperfections (1).

C'est ainsi que libres des préoccupations de l'avenir, des sontis du préent et des charges du passé, qui arrêtent les vieilles sociétés européennes et leur imposent une circonspection extrême, et hardis quelquefois jusqu'à la témérité, les Américains ont domé à l'Europe un enseignement qui ne doit pas être perdu pour elle. En matière de travaux publics, ils ont reculé les bornes du possible; résultat digne d'ètre signafé avec les plus grands cloges; car, en Amérique, il fallait et il faut encore lutter contre millo difficultés. Les capitaux y étaient fort rares et y sont encore peu abondants; la maind'œuvre y est chère, la population et par conséquent la production y sont clair-semées et les distances à franchir y anot considérables.

Mais, une fois les Alléghanys traversés, les obstacles naturels sont aisés à surmonter. Quiconque aura jeté un coup d'œil sur la vallée Centrale(2) de l'Amérique du Nord,

<sup>(</sup>i) Le chemin de for de la Moldan au Bamele, establi par M., de Geretaure, part de Bodreis, sur la Noldan, est periodire la lembade d'uns appet un mijest de très Molmon. Ses point collectionissaux, sinks à sept per se millien de ses sparcours, est à 1820m au-desson du point de depart à Bodreis, et par conseignant à 600m au desson de la lante, qui est à 1824m au desson de la lante, qui est à 1824m au desson de la lante, qui est à 1824m au desson de la lante, qui est à 1824m au desson de la lante, qui est à 1824m au desson de la lante qui est de la lanteur relatives qui yout franchise soot donné l'art-pur prés le sentantes que aut le chemin du l'orage desson de la lanteur relatives qui sont franchise sout donné l'art-pur prés le sentantes que aut le chemin du l'orage de la lanteur de la lanteur relatives qui l'art de la lanteur relatives qui l'art de la lanteur de l'art d

<sup>(</sup>s). Exposions retorm non fair, jour éviter touté combinisée dans en reprochements avec l'Europe, qu'un désigne codit authernant aussi non de ville Instituteur ou Centrale de l'Aussière, de Nord l'Immerare gene qui est. Binis à l'est par la dataite de-Alligheury, à l'outest per celle des monisspes Rochemes, an maid par le gold-cul-firetipe, an mord per l'Orden Artigle, in bise d'includes et la gold-cul-firetipe, an mord per l'Orden Artigle, a bise d'includes et la gold-cul-firetipe, an sine d'etre contente dans une saie vuller, artigle, a l'est d'include et la gold-cul-firetipe, an sine d'etre contente dans une saie vuller, avec de la commandate de plantes et l'est de l

et particulièrement sur le bassin du Mississipi, sera frappé des facilités qu'on y rencontre pour l'ouverture des voies de communication perfectionnées, des canaux et des chemins de fer.

Pour développer des chemins de fer, on y trouve des plateaux étendus, les bords de fleuves et de rivères qui traversent le pays sur de grandes distances; on a les Prairies, où les légères ondulations du terrain ne donnent jamais lieu à des pentes telles du une machine locomotive ne puisse les surmonter avec un neu d'effort.

Il est plus sisé encore d'y creuser des canaux, particulièrement entre les deux bassina du Mississipi et du Saint-Laurent. Les deux grands fleuves et le plus utile, sinon le plus puissant, des affinents du Mississipi , l'Obio, ont leur point de départ dans des terrains dont l'élévation est bien médiocre conparativement à l'étenduc du cours du Mississipi, dainsi que nous l'avonsdéjà dit, la ligne du versant des eaux, tracée de l'est à l'ouest entre le Mississipi et le Saint-Laurent, s'abaisse assez rapidement, à partir des Alléghanys, pour qu'une fois parvenue à la pointe méridionale du lac Érié, elle ne soit qu'2 environ au-dessus du lac; puis continuant à s'infléchir, elle dépasse peu le niveau du lac quand elle est arrivée du côté occidental de cette belle nappe d'eaux. Elle reste sinsi déprimée au travers de toute la péninsule qui forme l'État de Michigan; et enfin, parvenue dans le voisinage du les Michigan, entre ce lac et l'Illinios ielle ne présente plus qu'une saillic insignifante; alors, sur quelques points, il est possible de prendre le réseau des grands laes lui-meme pour bié de partage entre de seux bassins.

Parmi les diverses divisions d'une vaste dimension qu'occupent sur le globe les peuples évilisés, il n'y en a aueune où il restat moins à faire à l'homme pour avoir un beau résean de navigation étendu sur tout le pays. Dans l'ancien continent, une seule grande contrée pourrait, sous le rapport topographique et hydrographique, être mise en paralléle avec la vallée Centrale de l'Amérique du Vord. Cets Bussie, dont les fleuves partent de même d'un plateau très-loss et parsené de lacs ou d'étangs, pour se rendre au loin, les uns, du nord au midi dans la mer Noire ou la Caspienne, les autres, du midi au nord vers la Baltique ou la mer Blanche. Mais la riqueur et la durée des hivers en Russie ne permettent de tirer parti qu'imparfaitement de cette admirable disposition du sole et des cours é'aux (1).

<sup>(1) -</sup> La Bousie européemas es jauqui ex moment la seule partie de l'empire moneraire qui precente des syntantes de arriptione pour moneraire qui precente des syntantes de mariptione pour de causaux et de rivière que l'art a revolues narigables. Major de lagire condulations et quelques accidente de terrain qui se manifestent à sa utrêve de l'artier conferent pour sous petits par de la precente de l'artier qui se manifestent à sa utrêve de l'artier cellement pour sous petits, et giu richierque petits petit per sous les cellements et les surée de l'artier, de l'artiers de finantes. Se diverse décriseires offeres, à leven interrectione, des arties ou des crettes, dont la principale sépare les bessions donne mes du cert de ceux de seus se suffici et dont les pouts les pois réces sons garres à plus de 800 prints (2273 )—a-lousse du niverse de la Balispe. Units aux monts Carpathes, petre des sources du Balisters, vers le vier qui de la comment de l'artier de la presentation et le 4 et d'apprés des lagislates, caute et se, il 70 peut destaure come ai un terreiro d'in impatites sons il rever et di per sullitantes, après s'étre étambe dans le visioning de Lambrag, s'étes d'au det reverse de l'artier et de la comment de l'artier d

Ainsi, d'une part, il devait être très-aisé d'opérer par divers points la jonction entre le réseau des grands lacs Érié, Huron, Michigan, Supérieur et Ontario, et le Mississipi, par ceux de ses affluents qui s'approchent des lacs, tels que l'Ohio, la Wabash, l'Illinois, le Rock-River.

précedentes ; elle remonte annuils arec de nombreuses sinconière vers le nord, eutre le lac Oniga et le lac Blaze, du à les visuit un plateur qui éspare la bassimi de la Ballègue de caubi de la ner Blaze, de redevend breugement vers le midi audessons de Vologia, pour reprendre la direction nord-est jasqu'à la chaise de l'Oural, a sec laquelle elle se raccorde vers le gré parcé de latitude et la Tré depré de longitude.

- Des deux versants opposes de cette league entre partent les différents fiereurs qui autement et fercondext l'immensitée du la princie relevant condentes, comme situations de la me militaire, le long, d'illerant de la Vindrie et l'Ambres de la princie relevant de la Vindrie et l'Ambres de la princie conferentaire et la Princie avec dévantale et la Princie partie de la Vindrie et l'Ambres de la Princie partie de la Princie

• Tous on Serves et toutes on rivieres se sont creuse des bassina particuliers, aigures per autant d'arrèes ou de crêtes sococialers, quie er ratachent à la crète principale, et se raccardent avec elle par de lougues inflations qui circonsciure entre elles une sorte de plateau culminant conducts, some de lacs, de ferês et de terrais martengeur, où la nature a place les principates reterreis qu'elle destaine à l'allomatique de nombereux commants qui allomant lu surface du où.

À la suite de ces paroles etrarites fiun discours du géories Bazalies, qui, après soir jout nu rôle si embent dans le creation et dans l'amélioration de voie de communication en Bausie, vient d'êvre subitenent rais à l'Affection de sa famille et de ses sonie, nous domarcons en peu de mots quelques reuneignements sur le parti qui a été tiré de ces beureusent disposition du soit et de fineraise du soit de fineraise du soit de fineraise.

La Russie possède six canaux , ou plutôt six systèmes de travaux principaux , liant les mars deux à deux.

Trois d'entre eux joignent la Caspienne à la Baltique, en missant chacon une des branches supérieures du Volga avec un des afflueuts directs du lac Ladoga, d'où sort la Neva, tributaire de la Baltique, ou avec un de ceux du lac Onéga, qui, par la Sivie, se jette dans le lac Ladoga.

Les trois autres unissent la mer Noire à la Baltique par la jonction du Dnièpre ou de son grand affluent, la Pripet, avac la Dvina, le Niémen et le Boug, grand affluent de la Vistuie.

Ce incritions used ets fections, unique less destinis d'actentions aient présenté des abiendes. Tous les fectives de la Boussipersonne les course, commes cines cité à les vir, dans un plateat den d'itération an-desson de le mer n'eut que de 1800 à 1828-, parsonne de leur grande et points, on la penta materiels des and en tirés indiche, oi les cours d'une sont naturalisment angalables, il a sull'a de connact d'une médicer languare pour little les rivières qui l'appointent vert le nord avec celles qui se rendret dans le mer Nivier ou dans la Caspienne. An ercuesante de ces connact on a dis sjouter des perfectionnements ou registée de rivières au les poisses de chie soffirme et de passina delinistes.

Quelque leur peuts totals soil ainnières fallès, lus fierres de l'empire rous ne sont pus atempts de statuentes; unai clèse sont à une grande distance de leurs sources. Almis le Duilepra : une chote considerable à Catherinoului, preis de la nar-Noire (\*). Le Volga reuli à ca a pas ; il ne compte qu'un tres-sont nombre de rapidos faibles, appelle semit dans le pays. En raison die ce exteractes qui ne sont point encores tournées par des corrages d'art, et dont on éve borné à dissiment ée adagers à la docurste par d'impérieures combinaisons, la remente à rêta pe poudilés sur le litera antiquible de me l'en de la docurste par d'impérieures combinaisons, la remente à rêta pe pouliès sur le literat antiquible de

la Bousie. Celle de \*Fonicaia\*\*Foloriská fait smile exception.

Cétte communication de Veniciaia\*\*Foloriská fait smile exception.

Cétte communication de Veniciaia\*\* Volutichia, qui en textencie tous les ans per 8,000 à 6,000 bateaux su moies , chargés chacem de 1904 LO ionneaux , et qui permet se nord de l'empire de pendier de la grande foire de Niejni-Norgorod, metitu d'être signation.

Elle se compose d'un canal qui unit la Tvertza, affinent du Volga, avec la Tsna, affinent de la Msta, qui appartiant sa bassin de la Rabique, et qui se jette dans le lac limen, d'où sort le Volkof, qui lui-même se deverse dans la lac Ladora.

Ce canal est conçu dans un système particulier. On a formé au biel de partage d'immenses réservoirs au moyen

(\*) Lè, ser un anex long intervalle, la pente du fleuve est d'un einq-ensième

D'autre part,, la navigation naturelle est extrémement facile dans le bassin du Mississipi. Sous ce rapport, cette belle région possède des arantages ignorés dans des pays qui, comme la France, ceints de plusieurs côtés par la merr, forment un en-

de plusieurs lacs et étangs, les uns naturels, les autres artificiels, répandus sur une vaste surface de terrain, et dont quelques-une, comme le lac Ostachkof, sont considérables.

Les aux siné i monocière dans le bif de peringa and d'enviren alternativement, à des popopes cousses d'uneze, dans les Pertures et dans le Tange, et produiser une na negliota torresidés à lappelérie le bassous la bisentatile. On létte les basseux l'un après l'autre, de cien principe en cion principe. On habute, près-légérement tourraire le nogene planche de sepin, que per conséporent trés-désidéere; les se pilotas aine air leire et une air lette en que qual les reconsequents de-désidéere; les se pilotas aux airleires et une airleire et que airleire que qu'ent partie dans le list de la rivière. Ils sont fort allongére et llevant très-pen d'eux; ils passent per quépues poinss do l'enn n'a une d'eux airleire des produiséers.

On his quarte a cinq de con grandes tacheres per animor; dels larse he latereur sort biligies d'attendre les pagement dans le del et de pristre, quantil de con gerin den eventant, serent du passe d'ann l'ange, l'ence de la l'entre per d'attendre l'entre de la très he perf, dans le pars, cen retarde s'ante que per d'internetiente. Que enline qua le tramport d'un tonnenne ordre 48 l'ennes d'être, or le l'est, à s'inde-l'étre-lorse, la distance étrat du 640 kilon. per terre, et de 1,000 kilon. per entre per time et que l'inde-l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre de l'entre l'

erand. On a done crease un canal laterial un las depuis l'embauchure du Veltarij imper la rengiue de la Niva a Sobbientbourg.

Hua tarde ce anni a des prénouigs accessivement jusqu'il à forte, circles carrigable par la positie le la Ladoga recursivement jusqu'il à forte, circles carrigable par la positie le la Ladoga recursivement jusqu'il de la Niva, les produits parvenus an lac Ordez.

Senia de l'entropour à Sobbientbourg, autri la Niva, la pente set d'enviento un train-similé-cariontifien (\*), ou ven tout

De Saint-Pétersbourg à Schlisselbourg, sur la Néva, la pente est d'environ un trois-mille-cinq-centième (\*), ou vn tout de 18<sup>m</sup>.

De l'embouchure du Velkof dans le las Ladogs un lac limen, la pente est d'un trois-millième; ou en tout de 80\*. De l'embouchure de la Mata dans le lac limen à Vooichni-Volotchok, par la Mata et la Tian, la pente, y compris les

rapides, dont la chute totale est de plus de 50°, est de 187°.

Total de la pente entre Saint-Petershourz et le point de partage, 255°.

La Caspienne etsate, d'appets les tursusur récests de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, à 54w an-dessous de la mer Noire, il en réculte que, en supposant la mer Noire au motme mirenn que la Baltique, l'élévation du point de nettre au devenue de la Case de la Case

Il importe de remarquer qu'à l'exception de ce qui concerne la difference de niveau entre la Caspienne et la mer Noire, ce ne sont là que des évaluations approximatives. Abonn nivellement exact et complet du territoire n'a encore en lieu en Rossie.

La troisièma communication entra la Baltique et la Caspienne, ou système de Tibhéne, est établie par un canal qui lic la Tibhéne, afficent de la Sias, tributaire du lac Ladoga, avec la Somina, qui ac decharge dans le Maloga, l'un des ramesax du Voiga.

Il y a en outre, comme je l'ai dit, treis canaux qui lient la Dnièpre ou le Pripet, sa branche principale, 1º Avec la Bérésina, affluent du Nièmen, par la Oula, affluent du Dnièpre;

(\*) C'est assoi la pente de la Néva,

semble orographique et hydrographique complet, et dont les chaines de montagues, à la fois plus nombreuses et plus élevées, offrent des lignes de faite plus multipliées et plus saillantes an-dessus de la mer, quoique la superficie du territoire soit bien moindre.

Ainsi l'Ohio et le Mississipi, de Pittsburg à la mer, ont un parcours de 3,244 kilom. La pente, sur ce long espace, est tout au plus de 212 mètres, ce qui correspond à 0°,000055 par mètre.

A partir du confluent du Muskingum, affluent considérable de l'Ohio, qui communique avec le canal d'Ohio, cette pente n'est-plus que de 173°,85 pour 2,964 kilomètres, ou de 0°.000069 par mètre.

A partir du confluent du Kanawha, elle est moindre encore ; car, suivant M. Darby, elle n'est que de 146",70 sur 2,822 kilom..., ou de 0",000052 par mètre.

Enfin, de Portsmouth, extrémité méridionale du canal d'Ohio, à la mer, la distance par l'Ohio et le Mississipi est de 2,085 kilom., et la pente de 143-,96, ce qui représente 0-,000054 par mètre.

Si au lieu de l'Ohio on prend l'Illinois, autre affluent magnifique du Mississipi, on trouve que depuis Peru, ville où le canal Michigan vient déboucher dans cette tranquille rivière après un parcours de 164 kilom., la pente est de 130°,09 sur 2,413 kilom., ou de 0°,000038 par mètre.

La vitesse du courant, qui est à peu près la même dans le haut et dans le las de la vallée, montre d'ailleurs, à défaut d'un plus grand nombre de nivellements, que la pente est répartie assez uniformément jusqu'à la mer le long du cours entier du fleuve et de ses affluents, tels que l'Illinois et l'Ohio.

Le Missouri, quoique plus incliné et plus rapide, peut cependant être remonté par les bateanx à vapeur à bien des centaines de lieues au delà de son confluent avec le Mississipi. On est allé ainsi jusqu'à la rivière de la Pierre-Jaune, et même plus haut.

Quelques rapprochements montreront à quel point, sous le rapport de la douceur

<sup>2</sup>º Avec la Chara, autre affluent du Niemen, par la lasolda, branche du Dutépre. Ce canal, appelé essai Oghinity, est en fort bon état aujourd hui ; il est muni d'écluses d'un siyle moderne : c'est un canal complet;

Se Arce le Bong, l'une des branches de la Vistule, par le Moukhavetz, affluent du Bong, et la Fina, affluent du Dnièpre: ce troisième ouvrage, appelé canal Royal, n'est qu'un forsé sans écluses, de la Fina au Moukhavetz. Il manque d'esu et reste très-incomplet.

La Bossic posside assis un casal qui retatube Sisis-Fernahoury a Arthrappi, « qui en sobos susparais la Caspiana Al Inner Banacle, Cetta le conside de cet de Wartenberg, » Sissis-Fernahoury on en Gabert un Baltane par le pritime de Morie, delà indique; de la un atteina le las Coubenskoy, dispara on passe, par la Soubhona, qui en sort, à la Drian seposatrionale, qui se décharge dans la mer Blanche à Arthrappel. La communication d'Arthrappel à la Caspienne allo uper la perioni de prisénée de Barchegiu siste un sidi du le Blanc.

Autréels la communication entre Arkhangel et la Capienne s'opérial par un builtime correge, le coard de Calèries de Nord ( Sérier-Ekstroise), qui jouis la Djisorisch, ailment de la Kelma meridionnie, qui elle-même se diversere dans la kama, l'uns des branches du Volga, avec la Kelma du nord, qui, se jetant dans la Vossichegels, est l'un des afflorents excondaires de la Drina septentionnie. De Yostes les llignes de navigation de l'empère, c'est la plus receive de l'Est. Le canal du de ce Westernheer, qui est de controction recent, plus entre beaucong de no importante.

des pentes, le Mississipi et ses principaux affluents l'emportent sur les fleuves du littoral de l'Atlantique.

La branche occidentale de la Susquébannah, depuis le confluent du Sinnemahoning isque'à la mer, descend de 209-70 sur un parcours de 379 kilom, ou de 0°,000532 par mètre. Entre la mer et Northumberland, où s'opère la jonetion des deux branches du fleuve, elle est de 127-36 sur 305 kilom, ou de 0°,000418 par mètre; enfin, du bassin de Duncan's Island au niveau de la mer à Havre-de-Grace, elle est de 101-26 sur 142 kilom, ou moyennement de 0°,00013 par mètre. Entre le Tangascoctate de Colunthia, elle est plus modèrée, et de 97-39 sur 255 kilom, ou de 0°,00033 par mètre. Entre de 101-201 sur mètre de Colunthia à l'avre-de-Grace, elle est de 0°001068 carm mètre.

La branche nord-est de la Susquéhannah, depuis la frontière de l'État de New-Jork jusqu'à Northumberland, descend de 96 mètres sur 269 kilom.; la pente moyenne est ainsi de 0°,000337 par mètre.

Le Potomae, de Cumberland au niveau de la mer à Georgetown, s'abaisse de 165",91 sur 300 kilom., ou de 0",000553 par mètre.

Calculée seulement entre le confuent de la branche sud du Potomae et les Great Falls, la pente moyeme est notablement moindre; elle n'est que de 98 mètres sur un intervalle de 230 kilom., ou de 0°,000330 par mètre; au contraire, du sommet de Great Falls à Gorgetown, le fleuve coule le long d'un plan ineliné de 52°,76 sur 23,000 mètres, ou de 0°,002294 par mètre. Ainsi, de même que la Susquéhamab, le Potomae présente, immédiatement au-dessus de la ligne des Cataractes, un internet assez long où la pente moyenne, quoique bien plus considérable que celle du Mississitio ou de l'Olio, n'offre evendeant rien d'exessit

Le James-River, de Covington, point le plus élevé du canal du James-River, jusqu'an bassi sité sur le plateau de Richmond, descend de 307-,37 sur 40 hoimètres, ce qui indique une pente moyenne de 0°,000993. De Covington à Rocketts, qui est au pied de la cataracte de Richmond et au niveau de la mer, la pente moyenne est nécessairement plus rapide encore : elle va à 6°,000610. Be Madien's Adventure au plateau de Richmond , elle est de 17°,23 pour 45 kil., ou moyennement de 0°,00033 ar miètre. De Lynchburg à Maideir's Adventure, elle est de 14° sur 193 kilom, on de 0°,0007 ét par mètre. De Covington'à Lynchburg, elle est plus considérable encore; elle est de 20° sur me speace de 188 kilom, on de 0°,000760 par mètre. De

Si l'ou comparait le régime de ces fleuves de la vallée du Mississipi à celui de nos fleuves d'Europe, on trouverait une diférence considérable. Le plus puissant de nos cours d'eux européens, celui dont le parcours est de beaucoup supérieur à celui de tous les autres, le Danule, à sa source à Donaueschingen, est à 690° (1) au-dessus de l'Océan. Son développement étant de 2,800 kilom, 1 apeute moyenne est ainsi de 0°,000250 par mêtre (2), c'est-à-dire quadruple de celle de l'Olio et du Mississipi depuis l'Hisburg.

<sup>(4)</sup> C'est le chiffre donné par M. Schübler de Tubingue. Selon M. d'Oyenhausen, l'élévation de Donaueschingen serait de 664m; ce qui donnérait, pour la pente moyenne du fleuve sur tout son développement, 0m, 000257.

<sup>(2)</sup> Dans ces calculs sur le Danube, nous avons suppose que le niveau de la mer Noire était le même que celui de l'Ocean.

De Ratisbonne à la mer, la pente moyenne du Danube est réduite de moitié : elle est de 324° pour 2,475 kilomètres , ou de 0°,000131 par mètre. Depuis Vienne, elle n'est plus que de 0,000091 par mètre.

Le Rhône, depuis sa sortie du lac de Genère jusqu'à la mer, descend de 374-80 pendant une course de 527 kilomètres, ce qui suppose une pente moyenne de 0°,00071, de c'est-à-dire plus que décuple de celle de l'Ohio et du Mississipi. De l'extrémité de la presqu'ile de Perrache, à Lyon, jusqu'à la mer, cette pente n'est plus que de 160°,450 sur 332 kilom., ou de 0°,000480 par mètre. C'est sept fois la pente moyenne du Mississipi et de l'Ohio demis l'itslava de l'accession de 1800 per l'accession de 1800 per

Entre Lyon et Avignon, cette pente est encore de 0",000620 par mètre, c'est-à-dire presque décuple de celle du Mississipi et de l'Ohio de Pittsburg à la mer.

Le Rhin, depuis sa sortie du lac de Constance jusqu'à Rotterdam, descend de 407°,85 sur 700 kilomètres, ou de 0°,000554 par mètre, pente bien forte; et de Strasbourg à Rotterdam, de 146°,17 sur 470 kilomètres, ou de 0°,000450 par mètre.

La Loire est un peu moins inclinée. Ainsi, de Roame à Paimbeuf, elle descend de 267 sur 677 kil., ou de 6°,000300 par mètre. C'est pourtant sextuple de la pente moyenne de l'Ohio et du Mississipi. Depuis le pont d'Orléans jusqu'à Paimbeuf, sa peute n'est plus que quadruple de celle de la grande artère de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire de 91-50 sur 381 kil., ou de 6°.00200 nar mètre.

De Paris à Rouen, la Seine n'a qu'une faible pente de 24°,30 sur 242 kil., ou de 0°,000100 par mètre.

La Garonne, de Toulouse à Bordeaux et du confluent du Tarn au même point, présente des pentes moyennes qui se rapprochent de celles de la Loire entre Roanne et Paimbœuf et entre Orléans et Paimbœuf.

De toutes nos rivières, la Saône, que César appelait Lentzimus. Arar, est celle dont l'inclinaison a le plus de rapport avec la pente du Mississipi. De Chiàlons à Perrache, dans les circonstances d'étiage les plus défavorables, elle ne descend que de 12° sur 140 kil., ou moyennement de 0°,000086 par mètre. Lorsque le niveau du Rhône à Lyon ne relève pas le plan d'eau de la Saône, la pente moyenne de cellec-in edépasse pas 0°,00009.

Le Nil, auquel il est toujours intéressant de comparer le Mississipi, avec lequel il a tant de rapports, descend, depuis son entrée dans la Haute-Egypte jusqu'à la mer, de 176°, 48 sur un parcours de 1,230 kil. ou de 0°,000144 par mètre. C'est du moins ce qui résible d'observations barométriques citées par M. Jonard. Du Caire à la mer, par la branche de Rosette, la peute est de 5°,31 sur 234 kil., ou de 0°,000023 par mètre. Par la branche de Damiette, qui a 272 kil. de long, elle est de 0°,000020.

Prenant au hasard un des affluents de l'Ohio, tel que le Kanawha, on trouve que, du pied de ses cataractes à son embouchure à Point-Pleasant, il ne descend que de 32°,70 pendant 156 kil., on de 6°,000210 par mètre.

Entre Charlestown et Point-Pleasant, le Kauawha ne s'abaisse que de 14°,40 sur 91 kil., c'est-à-dire de 0°,000158 par mètre.

Si, au lieu du Kanawha, on examine la Monongahéla et l'Alléghany au-dessus de Pittsburg, et par conséquent dans le voisinage de leurs sources au eœur des montagnes, on trouve que l'Alléghany, de Franklin à Pittsburg, ne descend que de 78°,38 sur 207 kil., ou de 6°,000380 par mètre.

La Monongabéla est plus remarquable encore. De la frontière de l'État de Virginie jusqu'à Pittsburg, sur 143 kil., l'abaissement n'est que de 22°,87, c'est-à-dire de 0°,000160 par mètre.

Enfin, si l'on prend les cours d'eau dn'hassin du Mississipi immédiatement à leur source, on est surpris des résultats que présentent quelques-uns d'eux situés dans les portions du bassin où ils ont eu quelque espace pour se développer. Ceux niéme qui ont leur source dans les Alféghanys, mais qui traversent la région où la crête foumant le versant des eaux est à une certaine distance de l'Ohio, ne sont pass occ rapport, les moins remarquables. Ainsi, le French-Broad, un des affuents du Tennessee, au col du Butt-Monntain, duquel il part, c'est-à-dire à sa source même dans le sens littéral du mot, descend de moins de 0°,000 par mètre pendant deux kilomètres et demi; puis, sur un interralle de 38 kil., sa pente totale n'est que de .51°, ce qui revient à 0°,00800 par mètre.

Il est clair que des cours d'eau à aussi faible pente que cenx qui arrosent le bassin du Mississipi doivent être très-fecilement praticables à la descente comme à la remonte. Il n'est pas besoin d'antre commentaire pour expliquer le auccis extraordinaire qu'a eu la navigation à vapeur dans le bassin du Mississipi, et le puissant secours qu'elle a fourni aux populations industrieuses qui ont apporté dans ce beau pays la culture et la civilisation. D'après un rapport présenté à la Chambre des Représentants d'occiprès en 1829, par M'ischiffe, les bateaux à vapeur pracrueint alors vinget-trois rivières du bassin du Mississipi, et l'étendue totale du réseau qu'animait ainsi la vapeur fait de 13,500 kilon.

Il est curieux que cette faible pente qui distingue les grands cours d'eau de la vallée du Mississipi, so retrouve sur le fleure dies Amazones, qui, dans l'Amérique du Sud, fait le pendant du Père des caux, et arrose un bassin plus admirable encore. Depuis Tomependa, où il sort définitivement des montagnes, jusqu'à son embouchure, M. de llamboldt a trouvé que ce fleure n'avit que 378° de pente sur 4,000 kilom.de cours, ce qui représent une inclinaison movenne de 0°,000005 par mêtour le cours, ce qui représent une inclinaison movenne de 0°,000005 par mêtour.

Nous avons déjà signalé l'analogie qui existe entre le régime hydrographique de la grande vallée Centrale de l'Amérique du Nord et la Russie d'Europe, y compris le bassin de la Caspienne. Là aussi la pentedes fleuves est très-bornée. Celle du plus puissant de tous, le Volga, paraît, sur l'ensemble de son cours, être à peine inclinée de 0°,000100 na mètre.

Le tableau suivant réunit les résultats que nons venons d'énumérer au sujet de la pente de l'Ohio et du Mississipi comparée à celle de quelques autres fleuves.

## PENTE MOYENNE DE DIVERS FLEUVES,

depuis quelques uns de leurs points jusqu'à leur embouchure , ou jusqu'à ce qu'ils aient atteint le niveau de la mer , et entre quelques stations intermédiaires.

| DÉSIGNATION DES FLEUVES                                            | PENTE      | PARCOURS EN SHORETR. | PENTE PAR MATER. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| AT DAS PARTIES DE LEUR COURS.                                      | SN METRES. | EN EILOMETR.         | PAR MATER.       |
| Ohio et Mississipi,                                                |            |                      | 3                |
| De Pittaburg à la mer                                              | 912 *      | 5,944                | 0.999088         |
| Du Muskingum & la mer                                              | 175,88     | 9,964                | 0,000099         |
| Du Grand Kanawha à la mer                                          | 146,70     | 2,822                | 0,0000092        |
| De Pittsburg à Portsmouth                                          | 68,04      | 239                  | 0,000422         |
| De Portsmouth à la mer.                                            | 143,96     | 9,683                | 0.000084         |
| Illinois et Masiasipi,                                             |            | 1                    |                  |
| De l'extremité du canal Michigan à la mer                          | 159.09     | 9.418                | 0.000088         |
| Kungarha.                                                          | .,         |                      | .,               |
| Du pied des Chutes à l'Ohio                                        | 59.70      | 136                  | 9.000240         |
| De Charlestown & l'Ohio                                            | 14.40      | 94                   | 0,000488         |
| Allichany.                                                         | ,          |                      | ,                |
| De Franklin à Pittsburg.                                           | 78,58      | 997                  | 0.000080         |
| Monongahila,                                                       |            | 1.                   | .,               |
| De la frontière de la Virginie à Pittaburg                         | 99,87      | 145                  | 0.000160         |
| Surquéhannah ( branche occidentale ).                              |            |                      | *,,,,,,,,        |
| Du confluent du Sinnemahening à la mer                             | 909.07     | 579                  | 0.000899         |
| Do Northumberland à la mer                                         | 197.50     | 701                  | 0,000418         |
| Du bassin de Duncan's Island au nivesu de la mer à Havre-de-Grace. | 101,26     | 149                  | 0.000713         |
| Du Tangascootsek à Columbis                                        | 97.59      | 985                  | 0,000383         |
| De Columbia à Havre-de-Grace                                       | 79,44      | 79                   | 0,001006         |
| Susquéhannah (branche orientale),                                  |            | ı I                  | 0,001000         |
| De la frontière de l'État de New-York à Northumberland             | 96 .       | 969                  | 0.000587         |
| Potomoe.                                                           |            |                      | ,                |
| De Comberland au niveau de la mer à Georgetown                     | 165.91     | 500                  | 0.000885         |
| Du confluent de la branche sad aux Great Falls                     | 98 m       | 980                  | 0.000288         |
| Bu sommet des Great Falls à Georgetown                             | 59,76      | 95.                  | 0.009894         |
| James-River,                                                       |            |                      | .,               |
| De Covington à la mer.                                             | 426.80     | 400                  | 0.001061         |
| De Covington à Richmond                                            | 597,57     | 400                  | 0.000995         |
| De Covington à Lynchburg                                           | 207 >      | 155                  | 0.004540         |
| De Lynchburg à Richmond                                            | 144 .      | 196                  | 0,000746         |
| De Maiden's Adventure à Richmond                                   | 17.95      | 45                   | 0,000583         |
| Flewe des Amazones.                                                |            | , "                  | -,               |
| De Tomependa à la mer                                              | 578 .      | 4,000                | 0,000098         |
| De Debod , axtrémité supérieure de la Baute-Egypte , à la mer      |            |                      |                  |
| De Debod au Caire                                                  | 176,48     | 1,950                | 0,000144         |
| Du Caire à la mer, branche de Rosette                              | 171,17     | 996                  | 0,000172         |
|                                                                    | 5,31       | 254                  | 0,000025         |
| Du Caire à la mer, branche de Damiette                             | 8,31       | 279                  | 0,000020         |

| DÉSIGNATION DES FLEUVES                                     | PENTE      | PARCOURS     | PENTE      |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| ET DES PARTIES DE LEUR COURS.                               | EN MÀTERS. | EN KILOMÈTA. | PAR METRE. |
| Danube.                                                     |            |              |            |
| De Donaueschingen à la mer.                                 | 690 .      | 2,800        | 0,000230   |
| De Kelheim, extrémité du canal du Rhin au Banube, à la mer. | 598 .      | 2,500        | 0,000150   |
| De Ratisbonne à la mer.                                     | 594 =      | 2,475        | 0,000131   |
| De Passau à la mer                                          | 963 »      | 2,550        | 0,000110   |
| De Bonaueschingen & Vienne                                  | 854 s      | 1,090        | 0,000490   |
| De Kelheim à Vienne.                                        | 178 =      | 790          | 0,000220   |
| De Vienne à la mer.                                         | 156 =      | 1,710        | 0,000091   |
| Akine.                                                      |            |              |            |
| Du lac de Genève à la mer                                   | 374.80     | 397          | 0.000710   |
| De la presqu'ile de Perrache ( Lyon ) à la mer.             | 160,45     | 259          | 0,000480   |
| Du lac de Genève à Perrache                                 | 227,68     | 990          | 0.000780   |
| De Perrache au pont d'Avignon                               | 147.12     | 937          | 0.000620   |
| De Perrache à Arles                                         | 138,66     | 986          | 0.000222   |
| D'Arles à la mer                                            | 1,79       | 47           | 0.000059   |
| Akin.                                                       | -,-        | -            | 0,000000   |
| Du lac de Constance à Rotterdam , niveau de la mer          | 407,85     | 700          | 0,000384   |
| Du lac de Constance à Strasbourg                            | 961,68     | 950          | 0,001140   |
| De Strasbourg & Rotterdam                                   | 146,17     | 470          | 0,000450   |
| Geronne,                                                    |            |              |            |
| De Toulouse à Bordesux                                      | 195,41     | 283          | 0,000440   |
| De Toulouse au confinent du Tarn                            | 65,65      | 82           | 0,000770   |
| Du confluent du Tarn à Bordeaux                             | 61,78      | 205          | 0.000504   |
| Meuse.                                                      | 1          |              | 1          |
| De Pagney à la Belgique                                     | 145 =      | 555          | 0,000410   |
| De Roanne à Paimbœuf                                        | 967 .      | 677          | 0.000390   |
| De Roanne à Orléans, en aval de la ville                    | 175,50     | 396          | 0.000340   |
| D'Orleans à Paimbouf                                        | 91,50      | 351          | 0,000960   |
| Seine,                                                      |            |              | .,         |
| Be Paris à la mer.                                          | 97 .       | 270          | 0,000073   |
| De Paris au pont de Rouen                                   | 24,50      | 242          | 0,000100   |
| Oise.                                                       |            |              | 1          |
| Du bac de l'Aumont à Conflans                               | 10,43      | 102          | 0,000102   |
| Sofne,                                                      | 10,11      | 1            | 0,00010    |
| De Gray à Lyon                                              | 98.53      | 974          | 0.000103   |
| De Gray à Châlons                                           | 16.55      | 134          | 0.000188   |
| De Châlons à Lyon, quand le Rhône est bas                   | 12 .       | 140          | 0,000086   |
| Idem. quand le Rhône est haut                               | 9.70       | 140          | 0,000068   |
| De Trévoux à Lyon                                           | 8.37       | 50 3         | 0,000170   |

# CHAPITRE 11.

#### Premiers Essais de Canalisation

Node de trasport unite en Amérique à l'engline de colonies anglaines. — Ganne d'evere, — Tentaires possèments al la consepte de Canado. — becommerphatique à l'engline de la B. Il res à l'Assemblée dus l'assepsie de Virginies — Entrepsie de N. I. Ellerafies sur le Potenne et le James Fiere , Compaquie du Protonne queri le Canado de l'engline de l'assepsie de Niver de Canado de l'engline de l'e

Jusqu'à la dernière moitié du XVIII siècle, les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, dépourvues de capitaux et absorbées par les soucis de la guerre presque constamment allumée entre elles et les établissements français du Canada, ne s'occupèrent point de travaux publics. On n'y songeait pas à la canalisation du territoire. En fait de cauaux, l'Amérique anglaise ne posséda, jusqu'à ce que la France eût perdu le Canada, qu'un fossé de 1,200° creusé à Philadelphie, sur la ligne d'un ruisseau appelé Dock Creek. Le pays manqualt même de chemins passables; la première route à barrière qui ait été ouverte sur le sol de l'Union , celle de Philadelphie à Lancaster , ne le fut que vers 1790, Il s'opérait cependant quelques transports entre le littoral et l'intérieur du pays; on allait même au loin faire des échanges avec les tribus sanvages. On utilisait pour cela les rivières, sur lesquelles on naviguait à la perche dans des bateaux d'une modeste contenance; et lorsque ces bateaux ne pouvaient plus avancer, ce qui arrivait bientôt, on leur substituait des canots d'écorce où la cargaison était déposée en petits ballots. Quand on avait remonté ainsi une rivière aussi haut que possible , la cargaison et le bateau lui-même étaient portés par terre, à dos d'homnie, jusqu'à la rivière la plus voisiue, afin de recommencer le voyage par eau. La distance franchie de la sorte entre deux cours d'eau s'appelait, avons-nous dit, un portage. On allait ainsi de rivière en rivière, de ruisseau en ruisseau, ou de lac en lac, non sans décrire de longs détours, et de proche en proche on gaguait des factoreries fort reculées. Les compagnies de pelleteries ont pratiqué ce système jusqu'à ces derniers temps ; il n'est même pas complétement tombé en désuétude au Canada, à cause de la petite étendue des portages qu'on rencontre entre les lacs et entre les ruisseaux dont ce pays est parsemé. En 1815, M. Bouchette en parlait comme d'un mode de transport usuel encore. Pour montrer comment s'effectuait le commerce dans toute l'Amérique du Nord, jusqu'à ce que la population eût inondé ce continent du littoral de l'Atlantique au fond de l'Ouest, et que les entreprises de canaux et de chemins de fer y eussent pris l'incroyable essor qu'elles ont acquis aujourd'hui, nous emprunterons à M. Bouchette sa

description du voyage de Moutréal au centre du continent, par les ruisseaux, les rivières, les petits lacs des montagnes et une partie des grands lacs.

« C'est du village de la Chine, dit M. Bouchette (1), que partent les canots employés par la compagnie du Nord-Ouest dans le commerce des fourrures. De toutes les inventions nombreuses nour transporter de pesants fardeaux par eau, ces canots sont pent-être les plus extraordinaires; par la légèreté de leur construction, on ne peut guère rieu concevoir de moins proportionne à l'usage auquel on les emploie, et de moins propre à résister à l'impétuosité des rapides qu'il faut traverser dans le cours d'un voyage. Ils ont rarement plus de 30 pieds (9", 15) de longueur sur 6 (1",83) de largeur, se terminant en pointe aigué à chaque bout sans distinction de proue ou de poupe. La carcasse est composée de petites pièces de hois très-léger, recouvertes d'écorce de bouleau coupée en bandes convenables, qui ont rarement plus d'un huitième de pouce (3 millimètres) d'épaisseur; elles sont cousues ensemble avec des fils faits des fibres torses d'un arbre particulier, et renforcées, où il est nécessaire, par des bandes étroites de la même matière appliquées dans l'intérieur : on rend les jointures de ce bordage fragile impénétrables à l'eau, en le couvrant d'une espèce de gomme qui s'y attacho fortement et devient parfaitement dure. On n'emploie dans la construction do ces légers bâtiments ni ferrure d'aucune espèce, pas même de clous, et, lorsqu'ils sont finis, ils ne pesent qu'environ 500 livres chacun. Lorsqu'ils sont préparés pour le voyage, ils reçoivent leur chargement, qui, pour la commodité des portages qu'il faut traverser, est distribué en ballots d'environ trois quarts de quintal (34 kilog.) chacun, et monte en tout au poids de 5 tonneaux ou un peu plus, y compris les provisions et autres choses nécessaires pour les hommes, qui sont employés au nombre de huit à dix par chaque canot. Ils parteut par compagnies comme les bateaux du Saint-Laureut, et dans le cours d'un été on expédie plus de cinquante de ces bâtiments. Ils remontent l'Ottawa jusqu'à la branche sud-ouest, par où, aussi bien que par une chaîne de petits lacs, ils gagnent le lac Nipissing qu'ils traversent, et descendeut par la Rivière-Française dans le lac Huron, dont ils longent la côte nord jusqu'au détroit de Sainte-Marie, d'où ils entrent dans le lac Supérieur, et ensuite ils s'avancent le long de la rivière du Nord jusqu'au Grand-Portage, à la distance d'environ 1,100 milles (1,770 kilom.) du lieu de leur départ. Il est difficile de concevoir les difficultés de ce voyage : le grand nombre des rapides dans les rivières, les différents portages de lac en lac, qui varient depuis quelques toises jusqu'à 3 milles (4,800°) et plus de longueur, et où il faut décharger les canots et les porter avec leur cargaison jusqu'à l'eau la plus proche, occasionneut une suite de travaux et de fatigues dont on se ferait une très-faible idée, si l'on en jugeait par les occupations des autres classes laborieuses. Depuis le Grand-Portage, qui a 9 milles (14 kilom. et demi) de traversée, on a à subir une suite de travaux semblables dans des canots d'écorce de moindre grandeur, à travers la chaîne de lacs et de courants qui partent des montagnes à l'ouest, jusqu'au lac des Bois, au lac

<sup>(</sup>t) Topographie du Ceneda , page 138.

Winnipeg, et à des établissements plus éloignés appartenant à la compagnic, dans les contrées ionitaines du/Oord-Douest. On appelle sopyaguez les hommes employès et e service; ils sont robustes, hardis, résolus, capables de supporter longtemps, avec une patience à toute épreuve, les rigueurs de la fatigue et de la privation. Dans les grands lacs, il dont souvent la hardièses de traverser des baies larges, à une distance de plusieurs lieues des bords, dans leurs canots, pour éviter d'allonger leur route en les cieurs protosant. Cependant, malgrée tous les risques et toutes les fatignes qui accompagneme peur des occupations plus sédentaires. Le peu d'argent qu'ils reçoivent, or compensation de tant de privations et de dangers, est en général dissiple avec l'indifférence la plus insociante sur leurs besoins futurs, et quand ils n'en out plus, ils se livrent patiemment aux mêmes travanx pour s'en procurer d'autre.

Après le traité qui, en 1763, transmit à la Grande-Bretague la propriété du Canada, un grand mouvement s'opéra dans les idées des colons anglais de l'Amérique du Nord. La pensée d'amédiorer et de compléter les lignes naturelles de navigation, et particulièrement les fenaves qui, pretuant leur source dans les Alféghanys, viennent à l'est e décharger dans l'Atlantique, occupa l'ospiri des hommes avancés. Le 16 dévembre 1768, sir lleury Moore, gouverneur de la colonie de New-York, dans son message l'Assemblée Gierfarele, signalait les obstarcles qui génaient la navigation du Mohawk, affinent principal del l'Indson, venant du voisinage des grands lars se jeter dans le fleuve, et qui nocasionnient insis un dommage sérieux aux particuliers qui refiquaient avec les Indiens; il recommandait de les surmonter à l'aide d'écluses semblables à celles du canal du Languedoe en France (1). En 1769, Richard Henry Lee sommettait à l'Assemblée des Bourgeois de la colonie de Virginie au projet de lail pour l'amélioration du Potonac jusqu'au fort de Cumberland, sur nue distance de 300 kilon. (2)

En février 1773, peudant que Franklin et le gouvernent Pownall étaient en Angleterre, sollicitant l'organisation d'une nonvelle province à l'ouest des Alléghayes, sur l'Otioe, eutre la Monongabrila et le Kanaswha, M. J. Ballendine, du comté de Pairfax en Virginie (3), qui avait déjà opéré quelques travaux d'amélioration dans le Potomae, et qui se présentait avec des souscriptions obtennes des bonness les plus recommandables des deux colonies de Virginie et de Maryland, publiait à Londres le plan d'une entreprise qui es liait étroitement à la leur. Il s'agissait de perfectionner, aussi avant que possible dans l'intérieur, le régime du Potomac et du James-River, et de construire une route qui partit du point extrême o il la navigation pourrait remonter, pour rejoindre, sur le versant opposé des Alléghanys, d'un côté le Kanawha, de l'autre la Mononaphéla; à l'endroit où ées rivières s'elevenient un'aigables. M. Ballendine ne aut

<sup>(1)</sup> Lowr of the State of New York in relation to the Eric and Champlain Ganals, vol. 11, page 606; Internal Navigation of the United States, page 209.

<sup>(2)</sup> Internal Navigation of the United States , page 218.

<sup>(3)</sup> Ibid. page 208.

réunir les capitaux que son projet eût exigés; cependant il résulte des termes d'un acte de la législature de Virginie, à la date de 1784, qu'il avait effectné, avant la guerre de l'Indépendance, quelques améliorations sur le Potomac d'abord et sur le James-River ensuite.

Aussitôt après l'Indépendance, des plans de canalisation furent proposés en grand nombre. En novembre 1784, M. Christophe Colles présenta un système de travaux à exécuter dans le Mohawk, et offrit de s'en charger movennant péage; il renouvela ses propositions en 1786. A la même époque, l'on s'occupait assez activement du Potomac. En décembre 1784, une réunion de commissaires des États de Virginie et de Maryland, présidée par Washington, posait les bases d'une association avant pour but le perfectionnement général du Potomac, qui avait été confié par parties à deux eutrepreueurs. Cette compagnie fut en effet formée; elle accomplit son obiet fort imparfaitement tout en y dépensant, dans un intervalle de près de quarante ans il est vrai, une somme de 5 millions. Elle creusa deux petits canaux, l'un de 1,600° autour des Great Falls, ayant 7°,62 de large et 1°,83 de profondeur, avec cinq écluses, dont deux creusées dans le roc et trois en maconnerie, de 30°,50 de long sur 3",66 de large; l'autre, autour des Little Falls, de 4,000 mètres de long, avec trois écluses en bois de 30",50 de long et de 5",49 de large Elle ouvrit aussi trois dérivations sans écluses, l'une de 1,600 mètres aux rapides du Shenandoah, à Harper's Ferry; la seconde, aux rapides du Seneca, de 1,200 mètres; la troisième, d'environ 50 mètres seulement, aux rapides d'Houre, à 2 lieues en amont d'Harper's Ferry. Elle s'occupa aussi du Shenandoah, principal affinent du Potomac, qui offre une navigation passable sur un développement de 300 kilomètres environ, à partir de Port-Republic jusqu'à 12 kilomètres de sa jonction avec le fleure. An moven de six petites dérivations, dont le développement total est de 2,200 mètres en tout, offrant cinq écluses en pierres de 30",50 sur 3",66, ce dernier espace de 12 kilom, est devenu praticable pour des barques longues, effilées et légères, qui apportent du haut pays les produits de l'agriculture de la Vallée de Virgiuie.

L'État de Maryland et celui de Virginle prirent part à ces travaux comme souscripteurs, sur le même pied que les actionnaires particuliers.

8,000 tonnes passaient, au commencement du XIX° siècle, par les ouvrages de la compagnie du Potomae (1).

L'Etat de New-York, qui, comme celui de Virginie, s'était dès l'origine montré animées plus favorables dispositions à l'égard de la navigation du territoire, organisa, par un acte du 30 mars 1792, deux compagnies appelées, l'une compagnie de l'Ouest (Western inland lock Navigation Company). L'alpit de la première était de créer une communication de Tiludson an lac Ontario, au moyen de quelques travaux établis : t'étais le lit du Molawk; 2º entre le Mohawk et le la rOuelie; 3º dans la rivière Onéida ou Gwego, qui Molawk; 2º entre le Mohawk et le la Conétia; 3º dans la rivière Onéida ou Gwego, qui

<sup>(1)</sup> Rapport de M. Gallatin. - 1808.

se jette dans le lac Ontario au port d'Oswégo. Au moyen du Wood Creek, l'un des tributaires du lac Onéida, qui passe à 2 kilom, environ du Mosawk, rien n'était plus aisé que d'atteindre ce but. Comme la rivière Senera, qui sort du lac du même nom, se joint à la rivière Onéida ou Oswégo, les mêmes travaux devaient unir aussi le Mosawk au lac Senera. La seconde compagnie devair teiler l'Hudson au lac Champlain; elle consacra sans sancès plus d'un million (200,000 dollars) à construire quelques écluses et quelques coupures à Stillwater et à Scéenabrough. La compagnie de l'Ouest fut un peu moins malheureuse; elle dépensa environ deux millions (370,000 dollars), tout compris, dont l'État avait fourni le quart, pour établier et entretenir des ouvrages tout à fait insuffisants (1), mais où cependant de petits bateaux pouvaient circuler, et qui donnaient un modique revenu d'environ 3 pour cent, lorsque l'État les acheta, à dire d'excerts. à l'évoque de l'exécution du canal Eric (2).

L'État de Pensylvanie; qui occupait alors dans la conféderation un rang supérieur à celui de l'État de New-Ork, témoignait aussi des on désir d'ouvrie des lignes de navigation au travers de son sol. Vers 1789, les hommes les plus notables et les plus éclairés de l'État, tels que l'illustre Franklin, R. Morris, Rittenhouse, se rénnirent pour provoquer la construction d'un système de communication en Pensylvanie. Ils signalèrent à leurs concitoyens les avantages qui résulteraient pour le pays d'une ligne avaigable établie entre Philadelphie et Pitisburg, et même entre Philadelphie et réseau des grands lacs, par le Schuytkill, la Susquéhannah, la Juniata, le Conemangh, le French Creek. Le premier chainon de cette grande artêre de Philadelphie à l'Ohio et aux less devait naturellement être un canal de jonction entre Philadelphie et la Susquéhannah.

Le 27 septembre 1791, la législature autorisa une compagnie à ouvrir un canal entre la Susquehannah et le Schuylkill, principal affluent de la Délaware. Le 10 avril 1792, elle concéda une autre ligne navigable qui devait descendre, latéralement au Schuylkill ou dans son lit, jusqu'à Philadelphie: Ces deux compagnies dépensèrent successivement des sommes assez considérables, sans aucenn résultat pour elles-mêmes et pour le pars.

L'État de Pensylvanio fit aussi exécuter à ses frais un petit canal de dérivation qui tourne les rapides de Convéago sur la Susquéhananh. Par ses soins, le lit du fleuvre fut anssi amélioré en quelques points aus-dessus de Columbia. En aval de Columbia, les citoyens des deux États de Pensylvanie et de Maryland réunirent leure sflorts pour perfectionner la navigation en lit de rivière, mais à pen près ans succès. A partir du point ol la Susquéhananh sort de la Pensylvanie jusqué la baie de Chésapeake, un canal latéral de 14 kilon. 98, avant huit échaes, fut creusé nar une contrasaire sur

<sup>(1)</sup> Ils se réduisaient à peu près à 5 kilom. de canaux avec sept écluses. Il n'y pouvait passer que des bateaux de quinze suneaux.

<sup>(2)</sup> Le prix d'acquisition fut de 814,400 fr. Il fut entendu que l'État n'aurait à réclamer aucume partie de cette somme en sa qualité d'actionnaire de la compagnie de l'Ouest.

le sol du Maryland, avec un déboursé de 1,333,000 francs. Malheureusement encore

Durant les premières aunées du XIXº siècle, on discuta divers projets de travaux publics et on en entama un petit nombre. D'après le beau rapport de M. Gallatin . présenté au Sénat de l'Union, en date du 4 avril 1808, des compagnies avaient été créées pour creuser des canaix à travers les isthmes qui séparent l'Illudson de la Délaware, la Délaware de la Chésapeake, et la Chésapeake des lagunes de l'Albemarle-Sound. La seconde et la troisième s'étaient mises à l'ouvrage; mais leurs travaux étaient inachevés ou suspendus. D'autres compagnies avaient travaillé ou travaillaient encore à un canal destiné à tourner les rapides voisins de l'embouchure de la Susquébannah, à la canalisation du James-River et de l'Appomattox, en Virginie, à celle de la rivière du cap Fear (Caroline du Nord), à une communication entre la Neuse et la rivière de Beaufort dans le même État, à la canalisation du Santee (Caroline du Sud), et à l'ouverture d'un canal entre le Santee et le Cooper qui débouche dans la baie de Charleston. Mais tous ces travaux avaient été entrepris sans études convenables, sur une échelle mesquine, avec des capitaux trop bornés et sans ingénieurs capables; aucun ne répondit à l'attente des compagnies et du public. Ils étaient au moins incomplets, et d'un usage difficile. La canalisation du James-River et celle de l'Appomattox s'arrêtaient à la tête de la navigation maritime sans se lier à elle, parce qu'on n'avait pas construit d'écluses aux cataractes qui, sur ces rivières comme sur la plupart de celles du littoral de l'Atlantique , séparent le cours supérieur de l'espace inférieur où les bâtiments maritimes trouvent un mouillage suffisant. Presque partout, et notamment sur le Potomac et la Susquéhannah, les petits canaux de dérivation creusés autour des rapides étaient d'une remonte difficile, parce qu'on avait voulu les faire servir en même temps de prises d'eau pour des moulins, et qu'en conséquence on leur avait donné une assez grande pente. Le système de travaux exécuté avec le concours des États de Pensylvanie et de Maryland, et par diverses compagnies, système large en principe, puisqu'il s'agissait de ménager de longues lignes de navigation sur l'une des plus riches portions du versant de l'Atlantique, avait avorté, ici, parce qu'on avait rencontré de grands obstacles naturels; là, parce que les ouvrages, une fois achevés, s'étaient trouvés mauvais, impraticables ou inaccessibles. Et, par exemple, le canal creusé latéralement à la Susquéhannah, près de son embouchure, avait des écluses trop étroites pour recevoir les bateaux plats qui descendent le fleuve, et il était souvent à sec. Eufin, à aucun instant il n'avait été possible de consacrer aux travaux que je viens d'énumérer, les capitaux qu'ils enssent exigés, et l'absence d'hommes de l'art leur avait été encore plus fatale. Jusqu'en 1817, toutes les entreprises de travaux publics avaient échoué, hormis une seule. le petit canal Middlesex, qui va de Boston au Merrimac. La compagnie, autorisée en 1789, le livra à la navigation en 1804. Il ne fut cependant complétement terminé qu'après 1808. C'était un ouvrage d'une exécution fort aisée et long seulement de 43 kilom.

Mais, des le commencement du XIXº siècle, quelques esprits supérieurs, quelques

hommes d'État pleins de confiance dans l'avenir de leur patrie, múrissaient de plus liautes conceptions.

Parmi les projets qui furent produits alors, le plus remarquable saus contredit est le plan présenté par M. Gallatin au Sénat, dans le rapport de 1808 que nous avons déjà mentionné, et sur lequel nous allons revenir avec quelque détail.

## CHAPITRE III.

#### Plan de M. Gallatin, en 1906.

Epord de plan. — Ligne de avrigation parallel a l'Alustripus pour le calentys. — Ligne rattachant les forres ce de reseau de l'Alustripus pau artification de 100 des de Ministripis routes a milleu des nouteques. — Ligne ne di timerà de l'Alustripus exc grande hest et sa Saint-Lucrent; centi autore de la catracte du Nilagern.— Boste de Nilagi à la Rosenfe d'Alessa a, Saint-Lucrent et à Potent. Cen communications out en effet ce severes depois hers. — Estimation de la disposa. — Le credit a fourir aux harriconnis in surpris d'excesser paralle de Nilagi de Nilagi en carrie de losse ser protegte positivens; report de Nilagian a carrie de losse ser protegte positivens; report de Nilagian a carrie de losse ser protegte positivens; report de

Au commencement du XIX's siede, les meilleurs esprits de l'Union américaine tainen persuadés que le gouvernement fédéral pourrait seul aborder, avec quelque chance de succès, des entreprises étendues de communication. Le 2 mars 1807, le Sénat demanda au ministre des finances un rapport sur les ressources que le Congrès pourrait consecrer aux canux et aux routes, sur les lignes qui mériterient le mêtes l'appui du gouvernement, et sur ce qui arait déjà été excuté dans l'Union. Le 4 avril 1808, le ministre, M. Gallatin, adressa au Sénat un rapport qui contenait un système général sous le rapport de l'art et sous celui des voies et moyens, il recommandait un ensemble d'artères navigables et de routes adaptées à la configuration topographique du pavs.

A l'égard de la navigation, il proposait:

1° Une ligne parallèle au littoral, et s'étendant, du nord au midi, à peu de distauce de la mer; elle cût été praticable pour les navires du cabotage :

2 Un système de grandes lignes échelonnées sur les diverses latitudes, afiu de rattacher les principaux fleuves de la région de l'Atlantique à ceux de la vallée du Mississipi, au travers des Alléghanys, sauf à remplacer, en cas de nécessité, les canaux par des routes au ceutre de la chaîne;

3º Des ouvrages qui cussent lié le littoral de l'Atlantique au réseau des grands lacs et au Saint-Laurent, et rétabli, entre le Saint-Laurent et quatre des cinq grauds lacs, la communication interceptée par la cataracte du Niagara.

A l'égard des routes, la proposition de M. Gallatin embrassait : une chanssée à perfectionner plutôt qu'à créer, parallèleunent à la mer, et passant par toutes les métropoles, depuis l'État du Maine jusqu'à la Géorgie; et l'amélioration des routes qui partaient de Washington pour se rendre, dans trois directions principales, aux points extrêmes de l'Union, c'està-dire à la Nouvelle-Orléans au sud-ouest, à Saint-Louis à l'ouest, et à Détroit au nord-ouest.

Nous analyserous succinctement chacun des chapitres de ce programme, qui offre un grand intérêt. C'est le premier plan général de communication qui ait été produit aux

Étate-Unis, et il était si bien en rapport avec les besoins généraux du pays, que les principaux ouvrages construits vingt ou treute ans plus tard semblent n'avoir en pour but que de le mettre à exécution, du moins à l'égard des artères navigables.

# 1. Ligne de navigation parallèle au littoral, propre à servir à un cabotage intérieur.

Pour l'obtenir on est tiré parti de l'heureuse disposition des baies et des lagumes disribluées sur le littoral. Il cit suffi de pratiquer des coupures dans des isthmes étroits et déprimés, pour créer une communication intérieure du nord au midi de l'Union, depuis l'État de Massachusetts jusqu'à celui de Géorgie. Le nombre des coupures, dans et immense intervalle, ne devait être que de quatre. L'une cût été exécuted dans l'isthme qui lie le cap Cod au continent près de Boston, entre la baie de Buzzard et celle de Barratable; la seconde, traversant l'État de New-Jersey, eût joint la rade de New-York à la baie de Délaware; la troisième est lié la baie de Délaware à la baie de Chésapeake; la quatrième se fût développée dans les terrains marécageux qui séparent la partie inférieure de la Chésapeake de l'Albemarde-Sound. Le développement total de ces quatre coupures était estimé à moins de 160 kilomètres; elles auraient en 2-% 44 d'eau. Elle existent toutes aujourd'bui, à l'exception de la première.

M. Gallatin indiquait, comme variante, un canal de Boston à Providence, en tête de la baie de Narraganesti; on eût ainsi évité un assez long trajet en mer. Un chemin de fer a été établi dans cette direction.

De l'Albemarle-Sound on eût atteint Beaufort et Swanbore, dans la Caroline du Nord, par les lagueuse de Paulioc, de Core et de Begue; de là on eût gagné in vivier du cap Fear, par le Sumpy-Sound et le Toomer's-Sound, à la condition de deux nouvelles coupures de 4 à 5 kilomètres en tout. A partir de l'embonchure de la rivière du cap Fear, il clit falls rester en mer et doublera ainsi le cap Fear pour rejoindre les passes maritimes situées le long de la coite de la Caroline de Mud et de la Céopise.

On ne pouvait alors songer à s'étendre au delà de la Géorgie. La Floride, à cette époque, appartenait à l'Espagne.

# 2. Lignes de communication entre l'Atlantique et le bassin du Mississipi.

M. Gallatin en présentait quatre: l'une de Philadelphie au point où le Conemaugh ou Kiskiminetas, affuent le Ubioi par l'intermédiare de l'Alighany, reçoit le Loyalhanua: c'est à peu près le canal actuel de l'ensylvanie; la seconde, de Washington au point où la Monongahéla, autre branche de l'Obio, reçoit le Chesti-c'est le canal de la L'úcsapeake à l'Obio en cours avancé d'exécution aujourd'hui; la troisième edt relié Richmoud, sur le James-River, capitale de la Virginie, au Kapawha, affuent de l'Obio: c'est le canal de Virginie, maintenant en construction; la quatrième serait allée de Charleston ou de Savannah à la rivière l'eunessee, autre garda affueut de l'Obio: c'est à peu près

la direction d'une double ligne de chemins de fer qui s'établissent en ce moment, mais qui doivent se prolonger plus avant vers l'Ouest.

On eût exécuté, comme nous l'avons dit, des routes ordinaires entre les points culminants de la navigation, sur chacun des versants des monts Alléghanys, entre l'Alléghany et la Suquéhannah ou la Juniata, entre la Monongaliéla et le Potomac, entre le Kanawha et le James-Rivier, entre le Tennessee et le Santee ou la Savannah.

M. Gallatin rangeait dans ce chapitre un canal autour des Chutes de l'Ohio à Louisville, actuellement terminé et qui en effet peut être considéré comme servant à unir la partie supérieure de la vallée de l'Ohio au golfe du Mexique, dépendance de l'Atlantique.

M. Gallatin indiquait, sculement à titre de renseignement, la possibilité d'un canal du Mississipi au littoral de la Géorgie, en suivant l'étage inférieur du plan incliné par lequel le flanc méridional des Mighanys s'abaisse doucement au niveau du golfe du Mexique et de l'Atlantique. Cette pensée, devant laquelle M. Gallatin reculait à cause de la décense, se réalise maintenant par des chemins de fer.

# 3. Lignes de l'Atlantique au Saint-Laurent et au réseau des grands lacs.

M. Gallatin reprenait, en les agrandissant, les projets des deux compagnies de la Northem inland lock Navigation et de la Western inland lock Navigation. Profitant de l'admirable ouverture à travers les montagnes, an fond de laquelle coule l'Iludson, on anarit eu une belle ligne de New-Tork au lac Champlain, et de New-York au lac Ontario qui, l'un et l'autre, sont tributaires du Saint-Laurent, et dont le second fait partie du réseau des grands lacs. Le lac Ontario, étaut séparé des autres lacs par la cataracte du Nigara, leur et de ét uni par un canal creusé antour de cette cataracte.

Tous les ouvrages de cette troisième série sont exécutés aujourd'hui ou se construisent une seconde lois, sur une échelle plus grande encore que celle qu'osait à peine indiquer M. Gallatin, quoique cet administrateur éminent pensât déjà à l'utilité d'ouvrir, entre la mer et les lacs, un canal où pourraient se mouvoir des sloops et des goëlettes.

Regardant le golfe du Mexique comme une annexe de l'Atlantique, M. Gallatin, à l'occasion des canaux à ouvrir entre l'Atlantique et les laes, signalait comme ouvrages de la plus grande utilité, sans cependant en demander l'exécution immédiate, un canal du lac Erié à l'Otio, on aval de l'ittsburg, par la rivière Cuyphoga, qui coule dans l'Elat d'Otio, un canal du lac Erié à l'Otio, débouchant plus las encore dans le fleuve par la Maumee et la Wabash; un autre canal du lac à l'Otio en remountant la rivière Sandusky; et deux canaux du lac Michigan au Mississipi: l'un, par la rivière Illinois, l'autre par la Baie-Yerte ( Green Bay), le l'ox et le Wisconsin.

Tous ces canaux sont en cours de construction ou vont y être, excepté celui de Sandusky auquel on a substitué un chemin de fer. Celui de Cuyahoga est achevé depuis plusieurs aumées, sous le nom de canal d'Ohio.

#### 4. Routes.

En traçant son système de grandes routes, M. Gallatin avait trop considéré Washington comme une crajulale analogue à celles de l'Europe, dans lesquelles tout se centralise, vers lesquelles tout so centralise, vers lesquelles tout converge. La ligne du Maine à la Géorgie, conçue en dehors de cette pensée de centralisation, est déjà aux trois quarts achevée; mais, au lieu d'une route pavée ou macadamisée, ce sera un chemin de fer; et au lieu de s'arrêter à l'entrée de la Géorgie, elle s'étendra jusqu'au golfe du Méxique, jusqu'au voisi-nage de la Nouvelle-Orleans. Ber stois autres grandes voise de M. Gallatin, l'une, celle de Washington à la Nouvelle-Orléans par l'intérieur, est encore à ouvrir; mais les hacuax à vapeur du Mississipi et de l'Olio la remplacent, et tout porte à croire qu'il y aura bientôt un chemin de fer dans cette direction, par la Vallée de Virginie ou par Richmond, Knoville et la vallée du Mississipi. Celle de Washington à Saint-Louis, déjà entamée en 1808, se termine sous le nom de Route Nationale, aux frais de l'Union. La troisième, celle de Washington à Bériot, existera, avant qu'il soit longeurs, sous forme de chemin de fer, et probablement par plusieurs directions, en se détournant pour aboutr à quelques-unes des métropoles du littoral.

M. Gallatin évaluait à une tres-modique somme la dépense de son réseau qu'il supposait exécuté dans le style le plus économique et, à l'égard de la navigation, pour des bateaux d'un faible tonnage. Il portait la totalité des ouvrages à 88,533,000 fr. sculement, qu'il distribuait ainsi:

#### Ligne navigable du Nord au Midi , parallèle au littoral.

Coupures dans les isthmes compris entre diverses baies ou lagunes, depuis le Massachusetts jusqu'à la Caroline du Nord, 98 milles, où il faudrait racheter 167°, 14 de pente et de coutre-pente.

3,000,000 doll.

# Lignes de l'Atlantique au bassin du Mississipi.

| Travanx de canalisation proprement dits pour les quatre lignes de l'Est à l'Ouest, déduction faite de ce qui pourrait être exécuté par | 1         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| quelques compagnies                                                                                                                    | 4,000,000 |
| 7,000 doll. par mille                                                                                                                  |           |

## Lignes de l'Atlantique au Saint-Laurent et au réseau des lacs.

| Canal de l'Hudson an lac Champlain      | 800,000 }             |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Canal de l'Hudson au lac Ontario        | 2,200,000 } 4,000,000 |
| Canal antour de la cataracte du Niagara | 1,000,000             |
|                                         |                       |

A reporter. . . . . . . . . . 11,600,000 doll.

## PREMIÈRE PARTIE, SECTION V. CHAPITRE III,

| Report                                                                                                                                                            | tt,600,000 doil.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Routes,                                                                                                                                                           |                    |
| Ronte du Maine à la Géorgie, 1,600 milles, à 3,000 doll. par mille<br>Améliorations aux routes de Wasbington à la Nouvelle-Orléans, i<br>Saint-Louis et à Détroit | 5,000,000          |
| Тоты                                                                                                                                                              | 16,600,000         |
| M. Gallatin admettait que, d'après les principes d'une saine justice<br>ll conviendrait d'accorder quelques ouvrages à ceux des États qui n'a                     | vaient aucun       |
| bénéfice direct à retirer de ceux qui entraient dans le plan général.                                                                                             |                    |
| ligne de compte, pour cet objet, une somme de                                                                                                                     | 3,400,000          |
| Ce qui conduisait à un total définitif de                                                                                                                         | , 20,000,000 doll. |
| 04                                                                                                                                                                | t06,666,700 fr.    |

somme que le Trésor fédéral cût pu facilement fournir en dix ans, ainsi que le démontrait M. Gallatin, à raison de 2,000,000 doll. par zn.

140

M. Gallatin en traçant son rapport s'était, comme ou le voit, efforcé de ne présenter que des évaluations très-modérées (1), de crainte de soulever les objections des hommes qui paraient du beau nom de prudence leur inhabileté à lire dans l'avenir. et qui redontaient toute innovation, chez un peuple cependant qui était déjà ce qu'il est devenu depuis à un plus haut degré, l'emblème incarné de l'esprit novateur en matière d'administration et de politique. Au moment où nous écrivons ces lignes, il vit encore à New-York. Du fond de la retraite où on l'a abandonné, après un demi-siècle de services, il peut contempler le spectacle admirable de l'activité d'une nation qui, en un petit nombre d'années, a réalisé sur la plus vaste échelle, avec une perfection bien supérieure à ce qu'il crovait devoir conseiller lui-même, et en s'appropriant les perfectionnements des arts, le plan qu'il ne présentait au Congrès qu'en le réduisant à la plus simple expression, plan que, même ainsi restreint, il n'espérait qu'à demi faire adopter. Lorsqu'on examine les chiffres des sommes que tous les hommes d'état les plus capables de l'Union, ceux même qui, comme M. Gallatin, s'étaient particulièrement consacrés aux finances, pensaient que le gouvernement fédéral, les États, et les citoyens pourraient employer à doter le territoire national de voies de communication, et lorsqu'on les compare à ce qui a été réellement déboursé, à ce qui se débourse tous les jours pour cet objet, on est frappé de l'immensité des ressources qu'une population énergiquement et habilement appliquée au travail trouve dans son propre fonds, et de l'empressement avec lequel le crédit vient lui verser ses trésors. Il y a là un enseignement qui ne doit être perdu pour aucun peuple, pour aucun gouvernement.

Lorsqu'en 1819 M. Calhoun, alors ministre de la guerre, eut à rédiger un rapport au

<sup>(4)</sup> L'agrandissement du canal Érié, qui joint New-York au réseau des grands lacs, coûtera seul une somme supérieure à l'évaluation totale de M. Gallatin.

Congrès sur les voies de transport que, du point de vue militaire, il importait le plus d'ouvrir, il reproduisit dans ce document remarquable, avec peu de modifications et en termes généraux, les principales données de M. Gallatin. C'estaussi l'exposé de M. Gallatin qui a servi de guide à la Commission des Travaux Publics (Board of Internal Improvement), dont les opérations ont eu de l'éclat sous la présidence de M. Monroë qui l'avait organisée, et sous celle de M. J.-Q. Adams.

#### CHAPITRE IV.

#### Classement des Canaux et des Chemins de fer exécutés ou à exécuter sur le sol des États-Unis.

Premier groupe de voies de communication, formé de celles qui vans de l'Est à l'Onest. — Deutsine groupe; celles qui reclient le hausin du Minimipi à celui du Saind-Aurent. — Communications entre le Norel e le Nidi; premairer iniame qui resulte des liques de jouction entre les deux hausine du Minimipi et de Saind-Laurent; autre liasone, de l'auga de la region de littoral, passant par les métropoles commerciales. — Lignes qui rayonnent autour des métropoles. — Lignes cubiles autour de moiss de charbon.

D'après les grandes divisions indiquées par la nature elle-même sur le territoire des États-Unis, et que nous avons essayé de définir, les grandes entreprises de voies de communication ont dû ou doivent encore y avoir pour objet.

I' De relier le littoral de l'Atlantique proprement dit, ou, abstractiou faite du golfe du Mexique, avec les pays situés à l'ouest des Alléghanys, c'est-à-dire de rattacher les fleuves tributaires de l'Atlantique, tels que l'Iludion, la Susquéannah, le Potomae, le James-River, ou les grandes baies, comme celles de Dé-l'aware ou de Chésapeake, soit avec le Mississipi ou son principal affluent, l'Ohio, soit avec le Saint-Laurent ou le système des grands has dont le Saint-Laurent conduit les caux à la mer; en d'autres termes, il à s'agissait et il à s'agit encore de mettre les métropoles du littoral, telles que Boston, New-York, Philadelphie, Baltimore, Washington, Richmond, Charleston, Savannah, en rapport intime avec les certres de population et d'industrie qui sont épars au delà des Alféghanys, sur les bords des puissants cours d'eau qui sillonnent la vallée Centrale de l'Amerique du Nord;

2º D'établir des lignes de trausport entre la vallée du Mississipi et celle du Saint-Laurent, c'est-à-dire entre l'un des affuents du Mississipi, tels que l'Ohio, J'Illinois u la Wabash, et le lac Érié ou le lac Michigan, qui, de tous les grauds lacs dépendant du Saint-Laurent, sont ceux qui s'avancent le plus vers le bassin du Mississipi.

Les Etas-Unis peuvent aussi être partagés en deux parties, le Nord et le Sad. On a dit avec raison que toutes choses égales d'ailleurs, échiaent les pays de laituled différente qui opéraient les uns avec les autres la plus grande masse d'échanges; et, en effet, c'es la différence de laitude qui cause la plus grande variété dans les produits naturels, la n'y a pas de contrée où rette observation soit mieux fondée qu'en Amérique. Quoiqu'il n'y ait, en passant sous silence la Floride, que 12à 18 degrés de laitude entre les points les plus élogirés des Etast du Nord et des Étasts Midit; quoiqu'il n'y ait que 10 degrés de Philadelphie à la Nouvelle-Oričans, la diversité des produits du sol est extrême aux États-Unis entre le Nord et le Sats de

Plusieurs circonstances politiques et sociales accroissent encore la dissemblance de production entre le Nord et le Midi de la confédération américaine. D'un côté la base de la société, c'est l'esclavage; de l'autre, c'est l'égalité alsolue, le suffrage universel. Le Midi est exclusivement agricole, le Nord est en même temps manufacturier et commerçant; il consomme une partie du coton dont le Midi alimente le monde entier, et il prend en entrepôt une fraction de celui qu'il ne consomme pas; en retour il a à envoyer au Midi des objets fabriqués, des mécanismes, des denrées alimentaies, farines et salaisons, et des marchandises de toute provenance. Le Nord et le Midi ont chacun une capitale commerciale. D'une part c'est New-York, et de l'autre, la Nouvelle-Orléans avec qu'i Charleston s'efforce maintennut d'entrer en partage.

Les grands fleuves de la vallée du Mississipi, une fois unis au bassin du Saint-Laurcut, doivent former entre le Nord et le Midi un beau réseau de lignes de transport. Mais pour le littoral, qui a été jusqu'à présent la portion la plus peuplée et la plus riche de l'Union, ce serait une voie longue et détournée. Il a donc été indispensable de s'ouper d'un troisième ordre de travaux qui fût proper à faciliter les relations commerciales entre le Nord et le Midi, entre New-York et la Nouvelle-Optéans, en suivant le littoral, c'est-à-dire en rattachant les unes aux autres les métropoles distribuées d'espace en espace, le long de la ligne des Cataractes, et en leur fournissant ainsi des moyens économiques et rapides pour le transport des marchandises et pour celui des hommes, qui est fort actif dans ecte direction.

En outre de ces trois grands systèmes de travaux, on conçoit qu'il doit exister aux États-Unis des groupes accondaires de voies de communication, ayant pour but, soit l'approvisionnement des principaux centres de consommation, soit l'ouverture des débouchés nécessaires à divers centres de production. De là deux autres catégories de lignes de transport. La première embrasse les canaux et les chemiss de fer qui parte des grandes villes et rayonnent en tous sens autour d'elles; la seconde comprend les ouvrages qui deservent quelques districts de mines de houille.

On peut donc diviser la presque totalité des travaux publics des États-Uuis en cinq

s' Lignes allant de l'Est à l'Ouest au travers des Allèghanys ou du littoral à la vallée Centrale de l'Amérique du Nord.

- 2. Communications entre la vallée du Mississipi et celle du Saint-Laurent.
- 3. Communications du Nord au Midi , le long de l'Atlantique.
- 4º Lignes qui rayonnent autour des métropoles.
- 5' Lignes établies autour des mines de charbon.

Nous allons examiner successivement chacune de ces cinq catégories de travaux. On pourrait simplifier cette division en réunissant le deuxième et le troisième groupe sous le titre de lignes allant du Nord au Midi; nous croyons cependant qu'il y a de l'avantage à les séparer.

# SECONDE PARTIE.

LIGNES TRACEES DE L'EST A L'OUEST
AU TRAVERS DES ALLEGHANYS.

ENTRE LE LITTORAL DE L'ATLANTIQUE ET LA VALLÉE CENTRALE DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

# SECONDE PARTIE.

LIGNES TRACÉES DE L'EST A L'OUEST AU TRAVERS DES ALLÉGHANYS.

ENTRE LE LITTORAL DE L'ATLANTIQUE ET LA VALLÉE CENTRALE DE L'AMERIQUE DU NORD.

# SECTION I.

LIGNES DE L'EST A L'OUEST DANS L'ETAT DE NEW-YORK, ET EMBRANCHEMENTS DE CES LIGNES.

## CHAPITRE I

Coup d'œil historique sur les travaux exécutés dans l'État de New-York.

Proved de raum first enies par M. Godres M. Governeror Worts en 1808. — Bloods perliminatives par M. Godres . — Constantation commonie par la legislature en 1810; Gomeniamires else. — Rapport de Commissionire, el harm 5111. — Priversone, donnée à la ligne threcte un celle qui surait traversal le lac Ostario. — Commissionire chargés de l'exclusion de l'extreprise un Eristation de l'autre fifsat et du Cangris. — Objections que soulier le projet. — Ajournment cause par la gouvre avec l'Angéletere. — Reprise de projet et 1814. — Led délimité et du 17 vetil 1814. — Presint eur par le poirer le projet de l'experis et 1814. — Le délimité et du 17 vetil 1814. — Presint eur par le poirer le politic 1817. — Canal Campsina, canal Overage, canal Cappe et Sonne, canal Campsina, canal Overage, canal cappe et l'experise de la projet de l'experise de l'experise de l'experise de la legislature de Carlos que conferenze, canal de la licha lever, d'estre de la réditation d'avec que de la light de la cappe de la light d

En, 1803, M. Gouverneur Morris, conversant, à Schénectady, avec M. Síméon de Witt, appenteur-général (unreyor general) de l'État de New-York, lui parla de lier le lac Érié à l'Hudson; c'est ce que, dans son langage original, il appelait mettre le lac Érié en perce. Cette idée, communiquée par M. de Wittà M. Geddes, membre de la légis-

lature, et par celni-ci à M. Hawley, donna lieu à quelques articles de journal écrits par ce dernier, et en 1808 à une proposition de M. Forman dans la législature. Conformément à cette proposition, quelques études préparatoires furent ordonnées, et elles furent confiées à M. Geddes. Le résultat des recherches de cet ingénieur fut qu'il était possible de joindre l'Iludson au lac Érié, non-seulement par l'intermédiaire du lac-Ontario, au moyen d'un canal latéral à la rivière Niagara qui réunit les deux lacs, mais encore directement par l'intérieur des terres, sans courir les chances de la navigation du lac Ontario, et sans s'exposer à y rencontrer, en cas de guerre, des croisières anglaises. Le plateau, d'une médiocre élévation, sur lequel le Mohawk prend naissance, et qui sépare le bassin de l'Hudson de celui du Saint-Laurent, offre, comme le remarqua M. Geddes, les plus grandes facilités d'alimentation pour une navigation artificielle bien autrement permanente que celle que permettaient les ouvrages de la Western inland lock Navigation Company. Le passage de ce premier plateau à celui plus élevé dont le lac Érié occupe une dépressiou, parut à M. Geddes, après une inspection sommaire, une opération fort praticable. Sa conclusion fut que le tracé par l'intérieur, évitant la traversée du lac Ontario, était celui qui, dans l'intérêt bien entendu de l'État, méritait la préférence, quoique ce dût être le plus dispendieux.

Au mois de mars 1810, la législature chargea nne commission d'organiser des études plus approfondies. Les membres de cette commission étaient MM. Gouverneur Morris. Étienne Van Rensselaer, de Witt Clinton, Siméon de Witt, Thomas Eddy et Pierre B. Porter, Le 2 mars 1811, les Commissaires firent un rapport qui respire une noble audace. Ils se prononcèrent hardiment pour le tracé par l'intérieur, sans solution de continuité, depuis l'Hudson jusqu'au lac Érié, quoique, pour un État pauvre qui comptait à peine un million d'habitants, l'économie évidente que devait présenter le passage an travers du lac Ontario fût un appût tentant. Ils jugerent que c'était le seul moven d'obtenir des communications régulières et sûres avec le littoral des autres grands lacs qui débouchent dans le lac Érié. Ils erurent aussi qu'un canal qui établirait une liaison entre le lac Érié et le lac Ontario profiterait moins aux États-Unis qu'anx colons anglais du Canada, moins à New-York qu'à Montréal, parce qu'une fois sur le lac Ontario, les marchandises descendraient le Saint-Laurent, disaient-ils, et ne viendraient pas chercher l'Iludson. Ils examinérent la question d'ouvrir le canal sur des dimensions suffisantes pour les caboteurs, afin de se mettre à l'abri de la concurrence du Saint-Laurent. A cet égard pourtant, ils conclurent, mais à regret, par la négative. Le canal Érié, tel qu'on le concevait alors, devait avoir 499 kilom, et coûter 26.667,000 fr. (5,000,000 doll.). Ils insisterent pour qu'il fût entrepris par l'État on par l'Union, et non par une compagnie.

Immédiatement après la lecture du rapport, l'un des Commissaires, de Witt Clinton, dont le nom devalt aller à la postérité associé à ceui du grand ouvrage dont il a été le plus ardent promoteur, proposa un bill pour la nomination d'ane commission chargée de préparer l'accomplissement du canal. Le 8 avril, le bill avait été voté par les deux chambres de la législature. Les Commissaires nommés étaient les membres de la préciènte commission, auxquels on avait adjoint Robert Fulton, qui avait rendu au pays un service incalculable en le dotant du bateau à vapeur, et Robert R. Livingston, qui avait pris une large part aux travaux de Fulton.

Les Commissaires firent des démarches auprès du Congrès et des législatures des États voisius, car le concours de tous paraissait indispensable pour une entreprise si vaste eu égard aux ressources financières dont disposait alors le pays, et à sa population. Ce fut sans succès; quoiqu'il fût clair que l'exécution du canal Érié devait être très-avantageuse à toute la fédération, la jalousie de quelques-uns des autres États paralysa la bonne volonté du Président Madison , qui était disposé à concéder à l'État de New-York une certaine quantité de terres publiques à titre de subvention. Les législatures locales auxquelles on s'était adressé se bornèrent à des vœux stériles. Quelques-unes même, et entre autres celles des petits États de New-Jersey et de Connecticut, plus intéressés que d'autres cependant à la prospérité de New-York , ne répondirent qu'avec mauvaise grâce. Le projet était généralement traité de folie. Les hommes les plus éminents de l'Union disaient, les uns que tous les trésors des États-Unis n'y suffiraient pas, les autres que le plan était prématuré d'un siècle. Néanmoins le courage ne mangna pas à l'État de New-York. Les Commissaires, et de Witt Clinton à leur tête, firent partager à leurs concitovens l'enthousiasme raisonné qui les animait et leur conviction profonde. Le 19 inin 1812, une loi passa, qui autorisait les Commissaires à procéder à l'exécution des ouvrages entre l'Hudson et le lac Érié au compte de l'État, et à emprunter, à cet effet, jusqu'à concurrence d'une somme de 26,667,000 fr.

Malheureusement, au même instant, le 18 juin 1812, le Congrès déclarait la guerre à l'Angleterre. Pendant plusieurs années, les Etats-Unis furent en proie à une crise commerciale presque sans exemple. Toute l'activité des Américains dut se reporter vers la défense de leur pays, et lis ajournéerul tours projets de travaux publics; mais, rigoureusement bloqués par les escadres anglaises, ils sentirent vivement alors à quel point il leur importait de perfectionner leur avaigation intérieure.

Le 8 mars 1814, les Commissaires, dont rien n'ébraulait la persévérance, ficult rapport dans lequel lis renouvelaient leurs instances et reversaient les objections élevées contre leur plan. Ils appelaient aussi l'attention de la législature sur les avantages d'un canal qui joindrait l'Husbou au la Champlain. Cette fois, ils ne furent pas heureax. Sur la proposition de M. Roots, qui déjà avant la déviaration de guerre sétait fait l'antiquoiste des Commissaires, la législature retira à ceax-ci le pouvoir de contracter au nom de l'Étal l'emprunt de 26,607,000 fr. 'Après la paix de Gand, le 8 mars 1816, un nouveau rapport des Commissaires recommanda à lo fois l'exècution d'un canal allant à l'ouset vers les grands lace, et celle d'un accond canal dirigé au nord vers le lac Champlain. Ils propossient aussi un prémière comprunt de 3,33,000 fr. (1,000,000 de doil.). De tous les points de l'État, les pétitions arrivèrent à l'appui des Commissaires. Le 17 avril, la loi était ensin adoptée; elle autorisait les trevaux du canal Erié et du canal Champlain, et ya llousit une première somme de 1,006,000 fr. (200,000 doil.). Les Commissaires qu'elle désignait, et à qui elle confait des pouvoirs fort étendus, étaient MM, Yan Resseher, de Witt Clinton, Samael

Young, Joseph Ellicott et Myron Holley. La fin de 1816 et le commencement de 1817 turent employés par les Commissaires à déterminer le tracé définitif, et à faire d'instilles dénarches près du Congrès et des législatures de divers États pour obtenir leur appui; par la législature, à assarer les voies et moyens. Le 15 avril 1817, fut adoptée une loi qui créait un Fonds des Canaux. Le 4 juillet 1817, annieresaire d'un jour glorieux, celui de la déclaration d'Indépendance, les travaux furent ouverts. Le 23 octobre 1819, le canal Érié fut inanquer à vere pompe, d'Utica à Home, sur 24 kilom. Ét 1823, plus de 345 kilom. étaient livrés à la navigation, et, le 8 octobre, un train de bateaux venant de l'Ouest eutra dans l'Iludson lui-même. En octobre 1825; tous les ouvrages étaient achevés entre l'Iludson et le lac Érié, sur 396 kilom. Ainsi, en huit ans, le jeune État de New-Tork, par son énergie, avec ses seules ressources, avait terminé le plus long canal qu'il y ett au monde. En outre, le canal Chauplain, commencé en 1817, était praticable dès le 24 novembre 1819; mais il ne fut fini que le 10 septembre 1823.

En 1898, I État entreprit le canal Oswigo, qui rattache lecanal Érié au lac Ontario, et, en 1827, le canal de Cayaga et de Seneca, qui relie à cette grande artire et entre eux les deux lacs de Cayaga et de Seneca, les plus importants du réseau de lacs allongés et resserrés qui s'étend dans l'ouest de l'État de New-York. Le prennier de ces ouvrages fut achève en 1828, le second en 1829.

En 1880, l'État, poursuivant son système, creusa le canal Chemung et le canal du lac Crooked le premier, crute le la Sence et le Chemung ou Tioga. I'un des rameaux de la Susquehannah; le second, entre les délouchés du lac Sence et du lac Crooked. L'un et l'autre furent terminés en 1833. Une compagnie fit pour le lac Cayuga, au moyen du chemin de fer d'Inhaca à Owégo, ce que l'État avait exécuté pour le lac Sencea par le canal Chemung, c'est-à-dire qu'elle établit une jonction entre le lac Cayuga et un autre rameau de la Susquehannah, qui, comme le Chemung, part de l'État de New-York. Une autre compaguie a construit entre Rochester, sur la Gressee, et Carthage, qui est au picé de la derrière de scataractés de cette rivière, un petit chemin de fer qui effectne une autre jonction, fort imparfaite ponrtant, entre le canal Érie de la le Ontario.

En 1883, la legislature décréta le canal Chenango, qui, partant d'Utica, snr le canal Érié, à 177 Kilom, d'Albany, atteint la Susquéhannah à Binghanton, après avoir traversé le centre de l'État du nord au sud. Il a été terminéet livré à la navigation en mai 1837.

An 1º janvier 1830, l'état de New-York avait, ainsi achevé 1,064 kilom. de canaux ou de rigoles narigables qui étaient administrés à son compte et soigneusement entretenes, d'une navigation facile, prompte et commode, d'un tont autre ordre enfin que les ouvrages précédemment exécutés aux Etats-Unis. Mais il s'est fant qu'il se soit arrécé às dans secuterprises. En outre de ces lignes maintenant livrées au commerce, d'autres sont en cours rapide d'exécution. Dès 1836, la législature avait décrété et on a entanné en 1837 deux antres canaux importants : l'un, le canal Génesee, allant de Rochester à Olean, mettre ne communication le grand canal Erie deve l'Alfghany,

hranche principale de l'Ohio; l'autre rattachera directement le canal Erié an Saint-Laurent par le Black-River, sans subir le détour des lacs. Ces deux importants ouvrages, avec quelques ramifications ou rigoles navigables, ajouteront 336 kilom. à la navigation artificielle de l'Etat, et la porteront ainsi à 1,400 kilom (Fór la Planche tu.) Enfla, l'agrandissement du canal Erié, qui ne suffissit plus au commerce qui s'y précipitait, a été voté et commencé, et il se continue avec ardeur.

A ce bel ensemble, des compagnies sont venues ajouter quelques licues de canaux et un assoz grand développement de chemins de fer, presque tous liés avec le canal Érié ou parallèles à son cours et à celui du canal Champlain. Et, pour couronner le système, une compagnie s'est constituée dans le but d'établir un chemin de fer de pris de 200 lieues, de l'Illuston a lue Erié, par la partie méridionale de l'Etat. L'État lui a avancé une somme de 16,000,000 de francs. Les travaux sont en train; il y a même lieu de croire que l'État se substituera à la compagnie, du consentement de celleci-; pour achever et administere cette ligne.

D'autres compagnies ont pareillement executé ou exécutent en ce moment, dans l'État de New-York, des ouvrages de moindre importance sur lesquels nous reviendrons plus tard.

La portion la plus fertile et de beaucoup la plus peuplée de l'État de New-York forme un trapère allongé, dont les deux bases sont dirigées solto les partillèles terrestres, et qui, par ses côtés divergents, s'appuie à l'est sur l'Hudson, à l'ouest sur les lacs Eric et Ottario. Au moyen de tous les travaux que je viens d'énumérer, ce trapèze va être bordé, dans sa plus grande dimension, au nord par le canal Éric, au sud par le grand chemin de fer, et sillonné de haut en bas par des lignes de communication transversale allant de l'une à l'autre de ces artères, et débouchant soit dans les grands lacs, soit dans divers affluents de la Susquéhannah, de la Délaware, de l'Ohio et du Saint-Laurent.

Les travaux de canalisation de l'État de New-York, y compris la reconstruction du canal Erié, doivent être achevés en 1845. En tenant compte des canaux maintenant terminés par des compagnies, cet État possèdera alors 1,500 kilom. de canalisation, sur une superficie de 12,601,000 hectares, et avec une population qui est en ce moment de 2,400,000 ames.

Le royaume-uni des Iles Britanniques possède euviron 4,500 kilom. de canaux, répartis sur une superficie de 31,200,000 hectares, sur laquelle il y a aujourd'hui 27,000,000 d'habitants. Mais la majeure partie de ces canaux, 3,600 kilom., se trouve dans l'Angleterre proprement dite et le pays de Galles, qui ont une superficie de 15,100,000 hectares et une population de 15,000,000 ûnes.

Vers l'époque où les travaux entrepris par l'État de New-York seront achevés, les canaux français actuellement en construction seront près de leur terme. Les canaux de la France formeront alors un développement de 4,250 kilom., assez inégalement distribués sur une surface de 22,769,000 hectares, où il y a 34,560,000 histants. Sur ce développement de canaux, 3,500 kilom. environ, dans un état assez imparfait encore,

sont aujourd'hui livrés au commerce. Si l'on compare pour les trois pays le parcours de la navigation artificielle à la superficie et à la population actuelle, on trouve les résultats suivants :

|                                     | ÉTAT<br>de<br>NEW-YORK, | ANGLETERRE<br>et<br>Pays de Galaes. | BOYAUME-UNI. | FRANCE.        |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Kilom. de canaux par myriam. carrés | 1, 22                   | 2, 38                               | 1, 44        | 0, 80<br>193 * |

#### CHAPITRE II.

## Canal Érié.

Contraction printier.—Tixe de canal, Truis communications avec Radons or trois avec les las first.—Peter et extendente.

—Tixe de canal has les first.—A milimentation; difficulte autre Montramen et les first; developpement de . 264 libre. allument par une soule prise d'eur persona frèt. —Treversée des relocates de plais-juéed ; soulvitation pour autre partie.—Tréclapuis outriegne.—Disseminent de canal, distanted des éches.— Comparations de canal marghia et lu canala franții.—Conservațion des etabes.— Disperid de nider des pleres sunt transamente des table.—Incardince de la ligitation exerce Clusion.

Appendix no promote de la promote control consideration de la promote control de la Signa (anti-o de et agrandissement a pretta des Commissieres des Cammut, en talte du 3 juillet et 833; una na spreis las solutent définativement des dimensiones plus considérables. — Depreus probable de l'actropties, tripié de veu du colte te commercion parientes. — Delé dans la bepell en cepte public de l'actropties, tripié de veu de colte te commercion parientes. — Delé dans la bepell en cepte public servi a son terme. —
Inflicitaté a vainere, largeur sex la bagulet la mesure es comptes. — Portée commerciale et politique de l'actropties.

Le ausal friet agentue du dat foir concurrence su Missingié et ex 3 la Lourent, cleaffe pessente par M. Sammet II. Buggéri.

#### Construction primitive.

Le canal Érié part de la rive droite de l'Hudson, à Albany, et remente ainsi jusqu'au confluent du Mohawk , vis-à-vls de Waterford. En passant , il communique de nouveau avec l'Hudson, à Troy et à Waterford. Il continue ensuite, par la rive droite du Mohawk, jusqu'aux cataractes appelées chutes de Cohoes; à 5 kilom. plus haut, la rive droite du Mohawk devient impraticable. Le canal, franchissant alors la rivière sur un pont-aqueduc; se développe sur la rive gauche pendant 21 kilom.; puis, revenant sur la rive droite, il atteint Schénectady après un parcours de 48 kilom. ; il n'y a, par la route de terre, que 24 kilom. Dans ce court espace, le canal s'est élevé de 69m,24. Une fois revenu sur la rive droite, le canal ne la quitte plus; il monte ainsi par degrés jusqu'au bief de partage de Rome, situé à 129m,63 an-dessus de la marée basse à Alhany. Dans cet intervalle, il passe à côté de la cataracte du Mohawk, autour de laquelle est bàti un florissant village appelé, du nom de la cataracte, Little-Falls; il a fallu y soutenir le caual sur de hautes murailles (Planche n et Planche m, fig. 3). Avant d'arriver à Little-Falls, le canal traverse le lit d'un ruisseau , fort large à cet endroit, le Schoharie. Les eaux du Schoharie sout soutennes par un barrage sur pilotis, construit en pierre et en bois, de 200° de long, et qui supporte un pont ou plutôt une passerelle destinée aux chevaux de halage (tow-path bridge).

Dejà à Utra , ville importante située au militeu d'une plaine fertile, et même auqueravant à Frankfort, le canal a attein le niveau qu'il à à Rôme; il le gagne an meye de 55 écluses, dont 27 d'Allamy à Schénectaid). De Frankfort aux abords de Syracuse, sur une distance de plus de 100 kilonn, ce niveau se maluitent. Dans cer intervallée, le canal, qui s'est aéparé du Mohawk, est tracé aur un plateau marcágeux, peu habité. Il laises, à une faible distance sur la droite, les lace Oncida et Oncodaga, dont le second est bordé de fabriques de sel qu'alimenteut des sources salées exploitées sur

une grande échelle. A Syracuse, le canal descend à 1217,70 au-dessus de la mer; à ce niveau, il traverse la rivière Onoudaga au moyen d'un pont-aqueduc, et pousse vers le lac Outario un embranchement important, le canal Oswégo, qui passe à Salina, peu après s'être séparé du canal Érié, et dessert les fabriques de sel. Après Syracuse, il longe le lac Ontario à une distance variable de 15 à 25 kilom., en passant par Cauton, Jordan, Montézuma, Clyde, Lyons, Palmyra, Rochester, Lockport, etc., et arrive ainsi au bord du Niagara, qu'il côtoic insqu'an lac Érié. Du niveau d'Utica et de Rome, le canal descend à celui de la rivière Seneca à Montézuma on à 115",90 au-dessus de la mer, c'est-à-dire qu'il s'abaisse de 13",73 sur une distance de 55 kilom. Dans cet espace, cependant, il y a un ressant auquel on s'est déterminé après coup, afin d'éviter d'avoir à creuser le canal dans une plaine marneuse dont le sol, se dissolvant en bouillie au contact de l'eau, aurait encombré la ligne. Le caual remonte ainsi à une hanteur de 126°,88. Il en résulte un nonveau point de partage très-aisé à alimenter par plusieurs ruisseaux ou rivières qui servent d'écoulement aux petits lacs d'Owasco, de Skancateles et aux marais voisins. D'Utica à Montezuma il y a 9 écluses, en en comptant une qui ne sert que quand les caux de la rivière Seneca sont basses. La pente et contre-pente rachetée est de 24°.09 : la distance est de 153 kilom.

Après avoir traverse la riviere Sencea à Montézuma, le canal se relève jusqu'à Rochester, où if ramebit la rivière Génesce sur no pont-aqueduce un aconnerie. De Rochester au lac Érie, sur me distance de 153 kilom,, le canal se compose de deux biefs, l'un de 103 kilom, l'autre de 50 kilom, s'éparès par que série de cinq doubles écluses acrolées, établies à Lockport, Le premier bief est tracé le long d'une crète ou plutôt d'une croupe basse qui suit le lac Outario de Rochester au Niagara, et qui, comme nous f'avous dit, semble avoir formé jadis le bord du lac. Le dernier bief s'écul sur le plateau qui borde le lac Érié. Le lit du canal y est, sur 12 kilom, creusé daus le roch aure profindeur saexe considérable. A l'extrémité de crêtte tranchée, à Pendleton, 38 kilom, avant de se terminer, le canal entre dans le. lit du Tonavanda, l'un dés adluents du Niagara, et y roste confondu avec la rivière pendant l'espare de 48 kilom, c'est-à-dire jusqu'an village de l'ouavanda, où elle se décharge dans le Niagara. Avant de se sépare du Tonavanda, le canal se lie au Niagara a vu cettus events.

Le lac Érié est à 173-24 aq-dessau de la marcé à Albany; on y arrive, dequis le niveau de Mondaman, par 21 écules rachetant une peute et contrespente de 57-34 (1), répartie sur une distance de 236 kilom. Le parcours total du caual est donc de 566 kilom, avec 85 écluses, saus compter un assez grand nombre d'écluses de garde et autres, qu'il gerantissent contre des crues extraordinaires de divers couirs d'eau avec lesquels il communique, ou qui le refient avec diverses ramifications. La totalité des peutes et des contre-peutes est de 211-706, sur quoi 1-7,2 représente l'inclinaison donnée, en divers biefs, au plafond du caual. Cette somme des peutes et des contre-peutes sur frequête comme il sait de peutes est écultre comme il sait de peutes est réparte comme il sait de peute de peutes est réparte comme il sait de peute de peutes est réparte comme il sait de peute de peutes est réparte comme il sait de peute de peutes est réparte comme il sait de peute de peute est de peute est de peute de peute est de peute de peute est de pe

<sup>(4)</sup> En y comprenant l'inclination donnée su lét du canal pour l'écoulement de l'esu qui vient du les firie pour alimentes pres de la moitie du canal.

Distribution des pentes et contre pentes sur le canal Erie.

| e e                                                                                                        | kilométres, | meires,        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| D'Albany à Frankfort, sur le long bief d'Usion et de Rome (montée).<br>De Frankfort à Syrneuse (descente): | 445         | 189,65         |
| De Syraouse à Jordan (montée).                                                                             | 59          | 3,48           |
| De Jordan à Montézuma (descente)                                                                           | 24          | 10,98<br>37,34 |
| Totalx.                                                                                                    | 586         | 211,05         |

Le canal curre dans le lac fairé par la pointe orientale du lac, à Black-Rock. In bassin de 3,760° de long et de 33 hectares de superficie à été construit dans le lac, ou pluist dans le lit de la rivière Nagara qui le termine, au moyen d'une jetée qui lie la terre ferme à Ille Squaw et I'lle Squaw à relle de Bird. La digue comprise entre les deux Res 2,665° de long. Camme, à cet endroit, le Nagara profinde étjà às cetaracte par des rapides, il s'alaisses, sur la longueur de ce Jassin, de près d'un mêtre. Entre l'extremité orientale da Jassin et la rivière, if y a donc une écluse destinée à racheter cette pente. Aujourd'hui ce Jassin ne sert que comme me large prise d'ean dans le lac; le commerce s'est transporté à 5 kilom. plus à l'auest, à Buffalo, qui possède anjourd'hui un assex bon port et qui forme rédlement l'extremité du canal,

Ainsi le canal, de même qu'il a trois communications avec l'Ilndson, à Albany, à Troy et à Waterford, en a trois aussi avec le lac Eric, sur une distance de 20 kilom.: la première, la plus occidentale et à peu près la seule qui soit fréquentée, à Buffalo; la seçonde, à Black-Rock; la troisième, par la rivière Nagara, à Tomawanda.

L'alimentation du canal est fort aisée aur son versant oriental, au moyen du Mohawk et des raisseaux ses affluents, dont on soudient les caux pas d'ab barrages. Dans l'origine pourtant on avait trop compté sur ces affluents, et il éest trouvé que, pendant l'ét, la plupart étaient extrémentent d uits. Parni d'ex, il fant distinguer le Scholic, la plupart était de la provisionnement. La plus remarquable des prises d'eau éta-lities dans la Mohawk est relle de Little-Falls; on a été obligé de ménager la rigole dimentaire sur la rive gouche de la rivière, tandis que le canal est sur la rive droite. On la mène d'un bord à l'autre au moyen d'un poin-aqueduc en maçounerie élevé sur la catracte ell-a-mène. Les autres affluents du Mohawk sur lesquels on peut le plus compter pour entretenir le canal sout ceux d'Indian Castle, de Fort Plain, de Canalorie, de Spracker's. Plus en anout est l'Oriskuy, qui déblie saus lieureup d'eau.

De même, d'Utica à Montézuma il n'a pas été difficile de se procurer l'approvisionnement nécessaire. Le pays que le canal traverse est maréeageux; on y trouve en abondance des sources et des ruisseaux qui ne tacissent jamais, et dont quelques-una servent à dégorger de petits lacs on de vastes étangs. Il y a , d'ailleurs , uue dernière prise d'eau dans le Mohawk à Rome. Sur plusieurs points de cette distance , le canal remplit l'office d'artère de desséchement en même tenns que celui de ligne de navigation.

De Montézanna au lac Érié, au contraire, il n'était pas aisé d'obtenir de l'eau en quantité suffisante. On avait dû compter d'abord sur la rivière Génesee, et sur un certain nombre de ruisseaux qui coupent le pays, et on a construit de petites rigoles qui devaient en verser les eaux dans le canal, Mais Rochester est un centre d'industrie . important. Déjà , lorsqu'on creusa le canal , le nombre des moulins à blé v était considérable. Il était impossible, dans un pays agricole, de priver les meuniers de la force motrice dont ils avaient besoin, et il fallait prévoir le moment où, la culture se développant davantage, les moulins devraient se multiplier. On se détermina donc à recourir au lac Égic pour l'alimentation de toute la partie occidentale du canal jusques à Montézuma. A l'époque des chaleurs, la Génesee est absorbée tout entière par les moulins et par les nombreuses usines qui se sont élevées dans cette ville et en font uue des premières cités manufacturières de toute l'Amérique du Nord, et les cours d'eau du voisiuage sont à sec. En réalité, à part le Tonawanda et le ruissean d'Oak-Orchard, tous les tributaires de la section occidentale du canal ne lui apportent presque rien à l'époque de la navigation la plus active. C'est donc du lac Érié, réservoir à la vérité inépulsable, que le canal tire alors la preseue totalité de ses eaux pour une distance de 256 kilom. On a eu soin de donner au plafond du canal une pente légère. De Black-Rock à Lockport. sur une distance de 45 kilom., il y a une inclinaison de 0,000016 par mêtre (1 pouce par mille ); à partir de Lockport, pendant un intervalle de 98 kilom., l'inclinaison n'est plus que de 0",000008 par niètre (un demi-pouce par mille). Divers autres longs biefs out recu aussi une certaine inclinaison. A partir de Schénectady, par exemple, les preniers kilom, en descendant ont la pente de 6",0000f6 par mètre; cette mesure n'a pourtant pas été adoptée pour tous les biefs de quelque étendue, et on a regretté qu'elle n'eût pas été plus générale (1).

En fait, le canal ne manque d'eau dans aucune de ses parties. Cependaint il a fallu une extrieue vigilance pour que les 298 kilonu, qu'alimente l'eau du lac vissent toi-jours. l'apprévisionnement que réclamait un commerce considérable. La tranchée de Lorkport au lac s'obstrue de sahles et des débris des couches calcaires qu'elle traverse, et les plantes aquatiques à y développent en grande quantité. Les Commissaires des Canaux, en procédant à la reconstruction du canal, se sont appli-qués à faciliter l'écoluienent des caux dans ce grand bief. Quojue dans les passages difficiles le nouveau lit du canal ne doive pas àvoir plus de 15°,25 à la lique d'eau la la tranchée de Black-Rock à Lockport il aura 18°,91. En outre, il recerva me inclinaison double de celle qu'ou lui avait primitivement donnée, c'est-à-dire de 0.000032 par nuitre.

Les ouvrages les plus remarquables que l'on rencontre sur la ligne du canal Érié sont ;

<sup>(4)</sup> Je tiens de M. B. Wright que l'on s'était répenti de n'avoir donné sueune pente au long bief de Syraeuse à Utica. Lorsque ce bief est encombré de bateaux vers son extrémite orientale. L'ean arrive avec lenteur aux éclaies voisines.

1º Les spacieux bassins d'Albany et ceux de Troy.

A Albany, le cunal se termine par un vaste bassin, exécuté par une compagnie moyemnant une dépense de 640,000 fr., et qui a environ 1,300 de lotong sur 100° de largeur moyemne. Il n'est séparé de la rivière que par une digue ou chaussée sur laquelle ou cupile des bois de charpente et des planches, et oû sont bâtis des magasins; il se termine par une écluse de diuncaison suffisante pour donner passage aux sloops du fleuve. Ce bassin est une conquête faite sur le fleuve, qui, auparavant, était là d'une largeur démesurée, et dout la navigation s'est améliorée sur ce point depuis qu'on a ainsi resserré son lit.

2° Les deux ponts-aquedues des environs de Cohoes et de Schénectady, sur lesquels le canal quitte la rice droite du Mohawk et y revicat; ils se composent d'une cuvette no bois sur piles de maçonneric. La largeur des travées, d'axé à axe, est de 13°,42. Le premier a 302° de long et 27 travées, le denxième 228° et 17 travées. On avait estimé à quinze ans. la durée du bois dont est formé le coffire de l'aqueduc; mais ce chiffre doit être considéré comme un maximum sur lequel il ne faut pas compter. En genéral, le bois employé dans les travaux publies des États-Unis ne dure pas plus de dix ans.

3° Le laurance de Scholarie.

4º Le mnraillement de Little-Falls et le pont-aqueduc en pierre du même lieu, par lequel l'eau de la rigole alimentaire se déverse dans le canal.

6º Le remblai de Victor, sur leque le canal traverse la petite vallée de l'Ivadequot, aux une aspace de 1200°, dans la plaine fertile qui s'étend autour de Rochester. Le caual occupe la crête d'une rangée de collines au travers desquelles le ruisseau s'est fait jour par une tranchée qu'il a fallu combler. La plus grande hauteur du reunbaie est de 27 su-desaus du niveau de l'eau de l'Ivadequot, sa largeur à la baso est de 75°: une arche de 8° de diamètre y a été ménagée pour le passage du ruisseau. Dans le premier devis, ce remblai était évalle à 112,000° n° à, en supposant qu'il n'eût que 10°,37 de large au sommet. On a dû, le faire plus considérable.

6º Le pout-aqueduc de Rochester, sur lequel le canal traverse la rivière Génesce. Il a 482 de lois, Il est percé de once arches, dont neuf out une ouvertarcéol 157,25. Cet ouvrage intéressant, qui cependant est peu digne du renom dont il a joui au light de la commanda de la c

le pont-aqueduc auraient été reliées, moyennant un détour de 6,400°, par la rigole alimentaire, rendue navigable, et par ce tronçon du canal de la Génesee. A la fin de la campagne de 1838, cette communication supplémentaire à travers la Génesee était assurée : du reste ancun accident n'était arrivé encore au vieux pont-aqueduc, et on espérait que le nouveau serait achevé pour l'ouverture de la campagne de 1840,

7º La double rangée de cing écluses qui se suivent immédiatement sans aucun intervalle à Lockport.

8º La tranchée dans le roc, de 12 kilom., qui va de Lockport à Pendleton sur le Tonawanda. Cette tranchée commence immédiatement au-dessus des écluses de Lockport. Elle a d'abord 3°,97 de profondeur; elle va en augmentant pendant un espace de 2.500°, et elle atteint le maximum de 9°,30. Le terrain s'abaissant ensuite graduellement; elle diminue par degrés jusqu'anx bords du Tonawanda, où elle n'est nlus one de 8".66. Le terrain à traverser est une roche calcaire quelquefois siliceuse, tantôt en masses dures que la poudre même entame avec peine, tantôt en lits minces qu'on a pu enlever avec la pointerolle ou au moven de leviers. La roche est recouverte par la terre végétale ou par le tnf sur une épaisseur qui va quelquefois à 3º.50, mais qui rarement est de plus de la moitié. On a pu profiter d'un ravin pour une partie de cette tranchée. Les sources affluentes ont donné beaucoup d'embarras; sur un espace de 3,200°, il a fallu ménager un fossé pour l'asséchement du terrain. Enfin, en quelques points, on a rencontré des sables mouvants. La maieure partie de cette tranchée a dû être payée sur le pied de 1401.,25 à 1441.,75 l'yard cube, ou moyennement de 10 fr. 50 c. le mètre cube. Le nombre de mètres cubes de rocher enlevés a été de 246,000.

9º La jetée et le bassin de Błack-Rock.

Le canal présente en outre un bon nombre de moindres barrages dans le lit des ruisseanx : les uns en aval du canal, lorsqu'il doit traverser le ruissean de plain-pied ; les autres en amont , pour former une prise d'eau et servir de point de départ à une rigole alimentaire: dans ce dernier cas, le canal passe par-dessus le ruisseau. Quand le canal traverse les ruisseaux dans leur lit, il est toujours muni d'une écluse de garde.

Il y existe aussi plusicurs ponts et quelques ponts-aquednes de 30 à 70° de long, un grand nombre de pontceaux en maçonnerie ou même en fer, c'est-à-dire formés de tuyaux de fonte de 0",60 à 0",90 de diamètre , qui suffisent à l'écoulement des ruisseaux peu considérables. On y compte pareillement une assez grande quantité de larges déversoirs. Quant aux petits ponts de bois établis à la rencontre des routes ou dans les rues des villages, ils sont au nombre de plusieurs centaines, peut-être d'un millier.

Le canal a 12°,20 de large à la ligne d'eau et 8°,44 au plafond. L'inclinaison des talus est ainsi de 3 de base snr 2 d'élévation verticale. La profondeur d'eau est de 1",22. Le chemin de halage n'est qu'à 30 ou 50 centimètres au-dessus du niveau de l'eau; il a 3 à 4" de large; les éciuses ont 4",57 de large et 27",45 de long entre les buscs contre lesquels s'appuient les portes.

Les dimensions des écluses ne sont pas bien proportionnées; la largeur en est un peu trop forte pour la longueur. C'est que dans l'origine, d'après ce qui m'a été rapporté par M. Wright, on songeait à faire passer les hateaux deux à deux dans les éduses, ainsi qu'on le pratique en Angleterre pour les embarcations des petits canaux Ioroqu'elles se présentent sur les grauds. On était porté à rroire que la petite navigation anglaise conviendrait aux États-Enis, et our ressentait l'influence des recommandations de Fulton en faveur de bateaux chargés de vinge-teinq tonnes au plus. Les hateaux auraient eu 2°, 13de large seulément (so fit même veuir d'Angleterre une embarcation de ce genre, qui devait servir de modèle. Plus tard on renonça à ce système, mais îl y avait déjà beaucoup d'écluses arbevées ou commencées en conséqueire. M. Wright ne alt qu'il considérait conune préférables les dimensions des écluses du canal de la Chésapenke à l'Ohio, 4°, 3° au 30°, 50.

En Angleterre il existe deux classes de canaux, ceux de grande et ceux de petite navigation. Dans l'Angleterre et le pays de Galles, M. Dutens, inspecteur-général des-Pontset-Chaussées, estime que, sur 3,600 kilom, de canaux, il y en a 2,000 de grande uavigation et 1,600 de petite. D'après les observations de ce savant ingénieur (1), confirmées depuis par celles beaucoup plus détaillées de M. Charles Dupin (2), les canaux de la première classe ont généralement 12°,79 au niveau des chemins de halage (ce qui suppose 11 à 12" au plus à la ligne de flottaison), 7",31 au plafond et 1",52 de hauteur d'eau. Leurs écluses out communément de 23 à 26° de longueur entre les buscs, et 4°,60 de largeur: Ainsi le canal Érié a dans sou lit et dans ses écluses à très-peu près la largeur des canaux anglais de grande navigation : mais sa profondeur est moiudre d'un cinquième. Il est vrai que plusieurs des canaux de grande navigation d'Angleterre ont seulement 1°,37 d'eau. Les canaux auglais de petite navigation ont le plus souvent 8°,70 dans le haut , 4, 87 au plafond et 1",22 de profondeur. Leurs écluses ont la même longuegr que celles des cananx de grande navigation, c'est-à-dire 23 à 26°, mais une largeur moitié moiudre; elle est senlement de 2º,30. De là il résulte que les bateaux des petits canaux peuveut entrer accouplés dans les écluses des grands canaux.

Tous les canaux anglais, dit M. Duteus, n'ont qu'un chemiu de halage dont la largeur varie entre 2 et 3".

En France, nous avons de pième des canaux de deux ordres, ceux de grande et ceux de pette section, inais pressue tons nos canaux sont à grande section. Leux dimensions alors sont supérieurs à celles du canal Érié et des canaux anglais de grande navigation. Ils ont à la ligne de flottaison 15° de largeur, [19° au plafond et 7°,65° deau. Corsque les terres sont saus consistance, au lieu d'une inclinaison de 3 de base sur 2 de hauteur, en prend celle de 2 sur 4, en laissant au plafond la mênte largeur, ce qui auguente la largeur à la ligne de flottaison et la porte à près de 17°. Leurs cécluses ont 33°,50° de long entre les buses, et 6°,20° de largeur.

Sur nos canaux il y a fréqueniment deux digues de halage de 4º de largenr.

Le canal du Berry, l'un de nos cauaux à petite section, a 10° de large sur 1°,50 de profondeur, avec des écluses de 30°,50 sur 2°,70.

<sup>(1)</sup> Minoires our les travoux publics d'Angleterre , 1819 , page 81.

<sup>(2)</sup> Force commerciale de la Grande-Bretagne , 1824.

Les écluses du canal Érié sone en pierre de taille (calcaire bleu de transition compacte) et en mortier hydraulique. Quand elles ne sont pas fondées sur le roc, et particulièrement entre Utiea et Montéraums, on les assied sur un lit de madriers de 0°,30, recouverts de planches de 0°,975 bien jointes. Dans l'intérieur du sas, au-dessus, de cette rangée de planches, on en a poée une autre de 0°,95, bien cellatée. Les maisdres portent eux-mèmes sur des pilotis avec lesquels ils s'assemblent par teon et mortaise. Ou évalue la dépense des écluses à 17,846 fr, par mètre de chute.

En construisant le canal, on en avait garairles bords, Jorsqu'il était en remblai, de pierres et de calloux roulés confondus péle-mête avec les terres àn remblai. On croyait les reulire ainsi plus résistants et plus imperméables. Mais ee système n'empéche point les hivéches; il facilite même les futies et les infiltrations plutôt qu'îl ne les prévient. Lorsque les remblais sont ainsi mélés de pierres, ils sont bien moins étanches, et l'on a heautoup plus de peine soit à découvrir, soit à boucher les voies d'eau. Lorsque l'on répare une rupture des hords ou que l'on cure le canal, ces pierres donnent de l'emlarras. M. Wright, dont j'ai fréquemment consulté la vieille expérience, un dit à cette oversion que sur les canant, o'îl nos exproposait de mouvir des lateaux avec me vitesse un peu considérable, il n'y avait rien de unieux à faire que de laisser au niveau de l'eau, à droite et à gauche, une surface unie ou berne, de deux à trois pieds de large, en évitant d'ailleurs de donner aux talus une inclinaison qui fût plus rapide que celle qui correspond à 2 de lase pour 1 de hanteur.

De tous les ingénieurs qui pièrent part à l'exécution de cet ouvrage, celui qu'il faut vietre en première ligne est M. Benjamin Wright; parmi les ingénieurs sous ses ordres, MM. Roberts et Canvass Wibbe étaient les plus distingués. Les Commissaires des Cananx, laissèrent aux hommes de l'art une grande latitude quant aux détails de l'exécution, et se contentièrent de la direction générale de l'administration de l'entresit. La plus rude tàche de la commission, et surtout de Clinton, fut de faire adopter le canal par l'opinion publique, et d'écarter, au sein de la législature, les obstacles qui en générale un en ralentissaient l'accomplissement.

C'est à Clinton que la voix publique attrilure la gloire d'avoir fait adopter le project du grand canal et de l'avoir mené à bonne fin dans am bref déclai. Cet homme de génie fut président du Burcau (Board) des Commissaires des Canux pendant 1816 et 1817; en 1818, il devint Couverneur de l'Etat sans cesser d'être le membre le plas influent et plas influent les plas

<sup>(</sup>t) Le Président actuel des États-Unis, M. Van Buren, était alors membre de la législature de l'État de New-York. Il ful du nombre de crux qui s'apposèrent à la destitution de Clinton.

été porté à la Présidence des États-Unis, si une mort prématurée ne l'etit celteré en 1828, au moment où la brillante réussite du canal Érié redoublait pour lui l'affection et le respect de ses concitoyens (f). Clinton a opéré une révolution dans l'Union. L'exemple douné par le canal Érié et l'émulation excitée par le prodigieux succès de cette entreprise out complétement métamorphosé, aux États-Unis, les conditions de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et du commerce; il en est résulté une accélération incaleulable dans le mouvement d'expansion de la civilisation sur la surface de l'Amérique septemtrionale. Clinton a mis entre les mains de sa patrie un admirable instrument de prospérité et de grandeur; etc equi légitime la reconmissance qui entoure sa mémoire, c'est qu'il vanit seul conscience de la portée de ses efforts.

Le tableau suivant indique l'itinéraire sur le canal Érié, à partir de chacune de ses extrémités.

ITINÉRAIRE SUR LE CANAL ÉRIÉ, En prenant pour points de départ les deux villes d'Albany et de Buffalo.

|                                            | DIST       | NCES, EN RILONE | TRES,       |  |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|--|
| STATIONS.                                  | partieber. | čáboy.          | de Buffale. |  |
| Albany                                     |            |                 | . 586       |  |
| West-Troy.                                 | 41         | 11              | 575         |  |
| Jonetion des deux canqux Ériè et Champlain | 3          | - 14            | 572         |  |
| Colores.                                   | 3          | 16              | 570         |  |
| Poul-Aqueduc inférieur du Nobawk.          | 5          | 21              | 863         |  |
| supérieur d'                               | 21         | 42              | 364         |  |
| scheneetady                                | 6          | 48 -            | 836         |  |
| Notterdam,                                 | 13         | 63              | 523         |  |
| Schoharie Creek.                           | 21         | 84              | 502         |  |
| Fultonville.                               | 8          | 92              | 494         |  |
| Big Nose                                   | 11         | 103             | 483         |  |
| Canajobarie.                               | - 8        | 111             | 475         |  |
| Fort Plain.                                | - 8        | 116             | 470         |  |
| Dieffendorf's Landing.                     | 8          | 121             | 465         |  |
| Saint Johnsville et barrage de Minden.     | 3          | 124             | 462 -       |  |
| East Canada Creek et Manheim               | 6          | - 130           | 436         |  |
| Indian Castle Creek                        | 4          | 134             | 452         |  |
| Little Falls.                              |            | 142             | 441         |  |
| Herkimer.                                  | 13         | 154             | 432         |  |
| forgan's Landing                           | 4          | 158             | 428         |  |
| Frankfort                                  | 4          | 162             | 425         |  |
| Ctica. — Canal Chenango.                   | 13         | 177             | 409         |  |
| Whitesboro.                                | 6          | 183             | 403         |  |
| Oriskany Creek.                            | 5          | 168             | 398         |  |

<sup>(1)</sup> Il mourut le 11 février 1828. Il avait cinquante-neuf ans.

|                                         | M DESTANÇES, EN XILOMÉTRES, |           |            |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|--|--|
| STATIONS.                               | partielles.                 | d Albany. | de Bullide |  |  |
| Some — Canal du Black-River             | 13                          | 201       | 385        |  |  |
| Poni-Aqueduc du Wood Creek (Fort Bull). | 1                           | 202       | 384        |  |  |
| Stony Creek                             | 7                           | 209       | 877        |  |  |
| New-Loudon.                             | 3                           | 212       | 374        |  |  |
| Oneida Creek (Durhamville)              | 14                          | 226       | 360        |  |  |
| Canastota                               | 9                           | 235       | . 351      |  |  |
| New-Boston ou Canasaraga. ,             | . 6                         | 241       | 345        |  |  |
| Chittenaugo Creek Canal Chittenango     | 8                           | 246       | 340        |  |  |
| Kirkville.                              | ' 8                         | 254       | 332        |  |  |
| Manlius.                                | 7                           | 261       | 325        |  |  |
| Rigole du Limestone.                    | 4                           | 262       | 324        |  |  |
| Id. d'Orville                           | 3                           | 263       | 321        |  |  |
| Lodl                                    | 8                           | 273       | 313        |  |  |
| syracuse. — Canal Swego.                | 1                           | 274       | 812        |  |  |
| Solder.                                 | 4                           | 978       | 308        |  |  |
| Belle-Islo.                             | 7                           | 283       | 304        |  |  |
| Nine Mile Creek                         |                             | 266       | 300        |  |  |
| Cainton.                                | 10                          | 206       | 290        |  |  |
| Perd.                                   | 3                           | 299       | 287        |  |  |
| lordan                                  | 7                           | 396       | 280        |  |  |
| Cold Spring                             |                             | 307       | 279        |  |  |
| Weedsport.                              | . 1                         | 307       | 271        |  |  |
| Centreport.                             | . 8                         | 317       | 269        |  |  |
| ort Byron                               | 3                           | 320       | 200        |  |  |
| Monteguma et Lakocort. — Canal Senera.  | 10                          | 330       | . 236      |  |  |
| Jockpit.                                | . 9                         |           |            |  |  |
| Divde.                                  | 9                           | 839       | 247        |  |  |
|                                         |                             | 348       | 230        |  |  |
| ock Berlin.                             | 8                           | 336       |            |  |  |
| yons                                    | 6                           | 362       | 224        |  |  |
| ockville.                               | 10 .                        | 372       | 214        |  |  |
| Yewark                                  | 1                           | 373       | 213        |  |  |
| ort Gibson.                             | <b>5</b> .                  | 379       | 208        |  |  |
|                                         | 8                           | 386       | 200        |  |  |
| Hacedonville                            | 3                           | 393       | 193        |  |  |
| Wayneport.                              | 4                           | 397       | 189        |  |  |
| airport                                 | 8                           | 405       | 181        |  |  |
| ittsford                                | 12                          | 417       | 169        |  |  |
| Sillingast's Basia                      | .6                          | 423       | 163        |  |  |
| Sochester. — Canal de la Genesce        | 10                          | 433       | 153        |  |  |
| Brockways                               | 16                          | 449       | 137        |  |  |
| krockport                               | 16                          | 463       | 121        |  |  |
| iolley                                  | 8                           | 473       | 113        |  |  |
| kie                                     | . 6                         | 479       | 107        |  |  |
| Albiou.                                 | 10                          | 489       | 97         |  |  |

| STATIONS.      | DISTANCES, EN RILOMÈTERS, |           |            |  |  |
|----------------|---------------------------|-----------|------------|--|--|
|                | porticites,               | d'Albany. | de Balfalo |  |  |
| Eagle Harbour. | 8                         | 494       | 92         |  |  |
| Knowlesville   | 6                         | 500       | 86         |  |  |
| Medina         | 7                         | 807       | 81         |  |  |
| Middleport     | 9                         | 516       | 70         |  |  |
| Lockport       | 20                        | 836       | 50         |  |  |
| Pendleton      | 13                        | 848       | 38         |  |  |
| Tonawanda.     | 18                        | 566       | 20         |  |  |
| Black-Rock.    | 15                        | \$81      | 8          |  |  |
| Buffalo        | 8                         | 886       | 0          |  |  |

Reconstruction du canal Érié.

Les canaux de l'État de New-York avaient été établis sur des dimensions asserfailes. L'exemple des canaux anglais avait exercé une grande influence sur les Commissaires des Canaux. Des motifs d'économie avaient achevé de les décider. L'immense succès du canal Erie inti en évidence l'avantage qu'il y aurait à le creuser et à l'Élargir. Bientôt la question devint urgente parce que les éclases ne suffisant plus au passage des bateans, il fallut s'occuper de les doubler, et qu'avant de construire la nouvelle sérier d'éclases il était nécessaire d'arrêter les nouvelles dimensions à donner au canal.

La dépense devait être considérable ; l'opération elle-même devait soulever mille difficultés, car on e voithi ni ne pouvait suspander la navigation. Gependant l'État de New-York prit son parti sans hésiter, avec cette fermeté calme de résolution qui a constamment présidé à ses entreprises. En 1835, une loi antorian les Commissaires à procéder à l'ágrandissement du canal, et à doubler les éclaises aussitôt que, dans leur opinion, l'intérêt public l'éxigerait. Il était entendu qu'ils pourraient modifier le système des ouvrages, et, toutes les fois qu'ils lo jugeraient indispensable, faire échoix d'un nouveau tracé, même à la traversée des villes et villages. Sans cette dernière clause ils ussené téé à la merci des indérêts locaux et privés.

Le 3 juillet de la même année, la veille de l'anniversaire de l'Indépendance, les Commissaires des Canaux, usant de ce pouvoir discrétionnaire, décidèrent qu'on so mettrait immédiatement à l'œuvre.

Les dimensions qu'ils out définitivement adoptées so rapprochent beaucoup, aftest que l'indique le tableau suivant, de celles que récemment, en France, l'administration a choisies pour le canal latéral à la Garonne, destiné, avec le canal du Midi, à unir la Méditerranéé à l'Océan, tout comme le canal Érié rélie à l'Océan le réseau des grands lacs qui constituent la Méditerranée de l'Amérique du Nord!

|                                                |   | - | Can | al . | Érié agrandi. | - Canal latéral à l |
|------------------------------------------------|---|---|-----|------|---------------|---------------------|
| Largenr au plafond                             |   |   | ٠.  |      | 128, 81       | 11" >               |
| à la ligne d'eau, dans les terrains consistant | s |   |     |      | 21 35         | 17 60 (1)           |
| dans les terrains friables.                    |   |   |     |      | 21 35         | 19 80               |
| Haulenr d'eau (2)                              |   |   |     |      | 2 13          | 2 20                |
| Largeur des écluses                            |   |   |     |      | 5 49          | 6 »                 |
| Longueur                                       |   |   |     |      | 33 55         | 33 .                |
| Largeur du chomin de balage (9)                |   |   |     |      | 4 97          |                     |

On a dû quelquefois s'écarter de la largeur normale. Partout eependant on a laises au canal une belle largeur, soit pour donner écoulement à l'eau, alin qu'elle aille alimenter les biefs successifs, soit pour faciliter partout le croisement des bateaux. Ainsi, dans les villes où le terrain est fort cher, le canal r's jamais mois de 187-30; et, les parois étantalors insonnées et verticless, il y offre la méme section qu'ailleurs. En un petit nombre de points très-escarpés ou dans de grands remblais, là, par exemple où des rochers à pie resserrent la vallée du Mohawk, comme au groupe de trois écluses placé en avant de Schencetady, à Flint Hill, à l'escarpement qui suit les deux écluses de l'hillige, à l'anikee Illil, au-dessus de Fultonville, à Little Nose, à lig Nose, à Dieffendor 7, Bill, à L'etie, et vis-è-vis d'Herkimer, ainsi que dans les marais de Cayuga et aux remblais de l'Irondequoit, du Sandy Creck, de l'Otter Creck et du Fish Creck, on ne lui a pas dommé moiss de 17-20.

Le nombre des écluses sera réduit de 83 à 77 par la diminution des pentes et contre-pentes à racheter et par un léger accroissement de leur chute moyenne, sans cependant qu'on dépasse, pour aucune, 3°,35. On les établit avec le plus grand soin, et l'on n'y emploie que des pierres de choix. On les évalue moyennement à 200,000 fr. (4) et à

<sup>(1)</sup> En outre il y auts not in conta listera, de chappe côte, an aispan de la ligne de fottaison, une hanquate de 0º 40.0 de large, une languelle sura piantes une ligne de jones emablédés e dei cep, un cantal du Moil, extrer une infante conversatirée a) houvrous sur les tales et esign si peu de frais d'entretien (20 fr. por kilomètre). Ainsi, à la ligne d'esta, le canal laterie sur retienersa.

Sour les ponts mayonnés, en petit nombre, qu'on a constrains à la rendoutre des routes repuises di dipartementajas reclusivement, la largure du li des rauta liveral terra de prime d'un mêtre, suprejement a Traile des écluses.

(2) Nous mentionnous ici, comme dons tout le reste de cet ceit, la hasteur d'aux dans le iti de crand. La hasteur sei the heutrioir de bapec des écluses, qu'in finite te tirant de hasteurs, en troposous un pre unointer. Sur le crand lateral,

elle au de 2 °. (S) Le conal latéril » deux chemins de hálage. Sur le cauel Érié , on surs , de l'autre côté du canal , una digue de 3º 03 de couronnement. La lurgèur inflique pour le chemin de lataige du canal Érié est celle qui est, adopte pour tous les rass où il est en remblai. La do li est un livreus du sol, on la il a dome 4° 27. Sou les pouts, que na redétils la lurgeur

sur le ranal firit à 5°,000, « un ré canal lateral à 5°,000 d'un rôte, « à 1° 200 de l'autre.

(4) Les premières édutes contriblés sor le canal lateral à la Guenne, du crès che de Trobouse, su codvent que 500,000 fr.

Il est vari qu'elles ue sont pas en pierre de taille. La bripe et le belon y foost un grand tôle. La pierre de taille à été réservire pour les encogances su pour former quelques chaines. Tout le parement des holpyers est en brique; pasis c'est de la brique de ches de la brique de ches de la brique de ches parties.

400,000 fr. quand elles sont doubles. On espère qu'avec le nouveau vannage dont on les munit, le passage d'un bateau s'effectuera en moins de trois minutes. On les double dés à présent sur tout l'espace compris entre Albany et Syracuse. A l'ouest de cette dernière ville, on ne les double guère qu'à Lockport.

Le nouvel aqueduc de Rochester est en pierro de taille d'excellente qualité, qu'il a fallu faire venir à grands frait des carrières d'Onondaga, prèse de Syraçuse. Il a sept arches de 15°,86. L'épaisseur des piles et des culées est de 3°,05. Les abords en maçonnerie ont en tout 65°,27°, ce qui donne à l'ouvrage une longueur totale de 26°1',60. La largeur de la cuvette est de 13°,73. Il sera ainsi très-aisé aux bateaux de 5° croiser. Sur le canal latéral à la Garonne, les ponts-aquedues offront une voie d'eau de 8° seulement.

La dépense de l'agrandissement du canal sera énorme. A l'origine on supposait qu'elle serait de 66,219,467 fr. En 1839, un devis plus détaillé la fixait à 124,815,270 fr. Les travaux furent d'abord poussés avec peu de vigueur, à cause des embarras financiers du pays; mais, à partir de 1838, on leur a imprimé plus d'activité, et la recrudescence de la crise, en 1839, ne paraît pas les avoir ralcutis. Dans leur rapport annucl du 21 janvier 1839, les Commissaires des Canaux portaient à la somme vraiment extraordinaire de 55,498,000 fr. le montant des adjudications déjà passées, qui avaient eu lieu presque en totalité pendant la précédente campagne, et ils estimaient à 22,400,000 fr. ce qu'ils auraient à payer sur cette somme avant le 1er janvier 1840. Tout ce qui avait été adjugé alors devait être terminé le 1er avril 1842. Entre Albany et Utica, il n'y a plus à livrer à des entrepreneurs que des portions d'une exécution facile, que les Commissaires assuraient devoir être achevées à la même époque. En outre, les ouvrages les plus difficiles avaient des lors été commencés sur toute la ligne. Ainsi, dès 1838, on travaillait au pont-aqueduc de Rochester, aux cinq doubles écluses accolées de Lockport, et à la grande tranchée dans le roc entre Lockport et le Tonawanda. Le pont de Rochester était évalué, à la fin de 1839, à 2,446,400 fr. A la même époque on pensait que la grande tranchée de Lockport coûterait

Dans leur rapport du 21 janvier 1839, les Commissaires annouçaient qu'ils étaient en mesure de mettre en adjudication l'intervalle compris entre Syracuse et Montezuma, afin que les travaux y fussent terminjes pour la campagne de 1843, De Montezuma à Rochester, ils pensaient que le camal reconstruit-pourrait être ouvert au commerce le 1" avril 1844, et qu'enfin, entre Rochester et Buffalo, si l'adjudication avail lieu en 1839 et en 1840, il ne resterait plus rieu à faire au 1" avril 1845.

850,000 fr. par kilom., et les cinq doubles écluses accolées 2,976,000 fr.

A la fin de 1839, on travaillait activement aussi au bief de partage intermédiaire de Jordan, qu'on abaissait de 3°.35.

L'opération, qu'on avait d'abord présontée comme un simple élargissement, est donc devenue une reconstruction complète. Autant que possible on a utilisé l'ancien l'it, particulièrement dans les villes, poit il eut été difficile de le déplacer, et où ce déplacement elt porté attérinte à des habitudes prises et à des droits acquis. Sur un certain nombre de poitse, ecpendant, on a creusé le canal silleurs. On s'est imposé des règles sévères, afin d'assurer au canal une parânie régularité de service et de prévenir les accidents que ponvaient causer les cours d'eau rencontrés par le canal. Ainsi, dans la construction première, on traversait la plupart des forts ruisseaux et des rivières dans leur lit. Le nombre des ponts-aques dus était trè-limité. Comme nous l'avons dit pour le Scholarie, on soutenait le nivean des cours d'eau par un barrage, et une passerelle (ton-path bridge) jetés une le nisseau on ajoutée an Banc d'un pont, lorsque déjà il s'en tonvait un, servit de chemin de halage. On a reconna que ce système ne ponvait être maintenu, et partout on dêve des jonts-aquedies. Pans leur rapport ul 21 janvier 1839, les Commissires des Cananx déclaraient que cette modification an plan primitif leur avait paru indispensable. On conçoit qu'elle a dêt en entraîner beaucoup d'autres, puisqu'elle a changé le niveru de plusieurs biels.

Plusienrs condes à petit rayon, qui auraient géné le mouvement des grands bateaux, sont adoncis on remplacés par des lignes droites. Il en résultera une petite dimination dans la longueur du trajet. Ainsi, sur le long bief de Rôme, entre cette ville et Syracues, on raccoircit le trajet de 2,000°; savoi : entre Rôme et l'Oncida Creck, de 730°; un peu ples à l'ouest, à Canastota, de 720°; dans le voisinage du villace de Manlinis, de 1430° sur le bief de lordan, on eagune de même 1,600°.

Moyennant ces raccourcissements, le nouveau canal Érié aura tout au plus de 580 kilom. de développement, avec nne pente et contre-pente de 201\*,36, dont 200° seu-lement seront rachetés par des échases.

On n'a rien négligé de ce qui ponvait bien assurer l'alimentation du canal. On norte. dans ce but, de 9",15 à 18",91 la largeur de la tranchée de Lockport vers le lac Érié. en lui donnant des parois verticales, et le plafond y recoit nne pente de 0",000016 an lieu de 0",000008 par mètre. Il y aura également un accroissement d'inclinaison de Lockport à Rochester, sur un espace de 103 kilom. On multiplie les priscs d'eau dans le Mohawk. Le long bief où sont situées les villes d'Utica et de Rome recevra les caux du Black-River par une rigole navigable, à grandes dimensions, en cours assez avancé de construction aujourd'hui, dont nous parlerons bientôt. Au bief de Jordan. situé à l'ouest de Syracuse, quoiqu'il doive à peu près cesser d'être un bief de partage (f), on amène les eaux du Nine Mile Creek par nne rigole navigable, longue de 2,700" qui lie au canal le village de Camillus. Mais on a été obligé de renoncer tout à fait à emprunter les eaux de la Genesee pendant l'étiage à cause du développement qu'a pris à Rochester l'industrie de la mouture. Le canal agrandi sera réduit alors, plus complétement encore que l'ancien, aux eaux tirées du canal Érié pour les 256 kilom, compris entre Buffalo et Montezuma. C'est une entreprise trèshardie que d'alimenter un aussi long espace d'un canal de parcille dimension et où la circulation est si active, avec une seule prise d'ean. Les Commissaires des Canaux

<sup>(</sup>i) Entre Syracuse et Jordan, on n'aura plus à remonter qu'une éclose placée à Geddes.

sont convaincus qu'ils y parvieudront sans que la vitesse du courant venant du lac Érié dépasse 1,000 à 1,200° par heure.

On estime que, par suite de la refonte du canal, les frais de traction des bateaux seront diminués de moitié.

En s'imposant la condition de reconstruire presque partout le canal sur la même liqueet de lui conserve l'itéralement le même lit, on a rendu l'opération extrêmement lidicile, parce qu'il n'est pas possible de songer à un chomage. Il faut que, comme toujours, le canal reste livré à la circulation tant que la géber n'y me le san un obstacle invincible. Une interruption de la navigation, même pendant une soule campagne, serait considérée avec raison compue un désastre public. Ce serait le bouleversement d'innomprables existences, une perturbation commerciale fatale la ville de New-York, à l'Etat et aux Etats voisins. Il faut done pour les terrassements, par exemple, procéder à l'est grandissement pendant l'hiere, lorspu' une gérée profoude rend le lit du canal relade aux instruments, ou pendant la campagne au milieu des bateaux qui se succèdent ans relache et à l'infini. Au reste, lors même qu'il et été facile d'ouvrir un canal entièrement neuf, ce parti n'eût pas prévalu. Les Chambres, qui à l'origine ne s'attendisent, point à la dépense évorme qu'entraîne l'eutreprise, s'y fassert opposées, afin de ne pas porter préjudice aux localités et aux citoyeus qui jouissent de l'avantage de l'avoir à leur porte.

L'agrandissement du canal firié n'est pas la seule amélioration que cet ourrage doive recevoir. Des 1836, le Gouvrenuer appelair l'attention de la législature sur la nécessité d'ouvrir au canal, dans le lac Eric, un autre débouché que le port de Buffalo, qui n'est dégagé des glaces que fort tard. Ce projet est ajourné. On avait parlé aussi de prolonger le canal au-dessous d'Albany, parallèlement à l'Iludson, jusqu'à un point situé en aval d'un banc de sable relouté des mariniers, qu'on nomme l'Overshaugh. Nous dirons biendit comment le gouvernement fééral, pour atteindre le même but, s'est chargé d'améliorer J'Hudson dans son lit, en aval d'Albany, et.même an-dessou, jusqu'à Waterford.

Ainsi qu'il arrive souvent dans les entreprises des péuples comme dans celles des individus, l'on n'a bien compris toute l'importance de l'agrandissement du canal Erié qu'après l'avoir voté. C'est au reste parce qu'ils ont senti toute l'influence que cette mesure devait exercer sur la prospérité de l'Etat de New-York, que les Commissaires des Ganaux se sont décidés à adopter les dimensions qui ont prévalu en dernier liea, et qui sont plus considérables que celles qui avaient été annoncées en 1835.

Après la paix avec l'Angleterre, lorsqu'en 1816 la Jégislature se reuit à discurer l'accomplissement du canal Erié, la vaste et fertile (contrée qui s'appuie au nord sur le réseau des grands lats, et qui s'avance en pointe vers le midi entre l'Uhio et le Mississipi, ne comptait encore qu'un État constitué, celni d'Ohio. Dans cette même année 1816, le Territoire d'Indiana, c'entra prereun à la population requise de 0,000 habitants, fut admis au nombre des États. Depuis lors, les progrès des États d'Ohio et d'Indiana et de la couttée qui le savoishe ont tenu du prodige. L'Uhio doit compter aujourd'hui 1,400,000 habitans. L'Indiana en a plus de 600,000. Deux Etats nouveaux venus,

l'Illinois et le Michigan, en ont ensemble plus de 700,000. A l'onest du las Nichigan, entre ce la ce te Mississipi, un territoire qui date d'hier, celui de Wissonsin, luigue déjà le titre d'État, et sur ses Banes s'est formé le nouveau Territoire d'Iowa. La population qui afflue dans ces belles régions, sortie des Etats du Nord du littoral et principalement de ceux de la Nouvelle-Angleterre, est d'une activité et d'une finergie sans pareilles, et elle en fait un admirable usage. Elle n'a qui ne pensée, celle de déricher, de travailler, de préparer pour ses successeurs une terre promise. C'est chez élle une passion, et elle s'y consacre avec une ardeur de tous les instants et une sagacité merveil-leues. Sur cette contrée double de la France, où les émigrants accourent des États du littoral, où l'Europe envoie un nombreux contingent, où l'espèce se multiplie suivant une proportion nouie, tout norte à croire qu'il existera hientôt de puissants et populeux États, et que déjà dans une dizaine d'années il n'y anra pas moins de 6 ou 7 millions d'habitains.

Et le progrès de la richesse publique dans ces pays suit, s'il ne le dépasse, celui de la population. D'après le beau rapport afressé à la légistante de l'Etat de New-York par M. S. B. Ruggles, nommé depuis Commissaire des Canaux après la mort d'un citopen vénèré, M. Etienne Nan Renssalear, on estimait, en 1798, que dans tout l'espace qui s'étend à l'onest des Alleghanys, du golfe du Mexique au la Supérieur, la fortune publique, c'est-d-infe l'ensemble des fortunes privées, s'elevait à 60 millions de dollars (140 millions). Quarante ans après, en 1838, on évaluait qu'elle avait atteint 1,200 millions de dollars (6 milliards et demi).

Dans nos idées européennes , 6 o 2 millions d'habitants ne forment pas un grad un empire et ne fournissent pas absolument matière à un vaste commerce; mais 6 ou 7 millions d'hommes, tels que ceux qui peuplent aujourd'hui ce massif de l'Ouest de l'Union, équivalent, du moins sous le rapport du développement commercial, à un nombre plus que double d'Européens. Il n'y a pasé e race d'hommes qui possède une pareille puissance de production, qui soit mieux placée pour produire, qui se donne plus universellement les jouissances fondauentales du bien-être, et par conséquent qui, prise en bloe, consonme atuntal à beaucoup prés.

La nature a ouvert une double voie au commerce do cette région par les deux fleuves qui sevrent de déversoirs à la grande Vallée Centrale de l'Amérique septentionale; e est d'un côté le Mississipi avec l'Obio son affluent, et le Saint-Laurent de l'autre. Mist le Saint-Laurent à le détaut d'étre trop au nord et de déboncher dons des parages qui sont glacés une bonne partie de l'amée, puis dangereux jeudant quedques mois encore. Coinne ligne de natégation auturelle ouverte eu permanence, excepté au cœur de l'hiver, et comme artère entièrement nationale, le Mississipi restait dons seul.

Le canal Erié est une voie artificielle par laquelle l'État de New-York, mettant à profit le passage que s'est frayé l'Iludson au travers des montagnes, ainsi que la dépression qui continue vers les grands lacs le lit du fleuve, a créé une concurrence au Mississipi pour le commerce de la région qui borde la Méditerranée américaine. Ce débouché, établi par la main de l'homme, a, sur celuj m'a retairelé ha nisture, l'avantage d'offrir, pour la contrée baignée par les lucs , une ligne beaucoup plus courte. Il part du lac Érié qui occupe le centre du système des lacs. Il dispense les marchandises de l'obligation de passer par des climats chauds et humides, tels que celui de la Louisianc, où elles sont sujettes à se détériorer. Il évite à celles qui vont en Europe, comnie à celles qui en vienuent, le détour du golfe du Mexique et de la Floride. De nombreux canaux et chemins de fer, dont le développement va toujours croissant, qui pour la plupart aboutissent au lac Érié et qu'on achève avec la rapidité américaine, doivent incessamment rapprocher du canal Érié les districts intérieurs du massif qui s'appuie sur les lacs. Les houmes les plus éclairés de l'État de New-York ont compris que si leur caual cessait d'être un étroit fossé pour deveuir une grande et profonde ligne navigable, parfaitement servic et grevée seulement de péages modérés, il lutterait avec un bien plus grand succès que par le passé contre le Mississipi, et triompherait de toutes les autres lignes que les États de Pensylvanie, de Maryland et de Virginie ont construites ou construisent entre l'Atlantique et l'Ohio. Ils ont senti qu'ainsi la ville de New-York s'assurerait à januais la suprématie parmi les métropoles du littoral de l'Atlantique. Mesurant d'un œil sur l'accroissement du négoce des États de l'Ouest, ils ont vu que bientôt le seul produit des péages couvrirait et au delà tous les frais de l'agrandissement du canal Érié, si énormes qu'ils pussent être. Dès lors, la reconstruction du canal est devenue populaire dans l'État et elle a été conduite aveccette vigueur qui, en Europe, nous est familière toutes les fois qu'il s'agit de la guerre, mais que nous ne sommes pas parvenus encore à appliquer aux arts de la paix. · Voici, tel qu'il a été exposé par M. Ruggles, le calcul bien simple par lequel les

voici, jet qu'il a cte expôse par M. nuggies; je carin ben simpre par requer les Commissiers des Canaux et les membres les plus influents de la législature ont justifié à leurs propres yeux, et à ceux de leurs concitoyens, la dépense de l'agrandissement du canal Eric et ont démontré que ce serait une entreprise leurarite, même en faisant abstraction, s'il est possible, soit des bénéfires qui résulteront pour l'Etat de la concration rieviceable du commerce extérieur d'une grande fact de l'Utilon dans le port de New-York, soit de la mécesaité de terrasser la concurrence se grandes voies parant de Philadebluic, de Baltimore ou de Richmond neur atteindre les récisons de l'Ougents.

En 1886, la masse des produits qui out circulé sur les canaux de l'État de Nex-Vorx valait, d'après les cératuations officielles, 67 millions de dollars; une partie de ce coiumerce, qui peut étre portée à 50 millions de doll., concernait la portion de l'État qui est traversée par les canaux, et où l'on comptait une population de quinur cent mille àmes à peine. Si done le canal Eric desservait une population de 6 millions d'habitants pris dans les États de l'Ouest qui bordeat les lacs, le mouvement connercial, ainsi attive sur les canaux de New-York, devrait être de 200 millions de doll. Suposons cependant que le Mississipi continue à être employé pour les deux cinquièmes du commerce descendant de ces États, et pour un cinquième de leurs importations, il restera encore un mouvement de 140 millions de doll. au travers de l'État de New-York.

Or, dans l'état actuel du tarif, les péages provenant des objets qui parcourent le canal Érié tout entier, s'élèvent movennement à 4 pour cent au moins, et même à 5 pour cent de la valeur de ces objets. Il résulte de là qu'une valeur de 140 millions de dollars transportée des États de l'Ouest vers l'Atlantique ou du port de New-York dans l'Ouest, procurerait au Tréor, indépendamment de tous les bénétices que le transit rapporterait à l'État et aux citoyens, un revenu de 5,000,000 doll., au taux actuel des péages, et de 2,000,000 doll. au supposant les péages reluits de moité, ainsi qu'ul conviendrait probablement de le faire. Cette soume de 2,800,000 doll. fournie par les autres États sextir plus que suifisante pour puyer la totalité des frais d'entretien et d'exploitation du canal Érié, en les supposant doubles de ce qu'ils sont aujourd'hui, pour solder les intérêts à 5 pour cent de la somme nécessaire à la reconstruction, et de pour consacrer un amortissement de 3 pour cent de la Festimeton de la déteq uies controllement de controllement de la four et à l'extinction de la déteq qu'est contracté à cet effet, en admettant que l'on eût recours à l'emprunt pour se procurer la totalité de la soume estée car l'entropost.

Que scrait-ce donc lorsque la population des rives des lacs aurait dépassé le chiffre de 6 millions?

J'ai pensé qu'il me serait permis d'insister avec quelque détail sur les considérations qui aujourd'hui motivent, aux yeux de la population de l'Etat de New-York, l'idée hardie d'établir un canal qui rivalise avec la plus belle ligne de navigation qu'ait faite la nature. Je ne connais aucun fait qui puisse mieux faire connaitre l'esprit dans lequel de travaux publises sont actuellement coensu aux Eust-Unis.

Il réalite d'ailleurs de cette seconde époque de l'histoire du canal farie, lorsqu'on la rapproche de la première, un grand enseignement : c'est que, dans les contrées où les capituus sout peu alsondants en comparaison de la masse des améliorations qu'elles réclament, il est d'excellente administration de ne pas sepirer à donner aux travaux, des Forigine, le caractère de granduer et de perfection qu'ils doivent atteindre un jorr, et de les établir d'abord sur les proportions les plus modestes, afin de les réclifier plus rates sur d'autres dimensions, après que leur première exécution aura donné l'essor à la richesse publique. Si l'État de New-York avait voulu des 1817 construire le canal Érié d'après le plan qui se réalise aujourd'hui, il y aurait infailiblement échoué. Maintenant, au contraire, la reconstruction du caula, opérée dans les conditions les publispendieuses, n'est plus qu'un jeu pour lui, parce que le canal, 1et qu'il a été creusé, de 1817 à 1825. L'a curticit et lui a donné su debons un crétif diffinité.

## CHAPITRE III.

#### Canal Champlain. - Ligne directe de New-York à Onébec.

- Candl Champleon. Trace et longueur du canal; faible élévation du bief de partage. Dimensions. Bigoles; celle de Gle'n's Falls est un véritable canal. — Navigation dans l'Budson an-densus de Troy jusqu'à Waterford. — Agrandissement probable du cean Champleolisie.
- Lipra de l'Indon sa Sain-Laurent; canal Chembly; chemis de for de la Proirie. Birière Bichelien, qui lic le Champlain an Suin-Laurent. — Dimensions et depresse du canal Chambly. — Chemin de fer de la Prairie pour rendre à Montreil le commerce du les Champlain. — Trojet de New-York à Quebec et à Montreil.

#### Canal Chemolais

Le canal Érié lie l'Hudson au bassin du Saint-Laurent, le long de la dépression que présente le sol, à l'ouest d'Albany, en suivant le Mohawk. Le canal Champlain opère la même jonction dans la direction du nord, par une antre dépression, plus étroite mais plus profonde, qui existe sur le prolongement de l'Hudson, entre le lit du fleuve et le lac Champlain. Il se sépare du canal Érié un peu en aval de Waterford, à 14 ; kilom. d'Albany, traverse, près de Waterford, le Mohawk, dont, à cet effet, le niveau est élevé par un barrage de 490° de long et de 2°,20 de haut, longe l'Iludson par la rive droite jusqu'aux rapides de Saratoga, puis entre dans le lit du fleuve jusqu'à Fort Edward, à 78 : kilom, d'Albany; là commence le bief de partage, qui a 20 kilom, de long, A Fort Ann, le canal se confond pendant quelques kilomètres avec un ruisseau appelé Wood Creek, et s'en sépare quelques kilomètres avant White-Hall, qui est à la tête d'une baie effilée par laquelle se termine le lac Champlain. Le parcours total est de 117 kilom. à partir d'Albany, et seulement de 192 ; kilom. à partir du canal Érié. Le bief de partage est à 41",78 au-dessus de la basse marée à Albany, et à 16",47 au-dessus du lac. La pente et la contre-pente, à partir du point de jonction avec le canal Érié, sont de 44",83; elles sont rachetées par dix-huit écluses, dont onze sur le versant méridional et sept sur le versant septentrional, non compris les trois qui existent à Waterford, entre le canal et le fleuve. D'Albany à White-Ilall, la pente et la contre-pente sont de 58°,25.

Ses dimensions sont les mêmes que celles du canal Érié. Il a une rigole importante, qui conduit au hief de partage les caux de l'Hudson priess au-dessus des churtes de Glen, et qui a une longueure de 11 kilom. Elle est navigable. A proprement parler, c'est un canal véritable, car elle est munie d'écluses. En vertu d'une loi de 1835, on l'a élargie et ou en a reconstruit en pierre les écluses , originairement établies en hois. Une autre rigole conduit au hiéf de partage les aux de l'Hudson priess à Fort Édward.

l'ai dit que le canal Érié communiquait avec l'Hudson à Waterford. En réalité la

communication a lieu par l'intermédiaire du canal Champhain au moyen de deux cidures alimentées, sinsi que l'extrémité inférieure du canal Érié, par les caux du Mohawk prises au grand harrage établi à l'endroit où le canal Champhain le traverse. L'Iludson n'est pas naturellement navigable jusqu'à Waterford i, la navigation permauente et la marve s'arrêteut à Troy; mais, par un harrage construit en amont de Troy, et au moyen d'une dériration munit d'une grande écluse de 36 5,00 de long et 97,00 la larges, qui rachète une chute de 2°,75, les alongs du cabotage remontent jusqu'à Wa-

Le canal Champlain a été exécuté sons la direction de M. Geddes, qui avait fait les premières études du canal Érié avant la guerre de 1812. Il avait été tracé par un officier français, M. L. Garin, aidé de MM. Ch. Picot et Milbert.

Il est probable que l'agrandissement de canal Champlain suivra de près celui du canal Erié. On invarait à opérer que sur 102 ; kilom., c'està-dires sur le sisème du canal Erié. L'exécution du canal Chambly et le resserrement progressif des liens naturels, qui existent déjà entre la population de l'Union et celle du Canada, autoriseut à penser quée es estrait une entreprise profitable.

ITINÈRAIRE SUR LE CANAL CHAMPLAIN.

|                                                              | DISTANCES, EN MEI |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| STATIONS.                                                    | particiles.       | du point de dépar |
| CANAL CHAMPLADS.                                             |                   | -                 |
| Albany                                                       |                   |                   |
| West-Troy.                                                   | -11               | - 11              |
| Jonetion des deux canaux Érie et Champlain.                  | 3                 | 14                |
| Waterford                                                    | . 5 .             | 19                |
| Mechanicsville                                               | 13                | 59                |
| Stillwater                                                   | 7                 | 39                |
| Schuylers ille.                                              | 19                | 28                |
| Pont de Saratoga.                                            | 5                 | 81                |
| Fort Miller.                                                 | 3                 | .66               |
| Fort Edward.                                                 | 13                | 79                |
| Rigole de Glen's Falls.                                      | 5                 | 82                |
| Fort Aug.                                                    | 16                | 98                |
| White-Hall.                                                  | 19                | 117               |
| RECOLE DE CLES'S FALLS.                                      |                   | 1                 |
| Debouché de la rigule.                                       |                   |                   |
| Sandy Will                                                   | 5                 | 3                 |
| Gleu's Falls.                                                | 5                 | . 8               |
| Prise d'eau de la rigole                                     | 5                 | 41 -              |
| Extremité supérieure du bassin de reteaue où a fieu la prise |                   | 1                 |
| d'eau.                                                       | 8                 | . 19              |
|                                                              |                   | 1                 |

## Ligne directe de l'Hudson au Saint-Laurent.

Canal Chambly. - Chemin de fer de la Prairie.

Deux travaux exécutés dans le Cañada établissent, de concert avec le canal Champhain, une double liaison entre l'Hudson et le Saint-Laurent. On sait combien est remarquable cette fissure au fond de laquelle coule le lac Champhain, et qu'elle faciliel (offre pour univle centre de la vallée du Saint-Laurent au littoral de l'Atlantique, Québec de NewyKork. Une fois le canal Champlain ouvert, il em manquait plus, pour compléter et de communication, que de rendre praticable aux bateaux le court espace occupé par les raplées de la rivière Richelieu qui sort du lac Champhain pour se jeter dans le Saint-Laurent, à la têté du la Saint-Plairre, entre Montréal et Québec.

Le Richelieu, appelé aussi tantôt Sorel, tantôt Chambly, est le plus fort des affluents de droite du Saint-Laurent. C'est par lui que toutes les eaux qui se versent dans le lac-Champlain ont leur écoulement vers le fleuve. Son cours est peu étendu : il n'a que 120 kiloni, à partir de Rouse's Point et 91 à partir de Saint-Jean, point que l'on peut considérer comme l'extrémité septentrionale du lac Champlain. Les navires du lac le descendent jusqu'à Saint-Jean. Là commence une série d'obstacles et de rapides qui ne cessent qu'à Chambly, et qui sont particulièrement situés immédiatement à l'aval de Saint-Jean et à l'amont de Chambly, car, à part les rapides qui existent dans le voisinage de chacun de ces points, on ne signale dans cet intervalle que des rochers isolés aux Mille-Roches et qu'un haut-fond à Sainte-Thérèse. A Chambly, la rivière s'élargissant, forme un petit lac circulaire, parsemé de jolies îles, et d'environ 2,500° de diamètre, qu'on nomme le bassin de Chambly. A partir de là, son cours est tranquille, son régime facile, et la navigation parfaitement libre : les sloops et les goëlettes du Saint-Laurent remontent jusqu'à Chambly. Le canal à creuser de Saint-Jean à Chambly n'ayant que 18 : kilom., une compagnie canadienne s'en est chargée, et dès la fin de 1835, lorsque je visitai l'ouvrage, il était près d'être terminé.

Ses dimensions sont :

| Largeur à la | ligne d'eau. |  | , |  |  |  | 19" | ,50 |
|--------------|--------------|--|---|--|--|--|-----|-----|
|              | plafond      |  |   |  |  |  |     |     |
| Mantage No.  |              |  |   |  |  |  |     | 90  |

Il est fâcheux qu'on ne lui ait pas donné un peu plus de profondeur.

Les écluses ont 36",60 sur 6",10. Elles sont au nombre de dix et rachètent une pente totale de 26",30.

La dépense a été de 1,800,000 fr.

De White-Hall à William-Henry, sur le Saint-Laurent, il y a ainsi par le lac Champlain, le canal et la rivière une bonne navigation de 306 kilom.

Le canal Chambly tendait à donner à Québec un grand avantage sur Montréal. Il pouvait même avoir pour effet de dépouiller Moutréal d'une partie de son commerce au profit de la petite ville de William-Henry. Pour parer autant que possible à cet incoménint, les commerçants de Montréal ont eu l'idée de jeter un themin dére au travers de l'angle très-aigu compris entre le Richelieu et le Saint-Laurent, de manière à relier leur ville à celle de Saint-Jean. La distance est très-courté, de 25 ; kllom., sionn entre Saint-Jean et Montréal, du moins entre Saint-Jean et le village de la Prairiet, qui est situé vis-à-vis de Montréal, sur la même rive du Saint-Laurent que Saint-Jean, car Montréal est un la rive gaoche tandis que le Richelieu est un affient de droite.

Ce chemin de fer a dú être terminé en 1836 ou au commencement de 1837. Le terrain est extrêmement favorable; on a pn, avec très-pen de terrassements, ne pas dépasser la pente de 0°,004 par mêtre. Il y a un senl rayon de 540°; tous les autres sont plus considérables. Lorsque jétais sur les lieux, à la fia de 1835, on estimait que ce chemin de fer, construit dans un style économique, et à une seule voie, ne codierait que 750,000 fr., avec un matériel suffisant, et avec un batean à vapeur destiné à faire le service entre Montréal et la Prairie, sur le Saint-Laurent qui a sur ce point la largeur d'un lac.

Le chemin de fer lui-même n'était évalué qu'à 25 ou 30,000 fr. par kilom.

Au Canada, la main-d'œuvre est en général à plus bas prix qu'aux États-Unis d'environ 30 pour cent.

De New-York à Québec, par l'Hudson, le canal et le lac Champlain, la rivière et le canal Chambly et le Saint-Laurent, le trajet est de 834 kilom., savoir :

| De New-York à Albany          | . 219 kilo |   |
|-------------------------------|------------|---|
| D'Albany à White-Hall         |            |   |
| Be White-Hall h William-Henry |            |   |
| De William-Henry à Québec     | . 192 .    | • |
| TOTAL                         | . 834      |   |

Il est fort remarquable que, pour passer ainsi du grand port situé à l'embouchure de l'Hudson au grand port situé à l'embouchure du Saint-Laurent, on n'ait à franchir que 86°,63 de pente et contre-pente, ou même que 84°,55 en ne comptant que la chute des écluses.

De New-York à Montréal, par le chemin de fer de la Prairie, la distance est de 596 : kilom., savoir :

Total. . . . . . . . . . . . . . . . 596 50

## CHAPITRE IV.

#### Embranchements du Canal Érié.

Cust On-sign. — Sepriment de port d'Orsego nur cohi de Bullos, à l'appet du degel. — Projet de casal pour le bassaux à rapper d'Orsego à Bullons. — Canal Charge d'Orsego à Bullons de l'appet d'Orsego à Bullons d'Arrive d'Orsego. — Canal de las Covales. — Canal Charge de de l'appet de Bullons de la Canal Chitrasage, an Paits d'annie à le fre de Bedraire à Cardage et de Sprease as servières. — Outrébution de la trible de l'appet d'Uties sor le canal Étais, à Bulghanson sur la Soupubansah. — Belovières. — Outrébution de la trible d'Arrive d'appet de l'Arrive de la canal frie de la Cardage et d'Arrive au de canal frie de la Cardage et d'Arrive au de canal frie de la Cardage et d'Arrive au de l'arrive de la canal d'Arrive de la Cardage et d'Arrive avoir de la cardage de L'Alliquesy ou de Bechnier à l'Orse. — Transport de la cardage de Arrive d'Arrive d'arrive de la cardage de Arrive d'arrive de la cardage de Arrive d'arrive d'arr

### Canal Oswero.

De tous les canaux actuellement achevés qui s'embranchent sur le lac frié, le plus important et le plus productif est celui qui le relie au lac Ontario. Partant de Syracuse, il suit la rive droite de l'Onondaga et longe la droite du lac du même nom jusqu'au point où celui-ci débouche dans la rivière Onéida ou Oswégo, qui, en amont du point où elle reçoit les eaux du lac Onondaga, est appelée Seneca, du nom d'un des lacs ses tributaires.

C'est à proprement parler une canalisation de cette rivière. Son développement est de 61 kilom; sur la moitié environ de ce parcours, la navigation a lieu en lit de rivière. La rivière est barrée par huit digues accompagnées de petites dérivations et d'éclasse. Il y a quatorie éclases, dont trèze sont en pierre de taille, une en bois et en moeilon. La pente totale du canal est de 37-51 ou de 07,61 par kilom.

À son extrémités sur le lac Ontario, a été làtic la ville d'Oswégo, qui possède maineant uu bon port, et qui fait un commerce étendu. Au printemps la communication d'Oswégo avec les autres points du littoral des grands lacs est ouverte bien avant celle de Buffalo, à cause des retards qu'éprouve le dégel à cette dermière ville. En 1883, te habinats d'Oswégo, par manière de défi, envoyèrent dans le lac Érré, par le canal Welland, deux sloops qui prirent uu chargement do blé dans l'État d'Ohio. Le blé était arrivés d'oswégo, moulte et expédié à New-York avant que le port de Buffalo ne fit accessible.

La configuration du sol, le long du canal Érié jusqu' Syracuse et le long du canal Oswégo, avait donné quelque consistance à un projet gigantesque, celui d'une ligne de grande navigation à la vapeur entre le lac Ottate ot l'Hudson. D'après un avant-projet de M. E.-F. Johnson, rédigé en 1835 à la demande des habitants d'Oswégo, l'exécution de cet ouvrage serait facile, entre Oswégo et Utica, sur une distance de 140 kilom. Les travaux en cours d'exécution dans le Canada, pour le perfectionnement da Saiut-

Laurent, avaient attiré l'attention publique sur ce projet de caual et lui avaient acquis un certain noubre de partisans scrieux. Mais l'élargissement du canal Érié l'écarte à jamais; non qu'il soit impossible d'établir des bateaux à vapeur sur le audi Érié, mais parce que les dimensions nouvelles du canal, et particulièrement la largeur de ses écluses, excluent des bateaux comparables à ceux qui naviguent actuellement sur les laes, sur l'Iludosn, ou sur le Saint-Laurent.

On a dú achever depuis 1838 un chemin de halage qui permettra à la navigation de rémonter la rivière Seucra jusqu'à Baldwinsville, qui est à 8 kilom, environ au-dessus du point où elle reçoit les eaux du lac Onondaga. La législature y a consacré 15,000 doll. Ce sera une ramification du caual Oswégo.

Les dimensions du canal Oswégo et des autres embranchements sont les mêmes que celles du canal Érié tel qu'il avait été primitivement construit.

### Canal Cayuga et Senece.

Il relie le grand canal Érié aux deux hes Cayuga et Seneca, qui n'en sont éloigués que de quelques lieues. Il suit le cours de la rivière Seueca, à partir de Monténum où elle rencontre le canal Erié, en se confondant même fort souvent avec elle. Il communique d'abord par un petit embranchement avec le lac Cayuga, et, continuant à remonter la Seneca, il se termine à Genera, sur les bords ul hac.

Sa longueur est de 34 kilom. eutre Mointéanna et Geneva. Il compte onne écluses, qui rachétent une pente de 22-20. Ces écluses étient en beis; on les refait maintement en pierre, avec les dimensions adoptées pour le canal Erié agrandi. L'embranchement de Cayuga a 3,200°. Dans ces deruiers temps on s'est occupé d'approfondir le au point oû il s'unit au canal, de manière à permetire à des navires d'un tirant d'eau de 1-32 de s'avaneer jusqu'au canal. A cet ellet, on a ménagé, dans un baux de sable qui barre le lea è son extrémité septentionale, une passe qui offre 1-50° an moins de mouillage dans les plus basses eaux, et qui est large de 22°. Pour garantir ectte passe contre les sables, on la bordée du côté droit par une jetée de 42°2.73 (1,539 pieds), qui, partant de l'extrémité du lae, s'avanee jusqu'au point où il offre une profondeur suffisante. Une opération sensbable s'exécute une le lae Senoca.

Les deux lacs Cayuga et Senera sont navigables pour des bateaux à vapeur. Fort resserrés l'un et l'autre et pen sujets aux tempètes qui, sur les grands lacs de l'Amérique du Nord, sont assex fréquentes, ils sont praticables pour les bateaux ordinaires du canal. La longueur du premier est de 61 kilone, ; sa largeur varie de 1 ",500 à 6,000". La longueur du lac Seneca est de 56 kilone, et a langeur de 3 (200 à 6,500".

#### Canal Chemung.

Les deux laes Cayuga et Seneca sont tous les deux dirigés à peu près du sud au nord. Leurs pointes méridionales se rapprochent ainsi du bassin de la Susquétannah ce canal Chemung a pour objet de relier le lac Seneca au Chemung, appelé aussi Tioga, l'un des grands affluents de ce fleuve. Du lac à Elmira , sur le Chenung, ce canal a 37 kilom. Une rigole navigable, de 22 ±, kilom, condait au biet de partage, à Horse Heads, les eaux prises dans le Chenung au moyen d'un harrage établi à Paintel Post. La navigation remonte dans le Chenung issuju à Knoxville, à 3,300° de Paintel Post. Ce canal compte cinquante-deux éclusés en bois qui rachètent une pente et contre-opete de 1377-31 on movenmentent de 4-23 par kilom.

D'Elmira à Albany il y a, par le canal Chemung et le canal Érié, 457 kilom.

### Chemin de fer d'Ithace à Owere.

Le lac Cayuga se rattache à la branche principale de la Susquéliannah par un chemin de fer de 47 : kilom., qui a été entrepris par une compagnie, et qui va d'Ithaca sur le lac à Owego sur le fleuve.

Il franchit une crète élevée de 183°, 60 au-dessus du lac, et de 114°, 68 au-dessus d'Owégo. Le point culminant est à 13 kilom. d'Ithaca. Pour y arriver, il faut franchir deux plans inclinés dont voici les dimensions :

|         | BACTEUR<br>verticule. | LONGTEER<br>borizostale, | PACLUSANOS<br>en centidores, |
|---------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| i~ Plan | 155=,52               | 396*,66                  | 95,5                         |
| 2       | 32*,50                | 679~,79                  | 4,8                          |

Le premier plan est muni d'une machine fixe. Sur le second, les fardeaux sont élevés par des chevaux attelés aux wagons.

Les courbes ont été ménagées avec un excès de soin; le rayon minimum est de 2,135°,

Les transports y ont lieu au moyen de chevaux. Comme la plupart des chemins de feraméricains, il est à une seule voic. Ce qu'en France nous appelonis la voir proprement dite, et ce qu'aux États-Unis on désigne par le mot mieux approprié de superstructure, y y est, selon le système dominant dans le pays, principalement en bois. Un premièr y est, selon le système dominant dans le pays, principalement en bois. Un premièr cours de longrines, formée de pièces peu épaisses, est poée en terre sur un lit de gravier, de chaque côté de la voie. Par-dessus sont couchées des traveress perpendienaires à la voie, sur lesquelles éétend un rail formé par use longrine en bois recouverts d'une hande mince de fer. Ce chemin a été entrepris, en 1828, avant qu'on n'eut l'expérience des chemins de fer; il a coûté environ 2,667,000 fr. Lorsque j'étais sur les lieux, en 1835, on estimait qu'il exigerait eucore une certaine somme pour être mis en parfait état. En 1838, la législature a voié, à cet effet, en faveur de la compagnie, un prêt de 1,333,000 fr.

Ce chemin de fer est l'ouvrage de M. J. Randall.

A raison de 2,667,000 fr., il revenait par kilom. à 56,745 fr.; la nouvelle dépense de 1,333,000 fr. en porte le prix par kilom. à 85,106 fr.

## Canal du lec Crooked.

Ce petit lar paralèle aux lars Sencra et Cayuga, et siué près du premier, à l'ouest, est rattaché au système général de la navigation del État par uu petit caual qui, partiant des environs du village de Penn Yan, situé à son extrémité mord, aboutit au canal Sencra à bresden. Il a 13 kilom. La pente y est de 82°, soit moyennement de 6°,30 par kilom., et elle est rachetée par vinte-sent écluses en hois.

# Canal Chittenango.

C'est un embranchement au canal Érié, de 2 ; kilom. de long, situé à 246 kilom. d'Albany, et qui a été exécuté par une compagnie.

## Chemin de fer de Rochester à Carthage.

Ce chemin de fer de 5 kilom, part des abords du pont-aqueduc de Rochester et se termine au débarcadère de Carthage, qui marque la limite que peuvent atteindre les hateaux à vapeur et les geolétes du lac Ontario en remontant la Génesce. Entre Rochester et le débarcadère, la Génesce offre plusieurs cascades dont la présence a du écarter l'idée d'uu canal. Il faudrait, sur un espace de 5 kilom, racheter 81°,63 de seule.

Co petit chemin de fer est exécuté dans le style le plus simple; il est à une scule voie et desservi par des chevaus exclusivement, parce que ses peutes et ses courbes notal pas dévalendées en vue d'un service de Jocomoives. Il Sarvice à Carthage, au bord du gouffir au fond duquel coule la Génesce. Un plan incliné d'une construction assez grossière, et incapable de supporter de louds fardeaux, servait, en 1835, à remonter, du niveau de la rivière à cetui du chemin de fer, les objets apportes par les navires.

Il a coûté environ 55,000 fr. ou 11,000 fr. par kilom. Il appartient à une compagnie.

## Chemin de fer de Syracuse aux carrières d'Onondage.

C'est un autre petit chemin de for, encore inachevé peut-être, qui est destiné à amener au canal Érié des pierres de taille de bonne qualité, actuellement employées de préférence pour la reconstruction du pont-aqueduc de Rochester, et des éclauses situées entre Utica et Rochester, Il a 6 ; kilom, de long. Il a été entrepris par une compagnie.

## Canal Chenange.

Il réunit la section orientale du canal Érié à la Susquéhannalt. Il part d'Utica, sur le grand canal, remonte par les vallées du Sawquoit et de l'Oriskany, et arrive ainsi à une hauteur de 215°,33 au-dessus du canal Érié à Utica, ou de 344°,86 au-dessus de la mer. A partir de Sherburne, ville située à l'extrémité méridionale du point de partage, à 66 kilom. d'Utica, le canal suit pendant 90 kilom. la vallée du Chenango jusqu'à Binghamton sur la Susquéhannah. Du hief de partage à la Susquéhannah, la pente est de 92°,42. La longueur du canal est donc de 156 kilom., et la totalité de la pente et contre-pente de 30°-7.5, ou movennement de 1°,97 par kilom.

On y compte cent seize écluses de chute, une écluse de garde, dix-neuf ponts-aqueducs, cinquante-deux ponceaux en dessous, cinquante-six ponts en dessus pour des routes, ent six ponts pour des exploitations rurales, sans compter cinquante-trois ponts sur les rigoles, douze harrages et vingt-un deversoirs. Toutes les écluses de ce canal, à l'exception de deux, sont dans le geure mixte (composite lock), c'est-à-dire en bois et en pierre sèche.

De tous les éanaux construits par l'État de New-York, le canal Chenango est le premier dont l'approvisionnement ait nécessité des réservoirs. Ils sont autour du bief de partage et au nombre de sept. Pour les établir, on a tiré parti de divers étangs ou petits lacs qu'on a emdigués ou de quelques ravins qu'on a fernés par des barrages. Voici quelles en sont la superficie et la profondeur extrême :

| NOMS DES RÉSERVOIRS.            | SCHEAFICIA<br>en bectero. | PROPONDECE<br>en militro, |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beservoir de l'étang de Leland. | 70                        | 2,44                      |
| du ruisseau de Madison          | 96                        | 15,72                     |
| id. d'Eaton                     | 113                       | 13,25                     |
| id. de Bradley                  | 84                        | 7,68                      |
| du lac de Hatch                 | 55                        | 5,05                      |
| - du ruisseau de Kingsley       | 85                        | 16,77                     |
| du lac de Woodman.              | 60                        | 5,55                      |
| TOTAL                           | 539                       |                           |

Les caux de ces réservoirs arrivent au bief de partage par des rigoles dont le dévelonnement total est de 28,140°.

M. Jervis, ingénieur du canal, porte la contenance de ces réservoirs à 12 millions de nêtres cubes.

L'eau des réservoirs est principalement destinée à alimenter le versant septentrional du canal, du bief de partage au canal Erié. Sar l'autre versant, des prises d'eau effectuées dans le Chenango doivent suffire à tous les besoins.

Le réservoir de Saint-Ferréol, sur notre canal du Midi, couvre 64 hectares de terrain. Sa profondeur atteint 37-, et sa contenance est de 6,300,000 m² . Celui de Lampy, qu'on a construit postérieurement, afin d'avoir une alimentation supplémentaire, a 23 hectares de superficie, 16-,30 de profondeur, et contient 1,760,000 m².

Les digues de retenue des réservoirs du canal du Midi sont établies avec le plus grand soin en belle maçonnerie. Sur le canal Chesango, elles sont faites de déblais ordinaires, c'est-à-dire de terre et de pierre perdue.

Autour du bief du canal de Bourgogne, pour l'alimentation de ce bief et de ceux

qui l'avoisinent, il y a cinq réservoirs, dont l'un, celui de Grosbois, est probablement le plus vaste des réservoirs complétement artificiels qui aient encore été établis pour l'alimentation d'un canal. Il a jusqu'à 21°,50 de profondeur et une capacité de 8,222,000° ·····. Le barrage construit dans le vallou de la Brenne, pour former ce réservoir, est aussi en belle maçonnerie. Parmi les autres réservoirs du canal de Bourgome, celui de Chazilly a une capacité égale à celle du lussin de Saint-Pérréol.

M. Jervis avait évalué à un cinquième seulement de l'eau pluviale l'approvisionnement qu'il serait possible de faire arriver aux réservoirs, quoique l'expérieuce d'autres pays permit d'espérer une réserve beaucoup plus considérable. D'après un jaugeage direct, il a trouvé en effet que ses réservoirs recevaient les deux cinquièmes environ de l'ean pluviale du nax su'ils déservent.

Pour obtenir de la législature que le canal se terminat à Utica , les habitants de cette ville ont été obligés de contribuer aux dépenses de l'ouvrage pour une somme de 218,666 fr.

Quoique achevé au commencement de 1837, et sulfisamment pourvu d'eau malgné des infiltrations assez considérables dans les environs de Binghantou, il n'a douçlans les deux campagnes de 1837 et de 1838, que des revenus insignifants. C'est qu'en effet le canal Chenango, le canal Chemung et le chemin de for d'Ithaca à Ovégo sout des entreprises qui ne porteront leurs fruits que quand la Susquéhannah et le Chemung seront régulièrement navigables jusques aux points où ils sont joints par ces canaux. Mais grâce aux travaux exécutés par l'Etat de Pensylvanie sur son territoire, où le cours presque tout entier de la Susquéhannah se trouve compris, il reste maintenant peu à faire à cet égard.

## Canal du Black-River.

Le canal, auquel on pensait depuis longtemps et pour lequel une compagnie avait même été antorisée, a été décrété par la législature en 1836, comme devant être ouvert aux frais de l'État, et les travaux y sont en activité depuis 1837. Il aura 56 kilom. de long depuis Rome, sur le canal Erié, jusqu'à Turin, village bâti sur le Black-River, an pied des Bautes Chutes (High Falls). On y joint le perfectionnement de la rivière jusqu'à Cartlage, sur un espace de 68 kilom.

Le canal suit le Mohavk depuis Rome, sur une distance de 22 kHom., jusqu'au comfuent du Lansing Bill. Il est d'abort, pendant 8 kHom., sur la rivé crôtie; de là li passe sur la rive gauche au moyer d'un pont-apeulne. Il traverse de même le Well's Greek, le Stringer's Greek et le Lansing Kill; de là, il remonte le Lansing Kill, par la rivé ducie; jusqu'au bief de partage, et atteint Boonville après un nouveau parcours de 16 kHom., sur lequel il n'y a pas moins de 45 éctuses. De Boonville il descend vers les High Falls en traversant le Bill Greek et en suivant une ligne presque parallèle au Black-River. Le bief de partage est situé à 211°,36 au-dessus du canal Érié, et à 118°,18 au-dessus du Black-River, près à l'aval des High Falls. La pente et contre-pente est done de 22°,54, on moyennement de 5°,88 par kilom., é est-à-dire scize fois plus considérable que sur le canal Erié. Il y 7 o'éclasse du côté du midi et 38 sur le versant du Black-River.

On construit une rigole navigable de 16 kilom, qui aminera an bief de partage, près de Bonville, les ceux du Black-River, prises à Smith's Mills, point situé à 32 kilom, en amont des High Falls. Cette rigole est-dessinée à alimenter le long bief de Rome, sur le canal Érié, par l'intermédiaire du versant méridional du canal du Black-River, qui sera uinsi approvisioné. Pour le versant septeutrional, on compte principatemen sur les eaux du Sugar, conduites au canal par une rigole qui se termine au bief compeis entre la dixième et la onzième deluse, à partir du noint de nertage.

Au commencement de 1839, les travaux avaient été commencés sur presque toute la ligne, y compris la rigole navigable. Sur 108 écluses, 77 étaient en construction.

On travillait aussi à améliorer le Black-River dans son lit, depuis le pied des llight Falls jusqu'à Carthage, dans le but de le rendre praticable pour des hateaux à vapeur tirant 1°,22 de profondeur d'eau. Il serait même possible que bientôt, sur la moitié de cette distance, on se déterminât à creuser un canal lateria un Black-River. Sur un espace de 33 kllom, depuis les chutes jusqu'au pont de Lowville, la rivière est très-sinueuse : elle a peu d'eau, car on ne trouve dans le chenal qu'une profondeur de 0°,40 à 0°,96 pendant l'été, quoique la pente assi que de 2°,35 en 1out, ou de 0°,00007 par mètre. De Lowwille à Carthage, sur 35 ; kllom, la rivière est moins dépourvue d'eau, et la pente n'est que de 0°,00001 par mètre.

Le perfectionnement de la rivière, tel qu'il s'opère en ce moment, doit avoir lieu au moven de jetées et de digues longitudinales propres à resserrer le chenal. Après avoir hésité pendant longtemps, les Commissaires des Canaux ont adopté ce système de préférence à des barrages accompagnés chacun d'une dérivation avec une écluse. lls ont pensé que l'amélioration qui résulterait des barrages ne serait que temporaire, à cause des crues brusques et assez considérables auxquelles la rivière est snjette, et ils ont craint de faciliter ainsi l'inondation de beaucoup de bons terrains qui bordent la rivière. Pendant la campagne de 1838, on a entamé la construction des jetées et des digues, à peu de distance des High Falls. On a enlevé une assez grande quantité de bois de dérive qui obstruait le chenal; mais les Commissaires des Canaux ne dissimulaient pas l'opinion que tous leurs efforts n'auraient qu'un faible résultat. lls ne crovaient pas possible de donner à la rivière une profondeur d'au moins 1°,52 en toute saison, en amont de Lowville. Ils déclaraient à la législature que la rigole de Smith's Mills à Boonville, destinée à l'alimentation du canal Érié, épuiserait le Black-River, et qu'il n'y aurait plus aux High Falls que les eaux apportées par le Sugar, la Moose, et divers ruisseaux très-faibles.

Ce canal mettra en communication avec le Saint-Laurent et avec l'Atlantique un pays couvert de belles forèts et riche en minerais de fer, jusqu'ici restés inexploités faute de moyens de transport.

#### Canal de la Génesee à l'Alléghany.

Ce canal projeté et vivement recommandé par de Witt Clinton, étudié même d'après ses conseils, fut cufin décrété par la législature eu 1836, et il a été commencé à la fin de 1837. Il doit lier l'Hudson à l'Ohio par l'Alléghauy.

Partant de Rochester, le canal remoute la Génesee par la rive gauche, et communique avec la rivière en un bassin d'où part une rigole navigable du caual Érié; il longe ainsi la rivière, pendant 60 kilom., jusqu'à Mount-Morris, près de l'embouchure du Canascraga. A Mount-Morris on traverse la Génesce dans son lit. Le projet primitif de passer de la rive gauche à la rive droite au moven d'un pont-aqueduc a été abandonné par raison d'économie. Entre Rochester et Mount-Morris, la vallée de la Génesee, quoique suffisamment nivelée pour recevoir une riche culture, est encore assez accidentée; il faut traverser quelques profonds ravins et se protéger, en enlevant de grandes quantités de déblais, contre des escarpements sujets à s'ébouler (slide banks). Mais au-dessus de Monnt-Morris jusqu'à Portageville, les obstacles que présente la vallée deviennent insurmontables. La rivière coule ou plutôt se précipite entre des murs à pic, de 300 à 400 pieds, fort rapprochés l'un de l'autre. Elle offre une série de rapides et de chutes fort multipliés; sur une longueur de 3,200°, par exemple, elle descend de 83°,57. Les terrains escarpés sujets à se déchirer deviennent incomparablement plus fréquents. Après un mûr examen, les Commissaires des Canaux pensérent qu'à Mount-Morris il fallait s'écarter des bords de la rivière, et ils se déterminèrent à diriger le canal par le vallon du Canascraga insqu'à l'établissement des Quakers (Skaker settlement), où un autre ruisseau, le Cushaqua, débouche dans le Canascraga par la gauche. Ou remonte le Cushagua et on revient ainsi vers la Génesee en traversant les villages de Nunda et de Messenger's Hollow. Cette dernière localité est à très-peu de distance du sommet de la crète de Nunda qui sépare le vallon du Cushaqua de la Génesee. On rentre alors dans la vallée de la Génesee en franchissant la crête de Nunda, dans les terrains de M. Williams, au moyen d'une tranchée de 23",03. On se retrouve ainsi sur la Génesee à Portageville, et ou doit la franchir par un pont-aqueduc à cuvette en bois, élevé de 15" et long d'environ 150". On se tient ensuite sur la rive gauche jusqu'au confluent du Black Creek, qu'on remonte jusqu'an platean qui marque la séparation entre le bassiu de la Génesee et celui de l'Alléghany, et qui est peu éloigné d'Olean. Du plateau, après avoir traversé le village de Cuba, on doit descendre le long de la rive gauche de l'Oil Creek jusqu'à Hinsdale. Là on prendra la rive gauche de l'Olean Creek, qui résulte de la réunion de l'Oil Creek et de l'Ischua Creek, jusqu'aux abords d'Olean, et on atteindra la rivière Alléghany au travers d'Olean, en passant l'Ofean Creek au moyen d'un pont-aqueduc.

Un embranchement rattachera à la ligne principale la ville de Dansville, située à l'angle nord-ouest du comté de Steuben, sur une des branches du Canascraga.

D'après les études soignées faites par M. F. C. Mills en 1834, c'est-à-dire antérieurement à la loi qui a ordonné l'exécution du canal, le bief de partage devait être à 288-60 au-dessus du bassin de Rochester, et à 23°.80 au-dessus de l'Alléghany à Olean. Avec le tracé que choisissait M. Mills, la longueur du canal devait être de 171 kilom., et celle de l'embranchement de Dansville, terminé, en amont, au moulin du docteur Faulkner, de 25 kilom.

M. Mills, qui avait eu connaissance de la direction qui a prévalu, lui avait cependant préféré les bords de la rivière entre Mount-Morris et Portageville. Le terrain lui avait paru trop raviné entre le Cushaqua et la Génesee, et il redoutait une tranchée de 13-,72 que ce tracé, tel qu'il l'entendait, lui paraissait devoir exiger. Cependant, il ne dissimulait pas qu'en suivant la rivière il faudrait mettre un grand nombre d'écluses les unes sur les autres, de manière à racheter 143",05 de chute sur un espace de 6,000", tandis que, par le vallon du Cushagua, on avait la faculté d'échelouner les écluses correspondant à la même dénivellation sur une distance de 22 - kilom. Avant de se prononcer sur ce cas difficile, les Commissaires des Canaux ordonnèrent d'antres études; et ce fut seulement en 1838 qu'ils prirent, au sujet de l'intervalle compris entre Portageville et Mount-Morris, le parti que nous avons indiqué. Ils se déciderent à approfondir encore la tranchée et à lui donner, comme nous l'avons dit, jusqu'à 23".03. Elle aura movennement 16".47 sur 520" de long et 7".01 sur 400". Même ainsi agrandie, elle a paru moins formidable qu'une accumulation de 53 écluses, rachetant 135",42 sur une distance de7,200°, ce qui représentait la moins défavorable des dispositions qu'il eût fallu subir si l'ou avait teuu à ne pas s'écarter de la rivière. Par ce tracé, la distauce entre Rochester et Olean sera de 7 kilom, de plus; mais ces 7 kilom, n'entraîneront aucune augmentation de frais de premier établissement, puisqu'ils font partie de l'embranchement de Dansville, qu'on voulait exécuter dans tous les cas.

Au commencement de 1839, le tracé définitif du bief de partage et du versant uéridional du caux il avait pas encor été arrêté. En admettant, ce qui est probable, qu'il s'écarte peu de la lique déterminée par M. Milts, le bief de partage aurait 18 ; kilom. et le versant de l'Alléghany 15 kilom. Pour développer le bief de partage sur le faite qui sépare le vallon du Black Creek de celui de 1041 Creek, il ue faudre pas de tranchée de plus de 3°96. Dès lors le développement total du canal serait de 178 kilom., sur lesquels il y aurait une pente et coutre-pente de 322°,40 ou de 4°,81 sur kilom.

Des 1837, on travailla sur l'espace de 3,900° qui sépare le canal Érié du bassin situe aux rapides, dans lequel la rigole navigable de ce canal, placée sur la rive d'oricie, a sa prise d'eau. Au mois de uovembre de la même année, oa mit le canal en adjudication sur A5 kilome, en remoutant la Génesee jusqu'à la ferme de Piffard, et, au mois de juis suivant, de ce deraire point à Dausville, en passant par Mount-Morris. En octobre 1838, après que les Commissaires des Canaux current fait choix d'un tracé pour remouter la vallée an deia de Mount-Morris, et qu'ils current dound la préférence à celui qui vient d'être signalé, une boune partie des ouvrages névessaires pour prolonger le canal jusqu'à Caba, sur le bief de partage, fut mise en adjudication. Dans leur rapport du 21 janvier 1839, les Commissaires annouçaient qu'au printemps les études désintives sersient achevées, et qu'alors le reste du canal, y compris quelques réservoirs à ménager au bief de partage, ouvrait être livré à des entrevenceurs.

Une partie des écluses, et notamment celles qui sont situées entre Mount-Morris et Rochester, de roianet être en pierre de taille, doit il existe de helles carrières dans les lancs calcaires de Caledonia, village situé dans le comté de Livingston, à peu près à moitié chemin entre Rochester et Mourt-Morris, et dans ceur d'Avon, qui est plus haut. sur la rive droite de la Génesse Mais dans la vallée de Cushapau, par exemple, en aumont de Brushville, il faudra recourir à des écluses du système mixte en pierre séche et en bois; la paralt même que ce système mixte a été préfère, au dernier moment, pour plusieurs écluses dont la construction en pierre de taille avait été décidée. En outre d'un grand pont-aquédice aur la Génesse à Portageville, il ye na uar un asset difficile à échalir sur le Canadea. La tranchée de Williams ne sera pas la seule; d'après le rapport de 1830, il doit y en avoir une autre dans le voisinage, au-dessous de Portageville, tout près de la rivière. Elle aura 450° de long, et atteindra la profondeur maximum de 30°-, dont 9° à travers un tuf mélangé de sables mouvants, et le reste dans le roc. Il est possible qu'on la remplace partiellement par un souterrain.

Les escarpements, composés de roches peu consistantes, donnent beaucoup d'embarras dans la construction de ce canal.

Le hief de partage seta alimenté par des réservoirs ou par des bassins naturels faciles à agrandir, dans lesquels on réunira les eaux de divers nisseaux tels que l'Eschus, l'Oil, le Black, le listie Oil et le Swamp, et celles des étangs de Linne, de Fish, de Beaver et de Mud. M. Mills estimait, en 1884, qu'on pourrait, moyennant une somme de 185,730 fr., construire des réservoirs et creuser des rigoles qui suffiraient à donner au canal 10° ------,50 par seconde pendant 140 jours. Du reste, au-dessous du bief de partage, on doit avoir plusieurs prisse d'eu duns la Gensee, une dans le West-No Creek, à 1 kilon. au-dessus de Mixville, et d'autres dans le Cansacraga, l'Allen Creek et d'autres cours d'eau. Quoique les devis d'eresés par M. Mills, en 1834, paraissent devoir etc, pour divers motifs, de beaucoup dépards, tout autorise à penser que l'alimentation de ce canal sera feile et pourrd épars de l'en de frais.

Les dimensions de ce canal sont légèrement différentes de celles adoptées primitivement pour le canal Erié. Daprée les l'emport des Commissaires des Canaux, du 29 janvier 1888, il doit avoir 127,81 de large à la ligne d'œu, et 7-93 au plafond. La profondeur d'eau y sera de 1-722. Ainsi sa section ne différe de celle du canal Erié qu'en ce que l'inclinaision du talus y sera de 1 sur 2, au lieu de 2 sur 3. Le chemin de halage est élevé de 0-90 au-dessus de la ligne de flottaison; les écluses ont, comme celles du canal Erié, 27-5 de long sur 4-57 de large.

A Oleau, l'Alléghauy offre une bonne navigation descendante pendant les crues du printemps. Il est mêne praties hle, pendant une grande partie de l'année, pour les lateaux qui ne tirent que 40 cent. d'eau. Il ne présente sur toute l'étendue de son cours ni cataractes, ni rochers. Sa pente parait être assez uniformiement, sur une grande distance, au-dessous d'Olean, de 9°,00047 par mètre. On assure qu'il serait facile de l'améliorer à pou de frais.

Autrefois l'Allégbany jouait un grand rôle dans les communications entre l'Est et l'Ouest. Les marchandises et surtout les émigrants venaient du littoral s'embarquer à Olean pour l'intérieur. Depuis l'exécution du canal Erié et du canal de Pensylvanie, cette route est abandonnée; l'Alléghany ne sert plus qu'au transport des trains de bois. D'après les renseignements recueillis par la compagnie du chemin de fer de New-York an lac Érié, da quantité de bois débité, qui déscend l'Alléghany, représenterait annuel mement 60 millions de mêtres courants de planches de 25 millimètres d'épsisseur. A 100 kilom. aif-dessoits d'Olean, c'est-à-dire à Warrén, én Pensylvanie, l'Alléghany receant les eaux, du lac Chantanque, par le Connewange, dévient d'une awigation leaucoup moins irrégulière. Assez fréqueument, des hatsanx à vapeur remontent de l'itslang à Warret; le trajet est d'avrivon 300 kilom. Il est même arrivé une fois qu'un lateau à vapeur de l'Itslang ai flat son apparition à Olean.

Dans l'éta actuel des choses, un lateau plat peut, lorsque la rivière a de 600 à 90 cent. d'eau, parcouriren cinq jours la distanceentière d'Olean à Pitsburg. Pendant les lautes eaus, le voage ne dure que trois jours. On assure que des produits manufacturés pourraient être ainsi transportés de la première à la seconde de ces villes, à mison de 1fr. 40 c. à 1fr. 75 c. les 100 kilog.

Il y a lieu de penser que les Eats de New-York et de Pensylvanie s'entendront bientôt pour perfectionner le cours de l'Alleghany et le rendre praticable pendant toute l'année pour des bateaux à vapeur.

On fonde de grandes espérances sur l'exécution du canal de la Génesce à l'Alléghany. Le pays où il doit s'écindre est fertile et alonde, au n'ennecompet points, en bissile la plus lètle venue. Il s'y trouve même, dit-on, de grandes richesses minérales, ll est certain que sur les bords de l'Alléghany, un peu au-dessus d'Olean, en Pensylvànie, il existe des gibes de houillie et de fer exploités en ce unoment; et la houille manique dans l'État de New-York. Le canal ouvrira entre New-York et l'Olio une communication dont la longueur sera de 1.29 kilom., saviori :

| D'Albany a Rochester. |  |   |  |  |   |  | 133   |
|-----------------------|--|---|--|--|---|--|-------|
| De Rochester à Olean. |  |   |  |  |   |  | 178   |
| D'Olean a Pittsburg   |  | , |  |  | , |  | 400 . |

OTAL . . . L. 230 kilom

En se dirigeant par le canal du Raritan à la Délaware jusqu'à Philadelphie, et à partir de la par le canal de Pensylvanie, y compris les chemins de fer de Columbia et du Portage, on aurait à parcourir 817 kilom. seulement.

ITINÉRAIRE sur les embranchements actuellement terminés du canal Érié.

| STATIONS.                                    | BUSTANCES,  | EN EILOMÈTRES,     |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| STATIONS.                                    | partielles. | du point de départ |
| CANAL OSWÁGO.                                |             |                    |
| Syracuse,                                    |             |                    |
| Salina                                       | 5           | 5                  |
| Liverpool.                                   | - 5         | 8                  |
| Mud Lock                                     | 5           | 11                 |
| Cold Spring.                                 | 2           | 15                 |
| Three-Rivers Point.                          | - 11        | 24                 |
| Phonix.                                      | 5           | 97                 |
| Ox Creek.                                    | 10          | 57                 |
| Fulton                                       | 6           | 43                 |
| Tiffany's Landing.                           | 15          | 36                 |
| Oswego.                                      | 3           | 61                 |
| GANAL CAYDGA ET SENECA.                      |             |                    |
| Montézuma                                    |             |                    |
| Rivière Seneca , à l'extrémité du luc Cayuga | 8           | 8                  |
| Seneca Palls.                                | 8           | 16                 |
| Waterloo.                                    | . 7         | 95                 |
| Geneva                                       | 11          | 54                 |
| CANAL CREMUNG.                               |             | 1                  |
| Tete du lac Seneca.                          |             |                    |
| Havana                                       | 6 -         | 6                  |
| Millport.                                    | 40          | 16                 |
| Borse Heads                                  | 11          | 27                 |
| Elmira, sur le Chemung.                      | 10          | 37                 |
| BUGGLE NAVIGABLE BU CANAL CREMENC.           |             |                    |
| Horse Heads, embouchure de la rigole         |             |                    |
| Miller's Basin.                              | fi          | 11                 |
| Barrage à la prise d'eau dans le Chemung     | 11          | 99                 |
| Knoxville, sur le Chemung                    | 4           | 26                 |
| CANAL DE LAC CROOKED.                        |             |                    |
| Dresden, sur le lac Senera                   |             |                    |
| Penn Yan                                     | 11          | 11                 |
| Lac Crooked                                  | 2           | 15                 |
| CANAL CHENANGO.                              |             |                    |
| Utica.                                       | -           |                    |
| Clinton.                                     | 14          | 14                 |
| Deansville                                   | 8           | 22                 |
| Oriskany Falls.                              | 8           | 50                 |
| Solsville.                                   | 8           | 55                 |
| Bauchettle                                   |             | 3.8                |

| STATIONS.       | DISTANCES, EN ER-ORÈTRES |                    |  |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--|
| UZATV. US       | partialiss.              | da point de départ |  |
| Hamilton.       | 10                       | 48                 |  |
| Lebanon Factory |                          | 84                 |  |
| Earllville      | 7                        | 28                 |  |
| Sherburne       | 8                        | 66                 |  |
| North Norwich   | 6                        | 79                 |  |
| Norwich         | . 10                     | 82                 |  |
| Oxford          | . 15                     | 97                 |  |
| Hayne's Mill    | 16                       | 115                |  |
| Greene          | . 6                      | 119                |  |
| Chenango Forks  | 15                       | 159                |  |
| Crane's Port    | - 11                     | 145                |  |
| Crocker's Mill  | . 2                      | 148                |  |
| Binghamton.     | . 11                     | 156                |  |

| CANAUX                                              | ACHE      | FÉS. |      |    |          |        |        |   |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|------|----|----------|--------|--------|---|-------|
|                                                     |           |      |      |    |          | kilom. |        |   |       |
| Ancien canal Érié , avec le bassin d'Albany         |           |      |      |    |          | 36 Y   | tilen. |   |       |
| Rigoles navigables                                  |           |      |      |    | <br>. 1  | 13 j   | 388    |   |       |
| Canal Champlain                                     |           |      |      | ٠. | <br>. 10 | 03 '   | 1      |   |       |
| Rigole de Glen's Falls                              |           |      |      |    | <br>. 1  | 11     | l      |   |       |
| Bassin dans l'Hudson, au-dessus de la prise d'eau e | le la rig | ole  |      |    |          | 8      | 127    |   |       |
| Bassin dans l'Hudson, au-dessus du barrage de Tro   |           |      |      |    |          | 5      | 1      |   |       |
| Canal Oswégo.                                       |           |      |      |    |          |        | 61     |   |       |
| — Cayuga et Seneca                                  |           |      |      |    |          | 34 )   |        |   |       |
| Embranchement du las Cayuga                         |           |      |      |    |          | 3      | 37     |   |       |
| Canal Chemung.                                      |           |      |      |    |          | 37 )   |        | t |       |
| Rigole                                              |           |      |      |    |          | 16     | 63     | • |       |
| Canal du lac Crooked.                               |           |      |      |    |          |        | 13     |   |       |
|                                                     |           |      |      |    |          |        |        |   |       |
| Canal Chenango                                      |           |      |      |    |          |        | 156    |   |       |
| Amélioration de la rivière Seneca                   |           |      | ٠.   | ٠. | <br>     |        | 8      |   | bites |
|                                                     | Torr      | u    |      |    | <br>     |        |        |   | 1.064 |
|                                                     |           |      |      |    |          | • • •  |        |   | 2,000 |
| CANAUX EN                                           | CONST     | RUCT | ION, |    |          |        |        |   |       |
| Canal de la Génesee à l'Alléghany                   |           |      |      |    | <br>. 1  | 78 1   |        |   |       |
| Smbranchement de Dansville                          |           |      |      |    |          | 18     | 196    |   |       |
| Canal dn Black-River                                |           |      |      |    |          | 56 \   |        |   |       |
| Rigole du Black-River                               |           |      |      |    |          | 16     | 140    |   |       |
| Amélioration du Black-River.                        |           |      |      |    |          | 58     |        |   |       |

Total cantal des canque schevés ou en construction. .

| Ce total se subdivise ainsi :                   | klon.       |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|
| Canaux ou rivières canalisées                   | <br>. 1,321 |        |
| Rigoles navigables ou bassins en hit de rivière |             |        |
| •                                               |             | bilen. |
|                                                 |             |        |

# CHAPITRE V.

#### Amelianation de Pundage

Liu de l'Hadon nu dessous d'Albury et aux deusse setter Albury et Westerfort; éteroides sur laquelle 19; surriet a familieur. — Canal martine popini per 8 deset, pour des autres de 600 tonneux. — Officiales course ce projet. lèter d'aussilieur le fleur dans son lis prenders travaux. — Elunde de l'Répetiture du VIII Chines en 1841; — Jailcaice notre par le Congrés en 1843. — Avouret exames par une commission, et notine rédigé s' le saine de ser conferences, par le colouré l'ottes. — Privaige estaine par la commissiona pour base de l'aussilieur edifé s' le saine de ser conferences, par le colouré l'ottes. — Privaige estaine par la commissiona pour base de l'aussilieur edifé s' le saine de ser conferences, par le colouré l'ottes. — Privaige estaine par la commissiona pour base de l'aussilieur ed filmer. — Privaige pour le lour de l'Overrièurgh. — Destit provioiges. — Meditations apportes un projet de diguns de 18. Clinica par le capitaire 1840st. — Commencemence du terreure a clist. — Kouverse doné estate par le Congrés. — Grande creut ent mois de mai 1937; chaupement suggerier sus espiraise l'evertent par les accidents qu'ile a causet; haisin todjour rempliderrère les aliques. — Dépersace qu'autresir ce repétine de l'extrave. — Ponds voite en 1880s.

Entre New-York et les villes d'Albany, de Troy et de Waterford où les canaux de l'État de New-York debouchen dans l'Hudon, les marchandises évepédient sont par des bătiments à voiles, aloops et goëtettes, soit par de grandes barques remorquées au moyen de lateaux à vapeur. Leasloops qu'on emploie le plus souvent ont de 70 à 125 tonneaux. Leur tirant d'eau est de 1°,80 à 2°,50. Les voyageurs, qui sont en tré-grand nombre, yont par de beaux bateaux à vapeur d'un assez fort tirant d'eau, Pendant l'été, le fond manque dans la partie supérieure du cours du Beuve; alors sur un espede de 23,400° il n'y a çât et là, sur les bancs de sable, que  $(*,50 \text{ à } 1^{\circ},80 \text{ d'euu})$ , et mois encore pendant des étiages extréemes. Cet espace est alais l'épartie ne remontant :

 De ha pointe de Van Wie à Albany.
 7 kilom.

 D'Albany à Troy.
 8,80

 De Troy à Waterford.
 6,50

 Total.
 29.30

A partir de la pointe de Van Wie, on trouve à l'étiage, pendant la marée basse, 2°,75 d'eau; mais le chenal est assez étroit encore sur divers points, et la plujart des plans d'amélioration ont embrassé l'espace compris entre cette pointe et New-Baltimore qui est à 17 kilom. plus bas.

Depuis longtomps on avait reconņu la nécessité de remédier aux embarras qui rèsultaient, pour la navigation, de cet été ut du leuve. On s'en étair occupé avant l'ouverture du canal Erié et même avant que la construction des lateaux à vapour n'est imprimé un nouveau degré d'activité au mouvement commercial sur l'Iludion. M. Genet, qui s'était fixé dans l'État de New-l'ork, après avoir représente la république française prês du cabinet de Washington, avait projeté un canal maritime qui serait parti de Greenbush, via-è-its d'Albany, et qui aurait suivi la rive gauche jusqu'à Yyode-Hook. La longueur de ce canal aurait été de 20 ; kilom. Ses dimensions auraient été considérables ; il aurait eu 38-7,30 de large à la ligne de flotaison, 16-7,68 au placônd, et le mouillage aurait été de 5-7,70 peudant les bautes caux habituelles, et de 4-1,8 aux basses caux. Il était destiné à donner passage aux navires de 600 tonneaux ce canal a'aurait pas eu d'éclasses; il edit suffi de portes de garde aux deux extrémités, parce que le niveau de la marce est le même, d'après M. Genet, à Albany et à Yode-Hook. M. Genet et l'ingénieur qui l'aida dans ses calculs, Mond. Raudall, estimaient que les frais seraient modérés. Le canal cût traversé un terrain dont la surface est magoeumemat à pr.56 au-dessus du uiveau de la haute marcé cordinaire, de sort qu'il n'y aurait eu à crueuer, que de 5-7,12. On avait reconan par des sondages que le terrain à traverser se composit de gros sable et de sable argiteux, sain une distance de 1,645° occupée par des lits marueux. Evaluant les argiteux, sain une distance de 1,645° occupée par des lits marueux. Evaluant les déblais à raison de 1 fr. 55 c. le mêtre cube (22 cents l'yard cube), MM. Genet et Raudall suvoséerent que le canal ne coûterait que 3,881,150 fr.

Le canal de M. Genet n'eut pas complétement répondu aux besoins du comunerce : il était trop profond et trop peu large. Il edit sacrifié la ville de Troy, car la configuration du soin 'ett pas permis de le prolonger jusqu'à cette ville. Il r'eit pas parfaitement rempli le but que M. Genet s'était proposé, et dont les commerçants étaient peu précupés d'ailleurs, c'elui d'amence à Alhany des navires de 600 tonnaeux; car, à fi,600 au-dessous de New-Baltimore, on rencentre un bane sur leque il in y a, aux plus basses eaux, que 3°,600 dans le chenal. Enfin il eut fallu rendre le canal praticable pour des lateaux à vapeur à grande vitesse, et d'és lors on aurait dà le revétir d'un bordage en planches, dispendieux de premier établissement et dispendieux d'entretien, ou le garriar d'un perré.

L'idée d'uu canal fut donc abandonnée et on discruta l'amélioration du fleuve dans son lit. Sur les instances des armateurs, on construisit quelques épis et quelques barrages destinés à améliorer le passage le plus mauvais, celui qui est occupic par le long banc de l'Overslaugh, situé près d'Albany, au-dessous de la ville. Ces ouvrages reserraient le lit du fleuve pendant les basses eaux. Ils n'eurent cependant presque aucune ntilité. Des travaux semblables furent exécutés au banc de Van Buren, situé entre Troy et Albany, mais avec le même insuccès. Des dragages effectués sur quelques points n'euvent de même qu'un résultat momentané; les portions de bancs de sable que la drague avait fait disparattre étaient réfablies dans lenr état primitif à la première crue.

En 1831, le lis de l'Illustre Clinton, qui était au service de l'Union en qualité d'ingénieur civil, fut chargé de la rédaction d'un projet complet pour le perfectionnement de l'Illusion, entre Waterford et New-Baltimore. Il proposa un système de digues et de barrages submersibles appuyés sur les lies qui sont nombreuses dans cette partie du feuve. Par lio no eti intercepté les moindres bras du fleuve poudant les basses eaux et même pendant les caux moyennes. M. Clinton espérait que le courant, ainai créé dans le chenal, serait assez vif pour y entretenir partout une profondeur de 2-7, 5 a un noins. Pour creuser le chenal, dès l'origine, on ett pratiqué des dragages. Cettingétieur u'estimait la dépense totale qu'à 1,177,360 fr., en supposant au chenal une largeur de 27-,45 entre Waterford et Troy, de 45-,75 entre Troy et Albany, et de 61° entre Albany et New-Baltimore.

En 1834, le Congrès, considérant que l'amélioration de l'Hudson importait au commerce martime, vota pour cet diple une somme de 378,339 fl., Au mois à abaût de la même année, le capitaine Taleott, du corpa du Génie de l'Union, fut chargé de la direction des travaux. Ceprendant avant qu'on ne se mit à l'ouvre, le général (tratiot, commandant suppérieur du Génie de l'Union (Entied States Chief Engimere), jugea avec raison qu'il convenait de soumettre la question à une investigation nouvelle, et il à défera à une commission composée de deux colonels du Génie (édéral, MM. Thayer et Totten, et du capitaine Talcott. Il résulta des conférences de ces savants officiers un mémoire rédigé par le colonel Totten où les divers systèmes proposés éction analysés avec une grande sagacité. La Commission dut adopter, à l'égard du régime du fleuve, de la hauteur de la maréet et de la vitesse du courant, le solservation de ses devanciers (I). Une fois ces bases convenues, elle se livra à une discussion lucide et concluante, dont nous allous donner ici la substance.

C'est seulement sur les crues ou sur nne partie des crues qu'il faut compter pour améliorer le chenal. Les crues seules impriment au courant une vitesse suffisante pour déplacer les obstacles, surtout au-dessus d'Albany où les bancs de sable sont formés de gros sable et de gravier, tandis que plus bas ils sont d'un sable plus ténu. L'influence du courant produit par la marée serait nulle, car la vitesse de ce courant n'est, à Albany, par exemple, que de 0",305 par seconde à la surface, ce qui, d'après les formules de Dubuat ne suppose qu'une vitesse de 0°,15 au fond. Il faut donc s'efforcer de produire des crues artificielles modérées, au moyen de digues qui, resserrant le lit du fleuve, y accroissent les hausses naturelles que le fleuve peut éprouver. Il serait dangereux d'angmenter ainsi indistinctement toutes les crues, et il est nécessaire d'écarter autant que possible l'action des crues extrêmes ; c'est ce qu'on peut obtenir en n'établissant que des digues submersibles et en réglant convenablement la hauteur de ces digues et la largeur du chenal qu'elles créent au fleuve. Si les digues submersibles et les éois construits jusqu'en 1834 n'ont pas amélioré sensiblement le régime du fleuve, ce n'est pas seulement parce que c'étaient des travaux isolés, ne se rattachant à aucun plan d'ensemble, e'est aussi parce qu'on leur avait donné une hauteur insuffisante. S'élevant à peine an-dessus de l'étiage, ils ne pouvaient créer qu'un courant insignifiant.

Au contraire, on avait un exemple de ce que pouvaient produire sur l'Iludson des digues plus hautes. Pour former le grand bassin par lequel se termine le canal Érié à

| (1) La marce moyenne serait : | selon M. Genet, | selon M. Clini |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 4 Troy, de                    | 0**,508         | 0*,533         |
| Albany                        | 0, 61           | 0, 637         |
| Castleton                     |                 | 0, 523         |
| New-Baltimore                 | 1 06            | 0, 854         |

Albany, on a pris un espace assec large est d'une graude lonqueur sur le lit du fleuve lui-même, et on a formé ainsi une sorte de bassin is flot, s'éparé du fleuve par une digue longitudinale qu'on a même prolongée beaucoup plus bas, afin d'avoir un quai et un emplacement pour déposer des produites mocambrants. On a ainsi récluit le fleuve à 200-La présence de cett digue a en pour résaltet d'apperfondire le it sur tout sou développement, dans une forte proportion. Le long de la digue, al y a maintenant, à l'édiage, 27,48 d'eau, lh o'l no était esponé à en manquer. Avec une crue de 27,44, que ten de 19,400,145 en fréquente, cette hauteur d'eau dévient de 4°,92, ce qui, avec la peute de 67,900,145 pur mêtre, qui, dans cet état de gonflement di fleuve, csiate à la surface, donne un courant au fond de 1°,07 par seconde, et ce courant déplace le gravier. Avec une crue de 1°,83 de plus, qui se présente quelquéeis, la vitesse au fond est de 1°,30 par seconde; par conséquent, elle agit plus puissamment et peut déplacer de plus grosses mailères.

D'après ces considérations, la commission, passant en revue toute la partie du cours in fleuvre qui exigent des améliorations, signala les bras secondaires à intercepter pendant l'été, et détermina la hauteur des digues submersibles en chaque point, en subordomant toutefois ses indications à un nouvel examen du régime du fleuve, dans le but de vérifier la nature des éléments dont se compossient les divers baues de sable, ainsi que les données numériques relatives à la pente qu'offrait la surface du fleuve à divers instants. Entre Waterford et Albany, elle fixa provisoirement la hauteur des digues submersibles à 27.5 au n-lessus de l'étinge entre Troy et Albany, etle hauteur des digues submersibles à 27.5 au n-lessus de l'étinge; entre Troy et Albany, etle cut été graduellement amenée à 27.44. En avai d'Albany, elle cut été presque immédiatement réduic à 27.45.

A l'égard des sables et des graviers à faire disparaître, la commission avait à décider s'il valait mieux les enlever du lit du fleuve par des dragues, que de s'en rapporter au courant nour les distribuer dans les cavités profondes qu'offre le chenal au-dessous de New-Baltimore, et même sur quelques points entre New-Baltimore et Albany. En admettant que, conformément à la proposition de l'ingénieur Clinton, on voulût dans le chenal 2",75 d'eau, à l'époque des plus basses marées, la commission, s'en rapportant d'ailleurs aux sondages, qui lui étaient présentés, trouva qu'il n'y aurait à déplacer que 1,527,000" pour avoir un chenal de 201",30 de large. Répartie sur l'espace compris entre New-Baitimore et la ville d'Hudson, espace-où il y a une profondeur d'au moins 5", 18, sauf un intervalle de 1,600", où l'on trouve le fond à 3",60, cette masse considérable de déblais n'élèverait moyennement le lit que de 0°,15. En se boruant à un chenal de 91°, la masse de sables et de graviers à déplacer eût été à peine de 763,000° ch. Cependant, pour écarter tout danger de perturbation dans l'excellent régime du fleuve au-dessous de New-Baltimore, la commission fut d'avis de recourir au dragage. Il était entendu d'ailleurs qu'il faudrait garantir les rives et les îles de toute érosion, là où le terrain qui les compose est de nature à ê tre facilement rongé par le courant; tel avait été aussi le projet de M. Clinton.

La commission donna une attention particulière au passage du banc de l'Overslaugh et du banc de Van Buren. Il était surtont important de faire disparaître le premier de ces deux obstacles, puisque, moyennant cette opération, une helle navigation eté été ouverte entre Mlany et New-York pendant tout l'été, et, par conséquent, le déuche du canal Érié se fait trouvé parfaitement assuré. Au passage de l'Overslaugh, l'Illudson, en y comprenant les lles, occupe une largeur moyenne de 1,300 à 1,4007, sur environ 3,500 de long. Le chenal est bordé à ganche par la grande fie de Papscance, qui s'étend plus en aval que le bane, car elle n'a pas moins de 5,000°, et à droite par une série d'Îlles disposées dans lordre suivant, en déscendant :

La Petite-lle (Small Island), qui est très-voisine, en aval, d'un quai de 1,400° de long, versant du bassin d'Albany, et le long duquel se prolonge la digue;

L'ile de Bogart;

L'île de Westerloo, qui se tient en arrière des deux précédentes, plus près de Ja rive, de manière à avoir sa pointe supérieure couverte par la Petite-lle, et sa pointe inférieure garantie par l'île de Bogart;

L'île de Van Rensselaer;

L'île du Signal (Beucon Island); à partir de la pointe méridionale de cette dernière île, le chenal est limité sur la droite par la rive du fleuve, où l'on trouve la pointe de Winnie, contre laquelle îl y a heaucoup de profondeur.

D'après la commission, il fallait se borner, sur la gauche, à jeter un revêtement sur l'ile de Papscanee, et à faire partir d'un point de la rive gauche, pris en dessus de l'ile, une jetée submersible, parallèle au courant, qui protégeat la tête de l'île. De l'extrémité inférieure de l'île de Papscanee, extrémité qui est au-dessous de celle de l'Overslaugh, serait partie une digue qui l'efit unie à l'île suivante, celle de Pixtaway. Sur la droite, les travaux eussent été plus considérables et plus difficiles, parce que le courant se jette de ce côté et se divise en divers chenaux étroits entre les îles. On anrait substitué une rive artificielle au bord naturel du fleuve, en se servant de la suite des îles, qu'on eût rattachées les unes aux autres, de manière à former une ligne continue. A cette fin, on cût fait partir de la tête de la Petite-Île, en descendant, une jetée à peu près parallèle au courant, qui est cependant un peu repoussé le fil de l'eau yers la gauche. Entre la Petite-lle et l'île de Bogart, il y aurait eu une jetée qui se serait soudée à la tête de cette seconde île. De la pointe inférieure de l'île de Bogart, une digue serait allée joindre la tête de l'île du Signal , laissant en arrière , c'est-à-dire entre elle et la rive, l'île de Van Rensselaer, qui est plus éloignée du chenal que les deux autres. Cette même digue se fût prolongée de 890° au delà de l'extrémité inférieure de l'île du Signal. Le petit chenal compris entre l'extrémité inférieure de l'île de Westerloo et l'Île de Bogart eut été barré. Ainsi, pendant les basses eaux et les eaux moyennes, le fleuve entier eut été resserré dans un espace de 250 à 400°. Moyennant ces ouvrages, la commission pensait que le banc de l'Overslaugh devait être aisément enlevé, ou qu'au moins les résultats du dragage y seraient perpétués. Sur ce banc il y avait environ 1",83 d'eau en moyenne pendant l'étiage. Or la commission calculait qu'avec des digues de 2°,21 au-dessus de l'étlage on aurait, quand l'eau atteindrait le couronnement des digues, un courant d'une vitesse de 0-,91 en moyenne et de 0-,76 au fond, qui serait de force à enlever le gros gravier. Elle estimait que bien avant que l'eau

ne se fut élevée à cette hauteur, le courant, au fond, aurait une vitesse de 6°,46 par seconde, capable de balayer le sable dont est principalement formé le banc.

D'espace en espace on eût disposé, en tête des fles ou des jetées, des brise-glaces, c'est-à-dire des éperons isolés, analogues à ceux dont on arme les piles des ponts, présentant au courant une surface inclinée, sur laquelle les larges pièces de glace flottante, poussées par le fil de l'eau, seraient remontées pour se briser en retombant.

Des feux et des signaux cussent aussi été distribués sur les rives ou sur les îles, afin que les mariniers pussent s'orienter de nuit et de jour.

La commission, se plaçant dans diverses hypothèses, fit des devis dans lesquels elle admit les séries de prix de M. Clinton, et son système de construction pour les divers ouvrages. Elle arriva ainsi aux chiffres suivants pour la totalité de l'entrepriso de Waterford à New-Raltimore:

- 1" hypothèse. Dragage pour un chenal de 201=,30, 4,371,400 fr.

En arrêtant les travaux à la pointe de Van Wie, qui n'est qu'à 7 kilom. en aval d'Albany, et où le cheuil aequiert définitivement 2-75 de profondeur, et en se dispensant de tout dragage au-dessous de Troy, s'en remettant à cet égard sur le courant; la dépense ett été, d'après ces calculs, réduite à 1,506,800 francs.

A la suite de ce rapport, le capitaine Talcott, qui avait déjà inspecté les lieux avant de se réunir aux colonels Thaver et Totten, alla organiser les ateliers. Il modifia le système de construction des digues et des jetées conseillé par M. Clinton et provisoirement sanctionné par la commission. D'après le mémoire de M. Clinton, les digues et les jetées eussent été formées d'une charpente en madriers, fondée sur pilotis et remplie de pierres; on en eut garni le pied avec des fascines reconvertes de pierres; les pilotis cussent de même été enfoncés au travers d'un lit de 0°,61 de fascines servant de base à la digue. Le revêtement des rives du fleuve et des îles , là où l'on eût craint l'érosion, est été de même en bois. M. Talcott'jugea que ce mode d'exécution était défectueux, parce que, dans peu d'années, l'ouvrage entier eut été à recommencer. Il préféra donc des digues en terre, revêtues de cailloux ou d'un perré assez grossier, sur une épaisseur de 0°,30. Dans ce système, le dragage fournit la matière des digues. On épargne ainsi la dépense qu'entraînerait le transport au loin des sables et des graviers retires de l'ean. De la sorte les digues forment un véritable prolongement des iles, aussi durable qu'elles. On n'emploie d'ailleurs pour les digues que la portion la plus consistante des produits du dragage. Pour diminuer les chances d'érosion, on donne aux digues, du côté du chenal, une inclinaison très-faible, de 1 de hauteur seulement sur 3 de base, du moins pour la partie des digues qui est au-dessus de la ligne de l'étiage. Au-dessous de ce niveau l'inclinaison est de 1 sur 2. Sur leur autre côté, les digues offrent un talus de 1 sur 2. La plate-forme qui les couronne a 3º,05 de large. Au-dessous d'Albany, leur hauteur est de 2º,44 au-dessus de la basse marée d'étiage , y compris 0°.30 de revêtement en cailloux ou en perré.

En 1835, je visitai les travaux qui étaient en activité sur le hanc de l'Overslangh, au-dessou d'Albany, et sur celtie de Yan Buren, au dessua de la men ville. Les dignes permanentes en sublect en gravier-the-espitaine Taleots-costaient près d'un cinquième de moins que les digres-périsables en charpetet de l'ingésiieur. Clintou. Elles revenaient, par mêtre rourant, y comprès le dragage et le tensport, des surres, à 140 fr. 82 cent., et même, comme dans tous less cas il ent fallu subir la dépense du dragage et du transport des déblais, jéconomie énite ne réglité de plus de sinquante pour cape et du transport des déblais, jéconomie énite ne réglité de plus de sinquante pour cape.

On égalisai les talus des lles et on les recourgai ansis d'un revétement en railloux ramassés dans les champs, ou en moeilon grossier extrait d'une carrière située sur les hords du fleuve. Le prix noyen était, pour la prémière de ces opérations, de l'f. 43 c., par mètre courant sur l'ille de Papecause, et pour la seconde de 2 fr. 42 c., par mètre correit, le d'argage s'effectuait à moins de frais que ne l'avait asponé M. Gittal la cottait 84 c. par mètre cube, décharge et transport non compris, et on venait de passer marché avec un entrepreueur pour 152,000 m sau le pied de 44 c. Il est vrai qu'on avait à fournir les machines à l'entrepreueur ser chargeéit, de les entretenir. Le d'argage et de deureur à ce d'entrier taux, pendant les campages de 4837 et de 1838,

Dans la session de 1835-36, le Congrès allona une nouvelle somme de 533,333 fr.

(100,000 doll.) au perfectionnement de l'Hudson. La campagne de 1836 fut employée principalement sur l'Overslaugh. Ou y poursuivit, sauf les modifications de détail conçues par le capitaine Talcott, l'exécution du plan trace par la commission, plan qui consiste à établir une rive artificielle appuyce sur les îles. On travailla particulièrement à prolonger la digue commencée l'année précédente qui devait rémuir l'île de Bogart à l'île du Signal. Au mois de mai suivant, quand vint la crue du dégel, les ouvrages eurent à souffrir. Lorsque le niveau de l'ean approcha du sommet des digues, sans ceneudant le dépasser, la pression supportée par les digues fut trop considérable. Elles ne purent résister partout, et le flot y ouvrit des brêches. Le capitaine Brewerton, qui avnit succédé au capitaine Talcott, jugea alors qu'il conviendrait d'égaliser la pression des deux côtés des digues eu y ménageant quelques tronées étroites, au moven desquelles les bassius ; compris eu arrière des digues, entre elles et la rive, se remplimient d'eau au-même niveau que le chenal. Le capitaine Brewerton a établi ces orífices de telle sorte que jamais il ne pût y avoir derrière les digues un courant de plus de 0". 45 par seconde. Pour mieux se rendre le maître de la vitesse d'écoulement dans le long bassin placé derrière les dignes qui bordent l'Overslaugh à droite, il a conpé ce bassin en deux par une petite jetée conduite de l'île du Signal it la rive. En outre, il a ajouté aux digues un revêtement en argile, placé sous le revêtement en pierres; à leur couronnement et à la partie supérieure de chacun de leurs versants. Il a dú renforcer aussi avec plus de soin la surface des iles.

L'ouverture ménagée dans la digue, vers le hant du hanc de l'Overslangh, a 146°,51 en gueule, 76°,23 au seuil; elle est creusée à 0°,91 au dessous de la ligne de l'étiage ordinaire. Ses talus latéraux ne sont inclinés que de 1 sur 6.

D'après une communication du capitaine Brewerton à une réunion publique des citoyens d'Albany, en date du 6 décembre 1838, les travaux nécessités par le bane de l'Overslaugh étaient alors près de leur terme. La quantité de sable et de gravier enlevée par les dragues sur ce banc était, à cette époque, de 259,507 ...... Pour la construction des digues, on avait en outre pris dans le fleuve 36,833m cab. On avait déjà lieu de s'applaudir des résultats obtenus. Tout porte en effet à croire au succès. Il est fréquemment arrivé qu'on ait échoué dans des perfectionnements de rivière en enlevant des bancs de sable, parce que ces obstacles constituent des barrages naturels qui, partageant le cours des rivières en une série de biefs étagés les uns au-dessus des autres, ralentissent l'éconfement des eaux et les retiennent dans ces sortes de biefs. Lors donc que dans une rivière qui manque d'eau pendant l'été on fait disparaître les bancs de sable, on s'expose à n'avoir plus qu'une profondeur d'eau très-faible dans l'ensemble du chenal, et à ce que cette profondeur devienne, sur beaucoup de points, inférieure à ce qu'elle était auparavant sur les banes de sable eux-mêmes, parce que l'eau, n'étant plus arrêtée par les barrages, s'écoule rapidement. En pareille circonstance, le seul moyen d'améliorer la navigation, c'est de remplacer les grossiers barrages, que forment les bancs de sable, par des barrages réguliers, et, par exemple, par les barrages mobiles si heureusement combinés par M. Poirée. Mais lorsque la pente du fleuve est extrêmement modérée, lorsqu'elle est presque nulle, et e'est le cas dans l'Hudson, l'enlèvement des bancs de sable n'a pas l'inconvénient de mettre le lit à sec, et eette opération a des résultats durables lorsqu'elle est menée de front avec le rétrécissement du lit par des digues propres à donner de la vitesse au courant, afin que les dépôts amenés par le fleuve à l'époque des crues ne séjournent pas sur les bancs de sable et ne leur rendent pas ee que la drague leur avait pris.

Les travaux exécutés au 1" janvier 1889 ne dépassaient pas, en aval, la pointe de Van Wie, c'est-d-dire l'extrémité inférieure de l'Overslaudy, on projetait eependant de les étendre un peu plus has, jusqu'à Castleton. Au-dessus d'Albany, ils seront moins considérables qu'au-dessous. Au-dessus de Troy, entre cette ville et Waterford, au moyer du barrage déjà étable : amont de Troy, et en raison de ce qu'on se contente, pour cette portion du fieuve, d'une profesadeur d'eau de 1",83, il n'y aura que très-peu à faire.

On a dû enlever une partie des jetées et des épis précédemment construits. Ces ouvrages, étranglant le chenal, constituaient; dans le lit du fleuve, de véritables écueils.

A la fin de la session 1827-88, c'est-à-dire vers le mois de juillet 1838, le Congrès a fallou de no nuvelle somme de 160,000 dell. Dès le printemps de la meanne, les fonds disponibles étaient épaises. Les villes d'Albany et de Troy, sentant la nécessité d'utiliser le temps, mirent alors à la disposition du capitaine Brewnon une somme de 15,000 doll. à reprendre sur les fonds que le Congrès devait voter selon toute apparence, et qu'il a voisée en effet.

# CHAPITRE VI.

## Frais de construction et d'exploitation des canaux de l'État de New-York.

Circulos d'un Pends special des Canues, În 18 sevil 1647. — Remouves affectées à cr Fordes; emprunts; impôts; dons timis de terres; pateus; 1110 m les les houtes à vegue qu'un per le vente de chain d'esta pranche. — Germée demand au crématices de l'Esta par la Constitucion de 1811. Commissionnes de Paudi des Canuer. — Baupten au sungeles as sont négleuis excer fir Pând de Nev -Tort. — On n'a pas se recent à l'impôt pour le crésion des assums. — Benumé des canuers. — Baupten de rection et de des parties de l'andrée de Canuer depui l'artigles. — Des la passe se recent à l'impôt pour le crésion des assums. — Benumé dans rections et de dépondibles. — Boude des Canuer, des comme de canuer pour le crésionne de l'artigles de l'andrée de l'andrée de Canuer, des comme de canuer production avec les canuer français et aughsi. — Soumes totale des canquerents de l'Esta da New-York. — Pérase des des canuer productions de canuer production de l'andrée de l'andrée des canuer production de canuer de l'andrée des canuer productions. — Pérase de d'andréeitées des canuers productions. — Pérase de distriction des canuers productions. — Service des éditions. — Pérese des éditions. — Pérase de Canuar (Entrettée de Canuar) (Entrettée de Canuar

Alin de pourvoir aux dépenses des canaux Érié et Champlain, l'État de New-York, par une loi du 15 avril 1817, créa, conformément aux habitudes de spécialité qui distinguent le système financier de l'Angleterre et de l'Amérique, un Fonds des Canaux (Canal Fund) qui devait se composer:

- 1° Du produit des emprunts ordonnés par la législature pour l'exécution des canaux;
- 2º Des impôts votés pour cette même destination;
  3º Des donations de terres à cet effet;
- 4º Des péages à percevoir sur les canaux de l'État;
- 5º Du produit d'un droit d'un dollar par voyageur allant en bateau à vapeur de New-York à Albany : ce droit fut supprimé plus tard comme contraire aux principes de la législation fédérale:
- 6° D'un droit de 12 ; cents par bushel (2 fr. 62 c. par 100 kilog.) sur le sel fabriqué dans l'ouest de l'État (1);
- 7º Du produit des droits sur les ventes à l'encan (2), déduction faite de 178,700 fr. affectés à des établissements de bienfaisance;
- 8º Du produit de la vente ou de la location des chutes d'eau des canaux;

<sup>(4)</sup> En 1835, ce droit a été réduit à 6 cents par bushel (1 fr. 26 c. par 100 kilog.).

If I have refer it Pressure efficience share by effect do two-Tech and variety, do story a 1685, contract to the sufficience double, by the good contract of the property per Tech red do a point from refer to an efficience double, the depth good contract to the property per Tech red do a point from refer to the efficience, die 4 point from refer to great red and did to the property per Tech red do a point from refer to the efficience, die 4 point from refer to great red and did to the property per Tech red do the property per tech red double, the problem for the property per technic double, the problem for the performance of the property performance of the property performance of the property performance of the problem performance of the performance of the

9º Des amendes et dommages-intérêts obtenus pour infraction aux lois et règlements sur les canaux.

Ce fonds avait pour destination, indépendamment de l'exécution des canaux, le service des intérêts de la dette publique contractée en raison de ces ouvrages, et le remboursement de cette dette.

Lorsqu'on refit la Constitution de l'État, en 1821, on y annexa un tarif au-dessous dupqu'il d'ait interdit d'ablasser les piages tent que les créamicres de l'État ayant fourai les fonds nécessaires à l'exécution des canaux alors en construction ne seraient pas rembourais en principal et en intérêts. Les droits sur le sel et sur les ventes à l'encen étaient aussi, par le même article, déclarés irréductibles jusqu'à ce que les emprunts des canaux cussent été payés. Par un amendement à la Constitution, adopté en 1835, ces dispositions ont été modifiées à l'égard du produit des droits sur le sel et sur les ventes à l'encan.

Ainsi qu'il est d'usage pour les fonds spéciaux, le Fonds des Canaux a une administration tout à fait distincte, qui ne relève que de la législature. La commission qui en a la gestion est formée des principaux fonctionnaires de l'État, savoir : le Vice-Gouverneur, le Contrôleur des finances, le Procureur-Cénéral (Attorny General), l'Arpenteur-Cénéral (Surveyre General), le Secrétiaire d'État et le Trésoire: Ell et tu chargée de négocier les emprunts à mesure qu'ils seraient ordonnés par la législature, à un taux qui ne devait pas excéler 6 p. 00, et de verser entre les mains des Commissaires des Canaux les sommes déterminés par la législature.

Dans l'origine la principale ressource du Fonda des Canaux provint d'emprunts qui ao négocièrent de des conditions de plus en plus avantaçeauses, a point que le crédit de l'Etat de New-York atteignit en peu d'années le niveau de celui des grandes puissances de l'Europe (1). La loi du 15 avril 1817 ordonnaît qu'une somme de 1,333,000 fr. serait réclamée comme contribution extraordinaire des propriétaires des terres voisines du enand, à 40 kilom. de chaque côté, proportionnellement au bécûfice qu'ils devaient retierre de l'ouvertiere du canal. Il était d'ailleurs entendu que les donations volontaires effectuées par les compagnies ou des individus, en favent des canaux, seraient comptées en déduction de leur contingent. Les Commissières des Canaux, à qui on avait donné

<sup>(1)</sup> En 1817. That de Ves- York troots difficilisment is emprenter a ring pour entrata pair, your virgit yaw, pue conde it justices the pairing, etc. 1814, a 4 cl. demis pour ent de prince; et mars 1814, 4 cl. demis que con de prince; et mars 1814, 4 cl. demis que con de prince; et mars 1814, 4 cl. demis que con de prince; et mars 1814, 4 cl. demis que con de prince; et mars 1814, 4 cl. demis que con et mars 1814, 6 cl. demis que con et mars 1814, 6 cl. demis pour cont, prince du de spour cont. En 1812, deut it pour cont, remotoreable apres reixe mas, se respectif à 4 cl. demis pour cont at de prince. Es jaunéer 1814, de ci demis pour cont, remotoreable apres reixe mas, en se repositif à 4 cl. demis pour cont at de prince. Es jaunéer 1814, de ci demis pour cont, remotoreable que reixe mars in mars de la contra de prince. Es jaunéer 1814, de ci demis pour cont, remotoreable que reixe mars in mars de la contra de la c

Les empeunts contractés par les étais de l'Union sont toujours remboursables au pair après un délai déterminé d'avance, et généralement assez court. Ou compait que cette circonstaner tend à déprimer le taux de l'amission.

# ETAT DE NEW-YORK .-- FRAIS DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES CANAUX. 198

des pouvoirs discrétionnaires pour l'assiette de cette taxe, n'osèrent pas s'en servir ou n'en eurent pas le temps. Des actes subséquents de la législature en ajournèrent indéfiniment la perception.

Une fois que les canaux Érié et Champlain furent finis, ils donnèrent des produits tellement considérables, qu'avec les seuls péages on a pu graduellement rembourser la dette aux échéances fixées par les actes d'emprunt et garder en réserve d'assez fortes sommes.

Le 18 juillet 1836, les produits nots accumulés des canaux Érié et Champlain s'étaient élevés à un chiffre égal à celui des emprunts contractés pour ces deux canaux, mais non remboursables encore, au moins en totalité. Des lors, conformément à an amendement à la Constitution, sanctionné par le peuple l'année précédente, les taxes sur le selet sur les ventes à l'enca non tessé d'appartenir un Ponds des Canaux.

Lonsque l'État a entrepris d'autres lignes que le canal Érié et le canal Champlain, on a créé pour chacune d'elles une division spécialisée du Fonds des Canaux. Chacun des canaux a en ainsi ses comptes de recettes et de dépenses; chacun d'eux a contracté et contracte encore au besoin des emprunts distincts. La reconstruction du canal Ériées trestée au compte du fonds particulier des canaux Fré et Champlain.

Voici quelles ont été, d'après le rapport des Commissaires du Fonds des Canaux, en date du 3 janvier 1839, les recettes et les dépenses de toute nature, depuis l'origine des travaux jusqu'au 30 septembre 1838 :

## RECETTES.

| Empression remarks                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Peages                                                                |                |
| Impôt sur les bateaux à vapeur                                        |                |
| - sur les fabriques de sel                                            |                |
| - sur les ventes à l'encan                                            |                |
| Allocations pour l'exploitation et l'entretien des canaux d'em-       |                |
| branchement (1)                                                       |                |
| Produits de la vente des terres données par des particuliers, de la   |                |
| location on de la vente des chutes d'eau et produits divers 2,880,591 |                |
| Interets des fonds remis en depot aux banques (2) 6,414,375           |                |
| T                                                                     | 907 649 709 6- |

<sup>(1)</sup> Les cannoux d'embranchement, c'est-à-dire autres que les cannoux Érié et Champlain, ne pouvant suffire à leurs frais d'entretien et d'exploitation, le Trésor de l'État, a dû combler la différence eptre leurs receites et leuns dépenses.

<sup>(</sup>t) I et Commissione du Pecch des Cantus post unicorées à placer les pousses dispossibles qu'ils ont entre-les saisses. In el content presençar en tabléte en Louver, que la purpara in miches variable, soite la terra, sopré la que les départs notes explisées. Au commissionement de 1855, les dipties capilles après aprisas plans d'unis, formais in evité quertes la colléte, étant el prése de la representation d'au servir ne des parties de la colléte, destroit présent étant le propriété que présentation d'autrement explisée d'attient presentation de la collète de la c

#### - DÉPENSES.

| Sommes remises aux Commissaires des Canaux pour l'evécution de<br>ces entreprises, et pour les réparations extraordinaires en y |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| comprenant quelques travanx d'amélioration (1)                                                                                  | 84,297,387 fr. |
| Intéréts de la dette contractée pour les canaux. ,                                                                              | 35,096,384     |
| Remboursement du capital de la dette                                                                                            | 31,099,691     |
| Sommes remises aux surintendants des réparations                                                                                | 99,849,957     |
| Dépenses diverses (2)                                                                                                           | 2,503,589      |
| Тоты                                                                                                                            | 175,847,008    |
| No. 1 to 1                                                                                        |                |

vous avousuit que non-eucienent er rous des Canaga et al un tona specia, auministré séparément en vertu des habitules de spécialité que les Etat-Unis ont empruntées à leur mère-patrie, l'Angleterre, mais qu'il était partagé en divisions spéciales aussi affectées à chacun des canaux. Les deux tableaux suivants montrent l'actif et le passif de chacun de ces fonds, au 30 septembre 1838 :

Sommes reçues et déboursées par les Commissaires du Fonds des Canaux, pour le compte de chaque feanal, depuis l'établissement du Fonds des Canaux jusqu'au 30 septembre 1838.

## RECETTES.

| PONDS DES CANALX. |            | PÉAGOS.    | DEPÔTS                 |            |                          | do Trésor<br>peur                  | PRODUTS    |             |
|-------------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
|                   | EMPRENTS.  |            | óm bulerne<br>à rapeur | do set.    | des resion à<br>l'enses. | in constr<br>d'embres-<br>chement, | diren (3). | TOTALX.     |
|                   | 442.       | dell.      | dell.                  | dell.      | dell.                    | dell,                              | dell.      | dell.       |
| Érié et Champlain | 8,991,991  | 15,088,376 | 75,510                 | 2,085,458  | 3,399,059                |                                    | 1,584,474  | 34,063,058  |
| Oswégo            | 439,803    | 180,465    |                        | 9.         |                          | 225,546                            | 218,136    | 1,064,790   |
| Cayuga et Seneea  | 246,000    | 145,656    |                        |            |                          | 110,347                            | 48         | 300,051     |
| Chemung           | 557,380    | 13,625     |                        |            |                          | 190,814                            | 6,947      | 369,764     |
| du lac Crocked    | 140,402    | 5,834      |                        |            |                          | 32,929                             | 3,997      | 204,462     |
| Chenango          | 2,455,326  | 19,783     |                        |            |                          | 958,799                            | 35,658     | 2,770,084   |
| du Black River    | 615,076    |            | . 1                    |            |                          |                                    | 11,926     | 694,909     |
| de la Géneser     | 8,002,107  |            |                        | •          |                          |                                    | 90,190     | 2,092,997   |
| Totaux en dollars |            | 15,435,690 |                        | 2,065,458  |                          |                                    |            | 58,891,199  |
| en francs         | 80,899,517 | 89,419,680 | 205'022                | 10,965,445 | 19,187,341               | 4,565,765                          | 9,294,986  | 207,418,725 |

<sup>(4)</sup> Les Commissiones des Cansux sont chargés , même sprês l'achèvement des cansux , des réparations extraordinaires , fort difficiles à désinguere de l'entretien progressent dit , qui s'opère , sons leur direction , par le soin des surintendants des rebarations.

<sup>(2)</sup> Y compris une somme de 814,400 fr. , comptée à la Compagnie de l'Ouest pour l'indemniser.

<sup>(8)</sup> Ces produits proviennent de la vente des terrains donnée par les propriétaires, de la location des chutes d'eau , des littérêts des fonds disponibles placés dans les basques , et d'autres-recutes accessoires.

# ÉTAT DE NEW-YORK.—FRAIS DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES CANAUX. 201 DÉPENSES.

| FONDS DES CANAUX. | SONNES<br>remises<br>are Grandmaires<br>des Canaces, | INTÉRÊTS<br>do<br>La DATTR. | de la<br>dette des consus, | SONNES<br>recises<br>net surintendents<br>des<br>réparations (1), | DÉPENSES<br>DUITAGES | TOTAUX.     |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                   | doll.                                                | 60,                         | dell,                      | dell,                                                             | dell.                | dell,       |
| Érié et Champlam  | 11,916,446                                           | 5,348,024                   | 3,813,496                  | 5,746,599                                                         | \$86,316             | 27,412,804  |
| Oswégo            | 343,962                                              | 343,711                     | 15,696                     | 232,139                                                           | 9,213                | 1,064,721   |
| Cayuga et Seneca  | 172,163                                              | 132,317                     |                            | 126,520                                                           | 68,829               | 300,031     |
| Chemung           | 348,372                                              | 118,908                     |                            | 98,951                                                            | 4,233                | 369,764     |
| du lae Crooked    | 140,671                                              | 41,788                      |                            | 22,000                                                            | 5                    | 204,462     |
| Chenango          | 2,329,620                                            | 363,974                     |                            | 38,953                                                            | 704                  | 2,735,235   |
| du Black-River    | 102,991                                              | 51,303                      |                            |                                                                   | 198                  | 134,619     |
| de la Génesee     | 231,333                                              | 100,147                     |                            |                                                                   |                      | 331,680     |
| Totaux en dollars | 15,805,760                                           | 6,380,372                   | 3,831,192                  | 4,284,367                                                         | 469,495              | 39,971,314  |
| en francs         | 84,297,387                                           | \$8,096,584                 | 51,099,691                 | 22,849,957                                                        | 2,503,589            | 178,847,008 |

L'excédant des recettes sur les dépenses était donc de 31,572,715 fr.

Cette somme appartenait aux divers canaux dans la proportion suivante:

Fonds du canal Érié et du canal Champlain. 19,178,688 fr.

Chenango. 196,972

de Black River. 2,611,838

de la Génese. 9,282,917

Sonwe foale. 31,572,715

Il n'est pas inutite de montrer l'usage que font les Commissaires du Fonds des Canaux des sommes qu'ils out en réserve. Aux États-Unis, où les capitaux sont rares et où la population a dans le sang le génie du commerce, on a din chercher les moyens de rendre profitables au Fonds des Canaux et en même temps au public les excédants de rendre profitables au Fonds des Canaux et en même temps au public les excédants de revenus que pouvait avoir l'administration des canaux. On en a disposé principalement en faveur des banques qui répondent le crédit dans le pays, et entre les mains desquelles un capital acquiert son maximum de puissance reproductive; le reste a été prêté au Trésor de l'Etat ou à des villes telles qu'Alham, ou a été placé en fonds publics de l'État, c'est-à-dire en rentes émises pour la créction des canaux; cur l'État de New-York et la plupart des autres États de l'Union, différents en cela des États de l'Europe, dont la dette a presque toujours la guerre pour origine, a 'ont emprund' que pour appliquer les produits de l'emprunt à des améliorations positives, et particulièrement à la construction de canaux et de chemins de fer, et ils ont, sans crainte, usé du crédit, en vue de cette destination féconde.

<sup>(1)</sup> Les salaires des éclusiers sont compris dans ces sommes,

## EMPLOY FAIT PAR LES COMMISSAIRES DE FONDS DES CANAUX DES SOMMES DISPONIBLES AU 30 SEPTEMBRE 1838,

# Placements dans les banques.

| 1° à 5 p. %, exigible à divers termes assez éloignés | 2,060,106 doll. |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 2° à 5 p. %, à 60 jours d'avis                       | 1,001,388       |
|                                                      |                 |

Total des placements dans ces banques. . . . 3,471,578 doll. ou 18,515,083 fr.

|   |                        |             | Placement en fonds publics o | le l'État. |         |           |
|---|------------------------|-------------|------------------------------|------------|---------|-----------|
|   | Cinq pour              | cent du car | nal Oswégo                   | 27,106     |         |           |
|   | $\mathbf{D}_{\bullet}$ | ď°          | Caynga et Seneca             | 87,000     |         |           |
|   | D.                     | d*          | du lac Crooked               | 6,653      |         |           |
|   | D*                     | d°          | Chesango                     | 92,336     |         |           |
| C | ing pour cent émis     | pour avan   | ices de l'État               |            |         |           |
|   | à la compagnie         | du canal de | e la Délaware à l'Hudson.    | 53,075     |         |           |
| Ð | à la compagnie         | de la Nove  | rsink Navigation             | 10,100     |         |           |
|   |                        | Total des   | placements en fonds publics. |            | 276,170 | 1,474,507 |
|   |                        |             | Arances à l'État ou aux      | rilles.    |         |           |
|   |                        |             | bler le déficit du Fonds     | 212,000    |         |           |
|   |                        |             |                              | 800,000    |         |           |
|   |                        |             |                              |            |         |           |

Au Trésor, avance temporaire, à 6 p. %. . . . . . . . . 1,159,836 Torse des avances à l'État ou aux villes. . . . . 2,171,836 Total Général...... 5,919,881 doll. 31,572,715 fr.

D'après les tableaux précédents, c'est principalement au moyen de l'emprunt que l'État de New-York a subvenu à l'exécution de ses canaux. Le tableau suivant indique le montant et la répartition de la dette des canaux au 30 septembre 1838 :

# DETTE DES CANAUX (2).

#### Canaux Érié et Champlain.

Emprunt émis pour la construction primitive. Cinq pour cent remboursable le 1" juillet 1837, . . . . . . . . 25,879 doll. Six pour cent, 42,668

(1) On appelle ainsi le Tresor de l'État, abstraction faite des fonds specialisés. (2) Le montant des emprunts est exprime dans ce tableau d'après la valeur au pair. Il indique ainsi la somme que

68,547 doll.

l'État aura à rembourser quand sera venn le jour de l'échéance, qui est toujours déterminé dans la loi d'emprunt. Au contraire, dans le tableau précédent (page 200), on a porte en ligne de compte le produit de l'emprunt tel qu'il a éto negocie.

#### ÉTAT DE NEW-YORK.-FRAIS DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES CANAUX, 203

| Cinq pour cent rembe | oursable le 1° juille | el 1855               | . 1,685,435 |           |            |     |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|-----|
| Six pour cent,       | ď                     |                       | . 505,853   | 2.191.288 |            |     |
|                      |                       |                       |             | 2,191,288 |            |     |
| Emprant émis pour    | a la manastanation    | do south that         |             | 2,259,835 |            |     |
|                      |                       | ou cana nee.<br>5     |             | 4 000 000 |            |     |
| and bout cent temps  |                       | ur les canaux Érié et |             |           | 3,259,835  | Hob |
|                      | rone po               |                       |             |           | -,,        |     |
|                      |                       | Canal Osrégo.         |             |           |            |     |
| ling pour cent remb  | oursable le 1" jui    | llet 1846             |             |           | 421,301    |     |
|                      |                       | Canal Cayuga et Se    | neca.       |           |            |     |
| ling pour cent rembe | oursable le 1" juill  | et 1816               |             | 150,000   |            |     |
| d° (                 | d° le t" juill        | let 1819              |             | 87,000    |            |     |
|                      |                       | Canal Chemung         | 7.          |           | 237,000    |     |
| Cinq pour cent remi  | boursable le 1'' ao   | út 1850               |             |           | 316,000    |     |
|                      |                       | Canal du lac Cros     | ked.        |           |            |     |
| ling pour cent remi  | boursable le 1" ac    | oùt 1850              |             |           | 120,000    |     |
|                      |                       | Canal Chenonge        | z.          |           |            |     |
| Cinq pour cent remb  | oursable le 1" ac     | oùt t815              |             |           | 2,362,536  |     |
|                      |                       | Canal du Black-Ri     | ret.        |           |            |     |
| Cing pour cent remb  | boursable après 18    | 50                    |             |           | 591,516    |     |
|                      |                       | Canal de la Géner     | ec.         |           |            |     |
| Cinq pour cent remb  | oursable après jui    | illet 1860            |             |           | 2,000,000  |     |
|                      |                       | TOTAL GENERAL         |             |           |            |     |
|                      |                       | 00.                   |             |           | 49,643,312 | ſr. |
|                      |                       |                       |             |           |            |     |

Peudant la session de 1838, la législature avait autorisé un nouvel emprunt applicable à la reconstruction du canal Érié; mais au 30 septembre 1838 il n'était pas négocié.

Essayons de déterminer quels ont été les frais d'établissement de chacun des canaux; à cet eflet, aux sommes déboursées pour chaque canal par les Commissières des Canaux, pendant les années ocremées par la construction, ce qui comprend les frais d'entretien pendant cet intervalle, nous avous ajouté les sommes dépensées par les Commissières pour le même canal, pendant les trois années suivantes, parce que, pendant ces trois années, il y a à liquider des comptes arriérés et à terminer ou à retoucher divers ouvrages. Mais aprèce o déal les frais acquittés par les Commissies se trouvent, pour tous les canaux, considérablement réduits et raunenés à un taux normal. On arrive ainsi aux résultats énoncés dans le tableau suivant :

# SOMMES DÉBOURSÉES PAR LES COMMISSAIRES DES CANAUX, pour la construction des canaux de l'État de Neve-York, année par année.

| ANNÉES                              |                          |           | DÉSIG   | NATION    | DES CA          | XAUX.      |                        |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|------------|------------------------|-------------------|
| LES FOXOS<br>out<br>été dépensés.   | ÉRIÉ<br>et<br>CHAMPLAIT. | oswáco.   | SENECH. | CHENENG.  | EAC<br>CROOKED. | CHENANGO.  | du<br>BLACK-<br>RIVER. | de la<br>cénesce. |
|                                     | dell.                    | del.      | dell,   | dell.     | doli.           | doll.      | doll.                  | doll.             |
| 1817.                               | 200,000                  |           |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1818.                               | 466,900                  |           |         |           |                 |            |                        | ,                 |
| 1819.                               | 357,467                  |           |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1820.                               | 668,900                  |           |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1821.                               | 1,120,300                |           |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1822.                               | 1,933,012                |           | -       |           | -               |            |                        |                   |
| 1825.                               | 1,784,105                |           |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1824.                               | 1,273,344                |           |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1823.                               | 990,337                  |           |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1826.                               |                          | 237,016   | 8,094   |           |                 |            |                        |                   |
| 1827.                               | 649,118(1)               | 173,921   | 43,993  |           |                 | .          |                        |                   |
| 1828.                               | ,                        | 1         | 90,919  |           |                 |            |                        |                   |
| 1829.                               |                          | 130,404   |         |           |                 |            |                        |                   |
| 1830.                               |                          | )         | 27,769  | 69,190    |                 | - 1        |                        |                   |
| 1851.                               | . 1                      |           |         | 145,292   | 11,530          |            |                        |                   |
| 1852.                               |                          | l - 1     |         | 73,410    | 62,906          |            |                        |                   |
| 1855.                               |                          |           | . '     | )         | 82,461          | 9,923      |                        |                   |
| 1854.                               |                          |           |         | \$9,051   | 1               | 211,015    |                        |                   |
| 1853.                               |                          |           |         | )         | 15,954          | 651,782    |                        |                   |
| 1836.                               |                          |           |         |           | 10,000          | 911,053    |                        |                   |
| 1837.                               |                          |           |         |           | )               | 489;807    | 3,236                  | 22,57             |
| 1858.                               |                          |           | -       |           |                 | 63,759     | 97,753                 | 229,16            |
| Dépense totale par<br>canal en doll | 9,698,083                | 349,641   | 179,073 | 349,983   | 140,671         | 2,529,619  | 102,991                | 231,33            |
| En fr                               | 31,723,120               | 2,894,083 | 917,755 | 1,899,085 | 750,243         | 12,494,653 | 349,983                | 1,341,3           |
| Dépense par kilom.<br>en fr         | 78,999(2)                | 47,444    | 26,955  | 48,894    | 57,711          | 83,064(3)  |                        |                   |

Pour l'ensemble des canaux Erié, Champlain, Oswégo, Cayuga et Seneca, Chemung, du lac Crooked et Chenango, la dépense serait de 71,712,233 fr. pour 993 kilom., ou de 72,218 fr. par kilom.

<sup>(1)</sup> Les sommes portées en accolarde dans elancune des columnes n'ont été dépensées qu'après que les canaux ont été litrés à la circulation; nous avons dit tout à l'henre (page 205) pourspoi nous les considérions comme faissant partie des frais de construction.

<sup>(2)</sup> Poor striver à ce chiffre on a sjouté au total de 31,735,430 fr. fournit par l'Etat, la somme de 640,000 fr. fournit par une compagnie pour le bassio d'Albany. Autrement la dépense par kilom. edit été de 73,089 fr.

<sup>(5)</sup> Nous avons ajouté à la somme ci-dessus de 2,529,619 doll. on 12,424,655 fr. une somme de 100,000 doll. pour

#### ETAT DE NEW-YORK. -- FRAIS DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES CANAUX, 200

Si, dans le développement total des canaux de l'État de New-York, on faisait entrer les 70 kilom. de rigoles navigables et de hassins de prise d'eau ou de tête de navigation, en lit de trivière, et l'amélioration de la rivière Seneca au-dessus du point oit e canal Gwe'gola rencontre, la dépense générale deviendrait de 71,792,233fr. pour 1,064 kilom., ou de 67.44 fr., our kilom.

En France, les canaux, repris en vertu des lois de 1821 et 1822, ont des dimensions plus grandes que celles des canaux de l'État de New-York. Les ouvrages d'art y ont été établis avec beaucoup plus de solidité et quelquefois avec un luxe au moins inutile. Le long intervalle de temps pendant leque li isontété en construction, l'abandon of placurs on été laisés, soit pendant la révolution, soit à la suite des désastres de 1814 et 1815, en ont augmenté la dépense. Cependant lis n'auront coûté moyennement que 120 ou 123,000 fr. par kilom. Le canal de Bourgogne reviendra à 240,000 fr. (est-à-dire au double de la moyenne; le canal du Ribone au Rhin, au contraire, n'a exigé que 80,000 fr.

D'après les chiffres rapportés par M. Huerne de Pommeuse (1), pour les canaux anplais, dont un peu plus de la moitié a des dimensions un peu supérieures à celles qu'ont reçues les canaux de l'État de New-York, mais dont le reste est beaucoup plus resserré, et dans lesquels on n'a déployé aucun luxe, la dépense moyenne de constructiou serait par kilom. de 153.000 fr.

D'autres personnes ont même évalué à une somme plus considérable les frais de construction des canaux anglais.

Le chiffre ci-dessus, d'environ 72 millions, ne donne qu'une idée imparâtite des dipenses dans leupuelles l'État de New-Vork est engagé, et qui devront être acquittées dans un délai de cinq ou six ans. Le canal Érié est reconstruit avec rapidité; les marchés avec les entrepreneurs éclevaient, le 21 janvier 1830, à près de 60 millions. Les canaux du Blac-River et de la Génese é s'achèvent. Il est facile maintenant d'évaluer approximativement la somme à laquelle s'élèvent ou doivent prochainement s'élever bes travaux de canalisation entrepris au compte de l'État de New-York depuis 1817.

| Pour l'amélioration de la rivière Seneca , il avait été alloué                          | 80,000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Le caual de la Génesee, d'après les derniers devis, paratt devoir absorber une somme de |        |
| Le canal du Black-River devait exiger en tout, au moins                                 |        |
| La reconstruction du canal Érié est estimée à                                           |        |
| Les canaux achevés au 1" jauvier 1839 avaient coûté                                     |        |

Total. . . . . . . . . 240,292,233 fr.

En outre, comme nous le verrons, l'État de New-York entre dans le système des subventions ou plutôt des prêts aux compagnies. Il est même probable que

représenter les deboursés probables des Commissaires des Canaux pendant l'année 1539 et une somme de 48,656 doll. qui restait due aux entrepreneurs et à d'autres personnes.

<sup>(1)</sup> Des Canaux Navigables , livre 1v. page 143.

dans un bref délai il se mettra à construire des chemins de fer, afin que le système de viabilité par terre soit aussi complet que le réseau des lignes navigables.

Des canaux exécutés comme ceux de l'État de New-York, a vec une certaine quantité d'ourrages en hois et des dimensions passablement étroites, et fréquentés comme eux par un nombre considérable de hateaux, dont quelques-uns à vitesse assez grande, doivent exicer des frais d'entretien fort élevés.

Sous ce rapport, toutes les prévisions ont été trompées : on avait supposé, lors de l'exécution des canaux Érié et Champlain, que 100,000 doll. (533,300 fr.) suffiraient à l'entretien de ces deux ouvrages, or ce chiffre a été doublé et triplé, a insi qu'il résulte du tablean suivant, qui donne le relevé des frais d'entretien, année par année, pour chacun des canaux de l'État de New-York, sans compter les réparations extraordinaires et les travaux d'amélioration exécutés par les Commissions des Canaux.

SOMMES DÉBOURSÉES PAR LES SURINTENDANTS DES RÉPARATIONS pour l'entretien des canaux de l'Élat de New-York, année par année.

|                 |                          | DÉS       | DESIGNATION DES CANAUX. |          |                    |           |                         |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
| ANNÉES.         | ÉRIÉ<br>et<br>CRAMPLAIN. | oswáco.   | CANTGA<br>el<br>SENECA. | свемене. | DE LAC<br>CROOKED. | CHENANGO. | TOTAUX<br>par<br>ANNÉE. |  |  |  |  |
|                 | 68.                      | 441.      | dell.                   | dell.    | doll.              | doll.     | dall                    |  |  |  |  |
| 1826.           | 87,832                   |           |                         |          |                    |           | 87,839                  |  |  |  |  |
| 1827.           | 247,853                  | 2         |                         |          |                    |           | 247,833                 |  |  |  |  |
| 1828,           | 178,988                  | 4,513     |                         |          |                    |           | 183,301                 |  |  |  |  |
| 1829.           | 197,683                  | 9,081     | 6,218                   |          |                    |           | 212,983                 |  |  |  |  |
| 1850.           | 174,995                  | 8,868     | 4,013                   |          | 2                  |           | 187,104                 |  |  |  |  |
| 1831.           | 119,733                  | 4,753     | 1,480                   |          | -                  | a         | 125,968                 |  |  |  |  |
| 1859.           | 296,963                  | 8,405     | 2,512                   |          | 2                  |           | 307,680                 |  |  |  |  |
| 1835.           | 255,958                  | 7,159     | 7,318                   | 22,710   |                    |           | 351,998                 |  |  |  |  |
| 1854.           | 386,696                  | 8,417     | 7,105                   | 19,964   | 928                |           | 495,110                 |  |  |  |  |
| 1855.           | 566,633                  | 8,649     | 8,433                   | 7,457    | 2,183              |           | 395,579                 |  |  |  |  |
| 1856.           | 263,370                  | 46,939    | 24,481                  | 8,884    | 5,334              |           | 344,448                 |  |  |  |  |
| 1837.           | 524,894                  | 30,320    | 28,631                  | 11,433   | 4,255              | 12,545    | 478,098                 |  |  |  |  |
| 1858.           | 398,841                  | 49,895    | 18,077                  | 8,367    | 8,880              | 15,932    | 422,680                 |  |  |  |  |
| Totatz en doll. | 5,957,849                | 216,985   | 108,310                 | 75,817   | 14,450             | 26,297    | 3,699,700               |  |  |  |  |
| - en fr.        | 17,428,328               | 1.105.509 | 377 633                 | 404,347  | 77,067             | 140,231   | 19,731,763              |  |  |  |  |

Des résultats exprimés par ce tableau il est facile de déduire ce qu'a coûté moyennement, soit par année, soit par kilomètre, l'entretien courant de chacun des canaux, tel qu'il est exécuté par les surintendants des réparations. Pour plus d'exactitude, ETAT DE NEW-YORK.—FRAIS DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES CANAUX. 207 mons avons écarté, pour chacun des canaux, la première campagne. On trouve ainsi ce qui suit (1):

|                                  | PAR LES SURENT<br>BEFARAT | EXPANTS DAY    |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                  | per esoie.                | per k-lomètre. |
|                                  | fr.                       | tr.            |
| Canaux Érié et Champlain         | 1,413,342                 | 2,051          |
| Canal Oswégo                     | 108,091                   | 1,770          |
| — Cayuga et Seneca,              | 60,500                    | 1,635          |
| — Chemung                        | 61,617                    | 1,757          |
| - du lac Crooked                 | 18,029                    | 1,387          |
| - Chenango                       | 70,000                    | 449            |
| Тотац                            | 1,734,609                 |                |
| Moyenne de l'ensemble des canaux |                           | 1,747          |

Pour les canaux Érié et Champlain, qui sont toujours tenus dans l'état le plus favorration de une circulation prompte, cette dépense pendant la période des quatre années 1827—28—29—30, a été en moyenne de 1,064,069 fr., ou par kilomètre de 1,366 fr., et pour les quatre dernières années 1835—30—37—38, de 1,711,944 fr., a cequi revient à 2,468 fr. par kilomètre. Ainsi l'augmentation a été, d'une période l'autre, de 61 pour 100. Ce résultat est dû en grande partie à l'accroissement de circulation; le rétablissement des ouvrages en bois y est cependant pour une part. Il est bon de remarquer que pendant le même temps les péages ont éprouvé nne augmentation non moins considérable. Ils sont montés dans le rapport de 100 à 164, quoique le tarif cett été abaise d'un tiers. En 1635, le nombre des bateaux, qui out traverse l'écluse d'Alexandre, près de Schénectady, a été double de ce qu'il avait étéen 1820.

En ce qui concerne le canal Oawégo et le canal Cayuga et Seneca, il est manifeste, par l'élévation subite des chiffres des trois deruières années, qu'ils ont subi alors un remaniement général. Si l'on ne faisait pas entrer en ligne de compte ces derniers exercices, il deviendrait clair que l'entretien des canaux d'embranchement exige uns somme beauvoup moidure que celle qui est alsorbée par les canaux Erié et Champlain.

A l'égard du canal Chenango, il n'y a aucune conclusion à tirer de chiffres correspondants à un seul exercice.

En outre des frais d'entretien déboursés par les surintendants des réparations, il faut tenir compte des réparations extraordinaires exécutées directement par les soins

<sup>(4)</sup> Bans l'évaluation de la dépense moyenne par kliom., nous n'avons pas tenu compte des rigoles navigables, et nous avons réparti la dépense totale d'entréent, correspondante à chaque canal, sur la longueur du canal proprement du telle qu'elle est expérimee dans le tableau de la page 187.

des Commissaires des Canaux. Au 30 septembre 1838, les dépenses ains faites, depuis l'origine, indépendamment de celles que nons avons déjà signalées, s'élevaient à un total de 2,288,608 fr., en y comprenant cependant quelques frais généraux fort modiques, tels que le traitoment des Commissaires des Canaux en service actif (Acting Commissioners), qui, au nombre de quatre aujourd hui, reçoirent chacun 2,000 doll. (10,667 fr.), et les frais de tournée de tous les Commissaires, ainsi que diverses menues dépenses de burcaux. Ce total se répartit ainsi entre les canux suivants :

| Cana | ux Érié et ( | Champlain. |  |  |   | 2,252,187 |
|------|--------------|------------|--|--|---|-----------|
| Cana | Oswégo       |            |  |  |   | 7,043     |
| _    | Caynga et S  | Seneca     |  |  |   | 480       |
| _    | Chemung.     |            |  |  |   | 28,896    |
|      |              | Total      |  |  | • | 9 988 608 |

Ainsi, pour les canaux Érié et Champlain, ces frais sont montés moyennement, par exercice, à 225,219 fr., c'est-à-dire à 16 pour 100 des frais d'entretien ou à 326 fr. par kilom.

Ce qui porte la dépense moyenne annuelle de l'entretien ordinaire et extraordinaire de

| ces denx canaux à                                                                        | 1,638,561 fr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ou par kilom, à                                                                          | 2,377         |
| Pour l'ensemble des canaux la dépense moyenne annuelle deviendrait                       | 1,970,110     |
| Ou par kilom                                                                             | 1,995         |
| En prenant, pour les déboursés des surintendants des réparations, le chiffre moyen des   |               |
| quatre dernières années, on trouve que la dépense de l'entretion ordinaire et extraordi- |               |
| saire est :                                                                              |               |
| Pour les canaux Érié et Champlain                                                        | 1,937,163     |

| Pour les canaux Erie et Champiain                  | 1,937,163  |
|----------------------------------------------------|------------|
| Pour l'ensemble des canaux que nous avons énumérés | 2,398,62\$ |
| Ou par kilom, des canaux Érié et Champlaiu,        | 2,811      |
| de l'ensemble des canaux                           | 2,116      |
|                                                    |            |

Le Contrôleur des finances de l'État de New-York, dans un rapport adressé à la législature en 1836, faisait remarquer qu'il résultàit du compte rendu des Commissaires des Canaux de Pensylvanie que toutes les réparations de 1,158 kilom. (720 milles) de canaux et de chemins de fer, possédés par cet État, n'avaient coûté, pendant l'exerrice 1835, que 2,133,000 fr. (400,000 doll.), soit 1,686 fr. par kilom. (555 doll. par mille).

En 1834, sur le canal d'Ohio (État d'Ohio) les frais d'entretien n'ont été que de 1,000 fr. par kilom. (300 doll. par mille).

Il estvrai que, pour que la comparaison soit juste entre les canaux Érié et Champlain et ceux des Etats de l'ensylvanie et d'Ohio, il faut faire entrer en ligne de compte le plus grand mouvement des premiers. On doit aussi prendre en considération que les canaux de l'ensylvanie et d'Ohio sont plus récents que les canaux Érié et Champlain, et que, en 1834 et 1835, les ouvrages en bois y, étant plus neués, n'imposaient plas de et que, en 1834, n'imposaient plas de ETAT DE NEW-YORK.—FRAIS DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES CANAUX. 209 frais de reuouvellement. En 1829, les canaux Erié et Champlain ne coûtaient d'entretien que les deux tiers de la somme qu'ils absorbaient en 1835.

En France, sur le Aranal du Midi, qui est teuu avec un soin sans exemple an monde, à ce point qu'il y a peu de pares qui lui soient comparables, les frais d'entretien sont de 1,330 fr. par kilom. de canal. Ce qui atteste qu'une vigilance de tous les instants, toujours prête à réparer le mal dès que les premiers symptimes en montrent, russist à produire une apparence de luxe parfaitement companible avec la plus rigoureuse économie. Il est vrai que, sur le canal du Midi, la circulation u'est que d'un quart ou d'un cinquième de celle qui a lieu sur le canal farié. On estime que la quantité totale de marchandies qu'il revoit est d'euviron 200,000 tonnes, mais l'espace parrouru par elles est seulement égal à ce qui aurait lieu si 110,000 tonnes le traversient d'une extrémité à l'autre.

Sur nos canaux de 1821 et 1822, les frais d'entretien out été jusqu'à présent per déveix Pendant les deux années 1836 et 1837, ces lignes navigables, dont le dévelopement total est de 2,373 kilom, ont alsorbé en frais d'entretien une somme de 4,976,346 fr.,ce qui correspond à une somme annuelle de 1,409 fr. par kilom, sais les canaux de 1821 et 1822 in étaient pas tous livrés à la circulation, sur leur étendue entière, ent836 et 1837 : quelque-suns nième sont encore à terminer aujourd l'hui. Si l'on ne considère que ceux qui ciacient achevès alors, et que le commerce parcourait depuis quelque temps, écst-à-dire ceux du Rhône au Rhin, de la Somme, des Ardennes, cellie-et-l'ance, du Blavet, d'Alçes à Bone, et les rivières canalisées de l'Oise et de l'Isle, on trouve pour les deux années 1836 et 1837 une dépense d'entretien de 2090,661 fr. sur 1,066 kilom, ce qui représente par an et par kilom, 985 fr.

On estime que, sur l'ensemble de nos lignes, lorsqu'elles seront bien fréquentées, la dépense annuelle d'entretien devra, pour qu'elles soient en bon état, être, pendant lonctemns, de 1,500 fr. nar kilom.

Le salaire des éclusiers est, de toutes les autres dépenses d'exploitation, la plus considérable. Voici quel en est le chiffre, pour les divers canaux, d'après l'exercies 1838 :

| Canal | Érié             | 175,723 |
|-------|------------------|---------|
| -     | Champlain        | 20,656  |
| _     | Oswégo           | 21,893  |
| -     | Cayuga et Seneca | 9,712   |
| _     | Chemung,         | 19,941  |
| _     | du lac Crooked   | 8,053   |
| _     | Chenango         | 33,701  |
|       |                  |         |

Ainsi, pour la circulation la plus active de nuit et de jour, sur le canal Érié, le service des écluses coûte annuellement 836 fr. par mêtre de chuie rachetée. Il est bon de remarquer qu'il y a tous les ans, à cause de la gelée, un chômage de quatre mois au moins. Les frais de perception des péages, avec quelques dépenses annexes, s'élèvent à moins de 250,000 fr. pour l'ensemble descanaux jusqu'à présent livrés au commerce. En voici le détail pour l'exerciee 1837:

| Dépenses de la gestion | financière des canaux de | l'État de New-York, |
|------------------------|--------------------------|---------------------|
|                        | pendent l'exercice 1837. |                     |

| CANAEX.          | T           | ASTEMENT I | LOTERS    | párassas | TOTAL    |         |
|------------------|-------------|------------|-----------|----------|----------|---------|
| CANADA.          | Imperieurs. | Controls,  | Beceveum. | BUTTACE, | direrus. | canous, |
|                  | 6.          | fr.        | ě.        | ě.       | fr.      | fr.     |
| Érie             | 29,781      | 65,379     | 77,200    | 5,363    | 2,988    | 176,880 |
| Champlain        | 2,448       | 7,024      | 12,267    | 407      | 57       | 22,205  |
| Oswego           | 2,470       | 3,341      | \$,000    | 320      | 233      | 16,364  |
| Cayuga et Seneca | 2,517       | 9,213      | 4,967     | 133      | 5%       | 9,162   |
| Chemung          | 1 - 1       |            | 6,133     | 214      | 171      | 6,318   |
| du lar Crooked   |             |            | 4,997     | 977      | 34       | 4,398   |
| Chenango         | .           |            | 8,000     | 565      | 599      | 8,785   |
| Toraux           | 57,246      | 78,887     | 120,154   | 8,000    | 5,879    | 244,678 |

La dépense par kilomètre serait : Pour l'ensemble des canaux, de. . 246 fr. 40 c. Pour les canaux Érié et Champlain, de. . . . . . . . . . . . . . 289 fr.

Les autres dépenses d'administration et d'exploitation sont peu considérables. A Albany, il y a quelques frais généraux. En 1837, ils sont montés à 96,783 fr., y compris 17,644 fr. qui sont revenus aux propriétaires du bassin d'Albany, pour leur part des néages.

Le service des éclases à peser, où l'on estime exactement le poids total des cargaisons, a exigé la même année 33,864 fr.

Les Commissaires du Fonds des Canaux ne touchent aucun traitement en cette qualité : ce sont des fonctionnaires de l'État rétribués à d'autres titres.

Les surintendants des réparations sont au nombre de onze pour le canal Érié; il y en a trois pour le canal Champlain, un seulement pour chaceun des canaux Oswégo, Cayuga et Senece at du lac Crooked, deux pour le canal Chemung, et trois pour le canal Chemango.

Les employés des canaux, autres que les surintendants des réparations et les éclusiers qui sont sons leurs ordres, sont distribués avec leurs subordonnés comme l'indique le tableau snivant:

#### ETAT DE NEW-YORK.--PRAIS DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES CANAUX, 211

Nombre et résidence des Employés des canaux.

| RECEVERS.                         | EXSPECTEURS DES BATEAUX et de leurs complésées. | CARDES<br>d'éclass<br>de perage. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cenel Éril.                       | Canal Erid                                      | Canal Érit.                      |
| Albany.                           | Albany, 2.                                      | Alberry.                         |
| Troy.                             | West-Troy, 2.                                   | West-Troy.                       |
|                                   | Jonation des deux cansux.                       |                                  |
| Scheneetady.                      | Schenectady.                                    | -                                |
| Fultonville.                      |                                                 |                                  |
| Little-Falls,                     |                                                 |                                  |
| Dica.                             | Ptica.                                          | Utica.                           |
| Rome.                             | 1 . 1                                           |                                  |
| Syraeuse.                         | Syracuse                                        | Syracuse.                        |
| Montéznma.                        | Monteyuma.                                      |                                  |
| Lyons,                            |                                                 |                                  |
| Fairport.                         | 1                                               |                                  |
| Rochester.                        | Bochester.                                      | Bochester.                       |
| Bruckport.                        |                                                 |                                  |
| Albion.                           |                                                 |                                  |
| Enckport.                         |                                                 |                                  |
| Buffalo,                          | Buffelo.                                        |                                  |
| Ganal Champlein,                  | Casel Champlein.                                |                                  |
| Waterford, barrage dans l'Eudson. | . 1                                             |                                  |
| Fort Edward                       |                                                 |                                  |
| Saratoga,                         |                                                 |                                  |
| Whitehall,                        | Whitehall,                                      |                                  |
| Conal Oswigo.                     | Canal Osnigo,                                   |                                  |
| Salina,                           |                                                 |                                  |
| Oswego.                           | Oswégo.                                         |                                  |
| Canal Coruga et Seneca.           |                                                 |                                  |
| Geneva.                           |                                                 |                                  |
| Genal Chemung.                    |                                                 |                                  |
| Havana.                           |                                                 |                                  |
| Conal da lac Crooked.             | 1 . 1                                           |                                  |
| Presden.                          |                                                 |                                  |
| Penn Yan.                         |                                                 |                                  |
| Cenal Chenengo.                   | Canal Chenango.                                 |                                  |
| Hamilton.                         |                                                 |                                  |
| Oxford,                           |                                                 |                                  |
| Binghamton,                       | Binchamton.                                     |                                  |

Ainsi, il y a trente receveurs, quatorze inspecteurs, cinq gardes d'écluses de pesage.

Tous les employés sont purement et simplement à la nomination des Commissaires

des Canaux. Ces Commissaires élisent et révoquent à leur gré les ingénieurs, et, en général, le personnel entier des canaux, sans que leur détermination soit soumise à aucune révision. Au contraire, le Gouverneur, magistrat suprême de l'État, lorsqu'il nomme des fonctionnaires, est obligé de faire sanctionner par le sénat de l'État tous ou presque tous ses choix. Ce contraste se retrouve dans tous les États qui exécutent ou administrent par eux-mêmes des travaux publics. C'est que les Américains, qui ont le géuie des affaires, ont reconnu que, pour que les Commissaires des Canaux fussent à même de bien remplir leur mission, sans perte de temps et avec zèle, une grande latitude d'action leur était nécessaire, tout comme à un négociant dans son comptoir ou à un manufacturier dans sa fabrique. Ces Commissaires sont astreints à rendre compte des fonds qu'ils reçoivent des Commissaires du Fonds des Canaux. Ils sont tenus d'adresser à la législature des rapports détaillés et de répondre à tontes les questions que les Chambres peuvent leur poser. Mais on s'est bien gardé de les entraver, dans l'exercice de leurs fonctions, par des règlements minutieux. Au lieu de garanties préventives, on se contente d'une garantie de capacité autérieurement prouvée et d'une faculté de révocation que la législature tient en réserve. Dans un pays où la publicité et le contrôle sont passés dans les mœurs, et où chacun a l'œil ouvert sur l'administration des canaux, qu'on regarde avec raison comme ayant les plus étroits rapports avec la prospérité publique, il n'en faut pas davantage pour assurer à l'État des administrateurs éclairés et dévoués. Leur activité est ainsi rendue féconde pour le pays ; elle serait stérile si on la paralysait par des formalités sans fin.

Au moyen de ce qui précède, on peut se faire une idée approximative de la dépense annuelle d'entretine et d'exploitation des 993 kilom. de canaux que l'État de New-York avait aehevés au commencement de 1839. En voici le détail :

|                                                       | CANAUX ÉRIÉ<br>A<br>CHAMPLAIN. | ENSEMBLE<br>des<br>CANAUX. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Frais de l'entretien ordinalre et extraordinaire (1). | 1,937,163                      | 2,398,624                  |
| Frais de perception (2)                               | 199,083                        | 214,678                    |
| service des écluses (2).                              | 196,379                        | 289,679                    |
| Service des écluses à peser (2)                       | 33,864                         | 33,861                     |
| Administration centrale à Albany (2)                  | 67,155                         | 96,786                     |
| Toratx                                                | 2,433,644                      | 3,063,631                  |

<sup>(1)</sup> En prenant pour l'entretien ordinaire le chiffre élevé des quatre dernières années. Voir pages 207 et 208.

<sup>(2:</sup> D'après les exercices 1837 ou 1838.

### CHAPITRE VIL

#### Monvement commercial des canaux de l'État de New-York.

Le efficie de la construction du canal ficie des surpasses deux es qu'en en attendail. — Avantage qui en est résulté pour autre fauts du fraine, nueue des le freix-sous-Jouanne hau de faits d'ébble, d'illique; et de l'échagin; mortine du le régie. — Mouvement de canal ficie en 1829, en 1834 en 1835; mêtrement de trou les canaux frie en 1829, en 1834 en 1835; mêtrement de lous les canaux frie de 1829, en 1834 en 1835; mêtrement de l'entre le canal frie de comparé a celul du port de New-Yerk et et échi du port de Marcelle; mouvement de l'entre le canal frie de sous frie de la canal frie de point échage. — Meur de dégle traspectes. Des princes de nouvement de canal frie de point échage. — Meur de dégle traspectes de la canaf frie de point échage. — Meur de dégle traspectes de la canaf frie de point échage. — Meur de dégle traspectes de la canaf frie de point échage. — Meur de dégle traspectes de la canaf frie de point entre de l'entre de la canaf frie de point entre de l'entre de la canaf frie de la canal frie de

Les effets du grand canal (c'est sous ce nom que le canal Érié est désigné anx États-Unis) se firent sentir même avant qu'il ne fût achevé. A plus forte raison, dès que la ligne fut complète, les résultats devinrent prodigieux et dépassèrent les espérances des Commissaires, espérances qui cependant avaient été accueillies comme des rêves. D'excellentes terres jusque-là sans valeur furent mises en culture. L'Ouest de l'État se couvrit de villes et de villages riches et populeux. Les embranchements qu'on établit ouvrirent le pays, à droite et à gauche de la ligne principale, aux émigrants et à la civilisation. Le voyageur qui parcourt ces cantons fertiles ne peut comprendre que le panorama qui se déroule sous ses veux, ces beaux villages, ces cités spacieuses, cette culture, ces fabriques, ces églises, ces écoles, ces banques, soient l'ouvrage de quelques années. Rochester, qui était des 1835 une belle ville de 15,000 âmes, en comptait 1,500 en 1820. Dans le même intervalle, Buffalo est passé de 2,000 à 16,000, Albany et New-York ont plus que doublé. New-York est décidément devenue la ville la plus peuplée et la plus opulente, le premier port et le principal entrepôt du Nouvean-Monde. La lutte jusque-là établie entre elle et ses rivales du Nord, Philadelphie, Boston et Baltimore, a été irrévocablement terminée à son avantage. L'État de New-York est devenu, en population et en richesse, de beaucoup le premier de la fédération.

Pour indiquer à quel point les résultats des travaux de canalisation, exécutés par l'État de New-York, ont laissé en arrière ce qu'avaient aumoncé les hommes qui en avaient été les plus ardents promotenrs, je ne crois pouvoir mieux faire que de citer un passage du rapport présenté le 12 mars 1838 à l'Assemblée (2º Chambre) de l'État de New-York, au nom du comité des voies et moyens, par M. S. B. Ruggles :

- · Le fait le plus frappant de notre histoire administrative, c'est l'impuissance où se trouvèrent à l'origine les hommes les plus distingués de l'État, lorsqu'ils essayèrent d'évaluer le mérite financier de nos canaux. S'il est vrai que les doutes et les prédictions sinistres des adversaires de la canalisation de l'État ne peuvent plus être considérés que comme des témoignages curieux des aberrations de l'intelligence humaine, il faut convenir aussi que les plus brillantes prévisions des plus fervents apôtres des voies perfectionnées de communication restèrent bien au-dessous des fruits que nous avons recueillis. L'État tout entier ignorait la force qu'il recélait en lui. Actuellement que nos efforts ont été couronnés d'un plein succès, on se refuserait à croire, si le fait n'était consigné dans les documents officiels, qu'avant d'entamer les cananx, la législature ait ordonné par une loi spéciale que des Commissaires seraient chargés de solliciter des subsides non-seulement des États de Connecticut et de Vermont, mais aussi des États encore en embryon situés à l'ouest des Alléghanys. Cette incroyable timidité était si enracinée parmi nous que, dans le préambule de l'acte de 1817 qui prescrivit enfin l'exécution des canaux sans plus de retard, la législature exprimait humblement l'espoir que les États qui devaient profiter de l'accomplissement de ces ouvrages voudraient bien contribuer à la dépeuse pour la plénitude de leur contingent,
- On gardera longtemps le souvenir du torrent de ridicule et de dénigrement qui accueillit nos canaux durant les premières années de leur construction, et celui des doutes solennels de quelques-uns des hommes de l'État les plus célèbres de l'Amérique. Pour n'en citer qu'un seul qui domine tous les autres, rappelons ce mot mémorable de Jefferson, que notre entreprise était absolument chimérique et digne de visionnaires; qu'elle était prématurée de cent ans. Pendant le même temps, les amis les plus décidés de la canalisation étaient loin de sonpçouner ce qu'elle devait produire. En 1821, quatre ans après la mise en œnvre, le Contrôleur de l'État, conformément aux ordres de la législature, prépara un état estimatif du revenu probable des canaux, et il assura que, pendant les dix années qui en suivraient l'entier achèvement, les péages s'élèveraient à 150,000 doll, par an; soit 1,500,000 doll, pour dix ans. Or, le revenu de nos canaux, pendaut les dix premières années, a dépassé 10 millions de dollars. Parmi les hommes qui se signalèrent lors du débnt de notre nation dans la carrière des travaux publics, il en est peu qui se soient montrés supérieurs à Gouverneur Morris. Son intelligence et son tempérament ardent lui permirent micux qu'à ses contemporains de percer le voile qui cachait l'avenir. Et pourtant ses rêves étaient audessous de la réalité. Dans le travail d'une éloquence originale par lequel il a lié à jamais son nom à celui de notre grand canal, et où il n'épargnait rien pour faire sentir à la législature qu'elle mettait la main sur l'avenir en rattachant l'Iludson à l'Ouest, après avoir décrit la vaste région que baigne notre mer intérieure et les ressources qu'offraient ces pays déserts encore pour alimenter un grand commerce, il concluait en demandant s'il y avait de l'extravagance à prétendre que dans vingt ans le canal amènerait à l'Illudson 250,000 tonnes. Or, en 1836, les obiets versés dans l'Illudson par le canal

formaient une masse presque triple, et le mouvement total du canal dépassait 1,310,000 tonnes (1) (1,188,000 tonnes de 1,000 kilog.). »

L'Etat de New-York ne fut pas le seul à jouir de ses travaux. L'Union entières partages avec lui le fruit des a courageuse entrepries. L'Ouest, jusqu'alors muré, pour ainsi dire, du côté de l'Océan par la large chaîne des Alléghanys, fut enfiu accessible par une voie aire, commode et économique. Les bateaux à vapeur d'un côté, et le grandle vallée du Mississipi, auquel le bateau à vapeur avait donné l'essor, a redoublé agrandle vallée du Mississipi, auquel le bateau à vapeur avait donné l'essor, a redoublé activité depuis le canal Erié. Les laes, jusque-là solitaires, et dont la plage déserte n'offrait aucum asile aux navires qu'on aurait voulu y lauver, ont vu s'élever sur leurs bords des villes foirsisantes où la main de l'homme a ménagé de bons ports. Ils se sont couverts d'une marine relativement plus nombreuse que celle qui sillonne la Médilerranée (2).

(i) M. Regides parte isi de la tonne de 2,000 Erres *architeptus*, qu'on a substitues, dans quelques Estes, à li tonne rede 2,240 livres, qui est adoptic dans les comptes efficiels de l'Etat de Nav-Tort. Regidents que nous revene ment tous les calculs à la tonne de 1,000 kilog., at que nous n'emploietrons jamais l'autre tonne à moise de l'indiquer argrenements.

(2) A la fin de 1856, la marine du lac Érié, portant le pavillon des États-Unis, était composée comme il suit :

| Trois-mats |    |    |   |    |   |   |      |    |  |  |  |  |  |   | 2    |
|------------|----|----|---|----|---|---|------|----|--|--|--|--|--|---|------|
| Bricks     |    |    |   |    |   |   |      |    |  |  |  |  |  |   | 8    |
| Goëlettes. |    |    |   |    |   |   |      |    |  |  |  |  |  | ٠ | 1.48 |
| Sleops     |    |    |   | ,  | , |   |      |    |  |  |  |  |  |   | 35   |
| Bateaux à  | ¥£ | pe | u | r. |   | ٠ |      | ٠. |  |  |  |  |  |   | 47   |
|            |    |    |   |    |   | + | <br> |    |  |  |  |  |  | - | 963  |

Le tonnage de cetta marine s'élevait à 24,048 tonneaux, distribues ainsi dans les différents districts maritimes de l'Union :

| istrict de | Buffalo  | to |
|------------|----------|----|
|            | Détroit  |    |
|            | Cuyahogs |    |
|            | Sandusky |    |
|            | Erie     |    |
| -          | Miami    |    |
|            |          | -  |

L'effectif de la marine du lac Ontario avait un tonnage de 49,400 tonneaux.

TOTAL. . . . . . . . . . . . . 24,046

La marine du réseau des lacs se compossit donc alors de 55,000 tonneaux, sans compter les bâtiments du Canada.

A la fin de 1836 il n'y avait sur la Mediterranés qua 82 hateaux à vapeur, y compris ceux qui fout le service de Toolon à Alger et les dit paquebots de la Mediterranée. Deux ans plus tard, il y en avait 70, dont 30 français, independamment de qui desserviaula in amr Noire.

Parmi les faits en grand nombre et très-variés, propres à faire concevoir la révolution que produisent de bonnes voies de transport telles que le canal Érié, je doute qu'il y en ait beancoup de plus remarquables que celui-ci : à Buffalo, visitant une goëlette qui allait se reudre, au travers du réseau entier des grands lacs, jusques à Chicago, c'est-à-dire au fond du lae Michigan, je fus surpris d'y trouver des quartiers de pierre meulière qui offraient une frappante ressemblance avec la meulière de la Ferté-sous-Jouarre, dont la qualité supérieure est connue. L'armateur, auquel j'exprimai mon étonnement, me répondit que c'était en effet de la pierre meulière venue de France, des environs de Paris. Il ajouta que sur toute la ligne du canal Éric, et notamment à Rochester, ville célèbre par ses grands moulius, on n'usait pas d'autre meulière; que, depuis l'ouverture du canal d'Ohio, tout bon meunier de l'État d'Ohio faisait ses meules en pierre française, et que, dans ceux des comtés d'Indiana, d'Illinois et de Michigan qui étaient à portée du réseau des lacs, la meulière française était du plus commun usage : à Buffalo, en effet, il y avait deux ou trois fabricants de meules en meulière de Paris. Ainsi, grâce à l'économie de la voie de nuer, et au bon marché de la navigation sur la Seine, à la descente, et sur le canal Érié, des pays situés au cœur du coutineut de l'Amérique peuvent employer des matériaux français qui restent iuconnus dans plusieurs de nos départements du Centre ou du Midi, nuoins parce que l'esprit de perfectionnement industriel n'a qu'à demi pénétré ces départements, que parce que, entre eux et Paris, il n'y a d'autre moyen de transport que le roulage.

Le grand caual frappe le voyageur français par la régularité et la rapidité du service de l'immense navigation à laquelle il sert. Il y passe une assez grande quantité de marchandises de prix qui, de New-York, se rendent dans les districts les plus reculés de l'Ouest, jusque dans l'État d'Alabama, attenant au golfe du Mexique, jusque dans celui d'Arkansas, situé au delà du Mississipi, dans la partie sud-ouest de l'ancienne Louisiane. Jamais les bateaux n'y sont halés par des hommes. Aux États-Unis, d'ailleurs, le travail de l'homme est trop précieux et trop bien rétribué pour qu'on l'applique à cet usage. Eu Amérique, la journée d'un homme vaut une fois et demie ou deux fois celle d'un cheval; en France, la jouruée d'un cheval vaut une fois et demie ou deux fois celle d'un homme. Les éclusiers sont attentifs et alertes la nuit comme le jour : le batelier, qui a la précaution de sonner de la trompe, est certain de les trouver à leur poste. Un accident qui survient est immédiatement réparé. Il n'y a de chômage que celui que la gelée impose. La ligne est constamment praticable dans tontes ses parties d'un bout à l'autre. L'entretien et l'aménagement du grand canal de New-York sont, pour la population et pour le gouveruement, des affaires d'État. Dans d'autres pays, au contraire, les questions de cette nature ne sont considérées que comme de la portée la plus secondaire, et ne viennent qu'après ce qu'on appelle la politique, quoique souvent ce qu'on qualifie ainsi soit presque absolument étranger à la plupart des intérêts de la civilisation, et ne puisse contribuer ni au bonheur des peuples, ni à la grandeur des empires.

Remarquons en passant que l'extension des relations ouvertes au commerce de New-

York par l'ouverture et le bon aménagement de sa grande artère de navigation, prouve le développement qué obit acquièri le commerce français, lorsque nots aurons mis à profit notre belle position entre trois mers et en tête du massif du continent européen, par la création de belles lignes de navigation parfaitement continues, d'une extrémité à l'autre de notre territoire, et de mer à mer, telles que celles qui mirriant Bordeaux et Marseille, Marseille et le Harve, ou Nantes et le lassin du Danube, qui , répétons-le, représente pour l'Europe ce qu'est en Amérique la grande vallée intérieure où coulent le Mississii et le Saint-Laurent.

Le grand canal fut fini en 1825. L'année suivante, la masse des produits qui passèrent, par Albany et Troy, de l'Hudson dans le canal, ou du canal dans l'Hudson, fut de 306,000 tonnes, ce qui excédait déjà tout ce qu'on est habitué à voir transporter sur la plupart de nos canaux d'Europe. En 1834, cette masse était presque doublée; elle était:

En 1835, qui a été jusqu'à présent l'année où le mouvement des canaux a été le plus considérable, le tonnage a été par Albany et Troy:

C'est-à-dire que dans une scule année il y a eu un accroissement :

quantité égale à la circulation de certains canaux d'Europe dont la condition est regardée comme prospère; et cependant ce chiffre ne comprend ni les objets venus de l'ouest on qui s'arrètent au-dessus d'Allany ou de Troy, ni ceux qui partent des points intermédiaires pour aller à l'ouest, ni enfin ceux qui passent du eanal Erié dans le caial Champlain, ou qui, après avoir descendu le canal Champlain, remonte le canal Erié. La quotité de ces diverses catégories a été indiquée dans les divers rapports des Commissaires du Fonds des Canaux. Il résulte de ces documents qu'il n'y a guère que la mòtité des bois embarquée sur les canaux qui arrive jusqu'à l'Hudson. Or le bois forme à lui seul les deux tiers de la circulation totale des canaux par Allany et Troy.

Le tableau suivant, malheureusement incomplet, indique la quantité des objets qui sont descendus par les canaux jusqu'à l'Iludson, et de ceux qui de l'Iludson ont passé sur les canaux:

|        | TONNAGE                            |                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ANNES. | MOSTAST<br>on<br>de Fest à Foorst. | DENCENDANT<br>on<br>de I const à l'est. | TOTAL    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | ioe,                               | . 600.                                  | ton,     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1824.  | 34,000                             | •                                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1823.  | \$9,000                            |                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1826.  | 32,000                             | 274,000                                 | \$05,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1897.  |                                    | . 1                                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928.  | \$4,000                            |                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1829.  | 48,000                             | 1 - 1                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850.  | 64,090                             | 1                                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1851.  | 79,000                             |                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1839.  |                                    |                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1835.  | 108,000                            |                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1834.  | 104,000                            | 302,000                                 | 606,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1835.  | 117,000                            | 699,000                                 | 799,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1836.  | 121,000                            | 631,000                                 | 752,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1837.  | 111,000                            | 554,000                                 | 665,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                                    |                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

La plus grande partie du mouvement a donc lieu de l'ouest à l'est ou dans le sens de la descente. Les objets qui se dirigent de l'est à l'ouest sont principalement des produits manufacturés, tels que tissus ou obiets de luxe, et des denrées coloniales ou épiceries, qu'on groupe dans les documents de l'État de New-York, sous la dénomination générale de merchandize (1) (marchandise) que nous conserverons. Les objets expédiés en sens contraire sont des denrées communes et des matières premières, telles que bois de toute espèce, grains, farines, sels, salaisons, etc. Pour les deux canaux réunis, le rapport des poids des produits qui montent et de ceux qui descendent est ordinairement de 1 à 5. Eu 1835 il a été de 1 à 6. Mais cette extrême disproportion est plus que compensée par la différence des valeurs.

En 1834, les Commissaires du Fonds des Canaux évaluaient le prix des objets venus de

| l'ouest jusqu'à l'Itadaon à plus de.  Ils estimaient la merchandize ascendante à 1,333 fr. la toune, et en portat pour le reste, ou arrive, pour les produits dirigés de l'est à l'ouest, à partir de l | nt 267 fr.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| au chiffre de                                                                                                                                                                                           | 125,333,300     |
| Torat du mouvement relațif à l'Hudson en 1835                                                                                                                                                           | 200,000,000 fr. |
| En 1835, les mêmes Commissaires évaluaient les objets descendants à<br>D'après les bases ci-dessus la valeur des objets ascendants aurait été de                                                        | 109,520,000 fr. |
| Torat du mouvement relatif à l'Hudson en 1835                                                                                                                                                           | 263,1:0,000 fr. |

<sup>(4)</sup> Bons les autres États on fait usage de la même dénomination. Cependant elle n'a pas partout le même sens. En l'ensylvanie, par exemple, les Commissaires des Canaux distinguent les épiceries et les denrées coloniales des tissus et objets de luxe, et réservent le titre de merchandize pour ces derniers objets, qui sont désignés aussi dans toute l'Union sous le nom de dey goods (marchandises seches).

représentait, d'après la nature des objets et les prix de cette année, une valeur plus considérable, savoir :

| Pour les objets descendants. |     |  |  |  |  |  |  | 143,640,000 | ſr. |
|------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|-------------|-----|
| Pour les objets ascendants   |     |  |  |  |  |  |  | 146,187,000 |     |
| Tora                         | ıt. |  |  |  |  |  |  | 289,827,000 | fr. |

Le mouvement total de l'ensemble des canaux de l'État, en tenant compte de tous les objets m'ils transportent dans tous les sens, a été :

| En 1 | 835, | dc. |  |  |   |  |  |  | 1,301,000 ton |
|------|------|-----|--|--|---|--|--|--|---------------|
| En 1 | 836, | de. |  |  |   |  |  |  | 1,188,000     |
| En t | 837  | de. |  |  | ď |  |  |  | 1.062.000     |

Il faut remarquer qu'il y a des objets qui figurent deux fois dans ces totaux. Ainsi beaucoup de bois embarqués comme hois de charpente vont la accierie; plus tard, ils sont chargés de nonveat sous forme de bois débité, et sont alors comptés une seconde fois sous ce titre. De même, une assex grande quantit de blé embarquée comme grain, et rangée sous ce nom dans les tableaux du mouvement des canaux, y réapparaît, après la mouure, sous le titre de farine et de sont.

A l'égard de la campagne de 1835, quelques doubles emplois ont eu lieu. A l'ouverture de la navigation, quelques objets ont été compté à plusieurs bureaux dans un même voyage, et portés ainsi plusieurs lois dans les relevés remis aux Cominisaires du Fonds des Canaux. Mais cette erreur n'a pas été cómmise dans des proportions telles que la supériorité du mouvement de cette année, signalée par les totanx précédents, upuisse être révoude en doute.

En regard du mouvement du canal Érié et des autres canaux de l'État de New-York, il ne sera pas sans intérêt de placer l'indication de la masse d'objets qui converge vers Paris, soit par eau, soit par terre. En voici le relevé, que je dois à M. Marc Jodot, ingénieur des Ponts-et-Chaussées:



Il résulte de là que, pendant l'année 1806, qui peut être considérée, sous le rapport de l'activité de Leirvelation sur les canaux de l'Etat de New-York, comme une ampagne ordinaire, cette circulation n'a été inférieure que de 231,000 ton. à la circulation suoyenne par eau autour de Paris, pendant les quinze années de 1800 à 1835, et que les produits versès par ces canaux sur l'Illuston, en 1836, équivalent en poids à près de la moitié de la moyenne de ce qui a couvergé par eau vers Paris, durant la même période de quinze ans, pour s' arrêter on pour le traverser.

Dès 1834, on remarquait que le tonnage des bateaux qui franchissaient certaines écluses du canal Érié était égal à celui de tons les navires du commerce extérieur qui entraient dans le port de New-York et qui en sortaient, chargés ou à vide, A cette époque, il passait par l'écluse d'Alexandre, qui est à la sortie de Schenectady, à l'ouest, 23.000 bateaux ou trains de bois. Il en passait davantage sur la partie commune aux deux canaux Érié et Champlaiu. En supposant le tonnage moyen d'un bateau et le poids moven d'un train de 40 ton, seulement, le mouvement par l'écluse d'Alexandre aura été, en 1834, de 920,000 ton. Or le tonnage de tous les navires arrivés à New-York ou partis de ce port pendant la même année, pour le commerce étranger, avait été de 773,000 ton., dont 444,000 à l'entrée et 329,000 à la sortie. Il est vrai que, sur le canal Érié, un certain nombre de bateaux expédiés en remonte n'avaient pas un chargement entier; mais la proportion des navires qui étaient entrés à New-York sur lest ou avec une cargaison incomplète, ou qui en étaient sortis dans les mêmes circonstances, était pour le moins aussi forte. En 1835, l'écluse d'Alexandre a été traversée par près de 26,000 bateaux et trains de bois, et il est passé, sur le bief situé au-dessous du point de jonction des deux canaux Érié et Champlain, 37,102 bateaux, non compris quelques milliers de trains. A 40 ton. l'un, les bateaux seuls représenteraient un tonnage de 1,484,080 tonnes. Les trains de bois porteraient ce tonnage à plus de 1,600,000 ton.

En 1837 le monvement créé dans le port de New-York par le commerce extérieur y compris la grande pêche, et en comptant les bâtiments sur lest, ne s'élevait encore ou à 989,000 ton.

En 1838 il s'est réduit à 769,000 ton.

D'après le Tableau Décennal publié par l'administration des Dotanes, le tonnage des navires du commerce extérieur de Marseille, y compris les affaires des colonies et la grande pèche, mais en ne companta que les látiments chargés (1), a été, en 1884, de 628,500 ton., dont 361,500 à l'entrée et 267,000 à la sortie. Pour la moyenne de la période décennale du 1" janvier 1827 au 31 décembre 1836, il avait été de près de 50,000 ton., souvir 300,000 à l'entrée et 234,000 à la sortie. Enfin, en 1837, ce même

<sup>(1)</sup> Les Tablemax des Bousses n'ont douné le mouvement complet de la navigation, par port, qu't détré et SSST. Perditet ceté nancé le naviers sur lest out représenté, dans le port de Marcellle, un peu plus du sitaine de nonnage certail de ce port, et, pour l'insemble de reputate, un cincipatente de tonnage. — Quant sa actiologe, il à formet, en 1857, à Marcellle, un peu plus du tiere du tourage total. Bedirément à l'ensemble de la navigation de tout le royaume, le tourage du nôtesque du nôtesque de notesque et du nouvement d'une peu plus de moitié.

tonnage s'est élevé à près de 695,000 ton., dont 394,000 à l'entrée et 301,000 à la sortie. Si, afin d'avoir un résultat comparable à ceux que nous avons cités pour le port de New-York, on ajoute à ce chiffre de 695,000 ton. celui de 139,000, représentant le tonnage des bătiments sur lest, on trouve un total de 834,000 ton., chiffre inférieur, comme on le voit, de 80,000 ton. à celui des bateaux qui traversaient l'écue d'Aléxandre dès 1834, et de plus de 700,000 ton. au mouvement de la portion commune aux deux cannax Érie ét Champlain en 1835.

En ajoutant à ce même total de 834,000 ton., le cabotage de Marseille qui en 1837 à cité de 492,000 ton., savoir 267,000 à l'entré et 225,000 à la sortie, on trouve, pour le tonnage général du port de Slarseille, un chiffre total de près de 1,328,000 ton., ce qui reste au-dessous du mouvement qui a lieu dans la partie du canal Érié située au-dessous de la portico du canal Champlain.

En 1838 le mouvement du port de Marseille, a été pour le commerce étranger, les colonies et la grande péche, y compris 101,000 ton. pour les navires sur lest, de 917,000 ton. Le cabotage s'est élevé à 541,000 ton., dont 60,000 pour les navires sur lest, ce qui porte le total du mouvement de cette année à 1,458,000 ton.

| colonies et la grande pêche, a | été moyennement, | pour les | sculs blit | ments chargés, |              |
|--------------------------------|------------------|----------|------------|----------------|--------------|
| dans la période décennale déjà | désignée, de     |          |            |                | 1,807,900 to |
| En 1837, il était de           |                  |          |            |                | 2,607,000    |
| Le mouvement du cabotage,      |                  |          |            |                |              |

Le tonnage général du commerce français avec l'étranger, en y comprenant les

Ces chiffres, mis en face de ceux qui expriment le mouvement du canal Érié et des autres canaux de cet État, disent assez quelle a été la fécondité de l'entreprise de l'État de New-York, et quels sont les fruits d'une artère de navigation intérieure lors-

qu'elle est biendesservie et administrée avec le plus grand soin et l'ordre le plus poucuel. Essayons d'analyser, en peu de mots, le mouvement des eanaux de l'Etat de New-York. Les Commissaires du Fonds des Canaux en présentent le détail, depuis quelques années, dans leurs rapports raisonnés (1), et à partir de 1836, ils ont

<sup>(1)</sup> Voici les bases de la classification adoptée par les Commissaires.

Fordts: bois, e'est-à-dire bois de charpente (timber); planches et chevrous (founds and sensiting); qu'on désigue aussi sous le nom générique de lumber, planchettes pour toiture (shingler) (\*), douves, bois à brilter, potasse et reliterates.

II. Denrées du régne animal : bœuf et porc salés , fromage , beurre et graisse , laine.

III. Denrées du règne régétal : blé, farines, grains communs, son et recoupe, pois et haricots, pommes de terre,

IV. Autres produits agricoles : coton, tabac , tréfie el autres graines à fourrage, graine de lin, houblon, chanvre. Nous avons réuni ici les divisions BH et IV en une seule. La première de ces deux divisions est incomparablement la plus im-

<sup>(\*)</sup> C'est presque le seul système de toitsef suité dans l'Union

établi avec soin la valeur des divers objets sur le lieu d'expédition, afin de déterminer le profit de l'agriculture et des autres branches de la production. Nous reproduisons ici le résumé de leurs calculs pour 1835, 1836 et 1837, 1836 et 1837.

POIDS ET VALEUR AU POINT D'EXPÉDITION

de tous les objets transportés sur les canaux de l'État de New-York, en 1835, 1836 et 1837.

| NATURE DES OBJETS.                          | 1835.     | 1         | 836.        | 1837.     |             |  |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| MATCRE DES OBJETS.                          | POIDS.    | POURS.    | VALEUR.     | Point.    | VALSER.     |  |
|                                             | ten.      | les,      | fe,         | tre.      | fe.         |  |
| Produits des forêts                         | T88,496   | 684,288   | 58,840,000  | 561,198   | 52,782,483  |  |
| Denrées du règne animal                     | 16,837    | 91,767    | 28,416,000  | 19,800    | 20,657,100  |  |
| Denroes du règne végétal et autres produits |           |           |             |           |             |  |
| agricoles                                   | 257,502   | 182,760   | 70,890,000  | 168,893   | 63,750,000  |  |
| Produits fabriques                          | 70,096    | 80,462    | 59,563,000  | 74,134    | 54,082,583  |  |
| Merchandise                                 | 101,680   | 113,873   | 170,527,000 | 83,963    | 197,658,613 |  |
| Articles divers                             | 86,296    | 102,471   | 19,681,000  | 152,578   | 16,718,735  |  |
| TOTAKK.                                     | 1,500,697 | 1.187.591 | 360,717,000 | 1,069,370 | 297,649,857 |  |

Voici comment se répartissent, à l'embarquement, entre les divers canaux, ces masses de marchandises :

| CANAUX.            | 1835.     | 1836.     | 1837.      |  |
|--------------------|-----------|-----------|------------|--|
|                    | ten,      | tou,      | les.       |  |
| Canal Érié         | 766,112   | 886,643   | 698,106    |  |
| - Champlain        | 294,818   | 291,384   | 937,395    |  |
| - Oswego           | 97,423    | 167,353   | 146,347 (1 |  |
| - Cayuga et Senera | 79,995    | 70,301    | 18,588     |  |
| - Chemung          | 34,803    | 58,959    | 95,637     |  |
| - du lac Crooked   | 27,474    | 55,467    | 22,098     |  |
| — Chemango         |           |           | 7,449      |  |
| TOTAEX             | 1,500,697 | 1.187.391 | 1,089,370  |  |

V. Objets fabriqués (manufactures): spiritueux indigênes, enirs, peaux, meubles, plomb en saumons, fer en gueuse, for et fonte ouvrés, fils et tissus indigênes de laine et de coton, sel.

VI. Merchandize : tissus d'Europe, effets d'habillement, objets de lune, denrées coloniales, épiceries.

VII. Articles disers: pierre, chaux, argie, platre, un peu de charbon, etc.

A l'egard du prix de cissque article, au point d'embarquement sur le canal, les Commanaires ont pris la moyenne des résultats, fournis pour la campagne, par les receveurs de douze des bureaux où a lieu la perception des péages.

<sup>(1)</sup> Sur le canal O-wego la navigation a céé suspendue, en 1837, des le 26 octobre, par suite du dommage canse par une crue, ce qui rend plus remarquable encore la progression relative qu'y présents le mouvement commercial.

Ces tableaux doment une idée de l'heureuse influence des canaux de l'État sur la prospérié du pays; car, sans cux, la presque totalité de ces chargements immenses ne serait pas mise en consommation, et la majeure partie des 361 millions de francs, distribuée en 1836, par exemple, parmi les agriculteurs et les autres producteurs de Etat, ne leur serait pas délivrée. Cependant ces 361 millions ne représentent qu'ine partie de la richesse ainsi créée par les canaux. Ces mêmes objets acquièrent bientôt une valeur bien supérieure à celle qu'ils avraient aux points de chargement. Les produits des forêts, par exemple, ne figurent, on 1836, que pour 38,940,000 fr. Sur ces 684,258 tonnes de produits des forêts, i par exemple, ne figurent, on 1836, que pour 38,940,000 fr. Sur ces 684,258 tonnes de produits des forêts, i par exemple, ne figurent, on 1836, que pour 38,940,000 fr. Sur ces 684,258 tonnes de produits des forêts, i par exemple, ne figurent, on 1856, que pour 38,940,000 fr. Sur ces 684,258 tonnes de produits des forêts, i par exemple.

| 1,017 tonnes de pelleteries , estimées à                                                                                              | 14,\$00,000 fr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8,352 tonnes de potasse d'                                                                                                            | 5,926,000       |
| Ainsi il ne reste pour la valeur, au moment du chargement, de<br>674,889 tonnes de bois de toute espèce, malgré la bausse de tous les |                 |
| prix en 1836, que                                                                                                                     | 18,514,000      |
| Total                                                                                                                                 | 38,810,000 fr.  |

Une fois sur l'Hudson, la valeur de ces bois est déjà doublée. Qu'est-ce donc lorsqu'ils sont dans les Antilles ou en Europe ?

La principale dissemblance entre 1835 et 1836 est celle que présentent les produits des forêts; il y a en sur ce chapitre une diministion de 104,000 ton., qui équivant à peu près à la différence du mouvement total de ces deux campagnes. Elle a porté particulièrement sur un article qui est de heaucoup le moins précieux de tous ceux de ce chapitre, sur le bois à hrêlte, dont, sans doute, il y avait une excessive mise en vente pendant 1835. En 1835, les canaux en avaient reçu 345,304 ton.; en 1836 il n'en futraction à cité de 27,000 ton., c'est-à-dire de, plus de moitié; il cut vrai que daus les comptes de 1835 cet article paralt avoir été exagéré. Sur la plupart des autres produits des forèts il y a eu un accroissement, qui a été d'environ 22 p. 100 pour le bois de charpente, et de 7 p. 100 pour les planches et chevrons. Les deux autres articles provenant des forèts, les pelleteries et la potasse, qui ne représentent qu'un finible poids, ont augmenté de quelques milliers de tonnes ensemble. Il y a eu une diminution d'un ters sur les alanchettes pour toture.

Le chapitre des denrées du règne végétal, dont les principaux articles sont la farine et le blé, a présenté aussi, en 1830, relativement à 1835, une diminution de 55,000 ton. C'est que la récolte de 1836, qui a figuré pour une boune part dans le mouvement des canaux de la même dande, a été fort mauvaise.

Le claquire de la merchandize offre un accroissement marqué au profit de 1836; c'est que, comme dans tous les temps de opéculation effrénée, telles que celles auxeles ou se livrait alors sur les terres à cultiver de l'Ouest et sur les terrains à bâtir dans les villes, la consommation des objets de luxe dut être plus considérable qu'à Fordinaire. A l'égard des Articles divers, l'accroissement notable, en faveur de 1836, porta principalement sur les matériaux propres à bâtir, tels que la pierre et la chaux.

Sì l'on compare de même 1836 et 1837, on trouve que les relevés de la seconde année, qui fin marquée par non grande prostration commerciale, présentent une diminution de 127,000 ton., quoiqu'il y ait eu alors un canal de plus onvert au commerce, le canal Chenango. Mais cette ligne n'a tramporté, en 1837, que 7,449 ton. La diminution de 127,000 ton. as affecté principalement les bois. Elle s'est manifestée sur les planches et chevrous pour 95,000 ton., sur le bois de charpente pour 53,000 ton.; il y a cu en retour nn accroissement d'environ 14,000 ton. sur le bois à brûler, de 9,000 ton. sur le bois à charpente pour 53,000 ton.

La proportion des objets chargés sur les canaux, qui vient jusqu'à l'Hudson, varie peu, d'une année à l'autre, pour la plupart des articles. Voici par quels chiffres elle était représentée, en 1835, pour les produits les plus importants :

| 37 centie |
|-----------|
| 92        |
| 29        |
| 79        |
| 77        |
| 80        |
| 60        |
| 70        |
|           |

Les tableaux suivants Indiquent en détail ce qui est arrivé par les canaux à Albany et à sur l'Hudson, pendant les exercices 1835, 1836, 1837. Parmi ces trois années, la première a dés signalée par une haute prospérité; la second, par un débordement de spéculations; la troisième, par une dépression générale des affaires dans toute l'Union.

PRINCIPAUX OBJETS DESCENDUS PAR LES CANAUX jusqu'd l'Hudson, pendant les années 1835, 1836 et 1837, en tonnes de 1,000 kilogrammes.

| DÉSIGNATION DES OBJETS.                | 1835.   | 1836.   | 1837.   |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| Bois de charpente.                     | 29,100  | 96,506  | 11,560  |
| Bois debité Planches et chevrons       | 277,800 | 233,678 | 900,079 |
| Bots debite { Planchettes pour toiture | 7,723   | 8,582   | 7,308   |
| Bois à brûler.                         | 120,153 | 86,007  | 90,13   |
| Doures                                 | 45,600  | 18,5%   | \$0,07  |
| Ble                                    | 20,503  | 22,333  | 17,46   |
| Farine                                 | 97,914  | 90,983  | 89,38   |
| Son                                    | 5,140   | \$,742  | 9,99    |
| Autres céréales                        | 18,707  | 15,815  | 9,18    |
| Trefle et autres graines à fourrage    | 223     | 620     | 78      |
| Graine de lin ,                        | 288     | 445     | 82      |
| A reporter                             | 691,346 | 356,856 | 438,91  |

| 1837.     | 1836.   | 1835.   | OBJETS TRANSPORTÉS.                            |
|-----------|---------|---------|------------------------------------------------|
| 6 458,913 | 586,856 | 621,346 | Report                                         |
| 5 203     | 805     | 791     | Pois, haricots, pommes de terre                |
| 5 105     | 203     | 56      | Boubion                                        |
| 9 23      | 549     | 106     | Fruits sees                                    |
| 0 583     | 1,110   | 783     | Laine                                          |
| 6 415     | 1,696   | 1,690   | Tabac                                          |
| 6,949     | 8,537   | 8,140   | Bœuf et porc salés                             |
| 8 3,874   | 10,258  | 7,658   | Fromage, beurre et graisse                     |
| 3,480     | 3,161   | 3,936   | Spiritneux                                     |
| 1,300     | 1,147   | 142     | Cuirs , peaux et pelleteries                   |
| 8 503     | 818     |         | Fils et étoffes indigènes de laine et de coton |
| 1 728     | 821     | 400     | Gros mobilier et outils agricoles              |
| 5 561     | 115     | 10      | Plomb en saumon                                |
| 1 1,752   | 1,941   | 873     | Fontes en gueuse ou moulées                    |
| 779       | 1,417   | 1,464   | Sel                                            |
| 8,954     | 8,532   | 7,511   | Potasse                                        |
| 5 537     | 1,065   | 1,890   | Merchandite                                    |
| 45,080    | 94,900  | 16,790  | Pierre à bâtir, chaux, argile                  |
| 171       | 1,358   | 602     | Platre                                         |
| 20,675    | 4,071   | 10,458  | Autres articles                                |
| 334,975   | 650,890 | 689,390 | Totals                                         |
| •         | 000,000 | 002,000 | 101.00                                         |

En groupant tous ces objets' sous quatre têtes de chapitre seulement, et en les estimant d'après la moyenne, pour chaque campagne respective, des prix courants du marché d'Albauy, on arrive aux résultats indiqués dans le tableau suivant où nous avons compris aussi l'année 1834:

TABLEAU RECAPITULATIF,

De la quantité en tonnes et de la valeur en francs, des objets arrivés sur l'Hudson, en 1834, 1835, 1836 et 1837.

| NATURE DES OBJETS.  | - 1       | 834.                     |                    | 1833.                                 | - 1       | 1836.       | 1837.     |             |  |  |
|---------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
|                     | Quantité. | Valent.                  | Questisi.          | Yaleur.                               | Quantiti. | Yelrar.     | Quantite. | Volege.     |  |  |
| Produits des forêts | 147,885   | 20,344,964<br>42,432,474 | 489,423<br>134,884 | 65,988,353<br>65,995,190<br>3,956,003 | 156,758   | 89,147,760  | 157,951   | 73,086,698  |  |  |
| chandize            | 27,080    | 6,153,807                | 50,067             | 8,999,563                             | 35,516    | 3,019,349   | 59,043    | 7,495,537   |  |  |
| TOTALES             | 301,467   | 71,495,416               | 689,590            | 109,469,043                           | 650,890   | 143,659,840 | 354,273   | 116,385,884 |  |  |

Si l'on multipliait davantage les groupes, on aurait le résultat suivant pour l'année 1836, par exemple:

| Bois de toute espèce                                | 25,223,300 fr |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Autres produits des forêts (pelleteries et potasse) | 11,585,100    |
| Deurées du règne animal                             | 28,825,300    |
| Id. du régne végétal                                | 57,192,200    |
| Autres produits agricoles                           | 3,130,300     |
| Produits fabriqués                                  | 12,665,300    |
| Articles divers                                     | 5,019,300     |
|                                                     |               |

Total. . . . . . . . . . . 143,639,800 fr.

Ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure, ces articles forment, réunis, un tonnage de. . . . . . . . 631,000 ton. Ceux qui de l'Hudson remontent à l'ouest ou an nord, par les canaux, en forment un de 121,000

TORRIGE TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . 752,000 ton.

si 10n met en regard les tonnages de 1835 et de 1836, on voit que ce dernier es rectá an-desous du premier, de 47,000 tonnes (1); mais, comme nous l'avons dit plus haut ( $\rho age$  219), il y a eu nne sorte de compensation, en ce que les produits ayant haussé de valeur dans une assex forte, proportion, de 1835 à 1836, par suite de l'essor que la spéculation prit alors , le mouvement commercial de 1886, exprimé en numérairer, est supérieur à celui de 1835. L'accroissement de la quantité de merchandize a contribué au même cflet.

La comparaison du tonnage à la remoute, c'est-à-dire, de l'est à l'ouest et du mût au nord, pour 1836 et 1836, donne à cette dernière aunée un excédant de 4,000 bonnes. En ce qui concerne spécialement les objets de valeur compris sous la dénomination générale de merchandize, lo tonnage ascendant, à partir de l'Hudson, a été en 1830, de 107,000 tonnes, tandis que, en 1833, il n'avait été que de 96,000 tonnes. Les autres articles présentent, il est vrai, pour 1836, une diminution de 6,500 tonnes, mais il n'en reste pas moins un surplus de 4,000 tonnes pour le tonnage ascendant.

Ce mouvement de 752,000 tonnes qui, en 1836, ont abouti à l'Hudson, ou qui ont été versées par lui sur les canaux, a eu lieu par quatre points, Albany, West-Troy, Water-Ford et Schenectady (2), entre lesquels il s'est réparti dans les proportions suivantes :

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà dit (page 205) que, dans les referes de la campagne de 1885, il y avait en exagération de la quantité de douvres, ce qui a du rendre plus apparent l'avantage de cet exercice sur le suivant, à l'égard de la masse des objets transportés.

<sup>(</sup>a) West-Troy est un faubourg de Troy, qui est situé sur la rive droite de l'Hudson. La ville de Troy proprement dite est sur la rive gauche.

Waterford est un village situé sur la rive droite de l'iludson, un peu en amont de Troy.

Schenectady est une petite sitte sur le canal, au delà d'un assez grand nombre d'écluses, et communiquant arec Albany par un chemin de fer.

| Albany S     | Tonnage                  | remontant.                        |      |       |     |        |  |  |  |  |  |         |     |               | 74,000 | , , | 140 000 ton |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|------|-------|-----|--------|--|--|--|--|--|---------|-----|---------------|--------|-----|-------------|
| Virgini      | y { Tonnage remontant. , |                                   |      |       |     |        |  |  |  |  |  | 366,000 | , , | 440,000 1011. |        |     |             |
| W            | Tonnage                  | remontant.                        |      |       |     |        |  |  |  |  |  |         |     |               | 38,000 | , , | 004 000     |
|              |                          | Tonnage remontant  Id. descendant |      |       |     |        |  |  |  |  |  |         |     |               |        |     |             |
| C            | Tounage                  | remonlant.                        | 9,00 | 9,000 | , , | 40.000 |  |  |  |  |  |         |     |               |        |     |             |
| Scheneculay. | Id.                      | descendant                        |      | ٠.    |     |        |  |  |  |  |  |         |     |               | 10,000 | , ; | 19,000      |
| Waterford    | Tonnage                  | descendant                        |      |       |     |        |  |  |  |  |  |         |     |               |        | ٠.  | 12,000      |
|              |                          |                                   |      |       |     |        |  |  |  |  |  |         |     |               |        |     |             |

On voit par ce relevé que le mouvement commercial, qui part de l'Itudson ou qui parrive, se partage presque exclusivement entre Albany et Troy; mais Troy n'a que la moitié du contingent d'Albany, La part d'Albany est, relativement à l'ensemble, de 58 p. 100; celle de Troy est de 37 p. 100; les deux autres points, Schenectady et Waterford, rénon ensemble que 5 p. 100 enview.

Dans les documents officiels de l'Etat de New-York, les quantités des produits sont exprimées en mesures diverses. Pour faire la conversion en tonnes, nous avons en recours aux évaluations en poids qui sont admises par les Commissaires des Canaux et d'après lesquelles s'opère la perception des péages. Nous allons en donne le tableau, en rapprochantles chiffres de l'administration de New-York de ceux de l'administration de Pensylvanie, parce que nous aurons occasion de comparer le mouvement des canaux de ces deux États.

POIDS OFFICIELS DES UNITÉS DE MESURES âmises pour les divers objets transportés sur les canaux de l'État de New-York et sur les canaux et chemins de fre de l'État de Pensylvanie.

| NATURE DES OBJETS.                                                             | UNITÉS<br>DE MESURE. | VALEUR O                     |                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|
| Bois de charpente(Planches et chevrons Bois débité. Lattes et planchettes pour | pied cube            | klog.<br>48 4 (4)<br>1,300 н | 18 t<br>1,500 s           |  |  |
| Pieux et poteaux                                                               | millier              | 907 »<br>907 »               | 151 •<br>907 •<br>2,839 • |  |  |

<sup>(</sup>i) Le poids correspondant du mêtre cube est de 640 kilogr.Cette évaluation est faible ; le mêtre cube de chêne pèse zu moins 900 kilogr.; celui de hêtre ou de frêne pèse 830; celui de sapin 650 kilogr.

<sup>(</sup>a) Mille piede (Rourd Monero) équivalent à 3-5,46. D'après les chiffres admis par les Commissaires des Cansers, le mattre units passers des Milleys, comme estait de lois de Adarpeate. C'est un résultat fibble, moins reprodust à l'égard du hois débaté qu'à l'égard du hois débaté qu'à l'égard du hois de charpeate, parce que la majorre partie des bois néés se compose d'essences Moneros.

<sup>(8)</sup> La corde de bois équivalent à 5m-cab.,64. L'evaluation officielle pour le poids du stère est de 705 kilogr.,ce qui est au moins d'un tiers au-dessus de la réalité. Dans les forçes françaises, le stère de hois à carboniser, qui est, il est vrai.

|                                      |                      | _                              |              |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|--|--|--|
| DÉSIGNATION DES OBJETS.              | UNITÉS               | VALEUR OFFICIELLE<br>EN POIDS. |              |  |  |  |
|                                      | B'EVALUATION.        | New-York,                      | Pensylvanie. |  |  |  |
|                                      |                      | kilog.                         | kring.       |  |  |  |
| Douves et couvercles                 | miller (1)           | 2,267 »                        | 2,539 »      |  |  |  |
| Farine                               | barrel               | 98 .                           | 96 =         |  |  |  |
| Bic                                  | bushel               | 29 5                           | 97 =         |  |  |  |
| Seigle, mais et grains divers        | d                    | 20 4                           | 20 4         |  |  |  |
| Avoine                               | d                    |                                | . 13 6       |  |  |  |
| Trefle et graines à fourrage         | bushel               | 20,4                           | 93,4         |  |  |  |
| Pois, haricots, pommes de terre ( en |                      |                                |              |  |  |  |
| moyenne)                             | d*                   | 25,4                           | 25,4         |  |  |  |
| Pommes et fruits verts               | barrel               | 113                            |              |  |  |  |
| Bœuf et porc salés                   | d                    | 136                            | 197          |  |  |  |
| Poisson aalé et aalaisona diverses   | d                    | 156                            | 156          |  |  |  |
| Hultres                              | bushel               |                                | 54           |  |  |  |
| Spiritueux                           | barrel               |                                | 156          |  |  |  |
| d                                    | gallon               | 4,5                            | 4,5          |  |  |  |
| Bouille , minerai et platre          | petite tonne         | 907                            | 907          |  |  |  |
| Sel                                  | bushel.              |                                | 31           |  |  |  |
| de                                   | barrel               | 104                            |              |  |  |  |
| Potasse et goudron                   | barrel               | 997                            | 145          |  |  |  |
| Bésine                               | d                    |                                | 197          |  |  |  |
| Builes                               | barrel               |                                | 127          |  |  |  |
| d'                                   | gallon               | 4,5                            | 4.5          |  |  |  |
| Chaux                                | bushel               |                                | 36           |  |  |  |
| Pierre à chaux                       | perche de 23 pd cub. |                                | 1.814        |  |  |  |
| Pierres non ouvrees                  | d- d(2)              |                                | 1,700        |  |  |  |
| Marbre et pierres ouvrées            | d' de 18 pd cub.     | · .                            | 1,000        |  |  |  |
| Briques.                             | millier.             |                                | 2,040        |  |  |  |
| Verre à vitre                        | caisse               |                                | 4            |  |  |  |
|                                      |                      |                                |              |  |  |  |

Alin de mieux rendre compte de l'évaluation en numéraire du mouvement commercial des canaux de l'État de New-York, et de faciliter la comparaison entre les sommes relatées plus haut et celles qui représenteut le mouvement commercial des canaux des autres pays, il convient de donner ici le tableau des prix attribués aux objets divers

d'un petit échantillon, pèse moins de 400 kilog.; dans les villes, le bois de chauffage est estimé à 400 kilogr, pour le hêtre, et à 430 ou 500 pour le chêne.

<sup>(3)</sup> Le poids indiqué ici a'applique aux doures de tonneau (pipe); pour les doures de houcaut (hegehend), c'est 2,416 kilogr.; pour celles de barrel, 5,690 kilogr. Au surplus, on mesure généralement les douves au poids, et non au rolume.

<sup>(3)</sup> La petrole, pour pierre a chaux et joirere brate, vaut 32 piede cabas, soit on-n-h-fr. Le polds du sieter pour la prierre à chaux ent de n,500 kilog., ce qui est ensprés. Quant aux pierres à bâtir houtes, le point officiel de la pertal donne pour coit du matere cabe 3,000 kilogr. Pour les marbres et pierres ouvreus, la petral est de 15 piede cabes, ce qui est supposé epistrales en poids au tonneus matrique de 1000 kilog. Dans l'Ent de New York l'unité adoptée pour ces objets, dans le prése de Bloire.

dans les documents officiels qui concernent le mouvement descendant ou ascendant relativement à l'Hudson. Ce sont les prix courants moyens du marché d'Allany, Voici ce tableau pour trois années successives, 1835, 1836, 1837. En 1836, il y avait une hausse générale et excessive de toutes les valeurs; en 1837, au contraire, tout était déprécié. Les chiffres de 1835 peuvent être considérés comme des prix réguliers.

VALEUR OFFICIELLE des principaux objets transportés sur les canaux de l'État de Neve-York, en 1835, 1836 et 1837.

| DÉSIGNATION DES OBJETS.                         | Unités      | _  |       |      |       | en 1835. |       |      |        |         |                          |    |
|-------------------------------------------------|-------------|----|-------|------|-------|----------|-------|------|--------|---------|--------------------------|----|
| DESIGNATION DES OBJETS.                         | MESCRE.     | L  | 1855. |      |       | 1836.    |       |      | 183    | r       | tonne de 1,0<br>et en fr |    |
|                                                 |             |    | cent. | mill | delt. |          | mill. | doll | . cent | . mill. | tr.                      | в, |
| Bois de charpente                               | 100 pd cub. | 15 |       |      | 90    |          |       | 15   |        |         | 44                       |    |
| Bois debité, planches et chevrons               | 1000 p.B.M. | 18 |       |      | 20    |          |       | 14   |        | -       | 64                       |    |
| planchettes pour teiture,                       | millier.    | 8  |       | ٠    | 3     |          |       | 3    | 10     |         | 105                      |    |
| d- à brûler                                     | corde.      | 5  |       |      | 7     |          |       | 3    | 52     | ٠,      | 10                       | 80 |
| Dogves                                          | millier.    | 40 |       |      | 40    |          |       | 40   |        |         | 94                       |    |
| Farine                                          | barrel.     | 6  | 50    |      | 9     |          |       | 9    | 25     |         | 384                      |    |
| Blé                                             | bushel.     | 1  | 51    |      | 1     | 75       |       | . 3  |        |         | 937                      |    |
| Autres céreales                                 | do.         | ١. | 75    |      |       | 85       | *     |      | 82     |         | 196                      |    |
| Trèfie et autres graines à fourrage             | livre.      | ١. | 09    |      |       | 09       |       |      | 18     | - 1     | 1,063                    |    |
| Graine de lin                                   | d·.         | ١. | 02    | 7    |       | 05       | ٠     |      | 02     | 3       | 340                      |    |
| Pois et haricots                                | bushel.     | 1  |       |      | 1     | 25       |       | 1    | 25     |         | 214                      |    |
| Pommes de terre                                 | do.         |    | 95    |      |       | 40       |       |      | 40     |         | 58                       |    |
| Boublon                                         | livre.      | ١. | 15    |      | ١.    | 12       |       |      | 10     | - 1     | 1,776                    |    |
| Fruits sees                                     | do.         | ١. | 14    |      |       | 13       |       |      | 10     | - 1     | 1,665                    |    |
| Tabac                                           | d°.         | ١. | 10    |      |       | 10       |       |      | 8      | .       | 1,176                    |    |
| Coton                                           | do.         | ١. | 18    |      | ١.    | 18       |       |      | 10     |         | 9,151                    |    |
| Laine                                           | d•.         | ١. | 50    |      |       | 50       |       |      | 40     | .       | 6,000                    |    |
| Bæuf et porc salés                              | barrel.     | 13 |       |      | 16    |          |       | 13   | 30     | .       | 1,700                    |    |
| Fromage, beurre, graisse                        | livre.      |    | 17    |      |       | 20       |       | ١.   | 15     | . 1     | 9,090                    |    |
| Spiritueux                                      | rallon.     | ١. | 53    |      | ١.    | 40       |       | ۱.   | 40     | - 1     | 495                      |    |
| Cuirs                                           | livre.      | ١. | 99    |      |       | 20       |       | ١.   | 90     |         | 2,360                    |    |
| Fourrures et pelleteries                        | d+.         | ١. | 50    |      | 1     | 50       |       | 1    | 50     |         | 17,760                   |    |
| Fils et étoffes indigénes de coton et de laine. | dr.         | ١. |       |      | 1     |          |       | 1    |        |         | 11,832                   |    |
| Gros mobilier et outils agricoles               | do.         | ١. | 10    |      | ١.    | 10       |       | ١.   | 10     | - 1     | 1.176                    |    |
| Plomb en saumon                                 | do.         | ١. | 06    |      | ١.    | 07       |       | ١.   | 07     | . [     | 710                      |    |
| Fonte en gueuse                                 | d.          |    | 09    |      | ١.    | 02       | 5     | ١.   | 02     | - 1     | 244                      |    |
| Fonte moulee                                    | de.         |    | 03    |      | ١.    | 06       |       | ١.   | 03     | 8       | 600                      |    |
| Houille                                         | de.         |    |       | 8    | ١.    |          |       | ١.   |        |         | 60                       |    |
| Sel                                             | barrel.     | 4  | 20    |      |       | 80       |       | 2    | į.     | . 1     | 79                       |    |
| Potasse                                         | d.          | 80 |       |      | 40    |          |       | 97   | 80     | . 1     | 705                      |    |
| Merchandise                                     | livre.      |    | 18    |      |       | 43       |       | Γ.   | 10     | .       | 1.776                    |    |
| Pierre à bătir, chaux, argile                   | do.         |    | ~     | 13   | 1.    |          | 41    | Ι.   |        | . 1     | 47                       | 77 |
| Plátre                                          | do.         | 1  |       | 9    | 1:    | - 1      | -,    | 1:   |        | i.      | 55                       | 88 |
|                                                 |             | -  | -     | -    | ľ     |          | -     | ١.   |        |         | -                        |    |

Les détails qui précédent sont presque uniquement relatifs au mouvement descendant, qui est le plus considérable. Voici la progression qu's suivie, pendant un intervalle de quatorze ans, le tonange ascendant sur les canaux Érié et Champhain, pour le principal article, la merchandite, qui forme les quatres cinquièmes, ou les cinq sixèmes du mouvement à la remonte. Ce tableau indique l'influence que les canaux de l'État de New-York exercent sur le commerce du port de New-York, um mois pour l'importation, parce que la plupart des objets compris sous le titre général de merchandize, viuennet de l'extérieux.

| 1824. |    |  |  |  |  |    |   | ٠. |  | 24,825 to |
|-------|----|--|--|--|--|----|---|----|--|-----------|
| 1825. |    |  |  |  |  | ٠. |   |    |  | 27,827    |
| 1826. |    |  |  |  |  |    |   |    |  | 28,482    |
| 1827. |    |  |  |  |  |    |   |    |  |           |
| 1828. |    |  |  |  |  |    |   |    |  | 48,270    |
| 1829. |    |  |  |  |  |    | , |    |  | 42,915    |
| 1830. | ٠, |  |  |  |  |    |   |    |  | 57,920    |
| 1831. |    |  |  |  |  |    |   |    |  | 70,605    |
| 1832. |    |  |  |  |  |    |   |    |  |           |
| 1833. |    |  |  |  |  |    |   |    |  | 90,612    |
| 1834. |    |  |  |  |  |    |   |    |  | 78,253    |
| 1835. |    |  |  |  |  |    |   |    |  | 95,914    |
| 1836. |    |  |  |  |  |    |   |    |  | 106,800   |
|       |    |  |  |  |  |    |   |    |  |           |

Cet article principal (merchandize) a été distribué, de 1835 à 1837, dans la proportion suivante le long des divers canaux de l'État :

|         |                  |                 | DÉ                | KOITAKSI            | DES CARE | UX.          |           |         |
|---------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| AXXESS. | Brid.            | Champlain.      | Orwige            | Cayoga<br>et Souma, | Clionong | Las Crooked. | Chessago. | TOTAUX. |
| 1858.   | 68,571           | 8,184           | 9,557             | 6,608               | 1,630    | 1,564        | jon.      | 95,914  |
| 1856.   | 71,825<br>52,834 | 10,391<br>8,511 | - 13,147<br>6,518 | 6,939<br>3,419      | 2,625    | 1,977        | 1,971     | 106,800 |

Indépendamment des marchandises, les canaux de l'État de New-York, et particulièrement le canal Érié, transportent un grand nombre de voyageurs dans les paquebots ou packet boats, dans les bateaux accélérés ou line boats et même dans les barger ou grands bateaux à marche plus lente.

En 1835, le Receveur de Little-Falls, entre Schenectady et Utica, a fait un relevé d'où il résulte qu'il est passé à sa résidence :

| Sur les paquebots      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Sur les sutres bateaux |  | • | • | • | • | ٠ | • | : | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | 76,463  |
|                        |  |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ā | *** *** |

Dans ce nombre ne sont compris ni les équipages des bateaux ni les enfants au-dessous de huit ans pour les paquebots, et au-dessous de douze pour les autres barques.

En 1835, il existai de services de voitures publiques très-fréquentées, aur les routes qui bordent le canal. Depuis lors, on a livré à la circulation plusieurs chemins de fer parallèles au canal, qui ont diminud le nombre des voyageurs en bateau, mais qui, comme nous aurons occasiou de le remarquer plus tard, à peopos du chemin de fre de Schenectady à Utica, out laises encore aux bateaux une certaines eliciatelle. Aius, en 1837, les péages perçus par l'État sur le transport des voyageurs se sont élevés de 1848,001 fr. Ces péages se composent : it d'un droit de 20 à 20 ; centimes par kilom, sur les bateaux où il y a des voyageurs; 2 d'un droit sur les personnes, qui est de 2millimes de doil, par mille parcoura, ou de ; de centime par kilom. Sur les paquebots esuls, cette demirère tax dels voyageurs a rendu; pendant l'accretic 1887, 100,304 fr., ce qui donne, pour la somme des distances parcournes par l'ensemble des voyageurs de cette seule classe de bateaux, 15,456,000 klor.

#### CHAPITRE VIII.

#### n monvement comparé des divers Canana de l'État de New-York.

Répartition entre les divers cansux : 4 des bois ; 9º de la farine et des grains; 5º des provisions du règne snimal ; 4º des objets appelés merchandirs, du gros mobiler et des outils agricoles ; portion de ces derniers articles qui se rend dans les autres Estas par les divers cansux. — Superiorité du canal Érie sur tous les autres l'attendant de la canal frie sur tous les autres.

Nous avons déjà indiqué (page 222) quel avait été en 1835-36-37 le mouvement total sur chacun des cananx de l'Etat de New-York. Pour donner une idée plus exacte de l'importance relative de ces divers canaux, il est utile de rechercher dans quelles propetions les matières les plus volumineuses on les plus précienses sont embarquées sur chacun d'eux. Analysons done le transport des bois, des grains et farines, des denrées du règne animal, et des objets classées sons le titre général de merchandize et sons celuid embilier commun et outils agricles (L'minure), et choissisons pour exemple le mouvement de 1835, qu'on peut considérer comme une année normale de prospérité. Voici d'abord le détail par canal pour les diverses variétés de bois.

|                             | ESPÈCES DE BOIS.      |                          |         |                             |                |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| CANAUX.                     | Bois<br>de charpente, | Planches<br>et Chevrons, | Douves. | Placebettes<br>pour toture. | Bols à brûler. |  |  |  |  |  |  |
|                             | mit, enb.             | mit. cub.                | ton.    | lea.                        | stères.        |  |  |  |  |  |  |
| Canal Érié                  | 24,172                | 92,141                   | 33,030  | 1,636                       | 585,171        |  |  |  |  |  |  |
| Champlain                   | 41,896                | 268,528                  | 478     | 805                         | 97,477         |  |  |  |  |  |  |
| Oswėgo                      | 9,870                 | 47,945                   | 4,498   | 45                          | 8,987          |  |  |  |  |  |  |
| Cayuga et Seneca            | 22,790                | 22,057                   | 1,190   | 5,931                       | 673            |  |  |  |  |  |  |
| Chemong                     | 2,854                 | 36,874                   | 4,230   | 9,388                       | 479            |  |  |  |  |  |  |
| du lac Crooked              | 20,780                | 7,992                    | 2,210   | 865                         | 1,951          |  |  |  |  |  |  |
| Total                       | 122,569               | 474,617                  | 48,600  | 9,288                       | 491,018        |  |  |  |  |  |  |
| Quantité arrivée à l'Hudson | 48,540                | 437,469                  | 43,600  | 7,793                       | 170,471        |  |  |  |  |  |  |

Si l'on convertit les mètres cubes en tonnes, d'après les rapports officiellement admis, le tableau qui précède se résume en celui qui suit :

|                             | ESPÈCES DE BOIS.      |              |         |                              |                |        |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|
|                             | Bris<br>de charpente. | Bois debits. | Douves. | Plosebettes<br>pour toiture. | Bois à brâler. | Televa |  |  |  |  |
| Mouvement total             | 78,313                | 303,981      | 43,600  | 9,288                        | 548,304        | 762,98 |  |  |  |  |
| Quantité arrivée à l'Hudson | 29,100                | 277,800      | 43,600  | 7,725                        | 120,133        | 480,63 |  |  |  |  |

Pour le bois de charpente, et surtout pour le bois débité, qui, sous le rapport commercial, sont les articles les plus importants des produits des forêts, le canal Champlain a l'avantage:

Il n'est arrivé jusqu'à l'Hudson qu'un peu plus du tiers du bois de charpente expédié sur les canaux. Mais l'Hudson a reçu les onze d'ouzièmes du bois débité, et la totalité des douves.

Les quantités de farine, de blé et d'autres céréales, embarquées sur les canaux, ont été comme il suit :

| CANAUX.                                                                                 | PARINE.                                             | m.é.                                             | GRAINS DIVERS.                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Canal Érié.  — Champlain.  — Owego.  — Cayuga et Senera.  — Chemung.  — du lac Crooked. | 91,515<br>3,873<br>12,860<br>15,835<br>134<br>2,015 | 32,321<br>196<br>1,826<br>14,025<br>244<br>2,962 | 18,016<br>1,352<br>233<br>2,896<br>77 |
| Total                                                                                   | 194,195                                             | 70,879                                           | 199,684                               |

A l'égard de ces objets , la supériorité du canal Érie est immense; le second rang a appartenu, cette année , au canal des lacs Cayuga et Seneca.

On voit que la majeure partie de la farine expédiée sur les canaux arrive jusqu'à l'Iludson, Quant au blé, il est d'abord transporté au moulin par les canaux, puis emlarqué de nouvean sous forme de farine. C'est pour cela qu'il n'en est conduit en nature jusqu'à l'Iludson qu'une assez faible proportion.

Sur la quantité de farines portée au compte du canal Champlain, une petite partie est venue du Canada, et, par conséquent, a pu arriver jusqu'à l'Iludson, en continuant du nord au midi; mais la presque totalité de la farine qui a été transportée sur le canal Champlain, c'est-à-dire 3,600 tonnes sur 3,875, y est venne de l'ouest, et par conséquent du canal Érié. On ne doit done pas l'attribues, comme provenancé du voisinage, au canal Champlain.

La farine sortant à Whitehall du canal Champlain, pour la consommation du pays qui borde le lac Champlain; a été, en 1835, de 3,724 tonines de moins que claus l'exercice précédent. Ce fait s'explique par ce motif qu'il y a cu dans le Nord, en 1834, une récolte extraordinaire qui a réduit d'autant l'importation du Midi au Norde 1885.

Les provisions, tèlles que viandes salées, beurre, graisse et fromage, et les laines, expédiées par les divers canaux, sont indiquées dans le tableau suivant >

| CANAUX.                     | Fromage, beurve<br>et graisse. | Visades salies. | Laise. |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
|                             | too.                           | ton,            | ion.   |
| Canal Érié.                 | 6,055                          | 4,441           | 756    |
| - Champlain.                | 1,445                          | 1,029           | 179    |
| - Oswego                    | 680                            | 206             | 52     |
| Cayuga et Seneca            | 487                            | 841             | 109    |
| — Chemung                   | 41                             |                 | 1      |
| — du lac Crooked            | 89                             | 188             | 80     |
| TOTAUX                      | 8,745                          | 6,705           | 1,107  |
| Quantité arrivée à l'Hudson | 7,058                          | 5,140           | 783    |

Passons aux objets qui composent presque en totalité le mouvement ascendant. Les produits qualités de merchandize, le gros mobilier et les instruments agricoles, les fontes en gueuse ou moulées venant de l'Iludson, ainsi que le sel expédié dans les deux directions, ont été débarqués le long des divers-canaux dans les proportions suivantes :

| CANAUX.                                                 | Sel.     | Merchandine, | Menbles<br>et Outils<br>agricules. | Fostes. |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|---------|
|                                                         | * . see. | too.         | ton.                               | ion.    |
| Canal Érié.                                             | 17,680   | 68,871       | 4,469                              | 8,293   |
| - Champlein                                             | 1,953    | 8,184        | 189                                | 810     |
| Orwego                                                  | 45,793   | 9,537        | 416                                | 69      |
| - Cayuga et Seneca                                      | 2,380    | 6,608        | 177                                | 636     |
| — Chemung                                               | 1,112    | 1,650        | 80                                 | 87      |
| - du lac Crooked                                        | 478      | 1,864        | , 84                               | 68      |
| TOTALE                                                  | 37,307   | 95,914       | 3,393                              | 4,985   |
| Sur ces quantités, il a été expédié aux<br>autres États | 18,024   | 26,034       | 4,939                              | * 961   |

Sur les 26,032 tonnes de merchandize qui ont été conduites hors de l'État, il en a été dirigé :

Ainsi, pour cette classe d'objets, qui paye le péage le plus élevé, et qui représente la plus forte valeur mise en mouvement sur les canaux de l'État de New-York, l'avantage reste incomparablement au canal Érié. Nous n'analyserons pas ici le mouvement des canaux sous le rapport du charbon de terre; ils n'en reçoivent qu'une quantité absolument insignifiante.

Ces indications et celles qui ont été données plus haut mettent en évidence la supériorité commerciale du canal Érié sur tous les autres.

Remarquons que les services rendus par le canal Oswégo eussent été plus manifestes si, au lieu de 1835, nous eussions evaniné le mouvement commercial do 1836 ou même celui de 1837, malgré l'accident qui est venu y arrêter la navigation, pendant ce dernice exercice, plutôt que sur les autres canaux.

#### CHAPITRE, IX

# Du commerce des autres États qui s'opère par les canaux de l'État de New-York. — Des péages que produit ce commerce.

Paids des chipies especiées our diverse flats par les enames de l'État du New York. — Dipartition entre les divers Etats et entre le trein port d'expedition, Dallard, Whitheld, Doneya. — Despression de 1823 at 1856. — EntrerOtte extemple de transit. — Objete republié des divers flats par les canacit de l'Etat de New-York. — Mouvement par le des noters flats. — De l'experit experitére prespectée de Whithell et de Loudiné, — Paiges qui envisent de consent en l'estat, — De l'experit experitére experitére experitére experitéres piages par la reconstruction du canal Éric. — Du connocrere de terrait, y avantages que la Frence del cui attentée.

Les Commissaires du Fonds des Canaux ont fréquemment-consigné dans leurs rapports un relevé important, celui des objets embarqués sur les canaux, à destination des autres États. Généralement ce sont des objets d'une certaine valeur, et particulièrement de la merchandize. Nous allons reproduire ce relevé pour 1835, 1836 et 1837. A côté de la merchandize nous avons mentionné l'un des produits les plus importants, le mobilier commun et l'outillage agricole (furniture) qu'emportent les émigrants à l'Ouest:

MERCHANDIZE, MOBILIER ET OUTILLAGE AGRICOLE, expédiés par les canaux de l'État de New-York vers les autres États, en 1833, 1836 et 1837.

|                                                                                       | 1            | 1838.                            |         | 1            | 836.                               |        |              |                                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|--------|
| DESTINATION.                                                                          | Merchandese. | Moldier<br>et Oulik<br>agricules | TOTAL.  | Merchandiso. | Mulafier<br>et Outils<br>agricoles | TOTAL. | Merchondite. | Mobilier<br>at Outils<br>agricules | TOTAL. |
| f° Produits allant par<br>Berrato, dans les États, Ter-<br>ritoires et Pays étrangers |              |                                  |         |              |                                    |        |              |                                    |        |
| suivants :                                                                            | Lon.         | ton.                             | lon     | ton.         | lee.                               | Too,   |              | les.                               | Lon    |
| Ohio                                                                                  | 6,410        | 1,680                            | 8,090   | 12,590       | 1,490                              | 14,016 |              | 1,740                              | 40,456 |
| Michigan                                                                              | 5,979        | 1,889                            | 7,868   | 9,817        | 2,170                              | 11,987 | 7,303        | 1,933                              | 9,438  |
| Indiane                                                                               | 1,365        | 70                               | 1,638   | 1,943        | 63                                 | 2,010  | 888          | 186                                | 1,174  |
| Illinois                                                                              | 1,494        | 443                              | 1,939   | 2,807        | 366                                | 5,073  | 1,723        | 618                                | 2,541  |
| Pensylvanie                                                                           | 650          | 38                               | 688     | 839          | 73                                 | 93-4   | 724          | 75                                 | 797    |
| Missouri,                                                                             | 25           | 8                                | 5.4     | 65           | . 8                                | 73     | 13           | 9                                  | 95     |
| Kentucky                                                                              | 414          | - 96                             | 440     | 572          | 10                                 | 282    | 5.4          | 5                                  | 87     |
| Wisconsin                                                                             |              |                                  |         |              |                                    |        | 549          | 170                                | 499    |
| Baut-Canada                                                                           | 45           | 88                               | 100     | 36           | 36                                 | 92     | 16           | 53                                 | 65     |
| Tennessee                                                                             | 151          | 4                                | 153     | 213          |                                    | 915    | 91           | 9                                  | 93     |
| Alabama                                                                               | 24           |                                  | 24      | 18           |                                    | 18     | 1            |                                    | - 1    |
| d mountain                                                                            | 40 994       | 1027                             | no sers | 04.584       |                                    | 50 700 | 90 054       | 4.807                              | 24.874 |

|                                                                  |             | 1833.                              | _      |              | 836.                                |        |             | 1837.                              |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------|----------|
| DESTINATION.                                                     | Merchandine | Mobilier<br>et Outile<br>agricoles | TOTAL. | Merchandise. | Mebilier<br>et Outile<br>e gricoles | TOTAL. | Merchandise | Mobilier<br>et Outile<br>agricoles | TOTAL.   |
|                                                                  | fon.        | fon.                               | fos.   | ten.         | Sen.                                | ten.   | tou.        | ton,                               | tea.     |
| Report                                                           | 16,738      | 4,933                              | 20,973 | 28,384       | 4,446                               | 32,700 | 20,064      | 4,807                              | 24,871   |
| Vermont                                                          | 3,932       | 4                                  | 5,936  | 5,780        | 14                                  | 3,794  | 3,007       | 9                                  | 5,016    |
| Bas-Canada 5º Produits allant par<br>Oswaco , extrémité du Canal | 832         |                                    | 832    | 1,004        |                                     | 1,004  | 1,108       | . 9                                | 1,110    |
| Oswégo , dans divers autres<br>États                             | 4,810       |                                    | 4,810  | 7,218        | 160                                 | 7,578  | 9,758       | 199                                | 2,877 (1 |
| Totaus cénéraux                                                  | 26,052      | 4,239                              | 50,271 | 40,336       | 4,690                               | 44,876 | 26,954      | 4,940                              | 51,874   |

En outre, une petite quantité de merchandizes s'est rendue dans l'intérieur de la Pensylvanie, par le canal Chemung et le canal du lac Crooked, qui conduisent vers la vallée de la Susquéhannah.

Si l'on comparé d'abord entre elles les deux premières années, 1835 et 1836, il résultera du rapprochement que la masse de ces deux articles, transportée hors de 15,000 tonnes, ou d'environ 50 pour 100, accroissement qui a porté en presque totatiés ur la pracchandize. Pour le nobilier commune tels outils agricoles, l'accroissement n'a été que de 407 tonnes, soit d'un peu plus d'un pour 100 seulement. Pour les deux natures d'articles réunies, il a été de 65 pour 100 par voie d'Oswégo ou du la notario. Pour les objets passant par Buffalo et le lac Érié, et qui constituent la masse principale, il a été de 53 pour 100. Quant aux produits expédiés par Whitchall, la quantité en est restée sensiblement la même.

La comparaison des résultats de 1837 avec ceux des deux années antérieures constate qu'il y a eu à peu près parité relativement à 1835, et infériorité relativement à 1836.

L'importance du transit qui s'opère ainsi au travers de l'Etat de New-York, est une des preuves les plus éclatantes des avantajes que l'ou trouve à administere les canaux de têlle sorte que la circulation y soit rapide et régulière. C'est à cette condition seulement que des produits, qui ont à se rendre dans l'intérieur de l'État d'Alabaina, près des bords du golfe du Mexique, préfèrent la voie des canaux de New-York et d'Dio, des grands laes, de l'Ohio et de la trivière Aleman, tributaire du golfe, quoique cette trivière soit pratiscendante de la trivière Alabama, tibutaire du golfe, quoique cette trivière soit prati-

<sup>(1)</sup> Le 26 octobre 1837, l'échase n° 7 et les ouvrages attenants sur le canal Oswégo farent mis hors de service par un orage, pour le reste de la campagne.

enble pour les bateaux à vapeux, et qu'elle en soit sillonnée. Les Commissaires cient à ce sujet la ville de Huntsville, dans l'Alabama, ct celle de Nashville, dans le Tennessee, comme s'approvisionnant à New-York; or, il y a 3,200 kilom. de New-York à Huntsville, et 2,950 de New-York à Nashville, par l'Hudson, le canal Érié, le lac Érié, le canal d'Obio, l'Obio, le Tennessee on le Cumbertant; et par cette ruie intérieure le transport coûtait, en 1835, 12 fr. de plus par 100 kilogr. Mais, pour des objets de valeur, tels que soieries, toiles piutes, quincaillerie fine, etc., cette différence set insignifiante, et comme, par cette direction, les marchandises sont moins exposées à s'avarier, et aurtout qu'elles arrivent dix ou douze jours plus tôt, le commerce la choisit babituellement.

Il y a, en outre, un retour consistant en produits agricoles qui, des États de l'Ouest, viennent chercher un marché sur le littoral. Les Commissaires du Fonds des Canaux estimaient que le tounage venant ainsi des autres États de l'Union et du Canada, formait en 1835 le dixième de ce qui arrive à l'Iludson, et en 1830 le septième. Ainsi, grâce aux canaux de l'État de New-York et à leur administration parfaitement entendue, une partie de la farine qui se consomme à Rio-Janciro et à Lima provient de fermes studes à 300 ou 400 lienes de New-York, au miliet du continent de l'Amérique du Nord; frappant exemple de l'influence féconde d'un bon système de commiunications.

Voici quelle a été, pendant l'exercice 1837, la quantité des produits qui sont venus des autres États chercher les canaux de l'État de New-York:

| Bols de charpente                              | 4,230 ton. |
|------------------------------------------------|------------|
| Planches et chevrons                           | 25,205     |
| Planchettes pour toltures                      | 91         |
| Bois à brûler                                  | 5,323      |
| Douves                                         | 4,765      |
| Farine                                         | 16,911     |
| Bl6                                            | 12,834     |
| Autres céréales                                | 196        |
| Trèfle et autres graines à fourrage            | 61.        |
| Graine de lia                                  | 370        |
| Pois, haricots, pommes de terre                | 29         |
| Tabac                                          | 555        |
| Laine et coton bruts                           | 643        |
| Bœuf et porc salés                             | 4,448      |
| Beurre et graisse                              | 682        |
| Spiritueux                                     | 182        |
| Cuirs, peaux et pelleteries                    | 88         |
| Fils et étoffes indigènes de coton et de laine | 25         |
| Gros mobilier et outils agricoles              | 197        |
| Houille,                                       | 2          |
|                                                |            |

A reporter. . . . . . 76,379 on.

3,578

Toru........ 83,693

Voici la récapitulation du mouvement ainsi créé par le transport des produits des autres États :

TABLEAU DES OBJETS IMPORTÉS DES AUTRES ETATS,

## 1. PAR BUFFALO.

| NATURE DES OBJETS.  | 1830.  | 1831   | 1832. | 1835.  | 1836.  | 1837.  |
|---------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                     | ton,   | · ton. | too.  | ton.   | les.   | lon.   |
| Produits des forêts | 2,450  | 9,846  | 9,185 | 4,414  | 5,409  | 6,456  |
| Produits agricoles  | 7,995  | 11,217 | 6,892 | 14,989 | 28,776 | 50,982 |
| Produits fabriquée  | 1,972  | 1,933  | 1,492 | 121    | 881    | 411    |
| Articles divers     | 967    | 594    |       | 358    | 103    | 450    |
| TOTAUX              | 11,664 | 93,349 | 9,927 | 20,045 | 32,864 | 58,239 |

II. PAR OSWÉGO.

III. PAR WHITEHALL.

| NATURE DES OBJETS.  | 1835. | 1836. | 1837.       | 1835.          | 1836.          | 1837.          |
|---------------------|-------|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Produits des forêts | 1,830 | 1,690 | ten.<br>483 | ton.<br>39,971 | ton.<br>41,641 | fon.<br>34,386 |
| Produits agricoles  | 2,030 | 4,265 | 8,372       | 2,452          | 3.977          | 2,001          |
| Produits fabriques  | 11    | 12    | 18          | 1,162          | 1,162          | 976            |
| Articles divers     | 22    | 37    | 114         | 2,132          | 2,351          | 2,089          |
| TOTALES             | 3,893 | 5,804 | 5,981       | 43,737         | 49,f31         | 39.432         |

## RÉCAPITULATION DES TABLEAUX PRÉCÉDENTS.

| OBJETS VENUS DES AUTRES ÉTATS. | 1835.                     | 1836.                     | 1837.                     |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Par Buffalo                    | 20,045<br>3,893<br>45,737 | 32,864<br>8,804<br>49,131 | 38,259<br>8,984<br>39,432 |
| TOTACK SÉMÉRAUX                | 69,675                    | 87,799                    | 83,693                    |

An premier abord, la supériorité de Bufalo, à l'Égard du mouvement des objets allant aux autres États, semble ne pas exister à fégard des produits venant de en mens Etats. Mais si l'on envisage la question sous le rapport de l'importance financière du commerce, Bufalor oppend l'avantage que, pour le tonnage, Whitehall lui a ravicar les importations par Whitehall ont, au point d'embarquement du moins, très-pen de valeur; ce n'est à proprement parler que du bois. Au contraire, Buffalo reçoit surtout des produits agricoles, tels que blés, farinaes, beurret, lainse, salásions.

Les autres États payent ainsi à celui de New-York un revenu considérable, indépendamment des bénéfices que réalissent les citogens de l'État, comme entrepreneurs de transport, et des vastes relations commerciales qui sont ainsi créées à la ville de New-York. En 1836, cette sorte de saliside, prelevé par le Trésor de l'État, montait à 2,222,200 fr., savoir :

| 1* | Objets passan  | par Buffalo, allant aux autres Étafs   | 1,261,200 | ſr. |
|----|----------------|----------------------------------------|-----------|-----|
|    | ď              | venant des autres États                | 579,700   |     |
| 2* | Objets passani | par Oswego, allant aux autres Elats    | 188,200   |     |
|    | . d°           | veneut des autres États                | 42,900    |     |
| 3° | Objets passant | par Whitehall, allant aux autres Elats | 59,800    |     |
|    | q.             | venaul des autres États                | 91,400    |     |
|    |                | Тотац                                  | 2,229,200 | -   |

Cette somme de 2,229,200 fr. est égale à 26 p. 100 de tous les péages perçus sur tous les canaux de l'État en 1836. Les droits acquittés par les produits allant aux autres États ou en venant, par le seul port de Buffalo, égalent 23 ½ p. 100 de tout ce qui a été payé sur le canal Érié.

Il est bors de doute que ce tribut payé par les autres États à celui de New-York s'accroitra par le fait de l'agrandissement du canal Érié. Dans leur rapport annué du 20 janvier 1838, les Commissaires des Canaux estimaient que l'agrandissement du canal Érié ferait baisser le fret à la moifé de ce qu'il était alors, c'est-à-dire à 1; centimes par tonne de 1,000 kilog, et par kilom. (4 ; millimes par tonne de 2,000 liv. et par mille) pour les prévoluis agricoles, et à 3 ; centimes par tonne et par kilom.

(9 millimes par tonne de 2,000 liv. et par mille) pour les objets plos chres qualifiés de merchandize. En supposant le minitare des droits actuels de péage qui sont doubles de ces prix, les Commissaires pensaleut que, une fois le canal Érié reconstruit, les transports s'y effectueraient à meilleur marché que sur tout autre canal. Ainsi, ajoutaien-ils, la farine pourra sisciement êter rapidement transportée du lae Érié à l'Hudson, à raison de 65 cents par harrel (35 fr. par tonne), et la merchandize de l'Hudson au lae Érié, à raison de 69 cents par 100 liv. avoidapoid (37 fr. 50 cent. par tonne). Les frais de transport entre l'Iludson et un point placé à 100 milles (161 kilom.), de l'autre cété du lae Érié, an le canal d'Oho us ur le canal du lae Érié à la Walsab, seront à peu près les mêmes que ceux qu'impose actuellement le traiet entre l'Hudson et le lae Érié.

De là , les Commissires conclusient qu'il n'y avait aucune déraison à supposer que fagrandisse unet du canal Eric aurait pour effet de portre le produit des péoges de ce canal à 16 millions de francs au moins, et que, sur cette somme, plus de la moitié proviendrait de la circulation des produits des Etates et des Territoires distribués autour du réseau des lasc. « Les recettes du canal Érié, disaient-ils, n'ont-elles pas doublée en dis aus, de 1826 à 1836 ; quoique la tarif des pràges ait éprouvé de fortes refututions en 1833 et en 1834, quotique la majeure partie de ce revenu ait son origine dans la colonisation du lambeau de terre qu'i forme l'Ouest de notre État, et qui n'est pas le dixième de l'espace baigué par les lacs /

Nous avons vu que d'autres personnes bien informées, et entre autres M. S. B. Ruggles, auguraient qu'avant peu d'années le commerce seul des autres États pourrait produire au Trésor de l'État de New-York un revenu à peu près égal à celni de 16 millions qu'espéraient les Commissaires du mouvement entier du seul cainal Érié.

Des faits et des prévisions de ce genre inspirent au Français qui reporte sa pensée vers sa patrie des regrets pour le passé et un vif espoir pour l'avenir. La France devrait être le champ d'un transit immense. Sa position entre trois mers, en tête du continent curopéen et en avant de deux riches péninsules, et la direction de ses fleuves s'accordent à le lui promettre. La France devrait, au plus haut degré, jouir de tous les profits que le transit amène avec lui, et être le centre de toutes les affaires qu'il occasionne. Lorsque ces grandes lignes de navigation auront été achevées d'un bout du territoire à l'autre , et qu'un bon système de tarifs leur aura été appliqué , lorsque nos canaux de mer à mer existeront sans solution de continuité, du golfe de Gascogne à Cette et au Rhône, du golfe de Lion à la mer du Nord, de l'embouchure de la Gironde ou de celle de l'Adonr à la Manche, dorsque le régime de quatre de ses beaux fleuves, la Seine, le Rhône, le Rhin et la Loire, qui, de quatre parages maritimes fort éloignés les uns des autres, convergent vers le milieu de la France de l'est et vers le bassin du Danube, aura été amélioré, ou qu'on leur aura substitué des canaux là où c'est indispensable, lorsque toutes ces artères seront bien entretenues et bien aménagées, lorsque nos bateliers auront acquis la notion du temps, qui leur manque, nous verrons ehez nous des résultats au moins égaux à cenx que le voyageur admire dans l'État de New-York.

## CHAPITRE X.

## Modes et Frais de transport pour les hommes et pour les marchandises.

Bytteres sentes du Intenza, parlei fente, fine fente, fençor. — Villeus dus divers Intenza. — Trajet de New York as les Erie. — Pris de Intenze par de Misser, deleja; pris de rescuega seu Flanden. — Trajet de place pour les vegapeurs sinue ces differents Intenze. — Compezition rive les pris e usuge upus que sans et Europe. — Le traspert de vegregous person au commissionismo de la traspect de se designe des intendendes à de ley let relation. — Vander de vegregous person au commissionismo de la traspect de se designe des intendendes à de ley let relation. — Vander de vegregous person de la ley let relation. — Vander de la traspect de se designe de la conse prise de la marco de la legacia de la conse prise de sons prisentes sur different points. — Nombre de la traspect que de sons prisentes sur different points. — Vander de la latera que que de la conse prisentes sur different points. — Vander de la latera que de la conse prisentes sur different points. — Vander de la latera que de la conse prisentes sur different points. — Vander de la latera de la conse prisentes sur different points. — Vander de la latera de la conse prisentes sur different points. — Vander de la latera de la conse prisentes sur different points.

-

Les lateaux qui parcourent les canaux de l'État de New-Tork sont de quatre sortes: Les pacéte boats ou paquebots transportent des vorageurs, au nombre de maparante à cinquante. Ce sont des bateaux couverts, d'environ 24° de long sur 4°,20 de plus grande largueur. Ils sont aux deux tiers occupés par la chambre des vorageurs. La largueur intérieure de cette chombre est de 3°,50 au plus. Elle est rétrécie en las par edux coffres, établis tout le long de chaque côté, commie des sièges, et où sont renfermés les petits cadres ou plutôt les légers chàssis qui forrarent les lits. Le soir ces coffres sont démontés, les cadres, composés d'une simple toile entre deux tringles de bois, sont suspendus ar platônd par des cordons. Ils sont disposés, 4 rois par trois, les uns sur les antres, dans la hauteur de la chaubre. Les lits une fois places forment deux rangées suivant la longueur du hateau, et laissant entre elles un passage. Ces hateaux sont très-propres. Le service intérieur y est fait avec ordre et célérité, et il et impossible de tirre un meilleur parti d'un aussi petit espace. Le voyage y est agréble autant qu'il peut l'être quand il faut passer la nuit en compagnic de cinquante personnes entassées dans une chambred 'environ 15° de long 20°, 300 de large et 2°, 200 de hauteur.

L'équipage d'un paquebot se compose d'un capitaine, de trois hommes, d'un cuisinier, d'un domestique et d'une femme-de-chambre.

Les line boats, ou bateuux accélèrés pour les marchandises, sont aima iappélés, parce qu'ils font partie de fignes régulières, organisées par des entrepreneurs de transport. Ils sont un peu plus forts que les paolet boats, et d'ailleurs de même forme. Leur longueur est d'aviron 26° sur le pont. Ils ont deux, chambres destinées aux voyageurs, l'unc à l'avant, l'autre à l'arrière. La première a environ 6° de long; la seconde n'a que 4°. Eatre les deux est l'espace occupé par les narchandises qui sont également à couvert. Ils prement jusqu'à qu'arante voyageurs. Un line boat porte, en outre, 20 à 25 tonnes de marchandises encombrantes, ou 30 à 35 de marchandises lourdes. L'équipage d'un line boat est, à un homme près, le même que celui d'un paquebot.

Le nombre des line boats est extrémement considérable.

D'autres bateaux pontés, appelés barges, reçoivent des produits de moindre valeur.

leur capacité est de 60 à 70 ton. Ces barges sont construites de manière, à aller sur l'Iludson jusqu'à New-York, remorquées deux à deux par un bateau à vapeur. On évite ainsi un transbordement à Albany.

Enfin, des bateaux non pontes servent au transport des objets les plus communs.

Les packet boats font un service régulier, par correspondance, d'un bout du canal à Fautre, on plutô de Schenetady à Bufalo. D'Albany à Schenecady le canal offre beaucoup d'éclasse et de détours qui allongeraient trop le trajet; un chemin de fre transporte les voyageurs d'une ville à l'autre en une heure. Les paquehots partent à heure fixe des points principaux, ce qui cause quelques délais. En outre, cu voyageant en paquebot, on est obligé quelqueбois de s'arrêter pendant la .nuit, parce que, lorsqu'un paquebot arrive le soir, celui qui lui succède ne se met en marche que le lendemain matin après le déjeuner. Les Américains, quoiqu'ils soient fort vavares de leur temps, n'aiment pas à passer les units en diligence ou dans les petits bateaux des canaux. C'est un désagrément auquel nous nous soumettons assez volontiers en France, mais qui blesse leurs ilées de confort.

Les line boats et tous les autres bateaux vont sans transbordement d'Albany au lac Érié. La vitesse des paquebots est de 7 kilom. par heure. Ils sont tirés par des chevaux au trot. Ils ont la préférence au passage des écluses. Tous les bateaux qu'ils rencontrent sur la ligne se rangent pour les laisser passer.

Les line boats font 80 à 96 kilom. par vingt-quatre heures, selon la saison et le nombre des écluses. Ils changent de chevaux, comme les paquebots, de 16 en 16 kilom. Ils font régulièrement, en six jours et demi ou sept jours, la traversée d'Albany à Buffalo.

Les barges pontées, portant 60 à 70 ton., mettent deux jours de plus.

Les bateaux ordinaires, qui ne vont pas la muit, font de 40 à 48 kilom. par jour. Ils portent à bord deux chevaux de rechange, et ne se servent pas de ceux des relayeurs.

Le trajet de New-York à Buffalo dure neut jours pour les marchandises qui preunent à Alhany les fine bouts, sprès avoir remonté l'Unison dans de grandes barques pontées, de 500 à 600 tonneaux, qui sont remorquées journellement par des bateaux à vapeur spéciaux. Il dure deux jours de plus pour celles qui sont chargées dans les barges. Les marchandiées ne mettent que trente à tente-sux heures pour venir de New-York à Alhany ou à Troy; mais îl y a une perte d'une demi-journée à Alhany ou à Troy, parce que chaque bateau doit s'y munir de papiers.

En 1835, lorsque je visitai le canal Érié, les prix de transport avaient été réduits par la concurrence. D'Albany à Buffalo, pour des marchandises encombrantes et de prix, comme des tissus, on payait 10 fr. 59 c. par tonne (90 cents par 100 livres novietlupoids), soit par tonne et par kilom. 0 fr. 181, péage compris.

Pour des objets moins encombrants, c'était 0 fr. 161.

Pour la farine, entre Rochester, qui est un marché très-important à l'égard de cette denrée, et Albany, on payait 50 cents par baril équivalant à peu près, bois compris, à à 100 kilog., ce qui, par tonne et par kilom., représente 0 fr. 062. Entre Buffalo et Albany, c'était 0 fr. 064. Si, de là, on retranche les péages acquittés par les commissionnaires de transport, ou verra que le prix marchand du fret était alors comme il suit :

| Marchandise | légères, Tissus.                               | fr.    |
|-------------|------------------------------------------------|--------|
|             | Prix total du transport par tonne et par kilom | 0, 181 |
|             | Prage à déduire.                               | 0, 066 |
|             | Difference representant le fret                | 0, 115 |
| Marchandise | plus lour les , comme Épiceries.               |        |
|             | Prix total du transport                        | 0, 161 |
|             | Peage à déduire.                               | 0, 066 |
|             | Différence representant le fret                | 0, 093 |
| Farine.     |                                                |        |
|             | Prix total.                                    | 0, 064 |
|             | Péage à déduire.                               | 0, 055 |
|             | Différence représentant le fret                | 0, 051 |

Depuis 1835, le prix du fret s'est notablement abaissé. Voici ee qu'on lit dans le rapport des Commissaires des Cauaux, en date du 20 janvier 1838 :

Le transport des produits agricoles coûte maintenant sur le canal Érié, déduction faite du péage, 9 millimes de doll, par tonne de 2,000 livrse et par mille (0 fr. 033 par tonne de 1,000 kilog. et par kilom.); c'est le double pour la merchandae. On espère que, grâce à l'agrandissement du eanal Érié, les frais de transport pontont, abstraction faite du péage, être réduits de 50 p. 100. S'il en est ainsi, le transport ne coûtera plus, par tonne de 1,000 kilog. et par kilom., que 0 fr. 016 pour les produits agricoles, et 0 fr. 033 pour les objets de plus de valeur.

Arrivés sur l'Iludson, les produits amonés par les canaux out pour la plupart à se rendre à New York. De même les objets oxpédiés d'Allany ou de Troy, par les eranaux, viennent de cette métropole. Le mode de transport le plus rapide et le plus usité sur l'Iludson pour les marchandises de quelque velueur, et même pour les denrées agricoles, est celui que fournissent les bateaux trainés par des remorqueurs à vapeur. En 1833, le trajet sur l'Iludson, entre le débouché des canaux et New-York, codistit, pour la plupart des objets, il fr. 76e, par tonne (cl cestips ar 10d livres avoirdupoids); la traversée entre New-York et Albany étant de 210 kilom., ce transport accéléré revenuit par tonne et par kilom. A

D'après le rapport déjà cité des Commissaires des Canaux, le prix était, en 1837, par tonne et par kilom. :

En France, le seul service organisée en grand qui soit comparable à celui du canal leiré, est celui des harques accédrées qui suitent le canal du hild, et continuent leur marche sur le canal des Étangs et le canal de Beaucaire. Comme les *Enne boats*, les larques accédrées font un peu moins de 4 kilom. par heure; mais clies stationnent la muit, de 9 heures du soir à 4 heures du matin. En 6 jours et 16 heures qui représentent, à cause des temps d'arrêt de la muit, 118 heures de marche, clies parcourent les 300 kilone, qui séparent Toulouse de Beaucaire. On expédie par cette voie des objets analogues à ceux que, dans l'État de New-York, on qualifie de *merchan*dice. Ce mode de transport codé par tonne et par kilom; :

| Pour | droit | đe    | péage.  |    |    |  |   | ٠. |  | 0 1 | ir. '08 e |
|------|-------|-------|---------|----|----|--|---|----|--|-----|-----------|
| Pour | frais | de ti | raction | (1 | ). |  | ÷ |    |  | 0   | 64        |
|      |       |       | Total   | L, |    |  |   |    |  | 0   | 19        |
|      |       |       |         |    |    |  |   |    |  |     |           |

Examinons maintenant le service des voyageurs.

Le prix du passage est fixé sur les *packet boats* à 13 ; centimes par kilom.

(4 cents par mille), y compris la nonrriture, qui est saine et abondante, et semblable à celle des hôtels, ou, nou compris la nourriture, à . . . . . 10 cent.

Sur les line boats, les voyageurs payent 2 ; cents par mille ou 8 ; cent. par kilom, y compris les repas, ou, sans compter la nourriture. . . . . . 5 cent.

Les émigrants pauvres voyagent à meilleur marché encore. Ils font prix avec un batelier pour toute la contenance du bateau, et se nourrissent

prix avec un natener pour toute la contenance du nateau, et se noutrissent eux-mêmes. Le loyer du hateau ne leur revient pas par kilom, à plus de. . 3; cent. Dans les diligences du voisinage, dont la vitesse ordinaire est de

8 kilom, par heure, le prix des places est communément, par kilom, de. 15 ceut.
Dans ces voitures comme dans les bateaux, en vertu de l'égalité qui est passée de la loi dans les mours; il n'y a un'un esvré de place et qu'un prix (2).

En Frauce, sur le bateau de poste du canal du Midi, où la vitesse de marche est de 11 kilom, par heure, mais où, à cause du temps perdu aux échases, la vitesse effective de déplacement ext sentlement de 7 à 8 kilom., c'est-à-dire la même que sur les paquebots du canal Érié, on paye par kilom.:

<sup>(1)</sup> La distinction entre les frais de traction et les droits de pénge est lei fictive, parce que les barques accélérées appartiennent à la compagnie du canal du Midi éle-même.

<sup>(0)</sup> Cred une rejat generale pour bass les susques de transport des homes dans l'Amerique du Nord. Ser les blaves, a superer ci dants les voireurs de chemis de les, qui sond les visibiletes les les enfanciers, il y a un print millers, el loss les blaces controllers de la compartie de la visibilité de la visib

Sur le bateau-rapide du canal de l'Ourcq, qui va de Paris à Meaux, et qui marche avec une vitesse effective de 15 à 16 kilom, par heure, le prix des places est par kilom.:

Dans les diligences françaises, dont la vitesse moyenne est de 8 kilom. par heure, les prix moyens des places peuvent être évalues ainsi, par kilom. :

En Angleterre, sur les bateaux-rapides, qui marchent à raison de 14 à 16 kilom. à l'heure, le prix des places par kilom. était, en 1836 :

On sait que, dans les voitures publiques d'Angleterre, le prix des places est assez élevé. Il est moyennement:

Il est digne de remarque qu'avec une vitesse aussi notable que celle qui est habituelle sur le canal Érié, et malgré le prix élevé des salaires, le prix du transport y est bas pour la plupart des deurées. Cela tient à la combination sur hapuelle est fonde le service des line boats. Ils réalisent sur les voyageurs un bénéfice qui leur permet de se contentre de médiorres profits aux les marchandises.

|    | Ainsi, avec les prix de 1835, un voyageur d'Albany à Buffalo, produit |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|    | aux propriétaires du bateau. :                                        | 29 %  |       |       |
|    | Soit, à cause du bénéfice sur la nourriture.                          | 32    | 4     |       |
|    | 30 voyageurs, et l'on en a quelquefois davantage, produiront donc.    | 960   | 4 -   |       |
|    | Déduisant de là le péage sur les voyageurs                            | 213   |       |       |
|    | A ce compte, il reste pour recette de la compagnie.                   | 757   |       |       |
|    | Ou par voyageur.                                                      | 24    | 90    |       |
|    | Sur le même bateau, on charge avec les voyageurs environ 250 barils   |       | _     |       |
|    | de farine, rendant chacun, péage déduit                               | 1     | 86    |       |
|    | Ou ensemble                                                           | 466   | 67    |       |
| Un | voyageur pèse avec son bagage comme un baril et demi,                 | et pr | oduit | comme |

<sup>(1)</sup> Dans les difigences anglaises, les trois quarts des places sont à l'extérieur.

treize. Les voyageurs réunis produisent presque deux fois autant que la cargaison. Un hateau qui ne porterait que de la farine en chargerait à peine le double de ce qu'il prend en admettant des voyageurs, et son voyage ne lui rapporterait que 933 fr. au fieu de 1.213 fr. 33 c. (1).

C'est un fait analogue à celui de nos entreprises de messageries qui combinent le transport des marchandises avec celui des voyageurs; mais ce système, qui n'a aucun inconvénient sur les cauaux, en a de graves sur les routes; car de forts chargements de marchandises imposent aux diligences une marche très-lente et compromettent quelquefois la vie des vovageurs.

Le nombre des bateaux qui font le service sur les canaux de l'État de New-York, va touiours croissant. Voici quel il a été pour trois années successives :

| 1834. |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  | 2,583 |
|-------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1835. |  |  | į, |  |  |  |  |  |  |  | 2,914 |
| 1836  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  | 3 167 |

Le nombre total des expéditions (clearances) des bateaux, sans compter les trains de bois, a été comme il suit, pendant les mêmes années, sur les deux lignes principales :

|            | 1836.           | 1835.           | 1836.             |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Canal Érié | 45,666<br>8,227 | 49,306<br>8,127 | 48,777<br>- 6,752 |
| Totalt.    | 53,893          | 27,435          | 53,529            |

Le nombre total des expéditions des bateaux, sur l'ensemble des canaux de l'État, a été:

C'est-à-dire qu'en 1836 les quatre canaux Oswego, Cayuga et Seneca, Chemung et du lac Crooked n'ont en ensemble que 11,741 expéditions, dont 6,870 pour le canal Oswego.

Le tableau suivant indique le nombre des bateaux qui sont arrivés jusqu'à l'Hudson, et de ceux qui sont partis de la pour remonter de l'est à l'ouest par le canal Érié ou du midi au nord par le canal Champlain:

<sup>(1)</sup> S., pour plus d'exactitude, on tenuit compte d'un droit de piage imposé sur le bateun lais-nême, et qui est d'exemines par histon, ou, pour le troje enzier d'Allange à Datallag, de 85 s. no, je sobilifre de 855 fr. et de , juit de f. 32 c., qui regérentient les receives bruites des entrepreneurs de transport, dans les deux hypothères, deviendraises 98 fr. 90 c. et. 32 fr. 32 c. qui regérentient les receives bruites des entrepreneurs de transport, dans les deux hypothères, deviendraises 98 fr. 90 c. et. 32 fr. 35 fr. 35 c.

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION à l'extremité orientale du canal Érié.

| ANNÉES. | MONBRE DES BATEAU<br>MYTHIS & , et partie de<br>ALBANY EL TROY. |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1824    | 8,760                                                           |
| 1825    | 13,110                                                          |
| 1826    |                                                                 |
| 1837    |                                                                 |
| 1828    | 23,662                                                          |
| 1829    | 21,490                                                          |
| 1830    | 23,874                                                          |
| 1831    | 26,882                                                          |
| 1832    | 23,826                                                          |
| 1833    | 31,160                                                          |
| 1834    | 32,138                                                          |
| 1833    | 37.102                                                          |
| 1836    | 34,190                                                          |
| 1837    | 31,082                                                          |

| Ecluse nº 79 (1), a Lockport.                                                 | 10,925  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Écluse n° 57, à Geddes , à 52 kilom. à l'est du point où les canaux Cayuga et |         |
| Seneca , Chemung et du lac Crooked débouchent dans le canal Érié              | 18,280  |
| Écluse nº 56, à Syracuse, immédiatement à l'est du point où le canal Oswégo   |         |
| lébouche dans le canal Érié                                                   | 22,258  |
| Ecluse nº 12, à l'ouest du point de jonction des canaux Éric et Champlain.    | 25,133  |
| A la première écluse du canal Champlain, à partir de la jonction avec le      |         |
| anal Érié, il en est possé                                                    | 11,969. |
|                                                                               |         |

Nous indiquerous aussi quel a été en 1834-33-36 le nombre des éclusées à l'écluse d'Alexandre, dont la situation est particulière; elle est à la sortie de Schenectady, du côté opposé à Albany, de sorte qu'elle est traversée, soit par les bateaux de voyageurs

<sup>(1)</sup> Ces numeros des écluses indiquent leur position respective à partir d'Albany.

#### ETAT DE NEW-YORK. - MODES ET FRAIS DE TRANSPORT SUR LES CANAUX.

qui ne vont pas au delà de Schenectady, à cause du chemin de fer qui lie cette ville à Albany, soit par les bateaux en petit nombre qui s'arrêtent à Schenectady, après avoirlivré lenrs marchandises au chemin de france.

| Annies. | Baleset, | Troiss de bale, | Total. | Durée de la navigation, |
|---------|----------|-----------------|--------|-------------------------|
| 1834.   | 21,608   | 1,303           | 22,911 | -240 jours.             |
| 1835.   | 24,236   | 1,562           | 25,798 | 230.                    |
| 1836.   | 94.479   | 1 024           | 95 516 | 916                     |

Le nombre des trains de bois transportés en 1836 est resté de 518 an-dessous de celui de 1835; mais celui des hateaux présente, au contraire, en faveur de 1836, un excédant de 236, et cela malgré la suspension, pendant une partie de cette démière année, de deux sérvices de paquebots, et malgré une diminution de quatorze jours dans la durée de la navigation.

Le nombre des hateaux qui traversent la portion commune aux deux canaux Érié et Champlain; est plus extraordinaire encore. Il est monté, abstraction faite des trains de hois:

La quantité moyenne d'échasées par jour, à l'échase d'Alexandre, pendant la durée de la navigation, a été, en 1834, de 5 f; en 1836 de 112, et en 1836 de 118. En 1836, c'est-à-dire pendant la première année qui suivit la mise en activité du canal Érié, la navigation avait duré 243 jours, et le nombre des échasées à l'échase d'Alexandre avait été de 15,156. De 1826 à 1850 inclusivement, le nombre meyen anneal des éclasées, sur ce point, a été de 14,060, De 1831 à 1836, ce chiffre anneal moure en monté à 29,484, es qui représente un nombre quotidien de 90, on moyennement une échasée par 16 minutes de unite de jour. En 1836, cet intervalle moyen n'était plus que de 12 minutes.

Cet intervalle est bien court; cependant le délai moyen après lequel un bateau ou un train succède à un autre, sur la partie commune aux deux canaux Érié et Champlain, l'est beaucoup plus encore.

Le relevé suivant présente le nombre des hateaux chargés ou vides qui ont été pesés aux différentes écluses à peser, en 1836:

|           | letroes chargés, | Release vides, | Total, |
|-----------|------------------|----------------|--------|
| Albany    | 4,192            | 945            | 5,137  |
| West-Troy | 3,545            | 592            | 4,137  |
| Utica     |                  | 256            | 2,425  |
| Syracuse  | 3,826            | 344            | 4,170  |
| Rochester | 3,594            | 516            | 4,110  |
| TOTACE    | 17,326           | 2,653          | 19,979 |

#### CHAPITRE XL

## Durée de la Navigation sur les canaux de l'État.

Longe chomages. — Désavantage particulier à Buffalo. — Durée de la fermeture de l'Hudson. — Époque de l'ouverture du casal à Albany et à Buffalo, et du les à Buffalo. — Chômage moyen pour cause de gelée; — Comparaison avec la France. — Autres chômages de capant franceis.

Ce qui rend plus surprenants encore les résultats commerciaux de la canalisation de l'État de New-York, c'est que la narigation y éprouve lous les ans une longue interpution. Nos chômages de l'automne pour les réparations y sont incomus; mais la rigoeur des hivers y rend la navigation impossible pendant quatre à cisq mois. L'eau giéle on plutte gébrait dans les canaux, si on ne les viaint dans les deraires jours de novembre ou au commencement de dévembre, et la gelée ne cesse que vers le milien d'avril. Une autre cause abrége encore la duréo de la navigation sur le canal Erié, qui est la grande artière de ce réseau de canalisation ; c'est que, à bufislo et à Black-Rock, les glaces amoncelées se conservent plus longtemps que dans les autres parages du laç, et le port de Blach ne ret accessible que plusieurs jours après l'ouverture du canalisation de les conservent plus longtemps que dans les autres parages du laç, et le port de Blach ne ret accessible que plusieurs jours après l'ouverture du canalisation de membre. Cest l'inverse de ce qui se passe à l'autre extrémité du canal; çar à Albany et à Troy, l'Hudson est dégelé bien avant que le canal ne pigisse être ouvert,

Les relevés suivants, que nous empruntons aux rapports des Régents de l'Université de New-York, fournissent des données intéressantes au sujet de l'interruption de la navigation sur le canal Eric.

# 1. INTERRUPTIONS ANNUELLES, PAR LA GELÉE, dans la navigation de l'Hudson, à Albany, de 1785 à 1838.

| DATE DE LA CLOTURE de la sevigation.                                                                | DATE  de  LA RÉOUVERTURE | NOMERE DES JOURS pendint lempers la revigation a resté close. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 8 fevrier 1790.<br>8 décembre 1790.<br>8 décembre 1791.<br>12 décembre 1792.                        | 23 mars 1786.            | 1 **                                                          |
| 26 décembre 1793,<br>12 janvier 1793,<br>25 janvier 1796,<br>28 novembre 1796,<br>26 novembre 1797, | 17 mars 1794.            | 81                                                            |

| DATE DE LA CLOTURE de la merigation. | DATE             | NOMBRE DES JOURS posient lesquels la navigation est rentée elose, |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 25 novembre 1798.                    |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 janvier 1860.                      |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 janvier 1801                       |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 février 1809.                      |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 décembre 1802.                    | 1                |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 janvier 1804.                     | 1                | 1                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 décembre 1804.                    |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 janvier 1806.                      | 23 feyrier 1803. | . 45                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 decembre 1806.                    |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 janvier 1808.                      |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 decembre 1808.                     |                  | 1 .                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 janvier 1810.                     |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 décembre 1810.                    |                  | 1                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 décembre 1811.                    |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 décembre 1842.                    | 13 mars 1813.    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 decembre 1815.                    |                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 décembre 1813.                    |                  | 1 :                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 décembre 1815.                     | 1                |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 décembre 1810.                    | 1                |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 décembre 1817 (1).                 | 25 mars 1918.    | 108                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 décembre 1818.                    | 3 avril 1819.    | 110                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 décembre 1819.                    | 25 mars 1820.    | 108                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 novembre 1820 (2).                | 13 mars 1821.    | 123                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 décembre 1821.                    | 13 mars 1822.    | 93                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 décembre 1822.                    | 26 mars 1823.    | 90                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 décembre 1823 (3).                | 3 mars 1824.     | 78                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 janvier 1825.                      | 6 mars 1825.     | 66                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 décembre 1823.                    | 26 Styriet 1826. | 78                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 décembre 1826.                    | 20 mars 1827.    | 86                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 novembre 1827 (4).                | 8 fevrier 1828.  | 76                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 décembre 1828,                    | 1 avril 1829.    | 100                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 janvier 1830.                     | 13 mars 1830.    | 63                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>(1)</sup> L'hiver de 1817-18 fut king et rigoureux. Le 5 mers, la gince se detreha de la rive; mais elle descendit en masse, et, à une faible distance, elle s'arreita de noquema. Le Seuve-ne fat libre que le 25 mars.

<sup>(8)</sup> Le flaure gole in 18 novembre, se returnen libre in 20, mais il cital de nouveau recouvert d'une crotte épaises le rédecembre. Cest fun des quatres hierers pendant lesponis, dans l'espace d'un riées, le fleure a été gelé d'une riva à l'autre l'expert d'un rive à l'autre l'expert d'un rive à l'autre l'expert de l'expert d'un rive à l'autre l'expert d'un rive à l'autre l'expert d'un rive à l'expert d'un rive à l'expert d'un rive d'un riv

<sup>(5)</sup> Il y avait dejà cu un déget le 11 janvier 1834; mais qualques jours après la glace avait recouvert le fieuve.
(4) Il y eut, pendant l'hiver de 1827-28, plusieurs dégels puivis de nouvelles gelées.

<sup>(5)</sup> Des pluies abondantes dégagérent momentanément le fleuve. Le 40 janvier 1831 il était gelé de nouveeu.

| DATE  DE LA CLÔTURE  de la marigation. | DATE 60 LA RÉCUVERTURE. | NOMBRE DES JOURS  product inspecie la navigation est restée eless. |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5 décembre 1831.                       | 23 mars 1832.           | 111                                                                |
| 21 décembre 1832 (1).                  | 21 mars 1833.           | 83                                                                 |
| 13 décembre 1833.                      | 24 fevrier 1834.        | - 73                                                               |
| 15 décembre 1834.                      | 25 mars 1835.           | 100                                                                |
| 30 novembre 1835.                      | 4 avril 1836.           | 123                                                                |
| 7 décembre 1836.                       | 28 mars 1837.           | 111                                                                |
| 14 décembre 1837.                      | 19 mars 1838.           | 94                                                                 |

L'intervalle moyen, pendant lequel l'Hudson est resté gelé à Albany, de 1817 à 1838, est donc de quatre-vingt-onze jours et demi.

11. DATE DE L'OUVERTURE DE LA NAVIGATION sur le canal Étié à Buffalo et à Albany, et sur le loc Étié à Buffalo et à Albany, et sur le loc Étié à Buffalo, de 1827 à 1835.

|         | OUVERTUR   | OUVERTURE |                           |
|---------|------------|-----------|---------------------------|
| ANNÉES. | A BUFFALO. | A ALBANY. | DÛ LAC ÉRIÉ<br>A BEFFALO. |
| 1837    | 21 avril.  | 31 avril. | 31 avril.                 |
| 1828    | ir id.     | 1" id.    | 1" id.                    |
| 1829    | 25 id.     | 29 id.    | 10 mai.                   |
| 1830.   | 16 id.,    | 30 Id.    | # avril.                  |
| 1831    | 26 id.     | fe id.    | 6 mai.                    |
| 1832    | 18 id.,    | 28 Id.    | 27 avril.                 |
| 1833    | 28 id.     | 22 id.    | 23 fd.                    |
| 1834    | 16 id.     | 47 id.    | 6 id.                     |
| 1835    | 15 id.     | 15 id. "  | 6 mai.                    |

Ainsi, quoiqu'en général la navigation commence sur le lac plusieurs jours avant que le canal ne soit à l'abri de la gelée, la ville de Buffalo est dans des circonstances particulières d'une nature telle que, sur neuf ans, il est arrivé quatre fois que son port n'ait été ouvert qu'après que le canal était navigable; et le retard moyen, pendant ces quatre années, a été de dix-huit jours. Ces retards ont fait penser à transporter l'extrémité octionate du canal sur un surée point du lac.

On voit, d'ailleurs, que le canal s'ouvre à peu près au même instant à ses deux extrémités.

En comparant les deux époques de l'ouverture de la navigation à Albany sur le

<sup>(</sup>i) Il y cui un dégel le 5 janvier 1833, et une nouvelle gelée le 11.

canal et sur l'Hudson, on voit que le canal est en arrière tous les ans de trois semaines au moins, plus souvent de plus d'un mois, et quelquefois de près de deux. De 1827 à 1835, la moyenne du retard a été de trente-quatre jours.

W. DURÉE DE LA NAVIGATION ET DU CHOMAGE, POUR CAUSE DE GELÉE, par le canal Érié.

| ANNÉRS.  | NAVIGATION. | CHÔMAGE.   |
|----------|-------------|------------|
| 1826     | 243 jours.  | 122 jours. |
| 1634     | 240         | 125        |
| 1833     | 230 -       | 135        |
| 1636     | 216         | 150        |
| 1837     | 238         | 127        |
| 1838     | 227         | 138        |
| MOTENNES | 232         | 133        |

Le chômage dù à la gelée est donc en moyenne de trois mois et onze jours.

Nous avons dit plus hant (page 100) quel était le chômage causé par l'hiver sur quelques-uns des canaux de la France. Mais sur tous nos canaux, il y a à la fin de l'été ou pendant l'autonne un chômage assez long pour les régarations comprenant le curage général. Sur le canal du Midj, ce chômage, qui est de six semaines, n'avait lieu, jusqu'à ces derniers temps, qu'une fois tous les deux ans. Récemment n'a rendu triennal, et on espère actuellement en reculter le retour d'une année de plus. Lorsque nos canaux seront complétement achevés, qu'ils seront devenus étanches, et que les remblais auront pris lœu assiette définitive, il y a lieu de croire qu'on les amènèra lous au moins au régime passé du canal du Midi. Ils auraient alors sur ceux de l'Estat de Nev-Fork qui varatage marqué.

Aux États-Unis on profite du long chômage, que la gelée impose, pour curer les canaux et réparer leurs ouvrages d'art.

## CHAPITRE XIL

## Bes Péages sur les canaux.

Tablera de predad de parque. — 2004. — Madification qu'il a relieu de 1923 à 1933. — Influence de cet abaissement.

— Europie de tablec, de son, des planetes et derveras, de part destre pour desirer. Major et abbissement.

— Europie de la teleparte, de son, avec de la companie de 1923 à 1933. — Major et abbissement.

— Europie de la teleparte de canax ent segmenté. — Révédétin parques qu'ere et 1923 à 1933. — Di Tintience, su poid en de la de, command d'entrédende europie par les marchandies qu'ils y verceux. — Modrit de les révoluts ficures d'année par les canax d'entrédende entre de la companie par les marchandies qu'ils y verceux. — Modrit de les révoluts ficures d'année par les canax d'entrédende entre de la companie par les canax d'entrédende entre de la companie d'entrédende entre de la canax de la companie de la companie de la canax de la companie de la canax de la companie de la canax de la canax

Les péages suivent une progression rapidement croissante, et atteignent un chiffre dont nos canaux de France ne donnent pas l'idée. Sur les seuls canaux Érié et Champlain les péages soud-léerès, en 1853, à près de Biillions, et ont dépassé cette tosomme en 1836. Les droits de navigation, perçus sur toutes les rivières de France et sur tous les canaux possédés par l'Élat, ne se sont élevés en 1835, qu'à 3,786,000 fr., et depuis lors sont à neu près restés au même soint.

Le tableau suivant montre quel a été le produit des péages, pour les divers canaux de l'État, depuis l'origine.

PRODUIT DES PÉAGES SUR LES DIVERS CANAUX DE L'ÉTAT DE NEW-YORK, depuis le 1" janvier 1820 Jusqu'au 1" janvier 1839.

|         |                       |           | DESIGNATION I     | DES CANALI |                 |          | TOTALE     |
|---------|-----------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|----------|------------|
| ANNÉES. | Ériá<br>et Champislo, | Curige,   | Cayugo et Sanera. | Chunnig.   | ds les Groebed. | Chesage. | ANNUELS    |
| 1890    | 59,000                | · 6.      | 6.                | fr.        | fi.             | fr.      | 29.00      |
| 1821    | 76,710                |           | 1 :.1             |            | 1               |          | 76.71      |
| 1822    | 3(1.720               |           | 1. 111            |            | 1 : 1           |          | 311.72     |
| 1823    | 615,780               | 1 .       | 10 1 1            |            | 4 - 2 1         |          | 613,78     |
| 1821    | 1,817,390             | 1         | 1 1               |            |                 |          | 1,617,39   |
| 1895    | 3.049.270             |           | 1                 | •          |                 |          | 3.019.87   |
| 1826    | 4.064.020             |           |                   | •          | [ 7]            |          | 4,064,02   |
| 1827    | 4,861,650             | 1 :       | 1 1               |            | 1               |          | 4,581,63   |
| 1828    | 4,455,500             | 15.710    | 1,490             |            | 1 :1            |          | 4,471,70   |
| 1829    | 4,240,290             | -80,340   | 46,100            |            | 1. :1           |          | 4,336,73   |
| 1830    | 5,507,200             | 63,790    | 63,930            |            | 1 1             |          | 8,636,92   |
| 1831    | 6,371,260             | 86,780    | 68,910            |            | 1 :1            |          | 6,526,93   |
| 1832    | 6.377.620             | 105,330   | 74,100            |            | 1 1             |          | 6.557.23   |
| 1833    | 7,387,710             | 122,400   | 91,600            | 3,700      | 1,070           | - 1      | 7,806,49   |
| 1831    | 6,904,800             | 118,230   | 96,700            | 16,020     | 7,860           |          | 7.145,61   |
| 1833    | 7,961,660             | 133.250   | 108,960           | 25.180     | 9,760           |          | 8,260,81   |
| 1836    | 6,300,100             | 162,330   | 109,460           | 27,130     | 12,690          |          | 6,611,64   |
| 1837    | 6,608,280             | 112,450   | 83,170            | 23,120     | 8,140           | 29,550   | 6,896,71   |
| 1838    | 7.887,330             | 113,400   | 98,110            | 23,140     | 10,740          | 109,640  | 6,273,86   |
| TOTALE. | 86,917,320            | 1.139.210 | 844,530           | 120,390    | 50,190          | 168,590  | 89,270,230 |

Dans ce tableau, les produits du esund Champlaiu sout confondus avec ceux du eanal Érié; mais la séparation est aisce à faire. Les revenus du canal Champlaiu varient peu. Année commune, ils sont depuis quelque temps de 600,000 fr. à 622,000 fr.

Il reste ainsi un produit de plus de 7 millions ordinairement, pour le seul canal

Les droits de péage sont assez modérés, moins cependant qu'on ne serait porté à le croire d'après ceux qu'en France on considère comme extrêmement élevés. Voici quel était le tarif, au 1<sup>rt</sup> janvier 1839, pour les principaux objets, par tonne et par kilom., et, pour les bois, par mètre cube et par kilom. (1).

# Articles principaux autres que les bois-

Fumier, sable et gravier, briques, pierre brute ou taillée, sel et platre, extraits du sot de Grains et graines de toute espèce, farine, graisse et tard, salaisons de bœuf et de porc, produits agricoles de tonte nature, gros mobilier et ontils agricoles, charbon minéral et charbon de bois, potasse, plomb (venant de t'ouest), fonte brute ou moulée, ser à la descente, plâtre non 633 Fer à la remonte et merchandize (tissus, épiceries, denrées cotoniales). . . . . . . . . . . 066 219 Bois. (2). Bois de charpente transporté eu bateau, 006 par mètre cube et par kitom . . . . . . . . . . . . DAG Bois de charpente transporté en train (3). ner metre cube et par kilom. 018 0.37 Planches et chevrons de plus de 1",52, en batean, par mètre cube et par kilom. . . . . . . . . . . 007 par tonne et par kitom...... 011 Plauches et chevrous en train, par mètre cube et par kilom. . . . . . . . . . . 003 par tonne et par kilom. . . . . . . . . . 400 Bois à brûler, en bateau, par metre cube et par kilom 600 Bois à brûler, en train, par mètre cube et par kilom. . . . . . . . . . . . . OIX 026 Douves, en bateau, 015 Douves, en train, 037

Nous avons indiqué déjà le montant du droit auquel sont soumis les bateaux (page 231).

Le bois à brûler, destiné aux fabriques de sel, est exempt de péage.

<sup>(4)</sup> La perception a fieu d'après le poids. Pour les bois de charpente, les planches et le bois à brûler, elle a lieu d'apres le volume. Pour les planchattes pour toiture, elle a pour base le nombre.

<sup>(2)</sup> Pour les rapports entre les poids et les volumes, voir le tableau de la page 227,

<sup>(3)</sup> En France on a adopté à tort la disposition inverse qui consiste à laxer le bois en train beaucoup moins que le bois en bateau. Le bois en train endommage les canaux et géne la circulation des hateaux secélérés.

Sur le canal Chenango, qui est le dernier ouvert, il y a un tarif spécial plus élevé. Le tableau suivant montre comment chaque classe d'objets a contribué à produire ce revenu. en 1837.

evenu, en 1884.

PROPORTION DE LA SOMME TOTALE DES PÉAGES
des canaix de l'État de New-York, correspondant à chaque clause de produits (en centiemes).

| Bateaux            |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   | , | 13,7  |
|--------------------|-----|-----|----|-----|----|--|--|---|--|---|---|-------|
| Voyageurs (1)      |     |     |    |     | ١. |  |  |   |  |   |   | 1,4   |
| Produits des forêt | s.  |     |    |     |    |  |  |   |  | : |   | 15,5  |
| Denrées du règne   | ar  | ije | na | ļ.  |    |  |  |   |  |   |   | 2,8   |
| - du règne         | Té  | 8   | t  | ıl. |    |  |  |   |  |   |   | 25,4  |
| Autres produits a  | gri | ice | de | 8.  |    |  |  |   |  |   |   | 0,6   |
| Objets fabriques.  |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |   | 5,9   |
| Merchandize        |     |     |    |     |    |  |  | : |  |   |   | 29,4  |
| Articles divers    |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |   | 4,3   |
|                    |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   | - |       |
|                    |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |   | 100.0 |

La vonstitution actuelle de l'Elat de New-York, qui fint votée en 1821, avait expressément stipulé, pour chaque article du tarif des péages, un minimum au delà duquel il ne pourrait être réduit jusqu'à l'acquittement des dettes contractées à l'occasion des canaux Erie et Champlain. L'Elat avait ainai voul donner une garantie aux capitalistes qui lui prêtaient les fonds avec lesquels il accomplissait ces ouvrages. Les droits originairement établis étaient notablement au-dessus de ce minimum. Mais biennôt la praque indiqua qu'il couvenait de les modifier. La distance à parcourir étant grande, les droits primitifs, sans-être exagérés, écartaient cependant du marché de New-York divers produits de l'Ouest de l'Elat, et à plus forte raison ceux des points plus éloignés. Ainsi, par exemple, jusqu'en 1827, le tabac en feuilles n'arrivait point à New-York; on adopta alors, pour cette dentrée, le minimum constitutionnel du péage. Dès lors le tabac, que l'on récolte en assez grande quantité dans l'État d'Ohio, se dirige au ne canal Erici avec la progression suivante.

| 1829  |   |   | : |  |   |  |  | ٠. |  |    | 29 10 |
|-------|---|---|---|--|---|--|--|----|--|----|-------|
| 1830  | : | : |   |  |   |  |  |    |  |    | 36    |
| 1831  |   | ş |   |  |   |  |  |    |  |    | 201   |
| 1832  |   |   |   |  | : |  |  |    |  | ٠. | 350   |
| t833. |   |   |   |  |   |  |  |    |  |    | 486   |
| 1834. |   |   |   |  | : |  |  |    |  |    | 914   |
| 1835  |   |   |   |  |   |  |  |    |  |    | 1,586 |
|       |   |   |   |  |   |  |  |    |  |    |       |

<sup>(</sup>i) Dans he prigge parte par les bateux independament de toute eragiones, on a compris 1º la tax specialment et atalie sur les hateux affectes aux supeques 2º un desting pele parque consul économient and 10, au moyen doupel les bateux, autres que les pasquebets, s'affranchisent de la taxe limpote par 100 de voyageur. Le péage indiqué ici, comes correscoladantau vavareux, revient ainsi exclement de servicious ablant es paquebet.

Autre exemple: Sur une pétition des meuniers de Rochester, le droit sur le son fat diminué de 50 p. 100. Il en résulta que, des 1830, le canal Érié en reçut 462 tonnes, et en 1835, 3,252.

Au commencement de 1833, à l'occasion de l'ouverture des canaux de l'État d'Ohio, les Commissaires des Canaux abaissèrent les tarifs en masse dans la proportion de 20 p. 100 en moyenne. Pendant l'été de la même année, des conférences eurent lieu entre les Commissaires des Canaux de l'État de New-York et ceux de l'État d'Ohio. Il y fut convenu qu'à partir de 1834, un nouveau rabais de 25 p. 100 aurait lieu, en faveur de la merchandize, sur les canaux des deux États. Une nouvelle réduction fut également opérée sur les autres objets, de telle sorte que le tarif appliqué en 1834 fut movennement de 35 1 p. 100 au-dessous de celui de 1832. A l'ouverture de la campagne de 1835, le droit fut réduit de 37 p. 100 sur les planches et autres bois de sciage (lumber), et de 50 p. 100 sur les planchettes pour toiture (shingles). Cette réduction. relative au bois, était particulièrement conçue dans l'intérêt des pays que dessert le canal Champlain (1). Il en résulta immédiatement un accroissement de 23,800,000 mètres courants (78 millions de pieds courants Board Measure) de planches et chevrons (lumber), sur le canal Champlain : au lieu de 32,600,000 mètres courants (107 millions de pieds ) qu'il en avait transporté en 1834, il en reçut,en 1835, 56,400,000 mètres (185 millions de pieds); sur les planchettes pour toiture l'accroissement fut de moitié.

Ainsi que le faissient remarquer les Commissaires du Fonds des Canaux, il est digne d'attention qu'en dépit de ces réductions, ou plutôt à cause d'élète, les recettes des canaux ont été en augmentant. Dans les quatre années qui précédèrent la diminution des tarifs, c'est-à-dire pendant la rémino des exercices 1829, 1830, 1831 et 1832, les péages avaient rendu une somme totale de 23,037,8507, Pendant les quatre années suivantes, ils ont produit 31,719,200 fr. (2); c'est-à-dire que l'accroissement du revenu a été de, 216,33,377 par an, sous le régime du tarif réduit.

Postérieurement à 1835, le tarif n'a subi que des modifications insignifiantes qui n'ont porté sur aucun des articles principaux.

Voici, pour les divers groupes de produits, exprimé en centièmes, l'excédant moyen des péages de 1832 sur ceux de 1838, tel qu'il est indiqué dans le rapport des Commissaires du Fonds des Canaux du 6 mars 1838:

| Produits des forêts. |    |    |     |    |  |    |  | - |   |   |   | 00 |     |
|----------------------|----|----|-----|----|--|----|--|---|---|---|---|----|-----|
|                      |    |    |     |    |  |    |  |   |   |   |   |    |     |
| Denrées du règne a   | ń  | ia | 32  | ì. |  |    |  |   |   |   | • | 55 | 7.7 |
| Denrées du régne v   | ė  | ţċ | lai | ı. |  |    |  |   |   |   |   | 54 | A   |
| Autres produits agr  | ic | ol | cs  | L  |  |    |  |   |   |   |   | 46 | 4   |
| Articles fabriqués.  |    |    |     |    |  |    |  |   |   |   |   | 54 | *   |
| Merchandize          | ŀ  |    |     |    |  |    |  |   | ď | : |   | 55 | 3   |
| Articles divers :    |    |    |     |    |  |    |  |   |   |   |   | 30 | 4   |
| MOTERTE.             |    |    |     |    |  | į. |  | ÷ |   |   |   | 39 | 1   |

<sup>(1)</sup> Le port de New-York reçoit, par le lac et le canal Champlain, des bois du Canada.

<sup>(3)</sup> Pour chaeune de ces periodes de quatre années, nous avons pris les produits des peages des cansux Érié, Champlain, Oswego, Cayuga et Seneca, les sculs qui, pendant les quatre premières années, fuseent livrés à la circulation.

En 1835, la législature voulut être éclairée sur une question importante, celle de l'influence des canaux d'embranchement sur la ligne principale. Elle demanda aux Commissaires du Fonds des Canaux:

1º Quel était le montant des péages acquittés sur le canal Érié, en raison des marchaudises qu'y amenaient les quatre canaux d'embranchement d'Oswégo, de Cayuga et Seneca, de Chemung et du lac Crooked;

2º Jusqu'à quel point le mouvement, ainsi produit sur le canal Érié, aurait ou n'aurait pas en lieu si ces embranchements n'eussent pas été exécutés;

3° Jusqu'à quel point l'exécution de ces canaux d'embranchement avait pu diminuer le mouvement du canal Érié lui-mème.

La réponse à ces questions était difficile. Le Contrôleur des finances de l'État se livra alors, de concert àvec les receveurs des péages, à un travail étendu. Voici quels sont les faits principaux qui ressortent de son rapport basé sur l'expérience de 1835, qui a été jusqu'à ce jour l'année de la plus grande circulation:

| Le canal Oswes                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |                      |                                                         |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|----|
|                                                                                                                                                   | o aurait;                                                                                                         | procuré au Trésor                                                                                                                     | par la circulati                                                                                                                      | on , sur l                                                      | e canal l                                    | irié , de            | s objets                                                |         |    |
| gu'il a amenés à c                                                                                                                                | e canal.                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |                      | ,                                                       | 276,100 | fr |
| L'apport analog                                                                                                                                   | gue des au                                                                                                        | uires causux aura                                                                                                                     | it été çomme il                                                                                                                       | suit : ·                                                        |                                              |                      |                                                         |         |    |
|                                                                                                                                                   | Cona                                                                                                              | al Cayuga et Sener                                                                                                                    | m                                                                                                                                     |                                                                 | : .                                          | <i>:</i>             |                                                         | 355,960 |    |
|                                                                                                                                                   | _                                                                                                                 | Chemong                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |                      |                                                         | 133,360 |    |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | du Isc Crooked                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              | :                    |                                                         | 141,260 |    |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |                      |                                                         |         | _  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                       | Тоты                                                                                                                                  |                                                                 |                                              |                      |                                                         | 906,600 | Tr |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |                      |                                                         |         | _  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |                      |                                                         |         |    |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | mbranchement ci-<br>lle des frais de pe                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                 |                                              |                      |                                                         | 224,000 | (r |
| La fraction proj                                                                                                                                  | portionnel                                                                                                        |                                                                                                                                       | rception sur le                                                                                                                       | canal Er                                                        | ié, qui                                      | correspo             | ed sux                                                  |         |    |
| La fraction prop<br>objets versés par l                                                                                                           | portionnel<br>les canaux                                                                                          | lle des frais de pe                                                                                                                   | rception sur le                                                                                                                       | canal Er                                                        | ié, qui                                      | correspo             | ed sux                                                  |         |    |
| La fraction prop<br>objets versés par l<br>Be plus, le Con                                                                                        | portionnel<br>les canaux<br>trôleur, à                                                                            | lle des frais de pe<br>x d'embranchemen                                                                                               | rception sur le<br>il, est de<br>lyse fort détaillé                                                                                   | eanal Er                                                        | é, qui<br>que la n                           | asse de              | péages                                                  |         |    |
| La fraction prop<br>ripiets versés par l<br>Be plus, le Con<br>que rapporterait le                                                                | portionnel<br>les canaux<br>trôleur, à<br>a portie de                                                             | lle des frais de pe<br>x d'embranchemen<br>i la suite d'une and                                                                       | rception sur le<br>it, est de<br>lyse fort détaillé<br>est à l'ouest de S                                                             | e, estime                                                       | que la n                                     | asse de              | péages<br>ets qui,                                      | 16,000  |    |
| La fraction prophicts versés par l<br>De plus, le Con<br>que rapporterait le<br>pour se rendre à                                                  | portionnel<br>les canaux<br>trôleur, à<br>a portie de<br>l'est, se d                                              | lle des frais de pe<br>x d'embranchemen<br>i la suite d'une and<br>u canal Érié, qui e                                                | rception sur le<br>at, est de                                                                                                         | e, estime<br>yracuse,<br>jul, si le                             | que la n<br>en raison<br>canal O             | nassa de<br>des obj  | péages<br>ete qui,<br>existait                          | 16,000  |    |
| La fraction prophicts versés par l<br>De plus, le Con<br>que rapporterait le<br>sour se rendre à<br>sas, prendraient l                            | portionnel<br>les canaux<br>troleur, à<br>a portie de<br>l'est, se d<br>leur point                                | lle des frais de pe<br>x d'embranchemen<br>i la suite d'une and<br>u canal Érié, qui e<br>dirigent por le cau                         | rception sur le<br>at, est de                                                                                                         | e, estime<br>yracuse,<br>jul, si le<br>n de ceu                 | que la n<br>en raison<br>canal O<br>x qui, v | nasse des<br>des obj | ped aux<br>peages<br>ets qui,<br>'existait<br>le l'est, | 16,000  |    |
| La fraction proj<br>objets versés par l<br>De plus, le Con<br>que rapporterait le<br>pour se rendre à<br>pas, prendraient l<br>quittent aujourd'h | portionnel<br>les canaux<br>trôleur, à<br>a portie de<br>l'est, se d<br>l'est, se d<br>l'eur point<br>sui le cana | ile des frais de pe<br>x d'embranchemen<br>i la suite d'une anai<br>u canal Érié, qui e<br>dirigent por le can<br>i de départ à Buffi | rception sur le<br>al, est de<br>lyse fort détaillé<br>est à l'ourst de S<br>al Oswégo, et q<br>alo, et en raiso<br>, et qui confinue | e, estime<br>yracuse,<br>jul, si le<br>in de ceu<br>eraiont à l | que la m<br>en raison<br>comal O<br>x qui, v | asse de<br>des obj   | peages<br>ets qui,<br>existait<br>le l'est,<br>l'hypo-  | 16,000  |    |

L'avantage résultant, pour le Trésor public, des canaux d'embranchement, considérés dans leurs rapports avec la grande artère, serait donc représenté par 377,350 fr., somme qui n'est supérieure que de 118,640 fr., au déficit qu'ent donné en 1835 ces canaux pris 80/ément. Il est vrai que les bases d'evaluation adoptées par le Controleur sont peur favorables aux cananx d'embranchement. En supputaut les deurées qui, sans le canal Osvégo, se seraient dirigées sur Buffalo par le canal Erié, il a admis que tout ce qui veusit déboucher dans le canal Erié à Syracuse, par le canal Osvégo, y avarait été apporté également par canal Erié i êt et cristés seul, et ainsi il n'a tenu auem compté de ce fait, bien réel cependant, qu'unégaraite des denrées vénant de l'Ouest, par le canal Osvégo, est attirée par les conditions plus avantageuses qui résultent de l'ouestrue de ce canal. Il a supposé aussi que toute la merchandize proprement dite qui remoute les canaux d'embranchement, et qui, en 1833, donnait un s'hiffre de 19,359 tonnes problasmt, par leur circulation sur la portion du canal Erié qu'elles fivervesent, 392,300 fr., ne circulerait pas moins en totalité sur ce canal si les endranchements n'existaient pas; ce qui est fort contestable.

Quoi qu'il en soit, il demeure certain qu'en sè tenant exclusivement au point de vuer itscal du produit des péages, le bénéfice net des canaux d'embranchement est ru modique, taudis que celui de l'artère principale, dont on ne sépare jamais le canal Champlain, est énorme. C'est un argument dont ou pentes servir pour soutenir qu'en France ce sont les grandes artères qu'il faut adverce et aprafaire avant toute chose.

## CHAPITRE XIII.

# influence des Canaux de l'État de New-York sur la richesse publique et privée.

De domaine public de l'That de New York et de ses recessus en 1817, montant de la detta, implor; Fond dus folosisprimistre; Fond Litteriere, — De domaine public a se l'aparte 1877, desse publice; sommant set de registral apparement a l'Etat, il sevit sentingle; le revenu de l'Ella vanis plus que triple; le Fonds dus ficoles primistre citil doublé; le Fonds Litteriere, l'equel; taute taux fierdes au profit de l'Est activa bloise. — Acrosissement de Frementhe des misprivère dans l'Este d'une la ville de New York.— Citille qu'il y a, en tout pays, a relier par de bonnes ligne de transport de distribution qua contributione continue de la France et et cand.

Pour donner, d'un point de xue différent de ceux anxquels nous nous sommes placé jusqu'à présent, une idée de la fécondité de la canalisation de l'Etat de New-Yon, nous chercherons à mesurer le changement qui a en lieu dans les finances de l'Etat de New-York, par suite de l'exécution de ses canaux. Nous emprunterons à ce sujet quelques détails au rapport déjà ché de M. S. B. Ruggles, qui y a établi avec soin lo parallèle entre le capital appartenant au Trésor public et ses divers revenus en 1817, et le montant des valeurs qu'il possédait au 1º j'anivier 1837.

Voici quelles étaient les ressources de l'État de New-York, en 1817, lorsqu'il commença ses canaux :

| 1' Propriétés productives, savoir : actions de banques, avances sur hypothèque et       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| autres fitres                                                                           |            |
| La dette de l'État était alors de                                                       | 8,019,700  |
| Balance ,                                                                               | 17,169,900 |
| Quelques-uns deces titres ont été depuis reconnus pour des non-valeurs, jusqu'à concur- |            |
| rence de                                                                                | 1,610,600  |
| Reste net.                                                                              | 15,859,300 |
| Le revenu annuel de ce capital était d'environ                                          |            |
| L'Etat percevait en outre sur les ventes à l'encan                                      |            |
| Et sur le sel, qui fut imposé cette même année, en rapportant à 1817 le                 |            |
| revenu obienu sinsi en 1818                                                             |            |
| Ce qui donnait un revenu total de 2,239,500                                             |            |
|                                                                                         |            |

2º Propriétés improductives, savoir : terres et hâtiments publics, les premières contenant environ 400,000 hectares. Le produit de la vente de ces terres avait été spécialisé au profit de l'éducation primaire, sous la dénomination de Fonds des Écoles. Ce fonds

donnée au capital du domaine public, déduction faite des fonds spéciaux.

En 1817, à l'époque de l'exécution des canaux Érié et Champliain, il lut créé, comme
on l'a vu, sous le nom de Fonds des Canaux, un autre fonds spécial destiné à inspirer
de la sécurité aux créanciers de l'Etat. On lui assigna les droits sur le sel et sur les
entes à l'eunea, les péages fiuturs des canaux et quelques autres sourres de revenu
moins considérables. L'établissement de ce fonds enlevait ainsi aux services publics les
enfoits sur le sel et sur les ventes à l'encan, montant à 1,279,300 f., et réduissit le re-

venn net de l'Etat à 906,000 fr. au lieu de 2,239,500 fr. Un impôt direct avait été établi au profit de l'État pendant la guerre de 1812 à 1815, et bien que la guerre eût cessé, la Jaxe fut maintenne, non sans réduction, il est vrai, jusqu'en 1826, et affectée, en même temps que le revenu annuel de 960,000 fr., aux dépenses ordinaires du gouvernement.

En 1820, l'étendue des ressourées que devait créer le péage des canaux fit évidente, et la taxe directe fut supprimé par suite de la conviction où l'on était que le caluci-dessus, de 14,613,300 fr., ou Fonds Général, suffirait aux dépenses du gouvernement Jusqu'à l'extinction de la dette des canaux, au remboursement de laquelle ciaient affectés, répécions-le, les droits sur les ventes à l'encan et sur le sel, ainsi que les péages, et qu'une fois cette extinction opérée, le produit de ces droits et celui des péages subviendraient fort amplement à toutes les dépenses publiques.

De 1820 à 1836, cette somme de 13,613,300 fr. fut absorbée, en capital et en intérèt, par les dépenses ordinaires de l'administration de l'Etat; en outre l'Etat dépensa pour le même objet le Fonds de garantie des Banques (1), fonds que le Trésor public dut à cet effet emprunter à cette caisses spéciale, et qui était de 2,221,500 fr.; ce qui faisait en tout un déboursé de 1,834,800 fr. pour les frais courants du gouvernemens. Sur cette

<sup>(1)</sup> Four prevenir les alses que finalent les Buoques de privilège qui leur est concidé, une lét de l'Été de Nev-Noire de 2 et reil 1809, les commét à la surveilliteur de Commissions pour du dégage par l'État et appeles Commission pour de l'appeles Commissions pour de la reine motte de police motardes. La némes les a crée un fonds spécial appeles finalent de la largere (noire de la largere qu'enclairent à leur capital profession pour les largeres (noire de la largere qu'enclairent à leur capital, escribedinne qui revent d'un personne de la largere propriet motarde le la largere propriet motarde la largere propriet motardes qu'enclaires à leur capital, escribedinne qui revent d'un personne de la largere propriet avant de la largere propriet de la largere propriet avant de la largere propriet propriet de la largere propriet de la

somme cependant, 2,666,700 fr. avaient servi à construire un hôtel du gouvernement (State hall) à Albany, et un pénitencier.

En 1832, l'Etat contracta une dette de 2,992,000 fr. pour couvrir les frais d'une transaction avec M. J.-J. Astor. D'ailleurs, depuis 1825, l'Etat, pour construire les divers capaux d'embranchement, avait emprunté 17,943,000 fr., savoir :

| Pour le canal Oswégo                                                                           | 2,217,000 fr.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cayuga et Seneca                                                                               | 1,261,000          |
| Chemung                                                                                        | 1,685,300          |
| du lac Crooked                                                                                 | 640,000            |
| Chenango                                                                                       | t 2,106,700        |
| TOTAL                                                                                          | 17,943,000         |
| ll avait en outre été emprunté au 1" janvier 1837, pour commencer les canaux du Black-         |                    |
| River et de la Génesee                                                                         | 1;018,200          |
| Ce qui porte la dette totale des canaux d'embranchement à la même époque, à                    | t8.96t,200         |
| La réserve des canaux Érié et Champlain étant, au 1" janvier t837, plus que suffisante         |                    |
| pour opérer l'amortissement complet de la dette qu'ils avaient occasionnée, la dette totale de |                    |
| l'ensemble des canaux de l'Etat était représentée alors par cette même somme de                | 18,961,200 fr.     |
| De 1817 à 1837 le Fonds des Écoles s'est élevé de 5,238,600 fr. à 10                           | .222,100 fr.,      |
| c'est-à-dire au double, et le Fonds Littéraire de 142,400 fr. à 1,429,800 fr.                  | . c'est-à-dire     |
| au décuple.                                                                                    | 1,1 -4 - 1 - 1 - 1 |
| Le 1" janvier 1837, les propriétés productives de l'Etat consistaient dans les ca-             |                    |
| naux qui, ayant produit en 1836, déduction faite des frais de perception et d'entretien,       |                    |
|                                                                                                | 118,174,600 fr     |
| Voici quelle était, au même instant, la dette de l'Etat :                                      | 110,117,000 11     |
| Emprunt fait au Fonds des Banques                                                              |                    |
| Dette Astor                                                                                    | -                  |
| Dette des Canaux                                                                               |                    |
| Toral de la dette publique.                                                                    | 21,171,700         |
| La différence, représentant l'actif net de l'Etat, est donc de.                                | 93,999,900         |
| Le revenu de l'État pouvait en 1837 être évalué comme il suit :                                |                    |
| Produit net des cananx (1)                                                                     | 5,908,600 fr.      |
| Droit sur les ventes à l'encan.                                                                | 1,143,800          |
| Taxe sur le sel                                                                                | 594,800            |
| Total.                                                                                         | 7,617,200          |
| D'où il fant déduire l'intérét de la dette, laquelle est en capital de 21,171,700 fr ci        | 1,208,900          |
| Reste.                                                                                         | 6,438,300          |
|                                                                                                |                    |

2,133,300

4,305,000

<sup>(1)</sup> M. Roggles a pris pour base le revenu de 1856, parce que celui de 1857 s'est trouve réduit par suite de circonstances toutes accidentelles et temporaires.

263

Il résulte de ces calculs que, de 1817 à 1837, c'est-à-dire dans un espace de vingt ans, le domaine productif de l'État s'est élevé de 15,859,300 fr. à 118,174,600 fr. on, déduction faite de la dette, et sans compter les deux fonds spéciaux de l'enseignement, à 33,999,300 fr. Le revenu annuel de l'État s'est élevé pendant le même temps de 2,229,500 fr. à 7,607,200 fr. ou, déduction faite de l'intérêt de la dette, à 6,433,300 fr. Durant le même intervalle, il a été dépensé pour édifices publics 2,666,700 fr. En outre, le Fonds de Stécoles s'est doublé, le Fonds Listéraire décmél, et coute impôt direct peu au profit de l'État a été suppriué. Tels sont les résultats qu'a valus au domaine-public de l'État de New-York l'entreprise hardie de la canalisation de son territoire. L'exécnion de ces canaux paraît ceperidant bien autrement féconde lorsyar on essaic de se rendre compte de la révolution qu'elle a opérée sur l'ensemble des fortunes prirées de l'État et de sa métropole.

Tous les ans , dans cet État , la forture, soit mobilière , soit immobilière , de chaque citopen est viable par des fonctionaries appelés assesseurs , et cette évaluation sert de base à l'impôt tocal des comés et des communes. Examinons quel a été le mouvement de la réchesse publique , naim seusurée par l'ensemble des capitaux privés, pendant les dix ammées qui ont suivi celle de 1825, à la fin de laquelle le canal Érié fut livré à la circulation, et pendant les dix ammées productions et productions de l'acceptance de la canal de l'acceptance de l'acce

PROGRESSION DE LA RICHESSE PUBLIQUE DANS L'ÉTAT DE NEW-YORK, pendant les dix années qui ont précélé et les dix années qui ont suivi l'achèvement du canal Érié (1).

| Pér     | iode autérieure.                              | Basiede postérieure. |                                              |  |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--|
| ANNÉES. | CAPITAL.  BE LA BECHESSE PURIQUE dans l'Élat. | années.              | CAPITAL DE LA BICHESSE PUBLIQUE dans l'État. |  |
| 1816    | 1,500,027,525 fr.                             | 1893.                | 1,404,948,848 fr.                            |  |
| 1816.   | 1,551,968,710                                 | 1895.                | 1,490,099,930                                |  |
| 1847.   | 1,602,225,489                                 | 1897.                | 1,608,686,895                                |  |
| 1818.   | 1,649,774,613                                 | 1928.                | 1,858,116,070                                |  |
| 1819.   | 1,498,649,501                                 | 1829.                | 1,650,895,220                                |  |
| 1890.   | 1,502,943,947                                 | 1830.                | 1,701,964,930                                |  |
| 1821.   | 1,283,448,070                                 | 1831.                | 1,895,995,696                                |  |
| 1999.   | 1,235,618,667                                 | 1832.                | 1,976,979,340                                |  |
| 1995.   | 1,544,780,798                                 | 1888.                | _                                            |  |
| 1894.   | 1,457,986,067                                 | 1854.                | 2,487,773,883                                |  |
| 1825.   | 1,404,945,845                                 | 1855.                | 2,819,074,020                                |  |

<sup>(1)</sup> Les diminutions que présentent ce tableau et le suivant, d'une année à l'autre, sont provenues: 1° de crises commerciales, qui oni déprécié toutes les valeurs; 2° de ce que les évaluations de 1915 et des années immédiatement

Établissons le même parallèle pour la ville de New-York, qui a dû, plus que tout autre point de l'État, se ressentir de l'achèvement des canaux ;

PROGRESSION DE LA RICHESSE PUBLIQUE DANS LA VILLE DE NEW-YORK, pendant les dix années qui ont précédé et les dix années qui ont puécif l'achèvement du canal Érié.

| Per     | iode antérioure.                              | Période postérieure. |                                               |  |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--|
| ANNÉES. | CAPITAL  DE LA SENSESSE PUBLIQUE  d New-York. | ANNÉES.              | CAPITAL.  DE LA RESUSSE PUBLIQUE  à New-York. |  |
| 1815.   | 453,599,994 fr.                               | 1835.                | 839,899,915 fr.                               |  |
| 1816.   | 457,729,007                                   | 1896.                | \$75,054,852                                  |  |
| 1817.   | 490,777,935                                   | 1827.                | 898,445,608                                   |  |
| 1818.   | 498,091,819                                   | 1828.                | 608,104,176                                   |  |
| 1819.   | 421,936,323                                   | 1829.                | 600,155,772                                   |  |
| 1820.   | 570,850,685                                   | 1850.                | 668,903,429                                   |  |
| 1821.   | 564,187,040                                   | 1854.                | 749,897,806                                   |  |
| 1822.   | 580,596,768                                   | 1852.                | 780,250,629                                   |  |
| 1825.   | 378,331,040                                   | 1855.                | 887,984,891                                   |  |
| 1824.   | 443,070,973                                   | 1854.                | 994,993,599                                   |  |
| 1895.   | 839,599,913.                                  | 1855.                | 1,165,526,416                                 |  |

Ainis, plus de la moité de l'accroissement de richesse qu'a procuré à l'État la enablisation du territoire, a en lieu par l'effet du développement du commerce dans la ville de New-York. Ainsi l'ouverture du grand canal a provoqué dans la métropole commerciale de la vallée de l'Hudson la formation de capitaux qui ont fécondé, nonseulment l'Etat tout entier, mais même les districts de l'Union les plus reeulés. Preuve c'elatante de ce principe d'administration, qu'un des plus sûrs moyens d'enrichir un pays, c'est de reller les districts de l'Inferieur aux ports qui transportent au loin les produits nationaux, et qui reçoivent eeux de l'étranger.

En présence de faits pareils, il est impossible de ne. pas éprouver une impression pécilible en songeant qu'aucun des ports de la France n'est passablement rattaché à l'intérieur. Au moyen du canal latéral à la Garonne, Bordeaux aura sous la main une partie considérable du Sud-Ouest; la canalisation de l'Biel, de la Bordogne, du Lot, et

univante unt del trup dévice, parce que , le pops dant sounis abres su régime du papier-ménanie et dépourre de numeraire médique, soutes les estimations étaient plus ou moins fectives et nominies. Il résulte de li que le comparison que nou établisses ni res les parditament extre (et le frait - leur exprendate pout donne une idée des étales prémits par la canalisation de l'Esta de New-York. An sorpha, let ensée d'erren que nous signalous n'affectent par, dans une proportion dont à fait let toute commet, a seconde nériode dévenunde.

#### STAT DE NEW-YORK. - INFLUENCE DES CANAUX SUR LA RICHESSE DU PAYS.

celle du Tarn, lui ouvriront un champ assez vaste; mais il lui manquera une ligne navigalle vers le plateau central de la France, une jouction avec le canal du Berça vace la Charente. La Loire, dans l'étato elle est, ne crée pour Nantes qu'un moyen dérisoire d'entre en rapport avec l'inférieur. Le Harve lui-même n'a aueun débou-ché direct sur la Seine. Les remparts du Havre sont à peu près littéralement baignés par le fleuve; mais les lateaux ne peuvent du port se rendre dans le fleuve que par une traversée martines, et la Seine elle-même, qui pourrait à peu de frais devenir une ligne-modèle de navigation, attend depuis longtemps les améliorations les plus misispensables. Enfin, Marseille, le premier port du reyamne, este le plus mal desservi, le plus isolé de tous. Il n'a, pour communique avec-le Rhône, qu'un coute ordinaire; et le Rhône, quoiqu'i d'îre la première des conditions d'une bonne navigation, r'est-à-dire des eaux aloudantes, quoiqu'il soit possible et même aisé d'améliores son régime et son cours, le Rhône est encore d'une remonte pénille, lente et coluéusse.

## CHAPITRE, XIV.

#### Ligne de Chemins de fer parallèle au Canal Érié.

Grania de per d'Assay à Solomateria, — Plans inclinis ; troci, absence presque complète de combes ; melementement dans l'Interior d'Atlany a rigiurere de forsita — Consequente de tevul. — Fégerare, » presentation préses par la legislature de l'Etan pour impérier qu'il ne portri prépiète na cana frisi. — Canain de pr e d'Uni a Solomateria; perma frencales; combes sues atomes en posemire; consection de la seix. — Despuis partia de l'Etan à Solomateria; perma frencales; contine la compania. — Nomaine des respectation de la seix. — Despuis partia de l'Etan à Canaine de l'estate de l'Etan de l'Annaire de l'Etan de l'Annaire de l'Annaire de l'Annaire de l'Etan de l'Annaire de l'Annaire de l'Annaire de l'Etan de l'Annaire de l'Etan de l'Annaire de prepriet de Annaire de l'Annaire d

Le movrement très-actif des vorgageurs sur le canal Érié a appelé l'attention des sièculateurs sur des themins de fre ayant pour, objet, soit uniquemut, soit principement, le transport des hommes entre le lac Érié et l'Hudson, et plusieurs compagnies se sont successivement chargées de diverses parties d'une ligne joignant Albany au lac Érié, parallélement au canal.

## Chemin de fer d'Albany à Schenectady ou de l'Hudson au Mohawk.

Le premiertronçon dece cheminde fer dont on se soit occupé est celui d'Albany à Schenectady. Entre ces deux villes le canal fait in long circuit. La distance par le canal est tout juste double de celle de la route de terre, et, jusqu'à la sortie de Schenectady, il n'y a pas mois de vinge-spet fetuses à franchir. En 1826, un chemin de fer entre es deux villes flut autorisé par la législature, mais on n'en commença la construction qu'en 1830. Il fut achevé en trois ans.

Il se compose, pour ainsi dire, d'un scul alignement rectiligne, tout entier sur un plateau passablement nivelé, qui sépare l'Iludson du Mohawk, et de deux plans inclinés situés à se extrémités, qui descendent l'un jusqu'au hord du Mohawk, l'autre jusqu'à l'Iludson. On s'occupe maintenant de faire disparaître le plan qui abontit au Mohawk, et de substituer au tracé actuel, du côté de Schenectady, une autre ligne où la pente ne dépasserait pas 6°.0076 par mètre.

Le point culminant du chemin de fer est au sommet du plan incliné de Schenectady. Il est élevé de 102°,17 au-dessus de l'Iludson.

Les plans inclinés se rattachent à l'alignement supérieur par deux courbes très-

courtes, d'environ 160° de développement, et de 335° de rayon. Sur le plateau, l'aliguement général n'est interrompu que par deux petites courbes, l'une de 180° de développement avec un rayon de 1,271°, l'autre de 120° de développement avec un rayon de 7,015°.

Ce chemin de fer a, de rivière à rivière, une longueur de 24 kilon. Il a un embranhement d'environ 1,600°, qui pénetre dans l'interieur d'Allamy jusqu'au bureau des voyageurs, place au sommet de la principale rue (State-Street). En outre, la mumicipalité d'Allamy a contraint la compagnie à poser, tont le long de State-Street jusqu'à l'Iludon, une voie de chemin de fer. Il en est résulté pour la compagnie une depense parfaitement inutile, parce que cette rue est trop inclinée pour qu'il soit possible d'y faire mouvoir des wagons sur les rails avec quelque aisance et sans danger pour les passants, toujours fort nombreux dans cette rue. Ce n'est pas le seul exemple qu'offrent les États-Unis d'abus de pouvoir auxquels se soient portés les corps municipaux contre les compagnies de travaux publics.

La longueur réelle du chemin est donc de 26 kilom.

La pente des plans inclinés est de 0°,055 par mètre. Sur tout le reste de la route il n'y a pas de pente de plus de 0°,0044 par mètre.

, Ce chemin de fer présente quelques tranchées profondes ; il y en à une de 14",33.

La hauteur des remblais atteint, sur un point, 13",29.

Le chemin est à deux voies. Il a pour rails des longrines en bois recouvertes d'une bande mince de fer, et reposant sur des dés de pierre, bien assis eux-mêmes sur une fondation de pierre menue. D'un côté à l'autre de la voie, les longrines sont reliées par des traverses en bois:

Les bandes de fer ont 0",063 de large et 0",013 d'épaisseur.

Les longrines sont en pin, de 15 x 15 centimètres.

Les dés de pierre sont de 0 et colo, 056, et espacés, de centre à centre, de 0 ,91.

Les traverses en bois out 2",44 de long et 18 cent. de côté.

Ce chemin de fer est parcouru enfre les deux plans inclinés air moyen de machines locomotives. Il a coûté cher, soit parec que l'on a tenu, sans raison, à n'avoir qu'un seul alignement sans détour sur toute l'étendue du plateau, soit parec que l'on a fait des frais inutiles pour fouder la voie, et pour tasser, par un battage répété, la pierre menue qui sert de fondation. P. compris quelques magasins de peu d'importance à Albany et à Schenectady, il avait absorbé, en 1835, 3,767,000 fr. Quoiqu'il fût alors livré à la circulation depuis quelque temps, il paraît que, postérieurement, il a exigé encore des déboursés assez forts.

Il transporte, pendant la belle saison, beancoup de voyageurs qui vont et viennen cutre New-York et la région des lacs ou le Canada or qui se rendent anx Eaux de-Seratoga. Le prix des places est de 11 centimes par kilomètre dans le premier train, et de 7 centimes par les voitures de seconde classe. La presque totalité des veyageurs se sert des voitures les plus chères (1).

<sup>(1)</sup> Voir la note au bas de la page 245,

La vitesse, sur ce chemin de fer, est de 24 kilom. à l'heure.

Il reçoit aussi quelques marchandisse mais en petite quantité, à cause de diverses clausse restrictives imposées par la législature qui était désireuse d'empécher que les revenus du canal Érié ne fussent réduits. Nous verrons tout à l'heure que, quand il s'est agi de prolonger le chemin de les latéralement au canal, la législature a pris un moren décisé pour conserver au Fonds des Canaux l'intégralité de ses recettuel.

# Chemin de fer de Schepectady à Utica.

Cet ouvrage, qui est la continuation du précédent, dans la direction d'Alhany au lac Érié, suit la vallée du Mohawk, dont il occupe la rive gauche, pendant que le canal est sur la rive droite. Le terrain était extrémenent propiec. Les collines qui bordent le Mohawk laissent sur toute la distance un espace suffisant pour que le chemin s'y développe à Tais, sans coupures dans le rocher et sans courbes troy resserrées. L'exartement des collines est souvent assez considérable pour offirir à la culture une large alluvion occupée par de jolies fermes et de riches villages. En général, les pays pittoresques sont les plus défavorables aux tracés des canaux ou des chemins de fer; entre Schenectady et Usica, la vallée du Mohawk fait exception à cette reide.

Autorisé en 1833, ce chemin de fer a été livré à la circulation en 1836. Sa longueur totale est de 125 - kilom.

Les terrassements sont faits pour deux voies : la largeur du couronnement est de 7°,30, mais on n'a d'abord posé qu'une voie sur les trois quarts de la ligne. L'ingénieur, M. Young, a habilement tiré parti des grandes facilités que présentait le sol. C'est le plus remarquable des chemins de fer qui sont compris entre l'Hudson et-le lac Érié.

Les einq septièmes du chemin sont en ligne droite. A part diverses petites portions, formant en tout 1,200° de parcours, il n'y a pas de courbe de moins de 458° de rayon.

Les pentes sont plus avantageuses que sur la plupart des chemins de fer américains. Les trois septiemes du chemin de fer sont sur des paliers horizoitaux. L'inclinaison maximum est de 0°,004 par mètre, et il-n'y a que de très-faibles portions de la route qui offrent ce maximum ou qui en approchent.

Voici le détail des alignements rectilignes et des courbes, et celui des pentes diverses:

# COURBURES ET PENTES DU CHEMIN DE FER D'UTICA A SCHENECTADY.

|                                       | mètres, | tnetres, |
|---------------------------------------|---------|----------|
| DEGRÉS DE COURSURE.                   |         |          |
| Alignements droits, longueur totale , |         | 92,382   |
| Avec un rayon de 3,048 et au-dessus   | 1,126   |          |
| de 1.024 à 3,048m                     | 18,487  |          |
| de 914 à 1.524                        | 9.010   |          |
| de 488 á 914                          | 2,092   |          |
| de 213 à 458                          | 1.190   | 31,905   |
| . Тоты                                |         | 121,487  |
| DEGRÉS D'INCLINAISON.                 |         |          |
| Parties horizontales, longueur totale |         | 32,312   |
| Entre 0m,003 et 0m,004 par mêtre.     | 3,169   |          |
| Entre 09,002 et 09,003 par mètre      |         |          |
| Fotre on not et de 002 par mêtre.     |         |          |
| . De meins de 0° ,001 par mêtre.      | 37,989  | 72,146   |
| Torn.                                 |         | 124,468  |
|                                       |         | 2        |

Les garces et les entrées dans les villes en portent le développement à 125 ; kilom. La supertructure est en bois. On a presque exclusivement employé, pour les traverses, du petit cèdre ou genevrier ou red cedar (jumiperus wiginiana), qui, diton, se conserve soitante sus, tandis que la durée du chêne ne va guère au delà de dix en Amérieux.

Il a coûté avec le anatériel 8,270,000 fr., soit 73,870 fr. par kilont, sans compter une somme de 333,300 fr. qui a servi à indemniser, comme nous allons le dire, les proprictaires d'une route à barrières tracée le long du Mohawk.

L'achat des terrains a donné lieu à une dépense beaucoup plus considérable qu'il n'est d'usage aux États-Unis, parce que le chemin de fer étend au travers d'un sol de première qualité, livré depuis longtemps à la culture. La compagnie a déboursé pour cet article 12,662 fr., moyennement par kilom.

En outre, la compignie a été obligée, par l'art. 17 de la loi d'autorisation, à compter à la compagnie de la route à harrières du Mohawk, qui est parallèle au chemin de fer, et qui devait se trouver déclaissée par le fait de l'exécution de ce chemin, une somme de 22 de ... 50 pour chacune des actions de ladite route. Moyennant cette indemnité, qui set élèvee en tout à une somme de 62,500 doil. (333,333 fr.), la compagnie du chemin de fer est devenue propriétaire de la route, et a succédé à tous les droits et à toutes les charges de la ci-devant compagnie, a inist désintéressée. Elle a cependant la faculté de laire abandon de la route qui, dans ec cas, serait rangée parmites grands

chemins (high wayz), et à ce titre entretenue par les Commissaires des Comtés. Jusqu'à cet abandon, la compaquie du chemin de fer est astreinte à l'entretien de la route. Au reste, après deux ans d'exploitation, elle en retenait encore la propriété, parce qu'elle y trouvait un modique bénéfice.

Voici le détail des frais d'établissement du chemin de fer de Schenectady à Utica :

| and a Victor of the Control of the c |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1º Achat de terrains, indemnités et clôtures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 297,962  | doll. |
| 2º Terrassements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 403,328  |       |
| 3º Travaux d'art:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |
| Maconnerie des ponts, pontceaux et viadues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |
| Murs de soutenement et perrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164,700  |       |
| Charpentes en bois des ponts et viaducs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        |       |
| 4. Superstructure:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |
| Longrines de genevrier, de pin et autres bois ; traverses 211,691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |
| Bandes de fer pour rails, chevilles de fer, plaquettes de tôle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |
| aiguilles de croisement et plates-formes tournantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 522,965  |       |
| Pose et trausport des matériaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |
| 5° Bâtiments:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| Hangars, ateliers, stations, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |
| Machines et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83,304   |       |
| 6* Matériel d'exploitation :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |
| 12 machines locomotives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
| Voitures et wagons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175,492  |       |
| 7 Traitement des ingénieurs et direction des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69,384   |       |
| 8º Frais divers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,128   |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,738,260 |       |
| A quoi il faut ajouter l'acquisition de la route du Mohawk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62,500   |       |
| Torat général des frais d'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .890,760 | doll. |
| . 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |

Le chemin de fer d'Utica à Schenectady ayant 125 ; kilom. de long, la dépense d'établissement, par kilomètre, répartie sur chacun des chapitres précédents a été:

| 1º Achat de terrains, indemnités, etc             |     | <br>12,662 fr. |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|
| 2º Terrassements.                                 |     | <br>17,140     |
| 3º Maçonnerie et constructions.                   |     | <br>7,000      |
| 4- Superstructure                                 |     | <br>22,221     |
| 5° Bătiments                                      | ٠., | <br>3,540      |
| 6° Matériel d'exploitation                        |     | <br>7,458      |
| 7º Salaire des ingénieurs et direction de travaux |     | <br>2,948      |
| 8º Frais divers                                   |     | <br>898        |
| Toral pour le chemiu de fer proprement dit        | ٠.  | <br>73,870     |
| 9° Achat de la route du Mohawk                    |     | <br>2,636      |
| Total civinal.                                    |     | <br>76,526 fr. |

Lo service des marchandises est interdit à la compagnie du chemin de fer de Schenectady à Utien. Elle ne peut transporter que des voyageurs avec leur bagage, et ne doit percevoir aucune taxe additionnelle, à l'occasion de leurs effets. C'est ainsi que la législature a entendu mettre le canal Erié à l'abri de toute concurrence.

La compagnie est autorisée à demander aux voyageurs voiturés par elle 13 ; centimes par klôm. (4 cents par mille). Pour arrondir les comptes, elle a fixé le prix des places, entre Schenectady et Utica, à 16 fr. (3 doll.), au lieu de 16 fr. 80 c. (3 <sup>am.</sup>. 21) qu'à la rimeur elle cût pu exiger.

On va de Schenectady à Uties en quatre heures et demie, ce qui suppose une vitesse moyenne de 28 kilom. à l'heure, temps d'arrêt compris. La vitesse de déplacement proprement dite est de 32 kilom.

Il y avait sur ce chemin, lors de l'ouverture, le 2 août 1836, 8 locomotives et 50 voitures à 24 places.

En 1838, le nombre des locomotives était de 12, toutes sortant des ateliers de M. Norris de Philadelphie; celui des voitures était de 70.

Le chemin de fer ne paraît pas avoir complétement triomphé de la concurrence des bateaux du canal. Nons avons vu qu'en 1835, à Little-Falls, point situé sur son parcours, il passait sur le canal seul, sans compter la route, 116,642 personnes, non compris les enfants et les équipages des bateaux, et la plupart de ces personnes faisaient le trajet entier. En 1838, le chemin de fer n'a reçu que 82,459 voyageurs allant d'une extrémité à l'autre du chemin. Ce n'est pas seulement le bas prix des places sur les line boats et sur les barges (1) qui leur a conservé une bonue partie de leur clientelle. Parmi les voyageurs qui vont de Schenectady à Utica, il y a beaucoup d'émigrants qui se rendent dans l'Ouest pour s'y établir, et qui viennent de la Nouvelle-Angleterre ou de l'Europe par New-York, emménant avec eux le plus souvent du mobilier et des instruments agricoles; le mode de transport qui leur convient le plus, est celui qu'offrent les bateaux du canal où ils s'embarquent sans se séparer de leur bagage. Sans cette circonstance toute particulière, le chemin de fer ent infailliblement supplanté tous les autres véhicules; car l'un des traits les plus distinctifs du caractère américain, c'est le besoin d'économiser le temps. L'aisance est si générale aux États-Unis qu'il n'y a personne qui ne puisse supporter les frais du moyen de communication le plus rapide, et le travail de l'homme y est si productif, que tout le monde trouve avantage à énarguer un peu de temps au prix d'un léger sacrifice.

Voici quel a été le mouvement total sur la ligne pendant cet exercice :

# Nombre des Voyageurs transportés en 1838. Voyageurs ayant fait le trajet complet d'Utica à Scheoectady. 38,537 d' ayant fait le trajet complet de Scheoectady à Utica. 43,922

<sup>(</sup>t) Voir page 243.

Les locomotives ont parcouru, avec des convois, environ 150,000 milles, ou 241,350 kilom.

Le compte-rendu de la compagnie , d'où nous extrayons ces données , établit comme il suit les recettes et les dépenses de l'exercice 1838 :

## RECETTES.

|                     | à trajets partiels                                          | 247,377 doll. ou<br>65,431 | 1,319,344 fr.<br>348,965 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                     | Total de la recette des voyageurs                           | 312,808                    | 1,668,309                |
| Malle-poste         |                                                             | 18,377                     | '98,011                  |
| Revenus divers,     | y compris 4,009 doll. provenant de la route du              |                            |                          |
| Mohawk              |                                                             | 5,785                      | 30,853                   |
|                     | Total de la recelle                                         | 336,970                    | 1,797,173                |
|                     | DEPENSES.                                                   |                            |                          |
|                     | Frais généraux                                              | 11,346 doll.               |                          |
|                     | Service des stations et des bagages                         | 7,438.                     |                          |
|                     | Mécaniciens et chauffeurs                                   | 10,533                     |                          |
|                     | Combustible pour les locomotives (bois)                     | 22,001                     |                          |
|                     | Huile, étoupes, etc                                         | 3,100                      |                          |
|                     | Entretien des locomotives                                   | 11,214                     |                          |
|                     | d' des voitures                                             | 4,887                      |                          |
|                     | d° du chemin de fer                                         | 24,122                     |                          |
|                     | Impôt direct.                                               | 14,069                     |                          |
|                     | Frais divers et imprévus (i)                                | 13,448                     |                          |
|                     | Total.                                                      | 122,158 doll.              |                          |
|                     | ou                                                          |                            | . 651,510 fr             |
| Excédant des rec    | stles sur les dépenses                                      |                            | 1,145,663                |
| La dépense d'exp    | doitation revient, par kilom., à                            |                            | 5,190 fr                 |
|                     | par voyageur, à                                             |                            | 50,44                    |
| Les frais de tracti | on , proprement dits , c'est-à-dire l'entretien des locon   | notives et des voi-        |                          |
| ures, le combustib  | le , l'huile , etc. , et le salaire des mécaniciens et cha- | offenrs, montent,          |                          |
| oar kilom, ef par v | oyageur, à                                                  |                            | . 2°,30                  |

Il y a, en outre, le chapitre du renouvellement du matériel qui causera une certaine dépense, après les premières campagnes, mais qui laissera encore de beaux bénéfices à la compagnie.

<sup>(1)</sup> Y compris 2,227 doll. qu'ont exigés l'entretien et l'exploitation de la route du Mohawk.

# Chemins de fer d'Utica à Syracuse, et de Syracuse à Auburn. Projet de chemin de fer entre Auburn et Rochester,

A la suite du chemin de fer de Scheuectady à Utica, plusieurs autres chemins de fer, propres à faire partie de la ligne d'Albany à Buffalo, out été entrepris simultanément.

L'un, celui d'Utica à Syracuse, ayaut 84 kilom. de long, a été livré à la circulation le 4 juillet 1839. Il s'étend sur un sol nivelé où l'on u'a trouvé d'autre difficulté que celle qui résulte de la présence de quelques marais.

Celui de Syracuse à Auburn, qui continue dans la direction du lac Érié, en s'écartant un peu du canal, de manière à éviter le terrain fort marécageux et sans consistance que le canal traversé, avait été inauguré un unois auparavant, au commencement de juin. Il a 40 kilous, et comme le précédent il est desservi par des locomotives.

· L'un et l'autre sont à une seule voie.

Sur le chemin de fer de Syracuse à Auburn, les travaux avaient été suspendus lors de la crise financière de 1836-37. Pendant la session de 1838, la législature a avancé à la couipaguie une somme de 1,067,000 fr., qui a permis de l'achever.

La ville d'Auburn, célèbre par le grand pénitencier qu'y a établi l'État de New York, est un peu au midi du canal, proche de l'extrémité inférieure du lac d'Owasco. On se propose do la relier à licchester par un chemin de fer qui a été étudié, et qui eût été commencé si la situation financière du pays n'y eût fait obstacle. Il aurait 121 kilom, de long. Les pentes n'y dépasseraient pas une limite qui n'a mème pas été atteinte dans les deux qui précèdent, c'est-à-lire o''0076 rar mètre.

# Chemin de fer du Tonawanda ou de Rochester à Batavia. Chemin de fer projeté de Batavia à Buffalo.

Le chemiu de fer du Tonavanda, de 51; kiloin. de longneur, auquel on a travaille depuis 1880, est miantenaut livré à fa circulation. On doit le préolonger jusqu'à Milci, cu remontant le Tonavanda, qu'il atteint à Batavia. La richesse du district, où sont situées les petites villes de Batavia et d'Attica, a fait préfèrer cette direction à celle que suit le canal. Playrès le rapport adresse au Congrès par le Ministre des finances, sur les machines à vapieur qui existaient aux. Etats-Unis, en 1838, il y avait alors sur ce chemin deux locomotives fabriquees sard M. Baldwin. de Philadelphie.

De Batavia à Buffalo, un chemin de fer a été étudié par la voie d'Attica. Il aurait 61 kilom.

Ainsi, le trajet d'Albany à Buffalo, par la série des chemins de fer que nous venons de passer en revue, serait de 507 kilom., dont les deux tiers environ, 325 kilom., sont maintenant livrés à la circulation.

Voici le détail de la ligne entière et des parties qui étaient ouvertes à la circulation pendant l'été de 1839 :

|              |                          | Ligne | entière.  | Parties achever |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|-----------------|
| Chemin de fe | r d'Albany à Schenectady |       | 21 kilom. | 24              |
|              | de Schencetady à Utica   |       | 125 :     | 125             |
|              | d'Utica à Syracuse       |       | 84        | 86              |
|              | de Syraeuse à Auburn     |       | 40        | 40              |
| -            | d'Auburn à Rochester     |       | 121       |                 |
|              | de Rochester à Batavia   |       | 51 ;      | 51 +            |
|              | de Batayia à Buffalo     |       | 61        |                 |
|              | T                        |       | 5.0°C     | 9.75            |

Chemins de fer de Lockport à la cataracte du Niagara, et de la cataracte à Buffaio. Projet de chemin de fer de Rochester à Lockport. — Chemin de fer de Buffaio à Black-Rock.

Il est probable que hientôt il existera une autre ligne de chemins de fer entre Rochester et Baffalo. Il serait facile d'en établir un de Rochester à Lockport, qui est situé au pied du plateau appelé anssi Créte de Lewiston (Lewiston hidge), dont le la Erié est burdé à son extrémité orientale; car nous avons va qu'entre ces deux points le canal Erié était de nireau, Ce chemin de fer aurait une centaine de kilomètres. En ce mounent, la jorction de Lockport à Buffalo est opérire par deux chemins de fer.

Un premier chemin, de 32 kilom., va de Lockport à la cataracte du Niagara, en suivant le Lewiston Rilige. C'est un chemin de plaisir pour les voyageurs de l'été; c'est aussi une ligne de commerce, parce que la navigation du lac Ontario remonte jusqu'à Lewiston, qui est à quelques kilomètres au-dessous de la cataracte.

Un autre chemin de fer, de 37 kilom., rattache la cataracte à Buffalo.

Il est done fort probable que dans un assez bref délai, pour peu que la situation financière du pays s'y prête, la communication par chemin de fer sera complète, au moins par que direction, entre Albany, sur l'Hudson, et le lac Érié.

Sur la portion déjà ouverte de cette ligne, le maximum des pentes est de 0",0076 par mètre. Il scrait facile, pour le reste, de se tenir en dessous de cette limite.

Il est permis de croire que graduellouient l'Amérique du Nord aura des chemins de for pour toutes les communications importantes, pour celles qui, en France, sont desservies par des routes royales de 1ºº classe. Ce système tend aujourd'hui manifésiementà détablir. La ligne de l'Itudson au lac Frices I'une de celles où cette, tendance s'est le plus toi révéles. Le chemin de fer d'Albany à Baffol est déjà, on vient de le voir, aux deux tiers achevé. Fait digne d'être signalé, ce résultat remarquable a été obteun, non avertud vun plan général tracé d'avance, mais seulement par l'effet des entreprises isolées qu'ont provoquées les besoins locaux de quedques parties de la ligne. Personne n'a proclamé à priori la nécessité de faire un chemin de fer de l'Hudson an lac Erié. L'idée de ce grand, chemin ne s'est présentée aux populations et aux spéculateurs qu'après qu'il avait été à demi réalisé. Sous ce rapport, les populations anglaisses différent beauceup des Français, la race anglo-saxonne n'arrivé à la conception générale d'une entreprise que lentement et par diegrés, lorsque la pratique l'y conduit, et qu'elle est défi en avarie exécutée. Le caractére francais procéde tout au rebours. Nous

debutons en traçant, avec une facilité qu'aucun autre peuple n'égale, et souvent avec nne admirable justiesse, de magnifiques plans d'ensemble. Mais une fois l'idée l'ancée, nous nous arrètons, et fréquemment ce sont nos projets seuls qui offreut ce cachet de grandeur, dont, au contraire, sont empreints les actes positifs de nos voisins d'uttre-maine. — de leurs descendants de l'Amérique du Nord.

La ligne d'Albany au tac en la contracteur très-prochainement, selon toute apparence, un embranchement aloutissant au port u voir en. Il a été étudié à partir d'Utica, et le malaise financier de l'Union a pu seul en faire ajourner i execusion Il autisit 122 kiloni, de long.

### Chemin de fer de Catskill à Canajoharie.

On travaille déjà depuis trois ana à un cheuin de leu yet lerait concurrence à une portion de celui d'Alumy à Buffalo. C'est celui qui partira de Catskun, "silage situé sur l'Iludson, à 55 kilom. en avai d'Albany, au pied de montagnes fort pittoresigne, pour rejoindre, à Canajoharie, le canal Érié, ou plutôt le chemin de fer de Schenectady à Utica, après un parcours de 100 kilom.

Åprès avoir rémonté la vallée du Catskill, ce chemin de fer doit descendre dans celle du Schoharie et la couper pour rejoindre l'un des vallons qui aboutissent au Mo-mak, près de Camjoharie. Se développant dans une région montagneuse, il présentera, sur une bonne partie de son parcours, des peutes de 0°,0076 à 0°,0115 par mètre, et dès lors il aura un désavantage notable sur la ligne qui part d'Albany, quoiqu'il doive abréger le trajet du fleuve au la de 428 kilom.

L'amélioration du fleuve au-dessous d'Albany sera d'un puissant secours aux chemins de fer partant d'Albany pour lutter cortre celui de Catskill à Canajoharie. Pendant la session de 1838, la compagnie du chemin de fer de Catskill à Canajoharie.

a obtenu de l'État de New-York une avance de 1,600,000 fr., garantie par une hypothèque, comme tontes les avances faites par cet État, ou plutôt par tous les États de l'Union, aux compagnies de travaux publics. Par Catskill et Canajoharie, le trajet du fleuve Hudson au lac Érie serait de

Par Catskill et Canajoharie, le trajet du fleuve Hudson au lac Erié serait de 484 kilom. savoir :

L'entreprise du chemin de fer de Catskill à Canajoharie se rattache au projet d'une ligne de chemins de fer de Boston au réseau des lars, dont nons parlerons tout à l'heure, projet en cours avancé de réalisation, et à l'accomplissement duquel la ligne partant d'Albany pourra cependant également servir.

#### Chemin de Buffalo à Black-Rock.

A côté du chemin de fer de Buffalo à la cataracte du Niagara, il existe un petit chemin desservi par des cheraux seulement, et de 5 kilom. à peine, qui s'étend sur la plage sablonneuse et unie du lac Érié, de Buffalo à Black-Rock. On l'a construit en conchant dans le sable deux rangées d'arbres grossièrement de quarris, destinés à soutenir les raits. Sur ces arbres on a posé un tablier formet de planches de 5 centimières d'épaisseur, jetées transversalement d'un arbre à l'autre. Par dessus ces planches sont conchés les raits formés de poutrelles de 6, 10 de 10. Par dessus ces planches sont conchés les raits formés de poutrelles de 6, 10 de 10. Par dessus ces planches par des chevilles de fer, espacées de 7,925, de centre à ..., qui sont assez longues pour pédétrer jusqu'aux arbres, de megli. « altret aussi les planches sur ceux-ci.

Ce chemia de fer, qui fut terminé en 1835, a codté fort peu, 11,602 fr. seulement par kilom. Il sert au transport des personnes entre Buffalo et Black-Rock, à raison de 0 fr. 67 c. pour tout le trajet, ou 0 fr. 133 par kilom.

Le système de construction légère, emiployé pour ce chemin de fer, a servi de modèle pour out de Rochester à Batavia, qui cependant est desservi par des locomoins sias sur celui-ci les arbres longitudinaux sont soutenus par des madriers transversaux dans lesquels on a pratique une entaille ponr les recevoir.

# Chemins de fer de Caratoga, et de Troy à Ballston Spa; Chemins de fer projetés de Saratoga à Whitehall et du lac Champlain à Ogdensburg.

Plusieurs chemins de fer, disposés à la suite les uns des antres, doivent rattacher l'Ilusiona rui ac Champlain et même au Saint-Laurent, de même que cœux qui viennent d'être énunérés relient le fleuve au lac Érié. Ainsi, un chemin de fer, s'embrauchang au reclui d'Allamp à S-chencetady, so dirige sur Ballaton Spa et de là sur Sarato, où se trouvent des eatx minérales, et où les habitants de toute l'Union affluent pendant l'été. Un autre chemin de fer, exécuté postérieurement à celui-ci, va directement de Troy, c'est-d-ire des bonds de l'Iludson, à Ballaton Spa. In troisième, faiblement commencé en 1886, mais suspendu depuis lors, doit mir Saratoga au lac Champlain, à Whichall, extrémité septentrionale du canal Champlain. Enfin , il est question d'un chemin fer qui relierait le lac Champlain à Ogdensburg , ville notable de l'État de New-York sur le Saint-Laurent.

Le chemin de fer de Saratoga quitte sur les bords du canal, à l'entrée de Schenectady, celui qui joint cette ville à Albany. Il coupe lé bas de la ville du midi an nord, franchit le Mohawk sur le pont qui sert à tons les autres transports, et continue vers le nord pendant 1,200° sur les alluvions appelées Fonds du Mohawk (Mohawk Flats). Il tourne ensuite au nord-est et longe le Mohawk pendant 6,500°, et se rejetté de nouveau au nord, en suivant les hords du lac de Ballston Spa. Après avoir passé par le village de Ballston Spa., il traverse le Kayaderossas, et poursuit en droite ligne jusqu'à Saratoga, où il se termine près des principaux hôtels, au centre de la ville.

Son développement est de 34 ; kilom.; le maximum des pentes y est de 0°,0030 par mètre.

Il est à une voie sur la presque totalité de la ligne; la superstructure est en bois, avec une bande de fer. Sur les 5 kilom, les plus voisins de Saratoga, la voie repose sur des dés en pierre.

Le chemin de let de 1 roy à lististon 1914, qu'on appètie aussi tuentiu du Prossolare de Saratoga, du nom des deux contifs où il se développe, qu'inte la ville de Troy sur un beau pont de bois de 488° de long, partagé en huit travées, et construit en treillis, dans le système de M. J. Town, sur lequel nous reviendrons plus tard avec quelque détail. Le tablier du pont est élevé de 9°,15 au dessus du fleuve. On y a ménagé, près de la rive gauche, une travée mobile pour les bâtiments à voile, en petit mombre, qui ont à remonter le fleuve au-dessus de 17 roy. Les fois sur la rive droite de l'Hudson, le chemin de fer se dirige vers le nord, et franchit, avant d'atteindre Waterford, qui est à 7,200° du grand pont de l'Hudson, le chemin de fer continue à remonter l'Hudson jusqu'à Mechanicsville, qui est à 9,500° plus loin, et tournant alors à louest, il gagne Ballston Sys.

Il n'a pas de pente de plus de 0-,0047 par mètre.

Il a un parcours de 39 kilom.

Il est à une seule voie.

Le chemin de fer de Saratoga à Whitehall, autorisé sous le nom de chemin de fer de Saratoga et de Washington, et qui même a reçu un commencement d'exécution, aurait 67 kilom.

Les chemins de fer que nous venons d'énumérer servent presque uniquement au transport des voyageurs. Nous avons vu que le transport des marchandises était interdit expressément aux chemins de fer parallèles au canal Érié, à l'exception de ceux qui avaient été autorisés les premiers. Pour ceux-là même, il est entouré de restrictions qui équivalent à peu près à une prohibition formelle. La plupart des compagnies concessionnaires des chemins de fer de l'État de New-York sont libres de fixer à leur gré le prix du transport des marchandises, quand ce transport leur est nettement permis, et le prix des places pour les voyageurs. Cependant quelques compagnies, et entre autres celle de Schenectady à Utica, sont astreintes à se tenir au-dessous d'un maximum qui est de 4 cents par mille ou de 13 : centimes par kilom, et par voyageur. Le prix de 4 cents par mille diffère très-peu du prix moyen des diligences (1) dans l'État de New-York et dans les États limitrophes. Celles des compagnies de l'État de New-York qui ont toute latitude, et c'est le plus grand nombre, s'écartent peu de ce même tarif. La rapidité des chemins de fer suffirait, même à prix supérieur, pour leur attirer tous les voyageurs, parce qu'il n'y a pas de pays où le temps ait plus de valeur, et où l'on s'attache plus à l'économiser; et il n'y en a pas où l'on se préoceupe moins des dangers, d'ailleurs bien imaginaires, que présente ce mode de transport.



<sup>(1)</sup> On estime que ce prix moyen est de 4 ; cents par mille, on de 15 cent. par kilom. (Foir, pages 245 et suivantes, les prix des places sur les camaux et dans les diligences de l'État de New-York et de divers pays.)

En France, sur le chemin de fier de Saint-Étienne à Lyon, pour un trajet de 68 kilono paye, selon les diverses places, 7 fr., 6 fr., 6 fr., 6 fr. 10 correspond à 12 cont., 9 ; cent., 8 ; cent. et 7 cent., par kilone. En été il y a des places à 3 fr.; ce qui revient à 5 ; cent. par kilone; mais, nour temperate le noblité de parte il ta fellu combioer des voitures où les voyageurs sont entassés, et, malgré les habitudes d'économie de la population de Soint-Feinne, ces places sont peu suivien.

Sur le chemin de fer de Saint-Germain, les 1<sup>rm</sup> places sont à 1 fr. 50 e., et les secondes places à 1 fr. pour 19 kilom., ce qui correspond à 7 c et à 5 ; cent. par kilom. La compagnie avait mis, à la fin de 1838, les dernières places, qui sont de beaucoup les plus fréquenciées, à 4 cent. par kilom. : mais elle a bientôt rétabli l'ancien prix.

Sur le chemin de fer de Paris à Versailles, les prix ont été, à l'ouverture, de 1 fr. 80 c. et 1 fr. 50 c. pour 28 kilom ou de 7 f. cent., et 6 ff. cent. par kilom. Plus tard on les a réduits de moité, pour les secondes places, à certaines heures.

Mais les chemins de fer aboutissant à Paris sont placés à l'égard du nombre des voyageurs, dans des conditions exceptionnelles; ce sont des entreprises où il est avantageux de fixer les prix des secondes places à un taux très-modique, afin d'attirer la population ouvrière de cette immense cité.

Les mazima insérés dans les cahiers des charges des chemins de fer autorisés jusqu'au 1° janvier 1839, avaient été successivement abaissés à 7 cent, par kilom, pour les premières places et 5 cent, pour les secondes, c'est-à-dire à euviron la molité des prix du coupé et de la rotonde dans les diligences. Une loi toute récente a autorisé l'administration à hausser ces mazime, si, elle le jugeaît nécessaite.

En Belgique, où les chemins de fer appartiennent à l'État et sont exploités par lui, les prix des places sont très-modiques. Jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1839, ils avaient été comme il suit entre Bruxelles et Anyers, par exemple :

|                |  |   |  |  | P | ni. | le | traj | el entier |    | Par | kilos |
|----------------|--|---|--|--|---|-----|----|------|-----------|----|-----|-------|
| Berlines       |  |   |  |  |   |     | 3  | fr.  | 50        | ou | 8   | cen   |
| Diligences     |  |   |  |  |   |     | 3  |      |           |    | 7   |       |
| Chars-à-bancs. |  | , |  |  |   |     | 2  |      |           |    | 4   | ŧ     |
| Wagons         |  |   |  |  |   |     | 1  |      | 20        |    | 2   | 1     |

Le public, presque tout entier, voyageait dans les wagons.

Depuis le commencement de 1839, le prix des places sur les chemins de fer belges a été augmenté.

En Angleterre, la compagnie des chemins de fer de Liverpool n'a pas de maximum qui lui soit imposé par son lid ifinorporación. Pour les compagnies de Londres à Birmingham, de Londres à Brisnio, et du chemin de Grande-Jonction (de Birmingham à Newton sur le chemin de Liverpool à Manchester), le Parlement a fâx un maximum de 3; pences par mille, on de 23 cent. par kilom; pour quelques autres compagnies, ce maximum est de 10; centimes. Le tablean suivant, que m'a communiqué Mineau, ingénieur des Mines, à son retour d'un voyage d'exploration dans la Grande-Bretagne, indique les prix des places, tels qu'ils étaient perçus au commencente de 1839 par les compagnies des principaux chemins de faite.

## PRIX DES PLACES SUR QU'ELQUES CHEMINS DE FER ANGLAIS.

| DÉSIGNATION          | LONGUEUR<br>des             |                       | 200's T                           | PRIX                        | ACOURA.                  | PRIX.                   |   |                                   |                      |                                         |                        |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| des                  |                             |                       | CLASS                             | E.                          | 2+ CL                    | ASSE.                   | , | CLASS                             | CLASSE. 2- CLASSE.   |                                         |                        |  |  |  |  |
| CREMINS DE PER.      | de for,                     | Voltures<br>à llk(t). | Voitness<br>dates<br>de<br>malle, | Voltures<br>crdi-<br>mires, | Voltures<br>fertides,    |                         |   | Voltares<br>ords-<br>poires,      | Voltures<br>fortules | Voitures<br>ouvertes<br>our<br>le obté, |                        |  |  |  |  |
| Londres à Birminghom | kileen.<br>181<br>197<br>48 | fr. c.<br>30 40       | fr. c.<br>40 93<br>28 98<br>8 19  | 57 80<br>96 46              | fr. c.<br>31 30<br>17 64 | fr. c.<br>93 90<br>3 87 |   | fr. c.<br>0 95,<br>0 18;<br>0 16; |                      | fr. e.<br>0 17;<br>0 10                 | fr. c.<br>0 14<br>0 12 |  |  |  |  |
| Great-Western (2)    | 36                          |                       | 8 19                              | 6 95                        | 5 04                     | 4 41                    |   | 0 23                              | 0 19                 | 0 14                                    | 0 12                   |  |  |  |  |

Ainsi, pour les premières places, les compagnies anglaises portent leurs prix jusqu'à leur maximum légal, qui est inférieur aux places de l'intérieur des diligences (3); quant aux dernières places, les compagnies dont le taux est le plus has se tiennent encore notablement en dessus de la moitié des prix des places de l'extérieur dans les mêmes voltures publiques.

<sup>(1)</sup> Ce sont des places de luxe, en dehors du prix maximum fixé par la loi de concession.

<sup>(2)</sup> De Londres à Maidenhead, seule portion du chemin qui fût ouverte au commencement de 1839.

<sup>(3)</sup> Foir page 246.

### CHAPITRE XV.

#### Chemin de fer de New-York au lac Érié.

Voyage de New-York aus grandu less pur l'Indone et par la ligne des chrimins de fre parallèleira unauf frère, regulais actuelle du la lateur a terpeut de l'Indone, interregioni de la margiagion, meute par la péte. — Ougain de fre ne construction de Catalil à Camplainte et demis peptide New-York à Milwey, pour ramedier à ent inconvenient. Certain de fe à par peut desse di New-York na pasc. — Trant de condusion fre peut desse da New-York na pasc. — Trant de condusion fre peut desse da New-York na pasc. — Trant de condusion fre peut desse da New-York na pasc. — Trant de condusion fre peut desse da New-York na pasc. — Trant de condusion fre peut desse date peut de partie de la later dais.

Lateralism de ce concern de l'Etat accorde en 1838. — Forme de ne incorrer dans Yikat de New-York. — Projet circuissian de ce concern de l'Etat accorde en 1838. — Forme de ne incorrer dans Yikat de New-York. — Projet circuissian de ce concern de l'Etat accorde en 1838. — Forme de ne incorrer dans Yikat de New-York. — Projet circuissian de ce concern de l'Etat de l'Aller de l'Aller de l'Aller de New-York. — Projet circuissian de ce concern de l'Etat de l'Aller de l'Aller de l'Aller de l'Aller de l'Aller de New-York. — Projet circuissian de ce concern de l'Etat de l'Aller de l'Al

Il résulte de ce qui précède, que prochainement il y aura un chemin de fer continu, parallèle au canal Érié, qui reliera l'Hudson au lac Érié. Pour le transport des marchandises, cette communication pourra, si l'État le permet, suppléer au canal, pendant les longues gelées de l'hiver. Pour le transport des voyageurs, elle vivifiera en toute saison le Nord de l'État, et amènera à New-York les hommes et les affaires des États de l'Ouest. Excepté quand l'eau manque dans la partie supérieure du fleuve, et on espère que bientôt elle y sera constamment assez abondante, grâce aux perfectionnements que reçoit le lit de l'Ifudson, le voyage en bateau à vapeur, d'Albany à New-York et vice versa, s'accomplit en 12 heures au plus, et assez ordinairement en 10. On a même vu récemment (le 10 juillet 1839) un bateau à vapeur, l'Albany, faire le trajet de New-York à Albany eu 9 heures 20', y compris plus d'une heure pour prendre et déposer des voyageurs dans quatorze stations (1). Cependant, pendant trois mois tous les ans, la navigation à vapeur est suspendue sur l'Hudson, du moins à la hauteur d'Albany. Nous avons dit que c'était un des motifs qui avaient décidé la construction du chemin de fer de Catskill à Canajoharie. Pour remédier plus complétement à cet inconvénient grave (2), une compagnie s'était formée dans le but de construire un chemin de fer de

<sup>(1)</sup> La distance, d'après les évaluations les plus réduites, est de 219 kilons. Dans un passage de 10 heures, la vitese moyenne est donc de 22 kilons, par heure. Comme les lemps d'arrêt dans les stations absorbersi environ une heure, la viseace de marche est refellement de 24 ; likon, par heure.

En 1820, d'après le besu mémoire écrit par M. Marestier, sur la navigation à vajeur des États-Unis, le trajet durait habituellement 20 ou 24 beures, et quelquefqis 18 heures seulement.

Les premiers voyages de Fulton, en 1807, durèrent 30 heures.

Dans le voyage de l'Albany, la vitesse moyenne, chi ne faisant aucune déduction pour les stations, est de 25 ; kilom.

par heure; la vitesse effective de marche est de 96 °, kilom.

Le voyage sur le Sabraux à vapeur de l'itudous, entre New York et Albany, est aussi remarquishie par le hon
marché one par la rasidité.

<sup>(2)</sup> Cet inconvénient n'aura cependant beaucoup de gravité que lorsque la région qui horde les lacs sera sillonnee par

New-York à Albany. Son capital social avait été souscrit, et il y a même en une mise en adjudication de quelques travaux. Il n'est pas probable pourtant que, de longtemps encore, cette ligne se réalise.

L'idée de se soustraire aux obstacles qu'oppose l'Hudson, pendant les rigueurs de l'hudson, pendant les rigueurs de l'hudson, pendant les rigueurs de l'une large pensée d'équité, celle de faire participer au bienfait des communications perfectionnées le Midi de l'État, a donné naissance au vaste projet d'un chemin de fer méridional, de New-York au lac Érié. Entrepris par une compagnie qu'à autorisée une loi du 24 avril 1852, ce chemin de fer est depuis 1896 en ours d'exécution.

Au premier abord, ect ouvrage semblait devoir présenter de très-grandes difficultés, parce que, en debros de la dipression naturelle quoffernel les vallies de l'Husbon et du Molawk, le terrain qui sépare New-Tork du réseau des lacs est fort accidenté et traversé par plusieurs arètes de partage des eaux, et par des crètes de montague no pensait que la seule communication possible par le Bidi de l'État, entre New-Tork et le lac Érié, la seule satisfaction qui pit être accordée aux justes réclamations des labitants des comtés méridonaux, serait cette route unacadamisée que na 1825 proposait Clinton, en sa qualité de Gouverneur. Mais il est résulté des études qui on teu lieu, en 1834 et 1835, sous la direction de M. B. Wright et par une dérogation spéciale à la règle établie à l'égard des entreprises des compagnies, aux frais de l'État, qu'un clemin de fer pouvait être exécuté dans cette résion, novennant une déenase l'initée.

Per une route' de terre, dirigée dans son ensemble comme le cheuin de fer, il ny aurait entre les deux points extrêmes de cette ligne que 625 kilom, environ. M. Wright a préféré un tracé plus long, unian en céressitant pas de grands travans. d'ars, à tout autre plus court, qui elit exigé des tranchées et des remblais considérables, et des souteres plus court, qui elit exigé des tranchées et des remblais considérables, et des souteres institutes conderables et de décide à établit le chemin de fera no fond es vallés, en le pluyant à l'eurs contours. Sur plus des guatre cinquièmes de son étendue, le chemin de fera etiendra ainsi sur le bord des cours d'eux et se dévoulers actoin leurs siunosités. Sur un développement total de 777 kilom., le tracé de M. Wright s'étend pendant 120 kilon. à d'une de la Susquichannab et de ses affluents; prendant 10 kilon. d'une autre, le long de la Délaware et de ses principaux tributairés; pendant 36 kilon. le long du Ramapo et pendant 150 kilon. le long de moindres cours d'ean. En allongeant ainsi la ligne de presque tous les détours des rivières, on a'augmente que la dépense de la supertanteurre, dépusse qui, avoc le système de construction en bois adopté par les Américains, serait en tout pay moins élevée que celle des terrassements, percements et ouvrages d'art, pour peu

un feitem de chemina de fer. Les lus etant gains loss les aus pris de leux rives, et tous les como d'eru de Douast Fetent assai, les communications per en les seules qui sinjuschies absiliantes rélations des 100-set, et leux sinteres parties l'aver, pet les run dennis de les douissant du titures à le rejain de les leux mi dennis de l'admoissant du titures à le rejain de les les rives de la douissant du titures à le rejain des les coli d'ext. Mais le distinction à le conflicie catterile de colones, p'une très faille distinction, de soit de décembre » cois d'ent d'ext. Nice le l'Otant commencent à se convir d'au réeras de chemina de fer. L'Dat d'illinois per termiple, y l'essaille avec acteur sur tous le possible de ou terminare.

que le terrain fût inégal, mais qui est incomparablement moindre là où le bois est à vil prix et où le travail humaiu se page extrémement cher. En '1835 M. Wright ne portait, pour ce chemin de fer, la superstructure d'une seule voie qu'à 11,336 fr. par kilom. Cet ingénieur expérimenté exprimait d'ailleurs l'espérance que, même en s'astreignant à serrer de près les cours d'eau, le développement de 277 kilom. pourrait être réduit à 790 kilom. environ.

Le chemin de fer partira de Tappan, sur l'Iludson, à 39 kilom, au-dessus de New-York; de là il se dirigera vers la crête de Shawangung (comté d'Orauge), et y arrivera après avoir surmonté quelques points secondaires de partage qui séparent les uns des autres trois petits affluents de l'Iludson, l'Hackensack, le Ramapo et le Wall Kill. Il franchira la crète de Shawangunk, au col de Deerpark, à une hauteur de 267<sup>th</sup>, soit par une profonde tranchée, soit par un souterrain, et se trouvera alors dans le bassin de la Délaware. Il rejoindra ce fleuve en coupant un ruisseau appelé Basher's Kill, et, à 500 ou 600° de ce ruisseau, le canal de l'Hudson à la Délaware, puis en remontant le Neversink, affluent de la Délaware, qui reçoit le Basher's Kill, et eu descendant un autre de ses affluents, le Calicoon. Du col de Decrpark au Basher's Kill, près de la jonction de celuici avec le Neversink, il y aura à subir une grande pente. Sur un espace de 5,600°, le trace primitif s'abaissait de 107". Entre le Neversink et le Calicoon, il y a un plateau d'où sort le Mongaup; autre affluent de la Délaware, et sur lequel le chemin de fer devra pendant quelque temps se teuir à des hanteurs de 434, 443 et 417". A l'embouchure du Calicoon dans la Délaware, à 29 kilom. d'un point de partage dont la cote de hauteur est de 417", l'élévation du chemin sera de 230". Après avoir remonté la Délaware jusqu'à Deposit, qui est à 64 kilom, plus loiu, il passera, par le vallon de l'Oquago et par Bettsburg, dans la vallée de la Susquéhannah, en atteignant la hauteur de 419°. La montée de Bettsburg est assez brusque; la desceute vers la Susquéhannah l'est plus encore.

Pour éviter un conde spacieux, que dévrit la vallée de la Susquéhannah, le chemin de fer ira, par un point de partage plus étevé que celui de Bettsburg, et qui porte le nom de l'Ohio, quoiqu'il n'ait rien de commun avec ce fleuve, dans la vallée d'un grand affluent de la Susquéhannah, le Chenaugo, qu'il suivra jusqu'à sa réunion avec la Susquéhannah, à Binghauton, extrémité méridionale du canal Chenaugo. Entre la Susquéhannah et le Chenaugo, il l'andra encore subir des peutes rapides.

A partir de Binghanton, le terrain devieut leaucoup plus favorable. Sur un espace de 418 kilom., il n'y a de granules pentes que sur deux points, c'està-dire entre la Susquéhauanh et la Génezee, et aux abords du lac Érié; et l'espace occupé par les terrains à inclinaison rapide est peu étendu. Cependant pour aller de la vallée de la Cenesce à celle de l'Alléghan, l'a flaudra une pente de 0',0095 a mètre, sur une espace de 12,631 réparti entre les deux versants. De Binghanton, le chemin de fer descendra 18 susquéhannah jusqu'an point où elle reçoit le Chemung, en passant par Owégo, où se termine le chemin de fer, qui vient de la pointe mérdionale du lac Caynga, et eu s'approchant de très-près de l'extrémité septeutrionale du canal latéral à la branche mord-est de la Sasquéhannah, qu'exécute l'État de Pensylvaiue. Il doit remontre ensuite

te Chemung, en passant par Elmira et Painted Post, points qui appartiennent au canal Chemung ou à sa rigole navigable, et longer le Canisteo, affluent du Chemung. A 21 kilom, an delà de Hornellsville, il franchira un nouveau point de partage où il atteindra la plus grande élévation, celle de 543° au-dessus de la mer ou de l'Illudson, Il entrera alors dans la vallée de la Génesee, qui fait partie du bassin du Saint-Laurent; de là il ira presque immédiatement dans celle de l'Allégliany, qui appartient au contraire au bassin de l'Ohio et du Mississipi. Sur les bords de l'Alléghany, il rencontrera, à Olean, l'extrémité méridionale du canal de la Génesee à l'Alleghany, ou de Rochester à Olean, Après s'être développé parallèlement à l'Alléghany on à ses affluents, sur un plateau qui offre peu d'inégalités, il rentrera dans le bassin du Saint-Laurent, près du lac Érié, Pour descendre au niveau du lac. M. Wright ne crovait pas, en 1835, qu'il fût possible d'éviter un plan incliné desservi par une machine fixe, parce que le plateau qui borde le lac, et qui le domine de 200 à 250°, n'en est séparé que par une distance de 16 kilom., et s'abaisse brusquement de manière à offrir une dénivellation de 100°, sur un'espace de 2,000 à 3,000°. Plus tard cependant, on a reconnu que, sans allonger le tracé et sans s'exposer à de trop graud frais, on pourrait se dispenser de ce plan ineliué, en restant, pour les pentes, au-dessous de 0",0114 par mêtre.

Le chemin de fer doit se terminer, sur le lac Érié, à Dunkirk (Dunkerque), port situé à 65 kilom. à l'ouest de Buffalo, et ouvert de meilleure heure, au printemps.

Il y a cinq points de partage principaux i l'un, celui de Decryark eutre l'Hudson et le Basher à Ril ou le Nevresink, affueut de la Délaware; le second, celui de Detsburg, eutre la Délaware et la Susquéhannah; le troisième, celui d'Ohio, entre la Susquéhauuah et son affuent le Chenango; le quatrième au-dessus d'Hornellsville, eutre la Susquéhannah, qu'on a rejointe par le Chenango, et la Génese; le cinquième entre la Génese et l'Alfeghany. En outre il y a un point de partage secondaire entre deux affuents de la Délaware, le Nevesink et le Calicoon.

D'après le tracé de M. Wright, il n'y aurait de pente de 6",0114 par mètre ou audessus qu'à quatre de ces points de partage et aux abords du lac Érié. Au col de Deerpark, sur le versaut occidental, d'après une inspection spéciale des lieux, faite en 1835 par MM. Moncure Robinson, B. Wright et J. Knight, il serait difficile d'éviter une pente de 0",0189 par mètre, sur 2,400", en la réduisant cepeudant à 0",0076 dans les courbes. Au col de Bettsburg il faudrait, du côté de l'est, une pente de 0-,0114 par mètre, et, du côté de l'ouest, une prémière rampe de 0",0133 par mêtre, et une autre de 0",0116. Au point de partage d'Ohio, entre la Susquehannah et le Chenango, il y aurait une pente de 0",0133 par mêtre, sur le versant de la Susquéhannah, et une de 0",0123 par mêtre dans le vallou du Page's Brook sur le versant du Chenango. Entre la Susquéhannah et la Génesee, la pente devrait être, sur le versant de la Susquéhannah, de 0",0134 par mètre. Entre la Génesee et l'Alléghany, sur aucun des deux versants on ne dépasserait 0-,0095 par mètre. Entre le Neversink et le Calicoon, il v aurait, sur divers points, des pentes de 0",0095 par mètre, et sur un seul point, dans le haut du vallon du Calicoon, une pente de 0",0106 par mètre. Aux abords du lac Érié, le plau incliné proposé en 1835 devait racheter 96",38 sur un espace de 2,574".

Sur les cinq sixèmes du trajet, l'inclinaison sera de moins de 0°,0037 par mètre. Le long tronçon du chemin, qui occupe la vallée de la Susquébannah, est remarqualès par la douceur de ses pentes. Il en est de même de celui qui s'étend le long de l'Alléghany et sur le plateau qui domine les lacs, excepté au voisinage des points de partage que nous avons signalés. En 1838, un des ingénieurs de la compagnie, M. E.-F. Johnson, évaluait à 113 kilom. seulement la totalité de l'espace occupé par des rampes de plus de 0°,00% par mètre. Le même rapport de M. Johnson, assurait que la rampe du col de Decrarak rourrait (tre ramené à 0°,0153 car mètre s. sion à 0°,0133.

Le tableau suivant donne l'itinéraire le long de ce chemin de fer, tel qu'il a été tracé par M. B. Wright, avec l'indication des hauteurs des diverses stations audessus de la mer.

TINÉRAIRE DE TAPPAÑ AU LAC ÉRIÉ.

par le chemin de fer de New-York au lac Érié, ou du midi de l'État de New-York. BAUTEUR STATIONS. DESCENTE ne-draws perficiles. oriet de dés d'une dien à l'antre (1) de la mer, Allon . 26 + 145.79 145.79 -17 48 94.53 - 51.94 Point de partage de Monroe..... 28 71 + 87,43 182 a Passage du Wall kill, affluent de l'Hudson, près de 21 92 - 67,02 114,98 26 118 + 151.89 966,87 Entrée dans le vallon du Neversink , affluent de la Délaware, au confluent du Basher'a Kill. . . . . . . . . . 124 - 106.73 160.19 Passage du Mongaup, affluent de la Délaware. . . . . 173 + 974.90 434,52 Sources de la branche occidentale du Mongaup. . . . . 7 180 + 8,34 442,86 Point de partage de Starr aux sources du Calicoon, 10 190 - 25,62 417.24 Benegutre de la Délaware au conflornt du Caliconn. . . 29 219 - 186.97 250,27 Passage de la Délaware à Deposit et séparation de la + 75,51 503,78 Point de partage da Bettsburg entre la Delaware et la Susquehannah.... 19 500 + 132,37 436,13 12 314 -149.74205.41 Point de partage d'Ohio entre la Susquéliannah et son affluent le Chenango....... 454.75 598 + 161,34 Rencontre et passage du Chenango à l'embouchure du 18 346 - 179,64 Binghamton à l'embouchure du Chenango dans la Sus-539 254.98 13

<sup>(</sup>t) Le signe + indique les montées ; le signe -, les descentes.

| , -                                                                                                                   | 245         | PANCES                 | MONTÉE                                  | BAUTRUS.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| STATIONS.                                                                                                             | partielles. | de<br>point de départ, | DESCRITE<br>d'une<br>station à l'autre, | de la mer. |
|                                                                                                                       | Milate,     | kilom,                 | nHr.                                    | mbt,       |
| Owégo, sur la Susquéhannah, extrémité du chemin de                                                                    |             | - 2                    |                                         |            |
| fer venant d'Ithata                                                                                                   | 59          | 591                    | - 10,57                                 | 244,61     |
| Séparation de la Susquéhannah                                                                                         | *           | 413                    | - 5,80                                  | 258,84     |
| le Chemung                                                                                                            | 10          | 495                    | + 15,75                                 | 252,54     |
| Rencontre du Chemung                                                                                                  | 4           | 496                    | → 45,73                                 | 958,64     |
| lae Seneca                                                                                                            | 23          | - 449                  | + 18                                    | 986,84     |
| Passage du Conhocton , affluent du Chemung                                                                            | 3-6         | 485                    | + 96,88                                 | - 283,54   |
| Débosché de la vallée du Canisteo, affluent du Chemung.                                                               | 9 -         | 492                    | + 10,68                                 | 994,00     |
| Addison, sur le Canisteo                                                                                              | 8           | 497                    | + 4,87                                  | 204,59     |
| Hornellsville, sur le Canisteo                                                                                        | 48          | 548                    | + 60,09                                 | 358,68     |
| Débouché de la vallée du Canacadea, affluent du Canisteo.<br>Point de partage entre le Canacadea et le Dyke, ou entre | 9 .         | 347                    | + 5,49                                  | \$64,17    |
| la vallée de la Génesee et celle du Chemung.                                                                          | 19          | 266                    | + 478,73                                | 542,90     |
| Rencontre de la Génesee à l'embouchure du Dyke<br>Séparation de la Génesee à l'embouchure du Van Chmps                | 94          | 887                    | - 91,50                                 | 431,40     |
| Creek                                                                                                                 | 90          | 607                    | - 12,20                                 | 439,90     |
| l'Alleghany                                                                                                           | 16          | 623                    | + 70,76                                 | 509,96     |
| Caba sur l'Oil Creek , branche de l'Ofean Creek                                                                       | 8           | 628                    | - 57,95                                 | 452,01     |
| et à l'extrémité suel du canal de la Génesee                                                                          | . 97        | 653                    | - 95,49                                 | 428,59     |
| Séparation de l'Alléghany à Indian Village<br>Point de partage entre l'Alléghany et le Conewango, son                 | 38          | 695                    | - 18,60                                 | 409,92     |
| affigent                                                                                                              | 3           | 696                    | + 20,13                                 | 450,03     |
| Waterboro, sur le Conewango                                                                                           | 48          | 716                    | - 44,95                                 | 585,82     |
| qui va vers le lac Érié.                                                                                              | 42          | 738                    | + 17.08                                 | 402,90     |
| Sommet du plan incliné                                                                                                | . 8         | 763                    | - 4,86                                  | 396,02     |
| Pied du plan incliné                                                                                                  | 1           | 764                    | - 434,53                                | 245,69     |
| Embarcadère de Dunkirk, sur le lae Érié                                                                               | 13          | 777                    | - 68,01                                 | 175,68     |

Il résulte de ce tracé que le chemin de fer n'arrivera point jusqu'à New-York. Cette ville est sur la rive gauche de l'Hudson, et la rive droite, au-dessous de Tappan, appartient à l'Etat de New-Fersey. Si donc le chemin de fer devaits perpologier au delà du point où il rencoutre l'Hudson, il faudrait, pour qu'il restat dans l'État de New-York, qu'il se portàt sur la rive gauche. Comme on ne peut songer à jeter un pout sur l'Hudson, soit à causse de sa largeur et de sa profondeur, soit parce qu'il reçoit, audessus de Tappaa, des navires de tout tonnage et même des balciniers (f), on le traverscrait, s'il était inclessaire, sur un long batoau à vapeur, qui serait muni au besoir du appareil brise-glaces, et sur lequel le train entier des voitures viendrait se placer, pour continuer ensuite le voyage sur l'autre rive. Mais il n'est pas question encore de pousser la ligne au dessous de Tappan. Les vorgeurs et les marchandises et transborderont là dans un hateau à vapeur qui les condeirs en une heure et demie à New-York. Il est extrémement rare que l'lludoso soit gélé en aval de Tappan.

Les portions les plus difficiles du tracé sout celles qui s'écendent entre l'Hodon et la bichavare, et dans le court espace rompris carte le la Érié et le basin de l'Ohio. On avait ern d'abord qu'il sernit indispensable de recourir, dans charune de ces divisions du chemin, à des plans inclinés munis de machines fixes. Cependant, après un plus mair examen, on avait recomun, des 1885, qu'an moyen d'une tranchée dans le col de Decrpark, ou mieux, d'un souterrain, qui serait le seul de la ligne entière, des machines locomotives suffirsient sur toute la distance entre l'Illudon et le la Érié, sans interruption. On mettra une locomotive de renfort à chaque créte, ou plutos, oppur d'minuer la dépense, on disposera le service de telle sorte que les stations, of Fon chaquera de machine locomotive, soient placées près des points culminaits. La machine qui sers aur le point de terminers a course et celle que devra la commence entiron leurs efforts pour pousser les trains en avant pendant les intervalles, de longétium modéfee, qui occuperont les pentes rapides.

Dans la partie orientale du chemin, e'est-à-dire eutre l'Iludson et Binghauton, il y aura fréquemment des rayons de courbure de 215 à 244°, et quelquefois même de 183°; dans la partie occidentale les moindres rayons seront de 366° à 437°. Lo rapport, du 2 septembre 1833, de 301. Robinson, Wright et Kinght annonçait que , sur cette portion du chemin, les rayous seraient rarement de moins de 610°.

En résumé, ce chemin de fer sera tel que des trains pesant, tout compris, 60 tonnes, et, déduction faite du poisd des wagons, 40 tonnes, pourront s'y mouvoir régulièrement avec une vitesse de 19 à 23 kilom. à l'heure, et, qu'en augmentant cette vitesse de notife, une seule machine suffiria pour trainer 200 personnes avec leur baggae, saus que, sair plus de deux points, il soit indispensable de mettre en œuvre une machine de renfort.

Et cependant le chemiu de fer ne coûterait, selon les devis de M. Wright, en 1835, que 32 millions de fraues, matériel compris, avec les terrassements et les ponts établis pour d'eux voics, mais avec une seule voie posée; ce serait par kilom. 41,000 fr., le développement total étant de 777 kilom.

En 1838, M. E.-F. Johnson portait la dépense à 34,080,000 fr. En admettant toujours un développement de 777 kilom., la dépense correspondante par kilom. serait de 33,861 fr. M. Johnson supposait qu'on se servirait de rails entièrement en fer sur les 113 kilom. qui doivent offrir une pente de plus de 0°,0076 par mètre.

<sup>(</sup>t) On arme un hon nombre de baleiniers à l'oughkeepsie et à Budson.

Les machines locomotives seront plus puissantes dans les vallées de l'Iludson et de la Délaware que sur le reste du parcours. Il était entendu, eu 1835, que, sur ce premier intervalle du chemin, elles seraient du poids de 8 tonnes, et qu'elles n'en péseraient que sur le reste. La superstructure sera établie conformément à cette donnée.

Le prix des terrains n'est pas compris dans les évaluations que nous venons de rapporter; unis, presque partout les propriétaires en feront Bahandon gratultiement. Bien plus, des spéculateurs intelligents, sentant que le chemin de fer doit procurer à leurs propriétés un énorme accroissement de valeur, on fait don à la compagnie de surfaces considérables, en sus dece édont elle avait besoin pour le passage du chemin. La compagnie a requ ainsi des emplacements plus ou moins étendus sur tous les points principaux du tracé, à Tappan sur les hords de l'Hudson, à Poposi; à Binghamton et à Owègo sur la Susquélamunh, à Paintet Post sur le Cheung, à Olean sur l'Alléghany, à Dunkirk sur le Le Erié. 20, 200 hectares lui out été donnés par me seule société dans les contés de Cattaraugus et d'Alléghany, Daprès un des rapports des administrateurs de la compaguie, ces donations réunés seraieut de nature à acquérie prouptement une valeur d'au mois sit fuillions.

An premier abord, il semble jossible et même probable que, gendant des hivers anusă rigorneux que ceut des Easts-Lviis, sar un chemin de fret êque ceul de New-York an lac Erié, qui atteint un viveau passablement élevé, les communications puissent être interceptées par la neige qui en effet tombe en grande abondance dans le pays. Mais il u'en est rien, et la compagnie s'est farilement rassurée aur ce point. Suivant un mêmoire que nous avons déjà cité, de M. Johnson, un'emoire qui a été reproduit en cutier, avec beaucoup d'éloges, par une commission de l'Assemblée (2º Chambre) de l'État de New-York, il résultent de relevés dignes de foi que la neige u'arrête la circulation, sur les chemins de fer du Nord de l'Union, que deux jours par année, en moyenne. Sur le chemin de fer de Philadelphie à Columbia, il tomba une quantité de neige extraorimire, le 21 et le 22 janvier 1837. C'était une de ces tempétes de neige (now vtorm) qui sont inconnues dans notre Europe. Paprès le rapport du chéf de service de traction, quelques - unes des tranchées en étaient complétement comblés, et il 1 y en avait partout trois piedes an moins ; expendant il suffit de trois locomotives pour dégager cutierement la proute en trois ionrs.

Dans la penseé des promoteurs de l'entreprise, le chemin de for de New-York an la Érife ne sobrnera pas à transporter, de l'une déses extrémités à l'autre, des voyageurs et des marchandises de prix, Owert dans une contrée qui "a d'autres voies de communication que des routes mauvaises en toute saison et impraticables pendant Diver, il pourra servir aussi, malgré la roideur de ses pentes, à voiturer, peudant une grande partie de l'année, une certaine quantité de marchandises communes. Sur plusieurs des chemins de for actuellément livés à la circulation aux États-Étnis, on transporte, indépendamment des voyageurs, des produits pesants et volumieux, set que farines, grains, conts, houille et authiracite, losi déthié, quiqu'its offrent fréquemment des rampes bien plus inclinées que celles des chemins de for de l'Europe. Sur le chemin de for de Baltimore à l'Otlès, on charge du bois de charpente et du gra-

nit; en Pensylvanie, molgré les canoux de l'Union et du Schnylkill, qui lient la vallée la Susquénannà à Philadelphie, de grands chargements de losi débité et d'antres objets lourds ou encombrants sont expédiés vers Philadelphie par le chemin de fer de Columbia. Dans son rapport sur l'exercice 1837, le surintendant de re dernier chemin de fer faisair remarquer que, quoique le service des vogageurs filt celui qui intéressait le plus grand nombre de citopens, et qu'il dut exciter particulièrement et avant tout la vigilance et le zède des agents de Flata chargés d'administrer la ligne, c'était expendant le service des marchandises qui constituait ponr le Trésor la principle source de revenus. Sur le chemin de Boston à Worcester, le transport des marchandises qui comment de 30 pens de l'exercice 1837, la recette de la compagnie, pour le compte des marchandises, a cité de deux tiers de la recette pour le compte des resement de 30 pour 100; sur les voyageurs, l'augmentation, dans le même temps, n'a été que de 1 ; pour 100; et ce 1838, le produit du transport des marchandises ciait, à cetul des voyageurs, dans le rapport de 6 à 17.

Cette entreprise excite beaucoup d'intérêt aux Étâs-Unis. Elle doit aider la ville de New-York à triomphre renore une fois de la concurrence que d'autres villes, jalouses de sa prééminence dans le commerce de l'Ouest, lui suscitent, par les cheunius de fer, après avoir été vainces une premièrre fois par le canal Érié. Baltimore et Philadelphie ne tarderont pas à avoir un chemin de fer continu qui les rattachera à l'Ohio. Charleston commence aussi son chemin de fer, qui olit franchie sa Alléghany et atteindre l'Ohio au cœur de sa vallée, et et il est probable que Bichmond en aura un parcillement avant qu'il soit longtemps. Si New-York était resté saus un grand chemin de fer qui pénérit riva-avant dans l'Ouest, le conrant des voyageurs de la vallée de l'Ohio et de celle du Mississipi se fût dirigé sur Philadelphie, sur Baltimore, sur Richmond ou sur Charleston; et, aux Étate-Unis plus encore qu'ailleurs, il est rigoureusement exact de dire que là où vont les hommes, là aussi vont les affaires.

Il avait de recueilli, pour ce chemin de fer, en 1835 et au commencement de 1836, des souscriptions particulières montant en totalité à 11,476,000 fr., ou, toute défalcation faite de souscription fietive, à 9,600,000 fr. En 1836, l'Etat accorda à la compaguie une avance de 16 millions, mais à des conditions qui récliement en réduissient d'un tiers la quotité; car le tiers de la sonime n'était payable qu'après l'exécution entière de la seconde voie. Sous d'autres rapports les clauses de la loi étaient peu avantageuses à la compagnie en ce qu'elles ne lui permettaient de recevoir des secours que fort tardivement.

Voici comment devait être versé le subside :

3,200,000 fr. après l'achèvement d'une seule voie, entre le canal de la Délaware à l'Illudson et Binghamton sur le canal Chenango; c'est une distance de 235 kilom.;

3,733,000 fr. après pareil achèvement, entre le canal Chenango et la rivière Alléghany; la distance est de 296 kilom.:

1,600,000 fr. après semblables travaux, sur une étendue de 122 kilom., de la rivière Alléghany au lac Érié ;

2,133,000 fr. après semblables travaux, sur un développement de 124 kilom., entre l'Hudson et le canal de la Délaware à l'Hudson.

Enfin , 5,333,000 fr. après qu'une double voie aurait été complétée sur toute la longueur dn chemin.

Cette forme d'encouragement, qui a été plusieurs fois employée par l'État de New-York, et qui est en usage dans d'autres États, à l'égard des compagnies de travaux publics, consiste à remettre au pair, à la compagnie, des titres de rentes sur l'État, qu'elle négocie comme il lui plait, et en retour desquels elle se reconnaît débitrice de l'État pour le capital et pour les intérêts. Elle donne même hypothèque sur son chemin de fer ou son canal. C'est ce qu'on appelle prêter le crédit de l'État ( to loan the credit of the State.)

En novembre 1835, les travaux furent ouverts, dans la vallée de la Délaware, sur une longueur de 64 kilom., entre le Calicoon et le village de Deposit. Les devis des ouvrages mis en adjudication s'élevaient à 1.952.000 fr. Les entrepreneurs, au nombre de vingtquatre, soumissionnèrent pour 1,669,600 fr. Sur cette distance les achats de terrain ont coûté movennement 293 fr. par kilom., et cependant le chemin de fer s'y étend, sur plusieurs points, au travers de terres cultivées, et même de propriétés bàties.

La crise violente de 1836-37 vint arrêter brusquement les progrès de ce chemin. Les travaux furent tout à fait suspendus après que la compagnie eut ainsi dépensé 1,600,000 à 1,700,000 fr. Mais en 1838, lorsque les États-Unis commencèrent à respirer, l'attention se porta de nouyeau sur ce chemin de fer, duquel les comtés méridionaux de l'État attendent des merveilles semblables à celles que le canal Érié a opérées dans les comtés du Nord. La législature fut saisie alors de la question d'améliorer les conditions du prêt par elle consenti en 1836, et la résolut libéralement, Au lieu de ne verser les diverses parties du subside qu'après que la compagnie aurait exécuté des tronçons fort étendus, ou même qu'après qu'elle aurait terminé le chemin de fer à deux voies, la législature a ordonné que les avances de l'État seraient fournies à la compagnie de manière à soutenir ses premiers pas. Le prêt fait à la compagnie est demeuré fixé à 16,000,000 fr., mais il sera compté par parties de 100,000 doll., au fur et à mesure de déboursés égaux faits par la compagnie. Le chemin de fer reste d'ailleurs hypothéqué à l'État jusqu'au remboursement des avances.

Depuis lors cependant, les travaux out continué à languir, parce que l'Union Américaine n'a pas complétement retrouvé encore son assiette financière.

Pendant la session de 1839, la législature a discuté la question de l'exécution de ce chemin de fer aux frais de l'État. Dans ce cas la compagnie, qui donne son assentiment à cette combinaison, recevrait le remboursement de ses dépenses, et l'État se substituerait à elle purement et simplement. On invoque en faveur de cette mesure les principes d'une saine justice distributive. Puisque l'État, à une époque où il était pauvre, a donné aux comtés du Nord les canaux Érié et Champlain, comment, aujourd'hui que ses ressources et son crédit sont immenses, refuserait-il aux comtés du Midi un che-

miu de fer, dont la dépense serait moindre et qu'i rapporterait expendant les plus Beaux, fruits? Pourquoi subordonner les progrès de la mise en culture et de la civilisation, dans les conntés du Midi, aux facilités que trouvera la compagnie pour realiser son capital? Pourquoi dificirer plus longtemps d'accorder à cette portion de TEan et que Chinto demandait pour elle dès 1825, sous la seule forme que l'art des voies de communication permit alors de concevoir f.cs considérations avaient produit sur l'opinion publique une impression assez profonde. Une de deux Chambres fégislatives, l'Assernbiéc, a voté l'exécution du chemin de fer par l'Etat. Le Sénat a refusé son concours, à la majorité d'une sente voix. Comme, pendantal session de 1890, il y avait, pace de motifs politiques, peu d'harmonie entre les deux Chambres, on est en droit de penser que le vote du Sénat, as suiyet de l'exécution par l'Etat du chemin de fer de New-York au lac Érié, a été influencé, ainsi qu'il arrive très-souvent dans les corps délibérants que des motifs étrangers à la mesure considérée en elle-même. S'il faut en croire de hommes bien informés, il est probable que, à l'une des plus prochaines gessions, l'idée de substituer l'État à la compagnie obtiendra la sanction des deux Chambres.

### CHAPITRE XVI.

# Prolongement, dans la nouvelle-Angleterre, des lignes tracées de l'Est à l'Ouest dans l'État de New-York.

- Esprit industrieux de la Nouvelle-Angleterre. Obstacles à ce qu'on y construisft des lignes dirigées vers les regions de l'Ouest; il falluit attendre que l'Iludion eût été rélié à l'Ouest. Travaux isoles.
- Considiation du Merrimoch et const Middleser. Résumé des travaux opérés dans la vallée du Merrimoch. Tracé du camal Middlesex; seu dimensions; dépunse de construction. — Frais de transport et péages en 1817 et en 1834; taux excibitant des péages.
- Condination de Comentiera y primine gelaria de considentes de la Fouville-degletere entere de Consection De Timportance de Comencient - Ameliotendino du ficure que de harrages et des diversiones dans les piesque giufficies.
  — Canal projeté de Comencient es les Mempleresages, extéraire de Saint-Laurent, et de les Mempleresages in de Lompshilar, prejet de Josetion directe de Comencient au las Campalinia. — Trajet de possion de sus les hassins in la Novembr-Angièterra à ceula de l'Indoine, que l'automatique de Comencient au succession de sus les missais et la Comencient y de l'action de l'Indoine, que l'automatique de Comencient y troc du Campaline par les Manuelles et de Aderiman la riscassage, intre du Remiranch à l'Automosque, et de l'Automatique de Namelorie, et al. De Proposition de l'action de l'acti
- Endermachement de chemin de les de l'Outs... Chemin de for de Wernere Newvich... Trech helle; dévelopment d' déprens... Objet de ce chemin de les; unistance domne par l'Inter de Hauselmeine et par la tille de Norvich. Chemin de for de Burford à Nou-Burie et domnie de for popiet de Suprenfiel d'affertée... Canal de Burtane... Canas de Fernington et de Haupshire et Hamplen, ou ligne de Northampton à Nou-Baren... Chemin de for de Hauselmin...
- Projets de chemins de fer entre Hartford et le Saint-Laurent , entre Portland et le Saint-Laurent.
- Récapitulation des chemins de fer et des lignes de navigation artificielle de la Nouvelle-Angleterre.

Dass los chapitres qui précèdont, nona avons esquissé lo réseau des lignes de communication qui ont 4sé achorées on qui a'ouvrent de toutes parts dans l'Etst de New-York, sur la rive droite de l'Hudson. Sur la rive gauche, ect État ne possède qu'une étroite lisière. La portion des Étata-Unis qui s'étend sur cette rive de l'Hudson, dans le quadrilatère compris curie le fleuve, la mer et le Canada, et qu'on désigne sous le nom de la Nouvelle-Augleterre, est occupée par des États anciennement colonisés, dont la population so distingue par son ardeur réfiché na travail, son intelligence da affaires, aes habitudes d'ordre, de calcul et de bonne économie, et par sa persévérance presque aussi hardie qu'elle est ferme et vigilante. De là est sorti ce type fortement caractérisé, auquel on avait donné, sous le régime colonial, le sobriquet d'Yanker, anobii depuis lors par les qualités solides et par les travaux de ceux qui l'ont reçu. Si cette population est surpassée par l'élite des États du Sud, sous le rapport de l'élévation des vues et de la haute intelligence des grands inférêts politiques et sociaux, nul peuple ne l'égale pour tout ce qui est du domaindeu travail. Mullé autre parta monde on ne trouve à cet égard une parcille justesse de vues, un parcil espirit de ressources, un application aussi imperturbable et aussi alerte. Issue d'une imperceptible poignée d'csilés qui renoncèret à leur patrie plutôt que de renoncer à leurs siléses religieuses, elle a mis son secau sur l'Amérique du Nord tout entière. Les enfants de la Nouvelle-Angleterre out joué et jouent encore le premier rôle dans la colossale entreprise dont l'échatat succès fera dans l'histoire le titre de gloire des Etats-Luis du XIV siècle, celle de défricher et de mettre en valeur un continçut entier, de le peupler et d' jum-planter une civilisation nouvelle, tout comme ils le jouèrent dans les rangs des armées de l'Indépendance.

L'attention de la population de la Nouvelle-Angleterre, et particulièrement de l'État in Massachusetts, dont la ville principale, Boston, est considérée juste titre, comme la métropole de cette partio de l'Union, devait être dirigée de honne heure vers les voies de communication perfectionnées. Dès l'époque de l'Indépendance, l'argenty était plus abondant que dans lo reste de la fédération, Quoique les oly soit peu fertile, l'aisance y était et a continué d'y être plus universelle encore que dans les autres États. La richesse que l'agriculture refusait anx habitants, ils l'ont cherchée ave succès d'abord dans l'industrie des transports maritimes, dans la grande péche, où ils excellent, dans le commerce de l'Inde et de la Chine, dont pendant quelque temps ils ont eu le monopole, et plus récemnent dans le dévelopment du système manufacturier.

Les capitaux dont disposaient les citovens de ces États ont, en effet, été consacrés depuis assez longtemps anx travaux publics. On a établi dans la Nonvelle-Angleterre un grand nombre de routes à barrières, et c'est de toute l'Union la région où les chemins ordinaires sont dans le meilleur entretien. C'est là aussi qu'a été ouvert le premier canal que l'Union ait vu terminé et rendant quelques profits', celui de Middlesex, qui lie Boston au Merrimack. Mais il n'y avait pas place dans la Nouvolle-Angleterre pour les grandes entreprises de voies de transport, pour de gigantesques ouvrages, dans le genre du canal Érié. Située à nne certaine distance à l'est de la masse du Continent, resserrée dans une presqu'ile étroite entre le Saint-Laurent et l'Océan, séparée de la vallée du Mississipi et de la contrée des grands lacs par une chalne escarpée et par de vastes espaces, la Nonvelle-Angleterre n'avait aucun moyen de se rattacher directement à la région Centrale de l'Amérique du Nord, à laquelle cependant elle fournit les pionniers les plus actifs et les plus industrieux. Des canaux jetés au travers des montagnes, dans la direction de l'est à l'ouest, n'eussent abouti qu'au Saint-Laurent, bien loin des lacs; ils n'eussent rejoint le fleuve qu'en dehors du territoire des États-Unis, dans les domaines britanniques, et dans la partie inférieure de sa vallée, car les cours d'eau de la Nouvelle-Angleterre, latéralement anxquels les canaux auraient dû remonter, ont tous leurs sources fort en avant du côté du nord, et coulent directement du nord, an mid i an léud de saître des lignes perpendicultirés à la crête principale des montagness Efini il edit falls franchi des crêtes élevices; on a vu plus hait (page 21) que les points culquinants de la chaîne des Alléghanys étaient dans la Squ'eulle-Angleterre, Qu'elque vit que put étre le désir des habitants du Massachusetts et du Connectirul des ertattacher à l'Ouest, lors même qu'ils eussent ressent), pour les entreprises à grandes proportions, cette prédilection qui anime à un haut degré l'es pouvoirs et les civeyans de l'Etat de New-York, et qui a mérité à cet Etat le surnom d'État-Émpire (Empire State), lors même qu'ils eussent disposé d'inépuisables trésors, les eassent éto duigés d'attendre que la lision de l'Hudson avei l'Ouest été été opérée, parce que c'est en se tournant du côté de l'Hudson qu'ils devaient chercher la route de l'Ouest.

Néamoins on s'occupa de lignes de navigation s'avançant dans l'intérieur du pays. Des 1792 anc compagnis, à la tête de laquelle était le général Rous, étaits formée pour l'ouverture d'un canal entre Boston et le fleave Connecticut. Cette tentative ne fut pas suivie d'effet: mais d'autres curent lieu peu après avec plus de succès. Les fleaves de la Nouvelle-Angleterre sont en général bornés dans lend dévelopment, à yant teur cours dans une région montagnesse, ils ne sont pas naturellement navigables. Ils offrent un grand nombre de rapides et de chintes. Ces obtacles furent tonrés sur plusienres points par de canaux de déviation assez courts, auxquels des canaux un peu plus étendus sont vous sensités à sjonter, de manière à faire profiter la population de la Nouvelle-Angleterre, dans une certaine limite, du bienfait des lignes navigables que la nature ne leur avait pas accordé.

Nous allons rapidement passer en revue ce qui a été réalisé. Nous dirons aussi comment on a conçu le moyen de rattacher la Nouvelle-Angleterre à l'Ouest, en profitant des communications onvertes par l'État de New-York, on par l'intermédiaire du Saint-Laurent.

#### Canalisation du Merrimack et Canal Middlesey

Le Merrimack avait déjá été l'objet de quelques perfectionnements dans le Massachusetts, en 1808, à l'époque où M. Gallatin fit son célèbre rapport. Quelques-unes des améliorations dataient des dernières années du XVIII siècle. Aujourd'hai il est navigable pour des bateanx tirant 1°,0° d'ean, à partir de Concord (New-Hampshire). De cette ville à la mer on a construit diverses dérivations, savoir (1).

1° Un canal de 570°, aux chntes de Gardner, à 6,500° en aval de Concord. Il y a un barrage de retenue et quatre écluses qui rachètent 7°,62 de chute;

2º Un canal de 1,150º à Hooksett, c'est-à-dire à 11 kilom. en aval du précédent. Il y a 4°,88 de chute rachetés par trois écluses;

3° À 3,200° de la , aux chutes d'Amoskeag , nn canal de 1,600° rachetant 13°,72 de chute par neuf écluses accompagnées de plusieurs barrages ;

4º Immédiatement au-dessous du canal d'Amoskeag , sont les travanx qui composent ce qu'on appelle le canal de l'Union. Ils servent à passer six rapides. Ce sont sept écluses distribuées sur un espace de 15 kilom.;

o - In Cosale

- a 5º Aux chutes de Cromwell, qui sont à 8 kilom. en avai du canad de l'Union, on a établi une échase;
- 6º A 24 kilom, plus bas, sont les chutes de Wiscassee, qu'on franchit au moyen d'une celuse de 3º 05 de chute:

7º A 6,500° de là, on rencoutre les obutes de Patucket, où le fleuve s'alaxisse de f\(^{10}\)-37 i. Une dérivation de 2,500°, munic de trois écluses, doune le moyen de les surmester. Cette dérivation sert en même temps de prise d'eas motrice pour les manufaçtures de la ville de Lowell qu'ont renduc rélèbre ses progrès rapides, le succès de sa fabrication, et l'organisation à l'altic de laquelle i vivent les milliers de jeunes filles dont s'y compose la population ouvrière. De là à Haverbill, où l'action de la marée se fait senir, le fleuve est naturellement navigable. La distance est de 58 kilom., et la pente du fleuve de 13° 72.

On a misi une navigation mi-partie naturelle, mi-partie artificielle, sur un espace de 177 kilom., de Concord (New-llampshire) à l'embouchure du fleuve, au travers d'une contrée où aujourd'hui les mansfactures abondent, où l'on rencontre des villes florissantes que l'industrie a improvisées, telles que Lowell et Nashua, et d'autres auxquelles elle a imprimé un nouvel essor, comme Calemsford.

Le commerce des pays qu'arrose le Merrimack canalisé peut s'opérer par le port de Newburyport, qui est à l'embouchure du Merrimack; mais un autre marché plus important lui est ouvert : c'est cefui de Boston qui est lié au Merrimack par le canal Middlesex.

Le canal Middlesex, auquel ou travaillait dès 1793, et que les lateaux commencèreus à parcourir en 1804, est un canal à point de partage, aliment par les ceux de la rivière Concord qui vient de la ville du méme nom dans l'État de Masachusetta. Il délouche dans le Merrimanck à Chelmsford, un posu-udessus de ville de Lowell, et se termine au midi dans le Charles-River à Charlestown, faubourg de Boston, qui forme cenedant une commune distincte.

La pente du côté de Boston est de 31°,72. Sur le versant du Merrimack elle est de 7°,76, e qui donne une peate et contre-pente de 41°,48, qu'on rachète au morçen de vingt écluses dont la longueur est de 25°, et la largeur de 3°,96 au fond et de 3°,35 an haut des hajoyers. Le versant du Merrimack a8 kilom. Celui de Boston en a 35 jusqu'an Chaeles-Elver, dans le bli duquel il faut se tenir, pendant 2 kilom. environ, pour atteindre Boston. Le trajet de Boston au Merrimack est ainsi de 48 kilom.

La prise d'eau a lieu au moyen d'une digue de retenne de 45°,75 de long, dans le Concord, dont les bateaux ont ainsi à traverser le lit.

Du bief de partage au Charles-River, on a donné au platfond une inclinaison de 0",000016 par mètre.

Le bief de partage et termine , du côté du Merrimack , sur les bords du fleuve lui-même. Les dimensions du canal Middlesex sont :

| Largeur  | à la | ligue  | de | 1 | bal | u | ås | 04 | ١. |  |  | ٠ |  | 9 | ,1 | ä |
|----------|------|--------|----|---|-----|---|----|----|----|--|--|---|--|---|----|---|
| Largeur  | au   | plafon | d. |   |     |   |    |    |    |  |  | , |  | 6 | ,1 | e |
| Profonde | mr   | d'enn  |    |   |     |   |    |    |    |  |  |   |  |   | 9  | н |

Le chemin de halage, de 27,44 de large, est élevé de 07,30 au-dessus de la ligne de flottaison.

Le cami offre divers ponts-aquedues dont un, sur le Mystick, près de Medifori, à rieu de distance de Boston, a entre les culées 30°,00 en quatre travées ; un autre, sur la rivière de Sym, a entre les culées 30°,00 en quatre travées; un troisième, sur le Shavsheen, a entre les culées 42°,70°, it est de même à quatre travées, et la ligne de flotaison y et a 10°,07° and-éssus de la rivière su quatrième pont-aquedue, place près de Chelmsford, a 33°,55° entre les culées. Il est souleun par 10 piles, lèy a trois autres ponts-aquedues quatrième post un insignifiants. Tous ces pouts-aquedues quatrième post sur la signifiants. Tous ces pouts-aquedues quatrième post sur la signifiants. Tous ces pouts-aquedues quatrième post sur la signifiants. Tous ces pouts-aquedues quatrième post sur la signifiants.

On y compte, en outre, 50 ponts en dessus, de 6°,10, à tablier en bois, avec des culées en pierre. Le chemin de halage est continué sous ces pouts maigré leur faible ouverturé. Il va aussi un certain nombre de nonteaux ou dessous.

Les frais de premier établissement furent de 2,816,000 fr.; pour le mettre en parfait état, pour le munir d'embarcadères et d'autres aunexes, il a fallu y consacrer pendant plusieurs aunées le revenu qu'il produisait. La dépense totale a étécinisé de 3,003,300 fr. Il a donc coûté par kilom. de canal', déduction faite de la traversée du Charles-River, 17,138 f.

Le canal Middlesex est rattaché à la ville de Lowell. Une autre compagnie l'avait, des l'origine, relié de meme à la ville de Medford par le Mystick.

Ce canal sert à l'approvisionnement de la ville de Boston, en bois de charpente et de construction et en bois à brider. On lance des uavires à Medford, et le gouvernement fédéral a un arsenal maritime à Charlestown. Quand le canal eut été livré à la circulation, les forèts des bords du Merrimeck daus le New-Hampshire, qui ne valient jusqu'autors que 2 dell. Tacre, monièrent à 6, 8 et 10 dators que 2 dell.

D'après les renseignements recueillis par les Commissaires des Canaux de l'État de New-York en 1817, le transport d'une tonne coûtait alors sur ce canal :

|        |   |   |  |  | - | THAIRT | ENTIER. | PAR ERON. |
|--------|---|---|--|--|---|--------|---------|-----------|
| Péage. |   |   |  |  |   | 9 fr.  | 07 4:   | 06. 211   |
| Fret   |   |   |  |  |   |        | 60      | 0 , 553   |
|        | Т | - |  |  |   | 18     | 67      | 0 424     |

Lorsque j'étais à Lowell en 1834, avant que le chemin de fer de Bostou à Lowell ne fût terminé, le fret coûtait entre les deux villes, par tonne decoton brut ou de produits agricoles, 5 fr. 33 c. pour un trajes d'environ 45 kilom., ou par kilom.

L'anthracite, employé comme combustible, payait un peu moins, c'est-àdire 4 fr. 91 c., on, par kilom.

Les péages perçus par la compagnie du canal Middlesex et par celle de

l'embranchement de Lowell, s'élevaient ensemble, par tonne de coton brut ou de produits agricoles, à 6 fr. 33 c. ou par kilom. à . . . . . . 0 fr. 140

Pour l'authracite, les péages réunis étaient de 2 fr. 33 e., ou par kilom. de. 0 fr. 052

Ainsi le transport coftait alors, tout compris, par tonne et par kilom.

O fr. 259
Pour landitracite.

O fr. 161
Ces tanx dn fret et dês péages, quoique moindres que ceux de 1817, étaient donc encore excessiés, Aussi le commerce recourait souvent à la voie du roulage.

Malgré ces tarifs exagérés, ou , ponr mieux dire, à cause de leur exagération, le canal Middlesex n'a donné jusqu'à ces derniers temps, qu'un revenn assez modique.

# Canalisation du onnecticut. Plan général de canalisation de la Nouvelle-Angleterre.

De tons les fleuves de la Nouvelle-Angleterre, le plus important est le Connecticut, ossez près du Saint-Laurent; par une de ses branches, le Pasampsie, il se rapproche beaucoup da lac Memphremagog, situé près d'une dépression de la crête de partage des eanx, qui est assez aisé à refier avec le lac Champlain, et d'oà sort la rivière Saint-François, trintuaire du Saint-Laurent. Le Connecticut occupe dans la Nouvelle-Angleterre une position centrale. Il conle du nord au midi, entre les deux Etats de Vermont et de New-Hampshire. Il traverse ensaite l'Etat de Massachusetts, et enfin, partigeant en deux parties égales celui aquel il donne son nom, il se jette dans le déroit de la Longue-Ile. Naturellement, il n'était navigable qu'à partir de Hartford. Les navires d'un tirant d'eau de 3° le remontent jusqu'à Middletown, à 88 kilom. de son embonchure. Les geofettes et les sloops qui n'ont q'un tirant d'eau de 2° 30, von jusqu'à Bartford qui est à 24 kilom, plus haut. Andessus de Hartford, la navigation est interceptée dans son lit par une petite cataracte connue sous le nom des chutes d'Enfeld.

Divers travanx ont en lien pour l'améliorer depuis les chutes de Mc Indoes, un peu au-dessous du confluent du Pasumpsic, et à 352 kilom. au-dessous de Hartford. La pente du fleuve, dans cet intervalle, est de 128-7,10. Il coule au travers d'une formation primitive, et son cours est interrompu fréquemment par des chutes et par des rapides. Autour de ces obstacles on a pratiqué des dévirations accompagnées de harrages et d'écluses. On estimait, d'après les premiers plans d'ensemble qui furent dressés, que, pour assurer la pavigation entre les chutes de Mc Indoes et Hartford, il faudrait en tout 27 kilom. de dévivations, 41 écluses et 16 barrages.

Ce perfectionnement du fleuve, projeté depuis longtemps, a été successivement effectué. Il n'a cependant eu lieu, en majenre partie, qu'après l'entreprise du canal Eřié. Entre Hartford et Springfield, ville assez importante de l'intérieur, où est un arsenal fédéral, la navigation est maintenant facile même pour des bateaux à vapeur qui remontent aujourd'hui non-seulement juga'û Springfield, mais beaucoup plus haut. Un canal de 10 kilom., avec trois écluses suffisantes pour les bateaux à vapeur eux-mêmes, a été creusé aux chutes d'Enfield placées entre ces deux villes. On remontre ensuite, en remontant:

Les travaux de South-Hadley, où il y a un canal de 4 kilom., avec six écluses rachetaut 15-,86;

Ceux des chutes de Montague, qui occupent un espace de 5 kilom. et où il y a plusieurs écluses rachetant 22°,87;

Ceux des chutes d'Aterquechy, des chutes de Bellows, du conflueut du White-River, et plusieurs autres.

Le Connecticut est ainsi navigable sur 434 kilom.

Ges tavaux n'ont, pour ainsi dire, qu'un intérét local. Passons à ce qui serait d'un intérét giénel; pour la Jouvelle-Angleterre. A cet égard il y a cu des plans remarquables de canalisation. D'une part, on s'est occupé de canaux qui, non-seulement auraieut éteudu la navigation dans la vallée du Connecticut au-dessus des chutes de Me indoes, mais qui se seraient prolongés juaquí au Saint-Laurent par le lac Memphremagog, et jusqu'au Saint-Laurent par le lac Memphremagog, et jusqu'au Saint-part, on avait pensé depuis long-emps à lier au Connectient quebques autres cours d'eau de la Nouvelle-Angleterre, et notamment le Merrimack. M. Gallatin mentionne dans son rapport l'existence de ces projets, qui postérieurement se sont beaucon pagrandis.

En partant du Connecticut, ou peur régionère le las Memphremagog par le valud Pasumpsie, affluent du fleuve, qu'ou remonterait jiaqu'à la créte du versant des eaux, de manière à descendre vers le lac par le Barton. Le bief de partage, qu'on alimenterait par le petit las Willoughby, serait à 250°,27° au-dessus de l'embouchure du Pasumpsie et par conséquent à environ 386°,37° au -dessus de l'Océan. Le lac Memphremagog serait à 150°,31 plus bas que le point de partage. Le trajet du Connecticut au la secarid de 75°; kilon

En montant par le Nublegan, autre affluent du Connectient, qui débouche dans le fleuve en amont du Pasumpsic, et en descendant par la Clyde, tributaire du lac Memphreunagog, on aurait un bief de partage moins élevé de 8-34. Pour atteindre le Saint-Laurent, il fandrait ensuite canaliser la rivière Saint-François, qui coule sur le sol canadien.

La jonction du Connecticut au lac Champlain pent s'opérer par l'intermédiaire du Lae Memphremagog. Les deux Laes se rattacherient l'un à l'autre au moyeu d'un canal qui remonterait le Black-River, affluent du lac Memphremagog, jusqu'à l'étang d'Ellegro. De ls, il est fairle de passer dans la rivère la McGle, tributaire d'au lac Champlain. L'étang d'Ellegro est à 64° au-dessus du lac Memphremagog. Le trajet entre les deux lacs Memphremagog et Champlain serait de 154° kiloun, avec une petet et contre-peute de 237°, 80°, 0n pourrait unie le Connecticut au lac Champlain sans passer par le lac Memphremagog, en suivant le vailon de l'Ogoni, qui se jette dans le lac Champlain prèse de Burlingtou, et cetui de Wells-River, affluent du haut Connecticut. Cette ligne aurait uu peu plus de 160 kilom. de long, et offrirait euviron 450° de peute et contre-peute.

Considérant le Connecticut comme la ligne centrale de la caualisation de la Nouvelle-Angleterre, on avait examiné jusqu'à quel point il scrait possible de lui rattacher

les autres tributaires de l'Atlantique plus septentrionaux que lui. Ainsi on avait étudié un canal du Connectient an Merriunek, par les vallons de l'Oliverian et du Baker's. Quittant le haut Connectient dans les environs de Haverhill (New-lampshire), on cêt réjoint le Merriunek à Plymouth, bien an-dessus de Concord, h'o ôt il porte aussi le nom de Pernigewasset. De fla, par les étunges de Syuan, le la Winnispiscogee, et le vallon du Cocheco, en passaut par Dover, on cêt atteint le Piscataqua, à l'embouchure duque est l'excellent port de Portsonotht (New-lampshire). D'autres tracés avaient été étudiés entre le Connectient et le Merrimack. On a reconnu ainsi que la jonction des deux Beuves exigerait un canal d'un assez faible développement, d'environ 65 kilom., mais où il y aurrit an moins 350° de peute et contre-pente. Le canal qui miririt le Merrimack an Piscataqua, par Plymouth et Dover, n'aurrit à peute que la jonction des deux Brussia de la Contre pente. Le canal qui miririt le Merrimack an Piscataqua, par Plymouth et Dover, n'aurrit à peur perès que la moitié de cette clutte à racheter; son parcours serait d'environ 100 kilom. en comptant la traversée du lac Winnispiscogee et des étangs de Squant, qui formerait le tiers de la distance.

En porissivant vers le Nord on rencontre, après lo lassin du Piscataqua, deux bassins peu condicirables, cerlu de Saco d'abort, et ensuite celu de Casro, dana lequel ou trouve quelques lars assez spacieux et sur le littoral duquel est latie Portland, ville principale de l'Etat de Maine. At delle set le grand bassin du Kennebee qui tornne ceux de Casro et de Saco, de manière à les envelopper par derrière et à devenir contigu a celui du Merrimack. Le bassin du Kennebee est partagé en deux vallèes éseudues, celle de l'Androsceggin, au mid, et celle du Kennebee, au nord, qui ne se réunissent qu'à quelques lieues de la mer. On a reconnu que la liaison du Merrimack ave l'Androsceggin était sistée, en reunotant l'Aunonosseuk, tributairé du haut Merrimack, pour déboucher dans l'Androscoggin, an-dessous des chutres situées dans la commune de Maynesborough, Le canal de jonction aurait 30 klona, de long avec 117-33 seulement de pente et contre - pente à franchir, fair remarquable à cause de la hauteur des montagnes qui borderaient le lête di parrage de chaque côté, surtout du côté de la mer.

Entre l'Androscoggiu et le Kennelee, on a vait découvert aussi uu tracé avantageux. En profitant des larse et des étangs dont cette région aboude, et et u les liant les uns aux autres et aux cours d'eau par des coupures, on pourrait aller du sommet des chutes de Chenery, sur l'Androscoggiu, à Gardiuer sur le Kennelee, a vex eune suite de petits canaxs, dont le développement total serait de 30 kilon,, et où il il y aurait que 54-790 de chute à racheter. Dans les cours d'eau à caualiser, il suffirait de ciuq harrages à des écluses nécessaires pour l'0-60 de peute. On déboucherait dans le Kennelee à Gardiner, en un bassin au bas diquel commence la navigation maritime, et qui cependant domite la marée lasse de 40-85.

En nième temps on songeait à un canal du Connecticut à l'Hodson, entre les villes de Springfield et d'Hudson, ou plus haut, par le vallon du Deerfield, affunct du Connectieut, et celui de l'Hoosack, affluent de l'Hudson. Cette entreorise eût été bien difficile.

On aurait eu ainsi nn réseau de canalisation étendu sur toute la Nouvelle-Augleterre, et communiquant avec les vastes régions de l'Onest par les canaux de l'État de New-York, qui partent de l'Illudson. Les tracés précédents auraient imposé un long détour aux marchaudiese qui araient eu à se rendre de Boston au Connectieut, et vice verd. Eu conséquence en avait proposé un canal plus direct qui, de Boston, serait allé déboucher dans le Councetieut à Springfield, par le vallon du Chickopee, et connue variaute une autre ligne atteignant le Councrétieut plus hant, vis-à-vis de confluent du Bereffeld; de manière à se rapprocher du point de départ du canal du Councetieut à l'Hudson, en supposant que cellui-ci ett remonté le vallon du Decréfield.

Ce plan général, auquel se rattachaient quelques embranchements, fut l'obiet des études qui eurent lieu dans la Nouvelle-Angleterre, après que le succès du canal Érié ent donné l'éveil dans toute l'Union. Ces études furent faites, soit par des ingénieurs qu'avaient choisis les législatures des États intéressés, soit au nom du gouvernement fédéral, par des officiers au service de l'Union. Le colonel Abert, du corps des Géngraphes, eût la principale part dans la préparation et la rédaction des projets dressés par ordre des autorités fédérales, et il s'acquitta avec distinction de cette tache complexe. Les habitants de la Nouvelle-Angleterre brûlaient d'imiter leurs voisins de l'État de New-York. A l'égard de l'Ouest, ils avaient alors un motif de plus que par le passé, pour tenir à ce qu'il·leur fût facilement accessible : l'esprit manufacturier s'était implanté parmi eux; des filatures de coton et de laine, et des fabriques d'étoffes, surgissaient de toutes parts dans leurs vallées; ils aspiraient à fournir de tissus et de divers articles manufacturés les populations agricoles de l'Ouest, Dès lors, l'idée de diverses lignes convergeant vers l'Hudson et même vers le lac Champlain devait fixer leur attention. Mais l'exécution du réseau de canalisation qui vient d'être esquissé eût été extrêmement dispendieuse. Le nombre des points de partage, compris entre le Kennebec et l'Hudson, et l'élévation de quelques-uns de ces points, étaient formidables. L'entreprise eût exigé le concours de plusieurs États, dans les conseils desquels les idées d'intérêt local ; bien ou mal entendu , ont souvent un empire trop exclusif. Elle était au-dessus des forces de l'esprit d'association, qui, dans la Nouvelle-Angleterre, n'a pas ou an moins n'avait pas alors confiance eu lui-même pour de grandes choses, et auguel les lois de cette partie de l'Union ne sont pas aussi favorables que celles des autres États (1). Enfin, raison décisive d'ajournement, on ne pouvait en attendre que des revenns très-modérés. Il n'y eut done ancune tentative générale de réalisation à la suite de ces études. Les travaux publics de la Nouvelle-Angleterre se bornèrent pour le moment à quelques ouvrages d'un faible parcours, ouverts sur une modeste échelle, c'est-à-dire à des dérivations dans les vallées du Connecticut et du Merrimack, et à quelques canaux sur lesquels nous reviendrons tent

<sup>(4)</sup> Dapois les lois de l'État de Massachusetts, charon des retinonaires d'une compagnie est personnellement responsable de lors les reagragement de tempografie. Ainsi, d'au ret Etat, d'ai y a par d'associations restabllelse à cet qu'in appelle, dans les rots de l'Etatos et en Angéterre, des compagnies avorportes, et, en Compagnie, adorant les rots de l'Etatos et en Angéterre, des compagnies avorportes, et compagnies, des compagnies avorportes, et en compagnie avorportes avorportes, et en compagnie avorportes avorportes

à l'heure, tels que le canal du Farmington, qui lie Northampton, sur le Connecticut, au port de New-llaven, et le canal du Blackstoue, qui unit la ville de Worcester au port de Providence.

Il y cut de plus quédjues ouvrages décachés, parmi lesquels le seul qui ait quelque importance est le canal de Cumberland et d'Oxford dans le Maine, ainsi désigné par les noms des deux comtés qu'il traverse. Il unit le port de Portland au lac Sebago. C'est un canal de 38 kilom, ayant 10°, 37 à la ligne d'eau, 5°, 49 au plafond et 1°, 22 de profondeur. Il y a vinget-aix cleuses. Un barrage et une écluse, dans la rivière Songo, étendeut la navigation à 48 kilom, plus haut, jusqu'aux étangs appelés Brandy-Pond et Long-Pond. On estime qu'il a coûté 1,333,300 fr. Il a été exécuté par une compagine à qui la législature du Maine a accordé le droit d'outrir une banque. Autorisé en 1827, il a été terminé en 1820. Il amène à Portland des bois de construction et de la potasse, articles principants du coumerce de l'État de Maine.

#### Chemin de fer de l'Ouest (Western Railroad),

1" Partie.

### Chemin de fer de Boston à Worcester.

Les projets de canalisation devaient, dans la Nouvelle-Augleterre, faire place à des chemins de fer. L'Etat de Massachusetts, participant à l'ardeur qu'artit provoquée le canal Erié en faveur des voies perfectionnées de comuunication, avait établi de bonne heure un Bureau des Travaux Publise (Board of Intenul Improvement). Des 1837, avant qu'on est revioncé à couvrir de canaux la Nouvelle-Angleterre, M. James F. Baldwin fut employé par le Bureau, pour l'étude d'un chemin de for de Bostou à West-Stockbridge, ville située sur la frontière occidentale de l'État, prix de l'État de New-Tork, et dans la direction de Boston au Beuve Iludson. Ce cliemin de fer, d'euviron 300 kilom, entre boston et l'Iludson, devait traverser l'État dans sa plus grande dimension, et permettre à Boston, à toute la population du Massachusetts et même à la majeure partie de celle de la Nouvelle-Angleterre, de profiter des canaux de l'État de New-York. Ou pensait qu'il conternit beaucoup moins qu'un canal, et, eu egard aux difficultés que présentait l'établissement d'une ligne avigable de Boston à l'Iludson, et au mode de construction alors en usage pour les chemius de fer, cette opinion était parfaitement foudée.

Entre Boston et West-Stockbridge, le pays est montagneux; il faut couper à peu presperiqualitairement une suite de valléées éparées par descrétes assez élevies. Aiusi, entre Boston et Worcester, il y a deux lignes de faite, dont l'une, la plus voisine de Worcester, csi à 132-50 au-dessus du port de Boston. Worcester est sur les honds du Blackstone, è environ 147-32 au-dessus de la mer. Entre la vallée du Blackstone et celle du Connecticut, que rencontre ensuite la ligne de Boston à West-Stockbridge, ily a un faite dont la bauteur au-dessus de Worcester varie de 133- 200°, et d'où il faut descentre jusqu'au Connecticut, qui vest, à Springfield, point qu'on désirait atteindre, et qui est le plus propier pour continuer vers l'Ouest, qu'à 12 au-dessus de la mer. Pour se rendre de la vallée du Connecticut dans celle de l'Ilhadon, il fant traverser une première crète, dont l'élération, dans le col le plus favorable, celui qui est dominé par le mont Washington, est de 489-89 au dessus du Connecticut, et de 461-90 au-dessus de la mer. De ce point culminant, il faut descendre de 150°, dans la vallée de l'Ilhoustonie; enfin, pour atteindre la vallée de l'Ilhadon, il faut remonter d'une cinquantaine de mètres et franchir un dernier point culminant, celui de Richmond, où la surface du sol est à 345° 26 au-dessus de la mer et au-dessus de l'Ilhudon,

A l'époque où opérait M. Baldwin, la machine locomotive n'était pas encore en usage. La seule force motrice usitée alors sur les chemins de fer était celle des chevaux. Le tracé de M. Baldwin fut donc différent de tout equi a put être proposé depuis. Les deux tiers du chemin de fer, tel qu'il le traca, auraient eu une pente de plus de 0°,0005. Les pentes de 0°,0114 à 0°,0133 y auraient été fréquentes, et, sur 21 kilom., il y aurait eu une pente de 0°,0160 à 0°,0152 par kilom.

Ce premier projet d'un grand chemin de fer de Boston à l'Hudoon fut bientôt abandonné. Cependant, lorsque l'on comut à Boston les merceilles régliésée par la machine loconotive sur le chemin de fer de Liverpool à Manchester, les habitants de Boston songérent à s'approprier cette belle découverte des arts. Des chemins de fer furent proposés dans diverses directions autour de Boston. L'un d'eux dut aller de Boston à Worcester, qui en était éloigné de 17 lieues par la route ordinaire, et où l'on comptait alors moins de 5,000 âmes. Ce chemin de fer était appelé à desservir un canton agricole plus fertile et plus peuplé que le reste du Massachusetts et, sur quelques points, parsonné de manufactures. En 1831, la compagnie fut autorisée, et, après qu'elle ent c'é organisée, le soin d'étudier la ligne fut confié à M. J.-B. Fessenden, qui, après avoir suivi les cours de l'École Militaire de West-Point, et avoir pris part à l'exécution de quelques travax, avait sarcouru les grands chantiers de l'Eurone.

Les études commencèrent des 1831. Plusieurs tracés se présentaient. L'ingénieur et les administrateurs de la companie se décidérent en faveur de cuti ugi passait le plus au midi, pensant que cette 'ligne pourrait un jour, sinon en totalité, au moins en partie, servie à un chemin de fre de Boston ven New-Yort. Le chemiu de fre, en par- l'ant de Boston, où le dépôt est placé dans Washington-Street, remonte, par une pente douce, le Charles-River, desceud ensuie dans le vallon du Concord, affluent du Merri-mack, et franchissant, par le vallon de l'Elisabeth, un second sommet plus élevé, gague la vallée d'un petit tribunière direct de la baie de Narragansert, le Blackstone, sur les bords duquel est bâti Worcester. La contrée qu'on traverse est foit niégale et même montueuse. Il semblait difficile d'y développer un chemin de fer autrement qu'an moyen de pentes asser midée et de courbes à très-petit rayon. Cependant, M. Fessenden est parvenu, sans une dépense considérable, à se tenir constamment en dessous d'une pente de 0°,0007. Ce maximum d'inclinaison subsiste sur 22 kilon. Les courbes ont toutes un rayon de plus de 489°, à l'exception d'une seule qui est tracée sur un rayon de 305°. La plus grande (lévitou qu'on a tetiegne set de 149°,75° au-

dessus du point de départ; on y arrive à peu de distance de Worcester, à 63 kilom. de Boston.

Le premier point de partage, entre le Charles-River et le Concord, est à 54°,44 andessus du point de départ. Il est à 98 kilom, de Boston, A la traversée du Concord, qui s'effectue à 28 kilom, de Boston, le niveau du chenin est à 41°,98 an-dessus du même point. De là, on remonte aux sources de l'Elisabeth, qui sont à une hauteur de 115°,99, et à 58 kilom. de Boston. Entre ces sources et le point culminant du chemin, il v a une dépression où la cote de hauteur est un instant réduite à 109°.

La ville de Boston courre une petite presqu'ile rattachée à la terre ferme par un sthme qu'on appelle le Col de Boston (Boston Nock). Ainsi entourée de toutes parts d'une nappe d'eau où les goélettes et les sloops trouvent presque partout un mouillage suffisant, la ville a une excellente position maritime. Mais, en revanche, elle n'est pas feriement aborable pour les chemins de fer. Pour faire communiquer celui de Worcester avec la ville, on a été forcé de l'établir sur pilotis ou sur un grillage de charpente pendant un intervalle de 1,500°, au travers du bassin que forme le Charles-River à son embonchure, dans une des parties de ce hassin où il y a le moins d'estre de l'établir au le charge de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de la vien de la comme de la charge de chassin où il y a le moins d'estre de l'accession de l'access

Les ouvrages d'art sont très-peu nombreux; mais il a fallu d'assez grandes tranchée et de foris remblais. Ainsi, sur un espace de 6 kilom., qui commence à 15 kilom. de Boston, ou trouve, entre autres terrassements, un remblai de 13°,25 de haut, et une tranchée de 15°,76. Il y a une autre tranchée, dans une roche de serpentine et de granit, qui a jusqiu'à 14°,93 de profondeur. La somme des déblais et des remblais pour tout le chemin est de 1,830,900 ······. Le talus adopté pour les remblais et pour les tranchées est ordinairement de 1; de hase pour 1 de hauteur. Dans les tervains cousietaits, dans les banes argilleux, ran excembe, il se de 1: de base pour un de hauteur.

Les terrassements et les travans d'art furent, des l'origine, exécutés pour une double voie; mais une seule voie fut posée d'abord; la seconde ne l'a été que récemment. La largeur de la voie est, comme pour les autres chemins de fer-des États-l'nis, celle qui a été adoptée pour le chemin de fer de Liverpool, de 1º,44 entre les rails. L'especement des deux voies est de 1º,83. L'eournement des remblais est de 7º,83. L'eournement des reux voies est de 1º,83. L'eournement des reux voies est de 1º,83. L'eournement des remblais est de 7º,84. L'eournement des remblai

La traversée des routes se fait par un passage de niveau, à moins que le chemin ne soit d'ailleurs obligée de se tenir en contre-hant ou en contre-las. Dans la plupart des autres Etats, il n'ya, en pareil cas, ni barrières pour fermer la route quand le convoi du chemin de fer approche, ni gardes pour avertir le public et faire le service des barrières. Dans Fifat de Massachuests es spécautions sont de rigueur. Le chemin de fer n'a aucune clôture à droite et à gauche, excepté à la traversée des villages et pris des lieux habités.

La superstructure est plus soignée et plus permanente que sur les chemins de fer dont nous avons parlé jusqu'à présent. Elle repose sur une muraille en moellon grossier, placé sous chaque rañ, dans un fossé de 0°,61 de large et de 0°,76 de profondeur. Le plus ordinairement cependant cette muraille se réduit à de la pierre cassée, dont on remplit le fossé, et qui est de l'échantillon de celle qui sert à charger les routes. Des traverses en bois, couchées sur les deux murailles de pierre, supportent les rails. Ceux-ci sont entièrement en fer, comme ceux dont on se sert en Europe. Le rail est tié anx traverses par le movem de chairs ou coussinets en fonde.

Les traverses sout distantes de 0°,91, de centre à ceutre. Leur longueur est de 2°,29 à centre à ceutre. Leur longueur est de 2°,29 à locat (volum pseudo-accia).

Le rail est léger; il ne pèse que 19<sup>164</sup>; 84 par mètre courant. Le coussinet ou chair pèse 6<sup>166</sup>, 35. Le rail se fixe dans le coussinet au moyen de deux petites clatettes de fer. Le coussinet est uni à la traverse de bois par quatre clous pesant 255 gram. chacun.

La longueur totale de ce chemin de fer est de 70 ! kilom.

A la fin de 1835, quand le chemin de fer était déjà fort avancé, on regrettait de ne pas vroir employé un rail puls ouvrel. On pensait aussi qu'on avait fait un usage excessif de la fondation en pierre cassée. M. Fessenden me disait alors que, là où le terrait estait bien asséeté, saur du sable cousisant, par exemple, la melleure fondation ciu celle qui se récluisait à un double cours de longrines plates, d'environ 10 centimét. d'émisseur, entreré sons les traverses, au-dessous de chacun des deux rails.

Commencé en 1832, il fut livré à la circulation en 1835.

Exécuté à une voie, il avait coûté, à la fin de 1835, 6,666,700 fr., y compris un emplacement de 15,800 - · · · dans la ville de Boston.

Cette dépense se subdivisait ainsi:

|                                             | Pour l'ensemble<br>du chec-in. | Par kilossitre. |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Terrassements, ponts, direction des travaux | 2,933,300%                     | 41,6076         |
| Superstructure                              | 2,133,400                      | 30,261          |
| Terrains.                                   | 693,300                        | 9,831           |
| Bătiments                                   | 320,000                        | 4,539           |
| Materiel                                    | 586,700                        | 8,322           |
| TOTAUX.                                     | 6,666,700                      | 94,563          |

En 1837, après la pose de la seconde voie, la dépense s'est trouvée de 9,000,000 fr. en tout, ou de 127,660 fr. par kilom.

Ce chemia de fer est desservi par des locomotives. En 1838, la compagnic en avait dix, dont six anglaises, asvoir : cinq de R. Stevenson, une de E. Bury, me de la Milldam Foundry de Boston, une de la Locés and Comd Company de Lowell, et deux de Baldwin de Philadelphic. Il y avait constamment en activité cinq de ces uneclines, faisant chezune deux voyages par jour, avec une vitesse de 25 kiloni.

par heure, temps d'arrêt compris. A chaque voyage de 70 ; kilom., le service de la machine coûtait 88 fr., dont 42 fr. 13 c. pour 4<sup>nm</sup>66 de bois, 31 fr. pour l'entretion de la machine, et le reste pour le mécanicien et le chauffeur, l'huile, etc.

Le chemin de fer de Boston à Worcester, quojqu'il raverse une des parties les plus habitées du Massachusetts, n'a cependant à sa portée qu'une population peu nombreuse. Excepté Boston, qui est une ville considérable, toutes les localités qu'il rencoutre sont fort petites. D'après un rapport adressé, en 1832, aux actionnaires, par le conseil d'administration, la population des communes qui d'estient avoir recours au chemin de fer, déduction faire de celle de Boston et de ses faubourgs, s'était trouvée, lors du recensement de 1830, de 68,949; et dans l'Etat de Massachusetts l'accroissement de la population est relativement modéré, parce que tous les terrains de home qualité y sont déjà mis en culture, et qu'il fournit beaucoup d'emigrants pour la vallée du Mississin.

Dans la Nouvelle-Angleterre, d'ailleurs, il faut pen compter sur les voyages de plaisir, qui chez nous doiveut, le dimanche, attiere la foute des villes, et surtout celle agrands centres, sur les chemins de fer. Dans cette partie de l'Union, plus que dans le reste des Etats-Unis, plus que dans les autres régions occupées par la race auglosaxonne, le dimanche est consacré aux pratiques religieuses. Les habitants de Boston passent cette journée dans leurs temples et dans leur famille. Au lieu de donner, le dimanche, des prouduits extraordinaires, le chemin de fer de Worcester est ce jour là d'un rapport nul. Rendant eux-mêmes un volontaire hommage aux principes religieux de leurs compatriotes, et aux idées admises autour d'eux sur la celébration du septième jour, les propriétaires du chemin de fer suspendent le service tous les dimanches. Le chemin de fer de Boston à Worcester n'est ouvert au public que six jours de la se-mine. Lorsque je-fais à Boston, cu 1835, un natre chemin de fer aboutissant à cette ville, celui de Boston à Lowell, suivait la même règle. Le chemin de fer de Boston à Vorvoidence, qui c'âtai termine à la même épouce, ne chômsti famais.

D'après les communications reçues par la compagnie, en 1832, des entrepreneurs des messageries qui faisaient le service entre Boston et Worcester, et entre divers points des coutés que traverse le chemin de fre, et d'après les relevés de l'une des Barrières de la route à péages qui va de Boston à Worcester, il y avait alors, sur la ligne du chemin de fer ou à côté, un nouvement de 84,000 voyageurs, dont le chemin de fer devait attiere à lui la majeure partie, savoir:

| Dans des voitures particulières,        |            |      |    |    |  | 60,000 |
|-----------------------------------------|------------|------|----|----|--|--------|
| Dans les voitures publiques de Boston à | Worcester. | <br> | ٠. |    |  | 14,000 |
| Dans d'autres voitures publiques        |            | <br> |    |    |  | 10,000 |
|                                         | Total      | <br> |    | ٠. |  | 81,000 |

Cependant la compagnie admettait que la moitié des personnes qui allaient eu voiture particulière pontrait lui échapper, ce qui ent réduit sa clientelle à 54,000 personnes. Il y avait, en outre, un mouvement de 30,000 tonneaux de produits manufacturés, de denrées coloniales et de produits agricoles, dirigés des ports de Boston et de Providence, vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers le littoral. La compagnie espérait s'emparer d'une partie de ce transport.

- La compaguie du chemin de fer de Baton à Providence prend 2 doil. (10 fr. 66 c.) pour un trajet de 67 kilom., ou par kilom. 0 159 Celle du chemin de fer de Boston à Lowell prend 1 doil. (5 fr. 33 c.) pour 12 kilom., ou par kilom. 0 1427

La compagnie a organisé, en 1836, le service des marchandises qui lui a été trèsprofitable, quoique, pour certains objets, le canal du Blackstone, qui débouche à Providence, lui fasse concurrence. Les prix de transport adoptés par la compagnie son :

Dès l'exercice 1837, la recette du service des marchandises monta aux deux tiers de celle du service des voyageurs. Pendant ce même exercice, ce service produisit brut 30 p. 100 de plus qu'en 1836. Au contraire, le produit des voyageurs fut stationnaire, ou du moins n'eprouva qu'un accroissement de 1; p. 100.

Pendant l'année 1838 la recette a été :

| Service   | des Voya<br>des Marc | handis s.    | • | : | : | 597,504 fr.<br>505,744 |
|-----------|----------------------|--------------|---|---|---|------------------------|
| Les frais | d'exploit            | TOTAL.       |   |   |   | 1,103,248<br>456,384   |
| Le béné   | ice net a            | lonc été de. |   | , |   | 646,861 fr.            |

La loi qui autorise la compagnie, ne lui fixe aucun maximum pour les péages et pour les frais de transport; mais elle donne à la législature le droit de reviser, de dix en dix ans, les prix adoptés par la compagnie dans le cas où, pendant la période décennale, le revenu net moyen de la compagnie aurait dépassé 10 p. 400.

Pendant un delai de trente ans, à partir du vote de la loi, la compagnie a le privilége exclusif des communications par chemin de for entre Boston et Worcester. Il est dit, art. 5 de cette loi, que, durant trente ans, aucun autre chemin de fer ne sera condédentre Boston ou les communes voisines de Roxbury, Brookline, Cambridge et Charlestown, et Worcester on tout autre point situé dans un rayon de 8 kilom, autour de l'extrémité occidentale du chemi. 2º Partie du chemin de fer de l'Ouest.

## Chemin de fer de Worcester à la limite des États de Massachusetts et de New-York, ou de Worcester à West-Stockbridge.

Pendant que la compagnie du chemin de fer de Boston à Worcester était à l'œuvre, le projet du chemin de fer de Boston à Hubdon, qu'on d'esignait sous le nom de l'Ettem Radrond on chemin de fer de Boston à Hubdon, qu'on d'esignait sous le nom de l'Ettem Radrond on chemin de fer de l'Omest, continuait à orcuper quedques-anns des citoyens de Boston. Des 1833, il fut autorise par la legislature du Massachusetts; il ciait dit dans la loi que, de l'extrémité du chemin de fer de Boston à Worcester, il serait dirigé vers Springfield, sur le fleuve Connectient; que, de la, il s'avancerait vers la limite octientale du Massachusetts, e'cs-à-dire vers l'Ettad to New-York et vers l'Iludon, de manière à s'mir à tont chemin de fer qui, du comté de Berkshire, irait joindre ce dernier fleuve.

En 1833, M. J. M. Fessenden étudia là ligne de Worcester à Springfield. L'année suivante, les études farent reprises par le major W G. Me Neill du corps des Géographes, ingénieur habile dont le nour revient souvent daus l'histoire des grands travaux de l'Union. Le major Me Neill, peudant les années 1836 et 1837, étudia la ligne dans totte l'étendue de l'Etat de Masseduestis, à partir de Worcester, aidé surtout de MM. G.-W. Whistler et W. H. Swift; et c'est sur son tracé que la compaguie ées mise à l'ouvrage.

Le chemin de fer, partant de Worester où il s'unit avec celui qui vient de Baton, traverse le Blackstone, passe à l'ouest du village de New-Worvester, coupe un peiti affluent du Blackstone, è le Kettle Brook, et otoie la colline appele'e crète de Henshaw (Henshaw Higuel) jusqu'il la rencoutre du French-River. Après aroir passé ce cours d'eau à Clappville, il continne à s'avancer, au travers d'un terrain traviné par une multitude de ruisseaux, vers la ligne de partage des eaux entre le Connectient e Blackstone, et attein le point enlimant à 12 i kliom. de Worester, par le col de Morey. De là il descend vers le Chickopee par le vallon du Cranherry-Meadow Creek, son affluent, et il se developpe à rôte du Chickopee sur long espace, c'est-à-dire jusqu'à une douzaine de kilom. du point où le Chickopee speite dans le Connectient. Springielle et à 6 kilone, et aval du confluent du Chickopee; on atteint ectte ville eu quittant les bords du Chickope pour descendre le petit vallou da Garden Brook.

Il a faltu une tranchée de 12°,50 pour réduire l'élévation du point de partage à 131°,15 au-dessus de Worcester, et la pente amprès de ce point, à 0°,0005 par mètre. Cependant en se portant un peu plus an midi, et en dépensant 400,000 fr. de plus, on eft pa réduire le maximum des pontes à 0°,0006 par mètre. Le minimum des rayons de courbure est, dans cet intervalle montagneux, de 350°; mais, à part trois ou quatre cas, on a y rencontre pas de rayon de moins de 437°.

A partir d'une des branches du Chickopee, le Seven Mile Creek, qu'on rencontre à 31 kilom, de Worcester, la peute est genéralement moindre. De ce point à Stony Hill, on Fon abandonne le Chickopee, après avoir passe jun Esat-Brookfield, Warren et Sedgwick, et avoir frunchi divers ruisseaux, r'els que le Seven Mile Greek, le Five Mile Creek, le Twelve Mile Brook, et s'être transporté de la rive droite sur la rive gauche, il y a 43 ; kilom. Le maximum de pente est, sur cet espace, de 0'7,0082, Il y a nne seule contre de 500° 20 de ravon, et tente-deux autres de rayous plus grands.

De Stoay Hill, le chemin de fer se dirige, comme on l'a vn, sur Springfield par le vallon du Garden Brook, et facnicit te Connecticustre un pont joé à environ 750° en annot de la ville. De Stoay Hill jusqu'aux abords du fleuve, le terrain offre une pente fort donce; mais, le Heuve coulant au fiond d'une dépression profonde, on a dd, en Sapprochant de lui, porter la pente à 6°,008°S, to passe le Connectient, à 14 kilom. de Stoay Hill, et à 88°; kilom. de Worvester, sur un pont d'environ 6° d'élevation aux dessus de l'élèrage. Me Fessende a vanit aborde les Connectient par le vallon du Hill-liver, situé à 3,000° en aval de celui du Garden Brook, afin d'avoir une pente plus moderée. Le chemin, ainsi arrivé au bord du Connectient, s'est aboissé, depuis le point de partage entre cette vallée et celle du Blackstone, de 200° sur un parcours de 67 kilom. Sur la rive droite du Connectient, il a en à surmonter une différence de ni-veau presune double, dans une space qui est à peu près le même.

A cet effet, le chemin a cié trace lateralement au Westfield-River, affluent de droif e du Connecticut, qui débouche dans ce fleuve à quolisse centines de mitres au-dessous de Springield. Ou va rejoindre le Westfield-River au monlin d'Ashley, On entre ainsi dans le dédide de la montagne de l'Asol, à 21 t. Hôm, du Connectieut on à 35 t. Hôm, de Suns Bedidie de la montagne de l'Asol, à 21 t. Hôm, du Connectieut on à 35 t. Hôm, de Keptish Hill; parcenn au point où plusieurs rameaux, se réunissent pour former le Westfield-River, on continue à remontre d'une créte nassire et allougée, formant la séparation entre le bassin du Connecticut et celui de l'Hudson, et aussi entre le bassin du Connecticut et celui de l'Hudson, et aussi entre le bassin du Connecticut, et celui de l'Housatonie, petit fleuve qui est compris entre les deux autres, et qui ass source dans cette crète, prés d'un ceutre d'où sortent également le Farmington et lo Westfield, affluents du Gomercient, de stellin, à 65 klôm, d'u Connecticut, le col de Washlington, et l'on entre alors dans la vallée de l'Housatonie. Le col est à 438°, 93 au-dessus d'un connecticut, et col de Vasshington, et l'on entre alors dans la vallée de l'Housatonie. Le col est à 438°, 93 au-dessus d'onter lequel et chemin de fer traverse le fleuve, ou enfin à 451°, 90 au-dessus de la nor. Au moyen d'une tranchée de 7°,93, on réduit l'édécation à franchi à 242°, 48 au-dessus du pouts.

Dans cette vallée, le chemin descend du point culminant, par le moulin de Merriman, en marchant droit au nord, par les terraines situés à l'onest de l'étang appelé Mud Pond, et en longeunt le ruisseau qui sort de cet étang. On tourne ensuite avec ce ruisseau à l'ouest, et, arrivant aims à l'Housatonic près de la villé de Pittsfield, on le traverse sur un pont dont le tablier est 300°,88 au-dessus de la mer; pais on s'en sépare pour remonter un de ses affluents venant du col de Richmond. Au debà de cecol, on marche vers le midi, afin de se joindré au chemin de fer de West-Stockbridge à l'Hudson. Le point culminant de Richmond est à 28 kilom. de celui de Washington, et à 33 kilom. du Connecticut. Le point où le chemin de fer rencontre la limite des deux Ents de New-York et de Massechusette set à 8 kilom. Pus loin; c'est-3-dire à

101; kilom. du Connecticut, à 180; kilom. de Worcester, et à 260 kilom. de Boston; l'élévation de ce point au-dessus du niveau de la mer ou au-dessus de l'Hudson, est de 277°,55. La jonction du chemin de fer, avec celui qui part de West-Stockbridge pour se rendre à l'Hudson. s'opère près de la limite des deux États.

Depuis le défilé de Tekoa jusqu'an eol de Washington, le terrain présente beaucoup de difficultés; il set fort essarrés; sur 41 kilon, il flut montre de 369°,50. Pendant les 22 premiers kilom., la configuration du terrain n'a permis de racheter que 114°,22, et le uaximum d'inclinaison dans cet intervalle est de 0°,0078 par mètre. Pendant les autres 19 kilon, il a fallu racheter 235°,28, equi suppose une pente moyenne de 0°,013 par mètre. Mais la pente a dû, sur quelques points, être portée à 0°,0156 par mètre.

Du col de Washington au pont sur l'Houstonic, dans la commune de Pittsfield, di y a 15 kiloux, et le chemin de fre descend de 138. D'abrol, pendant 6 kilom, dans se prairies d'Hindsdale, il n'y a en tout que 10° de pente; mais il reste ensuite 128° de différence de niveau à répartir sur 9 kilom., et, dans cet intercalle, la pente va jusqu'à 0°,0156 par meire. De là, pendant 6,116°, la pente est fort modérée, le chemin va tautôt en monitant, tautôt en descendant saus que la pente dépasse 0°,0088 par mêtre. Puis, pendant 7,523°, en renountant jusqu'à no point culminant de Richmond, oû le chemin de fer se tient à 324°,06 au-dessus du pout de Springfield sur le Connecticut, où à 32°,36 ac-dessus de la mer, la pente ne va pas au delà de 0°,0085. En descendant de là jusqu'à la froutière de l'État de New-York, on a pour maximum d'inclinaison 0°,0106 par mètre.

Dans la partie montagneuse qui va du défilé de Tekoa à la frontière du Massachusetts et de l'Etat de New-York, il y a quelques courbes de moins de 500° et même de moins de 300° de rayon. Il y en a une, d'un faible développement, dont le rayon est de 250°.

En fait d'ouvrages d'art, il n'y a sur toute l'étendue du chemin de fer que le post sur le Connectieut qui puisse être remarqué. C'est un pont en charpente, avec piles et culées en maçonuerie. Il est un peu oblique par rapport au fil de l'eau, et long d'envirou 360°. Le Connecticut a, au point où on le traverse, une profondeur variable de 3° à 4°5.6

Il y a aussi des tranchées et des remblais assez considérables. On n'y trouve aucun sonterrain.

Le chemin de fer est à une sente voie, et même les terrassements et les ouvrages d'art n'ont été établis que pour une voie. Le major Mc Neil a combattu inutilement cette détermination des administrateurs. La largeur à laquelle on paraît définitivement s'être arrêté est celle de 6°,10 dans les tranchées, et de 4°,88 au couronnement des remiblis.

La superstructure du chemin de fer de Worcester à West-Stockbridge doit être établie d'une manière permanente, c'est-à-dire avec un rail en fer au lieu d'un rail en bois recouvert d'une simple hande de fer. Dans un rapport spécial sur ce sujet, le major Mc Neill recommandait le rail en forme de T renversé, c'est-à-dire à base large et épatée, qui est employé très-fréquemment aux Ents-Unis, et qui a été essayé sur quelques points du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Les rails seraient poés sur des traveress, reposant elles-mêmes sur des longrines enterrées au-dessus d'une fondation bien étanche, qui formerait une ligne continue au-dessous de chaque rail. Le major Me Neill bésitait entre des traverses en bois et des traverses en pierre; ette hésitation n'avait d'autre cause qu'un désir d'économie, car il déclarait préférer les traverses en pierre; et même il pensait pouvoir se les procurer à des prix qui ne seraient pas excessifs, parce que le chemin de fer s'étend sur un pays de formation primitive. Il évaluait la superstructure d'une voie à 34,000 fr. par kilom., avec des traverses en bois, et à 45,500 fr. par kilom., avec des traverses en pierre.

Nous reviendrons plus tard sur ce mode de superstructure comparé aux antres systèmes.

Ce chemin de fer est appelé à rendre de grands services à la ville de Boston et à la Nouvelle-Angleterre tout entière. Il doit servir de ligne de transport pour les voyageurs et pour les marchandises en même temps; et il n'est pas probable que jamais, ou au moiss de bien longtemps, il soit remplacé, pour ce dernicr objet, par un canal, C'est un motif pour regretter qu'il n'ait pas été tracé avec des pentes moins rojdes. Entre le Connecticut et la Frontière de l'État de New-York, d'après un rapport des ingénieurs, en date du 18 juin 1837, sur un développement total de 101 ; kilom., il y aurait 43 kilom. où la pente dépasserait 0°,0095 par mètre, 39 kilom. où elle excéderait 0",0114, et 14 kilom. où elle serait entre 0",0152 et 0",0156 nar mètre. En dépensant, vers le point culminant et dans les autres passages difficiles, 1 million de doll, de plus, c'est-à-dire un quart ou un cinquième en sus de ce que doit absorber l'entreprise, pour pratiquer des tranchées, ouvrir quelques souterrains, ou seulement allonger le parcours, afin de répartir la pente sur un plus long intervalle, on eût beaucoup amélioré les conditions de l'exploitation, et augmenté les avantages que le public doit retirer de cette ligne. Il est difficile de croire que les capitalistes de Boston, ville où il y a beaucoup de lumières de tout genre, à ce point qu'on la qualifie de l'Athènes de l'Union, et où il n'y a pas moins de natriotisme, n'eussent pas accordé leur asseutiment et leur concours à cette combinaison, s'ils en enssent été vivement sollicités.

Ce chemin de fer est, avons-nous dit, exécuté par une conpagnie. En 1836, l'État de Masachusetts, dérogeant à la rèje qu'il paraissait s'être inflexiblement tracée, de ne pas intervenir financièrement dans les entreprèses des compagnies, s'est inscrit au nombre des souscripteurs pour l'utilion de doil. (5,333,000 fr.). En 1839, à sa souscription, il a joute une avance de 1,200,000 doil. (6,000,000 fr.).

#### 3º Partie du chemin de fer de l'Ouest.

## Chemin de fer de West-Steckbridge à l'Hudson.

## Chemin de fer projeté entre West-Stockbridge et Albany et Troy.

Parvenu à la frontière de l'État de New-York, dans les euvirons de West-Stockbridge, le chemin de fer de l'Ouest devait uécessairement être prolongé jusqu'à l'Hudson, Plusieurs directions se présentaient, Couvenait-il de se diriger sur Albany, ou , pour abréger le traiet et diminuer la dépense, marcherait-on tout droit vers le fleuve de manière à l'atteindre à la ville d'Hudson? Deux compagnies se sont formées et ont adopté chacune une de ces deux directions. Celle du chemin de West-Stockbridge à Hudson, appelé chemin d'Hudson et de Berkshire, du nom de la ville de l'État de New-York et du comté de l'État de Massachusetts qu'il est destiné à réunir, est la seule qui ait réalisé son entreprise. Diverses circonstances lui ont été en aide. 1º Le chemin de fer de Catskill à Canajoharie débouche sur l'Hudson, non loin de la ville d'Hudson, et permet d'arriver à l'Ouest en passant par cette ville. 2 Cette ligne était plus favorable à diverses industries locales qui opèrent sur des objets fort pesants. Ainsi, dans les environs de West-Stockbridge, il y a quelques hauts-fourneaux qui ont à envoyer des fontes moulées à New-York, et des fontes brutes aux forges de Saugerties. situées sur la rive droite du fleuve, en aval d'Hudson. Il existe, dans le même canton, des carrières de marbre blanc, de belle qualité, pour la construction des édifices publics et privés. Une certaine quantité de blocs de ce marbre a été expédiée nonsculement à New-York, mais encore à Philadelphie, et y a été employée, de préférence aux marbres du voisinage, pour les belles maisons de l'héritage du fameux banquier Girard (Girard buildings), daus Chesnut-Street. Or, pour le transport de ces marbres, qui ont à descendre le fleuve, il vaut bien mieux le rejoindre à lludson qu'à Albany. Enfin, les propriétaires des carrières et des forges étaient impatients de se soustraire aux exigences de la compagnie de la route à barrières de West-Stockbridge à Hudson; car, en raison de ces exigences, il n'y avait pas de bénéfice pour les rouliers à voiturer la fonte, de West-Stockbridge au fleuve, sur le pied de 43 cent. par tonne et par kilom. Le chemin de West-Stockbridge à Hudson a donc été exécuté le premier. Il a été terminé eu 1838. Il est à une voie, et il est desservi par des locomotives. Sa longueur, denuis West-Stockbridge, est de 51 f kilom. Denuis le point où il se réunit au chemin de fer de l'Ouest, elle est de 48 kilom,

Le trajet de Boston à l'Iludson est ainsi de 308 kilom.

Le chemin de for de West-Stockhridge à Albany aurait à peu près la mène longueur que celui d'Illudson. Il sera exécuté parce qu'il doit ouvrie le Nord au Westera Bailroad, et parre que, entre Albany et Canajoharie, le tracé du chemin de for d'Albany au lae Erié est bien supérieur sous le rapport des peutes, et, par conséqueut, de l'économie des frais de traction, à celui de la ligue de Catskil à Canajoharie.

Il y a même lieu de croire qu'il sera prolongé jusqu'à Troy, parce que cette ville a

acquis leaucoup d'importance, et qu'elle a un chemin de for allant directement uvers le Nord, ce dont Allansy est dépouvre. Enfa, Allany es sur la rive droit dieuve, et Troy sur la rive gauche, c'est-à-dire du même côté que le chemin de fer venant de Boston et 'de West-Stockbridge, et l'intérêt de la navigation interdirait peut-être de jeter, à Albany, un pont sur l'Hudson; à Troy, au contraire, un pont, qui n'est pas nécessaire pour consumuniquer avec la Ville, mais qui est indispensable pour continuer dans la direction du Nord et de l'Ouset, a d'àp été construit, comme nous l'avons vu, pour le chemin de fer de Troy à Ballston Spa on de Troy vers le Nord (t').

Le trajet de Boston au lac Érié, en chemin de fer, sera ainsi, par la voie de Catskill, de 803 kilom., et, par celle d'Albany, de 845 kilom., savoir :

| · ·                                            |     |            | -           |
|------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
|                                                | PAR | CATSULL.   | PAR ALBERT. |
| De Boston à la frontière de l'État de New-York |     | 260 kilom. | 260 kilom.  |
| De cette frontière à l'Hudson                  |     | 48 (2)     | 48          |
| Passage d'une rive de l'Hudson à l'autre rive  |     | 10 (3)     |             |
| De la rive droite de l'Hudson à Buffalo (4)    |     | 485        | 507         |
|                                                |     |            |             |
| TOTAUX                                         |     | 803 kilom. | 815 kilom.  |

#### Embranchements du chemin de fer de l'Ouest.

Divers chemins de fer, aujourd'hui en cours d'exécution, rattacheront au Western-Railroad plusieurs ports de la Nouvelle-Angleterre. Il se relie aussi à quelques canaux exécutés antérieurement, mais qui cependant aujourd'hui peuvent être considérés, par rapport à lui, comme des embranchements.

#### Chemin de fer de Worcester à Norwich.

Ce chemin de fer a dééautorisé par une loi de l'État de Connecticut, en 1832, et par une loi de l'État de Massarhusetts; en 1833. Il est en majeure partie dans le premier de ces États. Il passe du petit bassin du Blackstone dans celui de la Thames (Tamise), qui se jette dans l'Atlantique au port de New-Loudon. Le point de partage entre les deux bassins, situé à 10 kilom. de Worcester, est fort peu élevé au-dessus de cette ville; il n'est qu'i 175-748 au relassus de la mer. Il est donc très-facile d'aller d'un

<sup>(1)</sup> On a vu (2055 27), que ce post avait une traves mobile pour le passage des sloops, en très-petit nombre, qui remonente plought Wortford, ou qui ce descendent. L'établissement d'un poul pareil, à Albany, génerait les battiennés à voites et les batteux à rapuur de Troy.
(i) Il y a, en que, s; à tilon, de benaîn de fre, entre West-Stockbricke et le point de reponsate du chemin de far.

<sup>(9)</sup> Il y s, en outre, 5 kilom. de chemin de fer, entre West-Stockbridge et le point de rencontre du chemin de fer venant de Boston.

<sup>(5)</sup> La ville d'Hudson et celle de Catskill ne sont pas vis-à-vis l'une de l'autre sur l'Hudson.

<sup>(4)</sup> Foir pages 27 4 et 275.

basin à l'antre avec une inclinaison modérée. Une fois dans la vallée de la Tamise, on suit successivement le French-River et le Quinebaug, qui se versent l'un dans l'antre, et on arrive ainsi presque en ligne droite en tête de la baie de la Tamise, à Norwich, après un parcours de 94 kilom. Sur la route, on ne rencontre autun centre de population; on y trouve quelques villages, diverses mannfactures et des filatures de coton et de laine accompagnées d'atteliers de tissage, sans compter les fabriques de Norwich et de Worcester, qui sont multipliées; les filatures de laine à proximité du chemin de fer sont au nombre de 27 celles de coton, de 75.

Le maximum de pente est, sur ce chemin de fer, de 0.0038 par mètre.

Il doit être à une voie seulement.

La superstructure a été établie d'une manière permanente; le rail est en fer, du poids de 27 kilog, par mètre courant.

Les terrassements et les travaux d'art, qui se réduisent à quelques petits ponts, ciaient terminés au commencement de 1839. Les rails étaient achetés, et on supposait alors que la dépense de construction serait d'environ 8,000,000 fr., ce qui reviendrait par kilom. à 87,107 fr.

Le chemin de fer de Worcester à Norwich, en même temps qu'il contribuera au mouvement giorârd du chemin de fer de l'Duest, dois servi na transport des voyageurs entre New-York et Boston. Les bateaux à vapeur conduiront le public, par le détroit de la Longue-lle, de New-York à l'embouchure de la Tamise, et de là à Norwich, d'où lis iront en chemin de fer à Worcester et à Boston. Il paraît même qu'il a été entrepris principalement en vue de servir ainsi aux communications actives qui ont lieu entre Boston et New-York, quoique dél'a, avant qu'on ne commerçàt les travaux, un autre chemin de fer vint, de Boston, déboncher sur le détroit de la Longue-lle, à Stonington, à quelques lieues à l'est de l'embouchure de la Tamise; de Stonington, de magnifique bateaux à vapeur transportent la fonle des voyageurs jusqu'à New-York en quelques leures.

L'État de Massachusetts a accordé à la compagnie une avance de 2433,000 fr. Ces ville de Norwich lui a reculu le unême service pour une somme de 1,066,000 fr. Ces avances consistent à garantir les intérets d'un emprunt fait par la compagnie, Jusqu'a concurrence de la somme indiquée; ainsi que nous l'avons dejà dit (prige 289), c'est ce qu'on appelle préter le crédit de l'Etat.

#### Chemin de fer de Hartford à New-Haven, et chemin de fer projeté de Springfield à Hartford.

Un chemin de fer projeté depuis longtemps doit unir le Western-Railroad à la ville de llartford, située sur le las Connecticut. D'après un rapport de M. Fessenden, le terraiu est extréumement favorable. La pente serait uniformément de 0°,00047 par mètre : la distance est de 37 kilom. seulement.

Ce chemin de fer a été autorisé. Le pays qu'il doit traverser est riche et industrieux. Il ne peut tarder d'être construit.

De Hartford, un chemin de fer, dont la construction est avancée, se rend à New-

Haven, ville située sur le détroit de la Longue-Ile, et qui est la plus importante du Connecticut. Le traiet est de 59 kilom.

Sous le rapport des pentes et des courbures, le chemin de fer de Hartford à New-Haven est dans des conditions avantagenses. Le maximum des pentes y est de 0°,0050 par mètre. Les rayons des courbes sont de 750° au moins.

#### Chemin de fer de l'Housatonic.

Ce chemin de fer doit descendre la vallée de l'Housatonic, depuis West-Stockbridge, où il rencontrera le Western Railroad, jusqu'au port de Bridgeport, sur le détroit de la Longue-lle. On l'a commencé en 1838, en remontant de Bridgeport à New-Milfort, sur un intervalle de 56 kilom. De là à West-Stockbridge il y auvait une centaine de kilom.

#### Canal du Blackstone.

Ce canal descend de la vallée du Blackstone, qu'on appelle aussi Pawineket dans la partie inférieure de son cours, depuis Worcester jusqu'à Providence (Rhode-Ishal), quiest le principal port de commerce de la baie de Narragausett, et qui, en 1830, lorse du dernier recessement, était en population la seconde villé de la Nouvelle-Angletore. Les dimensions de ce canal sont petites; il a 10°,37 de large à la ligne d'eau, 5°,49 an pla6nd, et 1°,22 de profindeur. Les écluses, au nombre de quarante-buit, rachetant 137°,25 de pente, ont 26°,40 de long sur 3°,05 de large. Son développement est de 72 kilom. On estime qu'il a coûté 3.290,000 fr., ou par kilom 4.4441 fr.

La vallée du Pawtucket contient un bon nombre de manufactures que ce canal est naturellement appelé à approvisionner et à desservir.

Commencé en 1825, le canal du Blackstone fut terminé en 1828.

## Canal du Farmington.

Ge canal, situé dans les États de Massachusetts et de Connecticut, quitte le fleuve Connecticut à Northampton, joile petite vitile du Massachusetts, pour se rendre à la belle rade de New-Haven par la rive droite du Connecticut, presque parallèlement au fleuve, en coupant transveraslement les vallons de plusieurs de ses affluents, et notamment ceux du Westfield et du Farmington. Il n'a présenté que de médiocres dificultés d'exécution. Quoiqu'il se tionne à une certaine distance du fleuve, il n'a rencutré acueu courte-fort de montagne qu'il ait fallu couper. Il se compose de deux parties: l'une qu'on appelle le canal du Farmington proprement dit, remonte de New-Haven à la limite des deux États de Connecticut et de Massachusetts; l'autre, qu'on désigne sous le nom de canal d'Hampshire et d'Hampden, est sur le territoire du Massachusetts, et relie le premier tronçon à la ville de Northampton.

La longueur totale de ce canal est de 122 kilom. Il a 10",98 à la ligne de flottaison; 6",10 au plafond; 1",22 d'eau. Ses écluses ont 24",40 de long snr 3",66 de large. Le Western Railroad rencontre ce canal dans le comté de Westfield, près de la rivière et du village du même nom , à peu de distance de Springfield.

On voit par cé qui précède que les chemins de fer prennent la place des canaux projetés dans la Nouvelle-Angleterre, et qu'il y a, dans cette partie de l'Union, nne tendance générale à substituer un réseau de ces voies rapides de transport an réseau de canalisation qui fut étadié de 1825 à 1830. Cette préférence accordée aux chemins de frer est aisée à motiver. Ils doivent coûter moins cher que des canaux. Ceux-ei auraient dans la Nouvelle-Angleterre, et particulièrement dans la région montagues qui sépare le Connectient de l'Illadon, l'inconvénient d'un chômage plus long encore que celui qu'il fant subir sur le canal Érié. Enfin, les chemins de fer servent à la fois an transport des hommes et à celui des marchandises. Les canaux de la Nouvelle-Angleterre ne pourraient recevoir des voyageurs; le grand nombre de leurs écluses s'y opposerait. Suns doute, sur ces chemins de fer, et surtout sur des lignes semi-balles au Western Baliozad, les frais de traction seront élevés; mais les articles manufacturés de la Nouvelle-Angleterre peavent supporter ce surroit de dépense. A leur écard, la cléfrie du voyage servir ad commensation à l'excédant de déboursé.

Cette tendance à préfèrer les chemins de for aux canaux s'est manifesté pour la ligne navigable qu'on avait étudiée avec le plus d'insistance entre la Nouvelle-Angleterre et le Saint-Laurent, celle du Connecticut an lac Memphremagog. On a ainsi projeté un chemin de fer qui quintierni le Western Bairona à 5-pringiled, sur le Connecticut, pour s'étendre de là à la frontière canadienne. On s'est occupé aussi d'un chemin de fer qui relierait Portland, port principal du Maine, à Montréal et à Ondèce. Ce chemin de fer, qui a été duité dans diverses directions à partir du littoral, par le colonel des Géographes, S. Long, remonterait de Portla nd probablement jusqu'à Cilinon (Maine), et là se partagenit en deux branches à peur pest d'égale longneur, qui se dirigeraient l'une sur Québec, l'autre sur Montréal. Avant les derniers événements qui ont si gravement compromis la paix publique et la sécurité des affaires dans les provinces canadiennes, le chemin de fee de Québec et de Montréal à Portland préoccupait vivement les hommes les plus éclairés des deux métropoles du Saint-Laurent.

Le réseau formé dans la Nouvelle-Angleterre par le chemin de fer de l'Ouest et par ses embranchements, comprenait, au 1<sup>er</sup> janvier 1839, 809 kilom. achevés ou en construction, savoir :

|                                                | Report 406                       |   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---|
| Chemin de fer de Hartford à New-Haven, faisaut | partie de celui de Springfield à |   |
| New-Haven.                                     | 59                               |   |
| Chemiu de fer de l'Housatouic, envirou         | 150                              |   |
| Canal du Blackstone                            | 72                               |   |
| Canal du Farmington                            | 122                              |   |
|                                                | Тоты, 809 kilos                  | m |
| Nouvelle-Angleterre possédait de plus , dan    |                                  | u |

La ? ar. c'est-à-dire à la Vallée Centrale de l'Amérique du Nord :

La canalisation du Connecticut, depuis Hartford jusqu'aux chutes de Mc Indoes, qui, au moyeu d'environ 27 kilom. de dérivations, avait créé au-dessus de Hartford, sans compter le La canalisation du Merrimack qui , moyennant quelques courtes dérivations , a donné audessus de Lowell, sans compter le cours du bas Merrimack, une ligne navigable de. . . . . . . . 119

A la canalisatiou du Merrimack, le canal Middlesex ajoute, avec ses petits embranchements. 

. . . 564 kilom.

La Nouvelle-Angleterre possédait, de plus, au 1er janvier 1839, divers chemins de fer, alors terminés, que nous passerons en revue plus tard, lorsque nons serons arrivés aux groupes de voies de communication dans lesquels ils sont compris, tels que le chemin de fer de Boston à Lowell; celui de Wilmington à Andover et à llaverhill, et celui de Lowell à Nashua, qui prolongent le premier vers l'est et vers le nord, l'un en aval, l'autre en amont, dans la vallée du Merrimack; celui de l'Est ou de Boston à Salem; ceux de Boston à Providence, et de Providence à Stonington, avec les embranchements de Taunton et de Dedham qui rattachent ces deux villes au chemin de fer de Boston à Providence : le chemin de fer de Quincy près Boston, et celui de Bangor à Orono (Maine). Leur développement total est de 277 kilom, et porte l'ensemble des communications artificielles de la Nouvelle-Angleterre, par eau et par terre, à 1,650 kilom., savoir :

Total. . . . . . . . . . . . 1,650 kilom. Ce qui se répartit ainsi (1) : Kilom. par myriamètre carré. . million d'habitants. . . . . .

<sup>(4)</sup> Dans cette répartition, nous n'avons compris que les états de Massachusetts, New-Hampshire, Connecticut et Rhode-Island, qui forment uu ensemble bien homogène, et dans lesquels se trouvent toutes les lignes de la Nouvelle-Augleterre, à part 64 kilom. situés dans le Maine, dont nous avons fait déduction.

#### CHAPITRE XVII.

#### Récapitulation.

Développement des chemins de fer achevés ou en construction dans l'État de New-York au 1<sup>st</sup> jauvier 1839.

— Développement des canaux et des chemins de fer réunis.

Faisons maintenant la récapitulation des chemins de fer de l'État de New-York achevés ou en construction au 1<sup>er</sup> janvier 1839, tels qu'ils ont été successivement énumérés :

## LIGNE PARALLÈLE AU CANAL ÉRIÈ. avec les variantes et les embranchements. Chemin de fer d'Albany à Schenectady. . . . . . . . 26 kilom. de Lockport à la cataracte du Niagara. . de Buffalo à la cataracte du Niagara. . . de Buffalo à Black-Rock. de Catskill à Canajoharie. . . . . . . . . 109 ----- d'Hudson à la frontière du Massachusetts. 48 Il faut y joindre trois chemins de fer que nous avons cités comme embranchements du canal Érié : Chemin de fer de Syracuse aux carrières d'Onondaga. . . . 7 d'Ithaca à Owego. . . . . . . . . . . 48 de Rochester à Carthage. . . . . . . . . . 5 LIGNE PARALLÈLE AU CANAL CHAMPLAIN. avec les variantes. Chemin de fer de Schenectady à Saratoga. . . . . . . de Troy à Ballston Spe. . . . . . . . . - de Saratoga à White-Hall (pour mémoire). Chemin de fer de New-York au lac Érié (tracé réduit). Total général des chemins de fer faisant partie des lignes tracées du littoral à la Vallée Centrale, ou se rattachant à

Report. . . . . . . 1,392 kilom.

180

En outre, il y a dans l'Élat de New-York deux chemins do fer qui appartiennent à d'autres groupes de voies de commonication, et qui sont l'un a hevé et l'autre en construction; ce sont, 1", le chemin de fer de Harlem (Harlem Railroud); 2º celui de la Longue-Ille (Long-Island Railroud); de Brooklyn à Gresport, attendiement termins var 3; kil.

ce soni, 1°, ie chemn de fer de Bartem (trariem Ratirand); 2° cella de la Longue He (Long-Island Ratiroad); de Brooklyn à Greenport, actuellement terminé sur 43 ; kil. entre Brooklyn et Hicksville; 3° une peitle partie du chemia de Williamsport à Elmira, situé principalement en Pensylvanie. Leur développement rénni sera de.

Nous avons vu que l'État de New-York avait un système de canalisation de 1,550 kilom. (1). Déduction faite de tout ce qui est en dehors de son territoire, eet Etat possède ou va posséder un réseau de communications perfectionnées offrant un parvours total de 3,122 kilom., dans lesquels, il est vrai, figure pour 700 kilom. le chemin de fre de New-York au lac Érié, qui est à peine commencé.

Ce développement se répartit ainsi :

|                             | Cannux, | Chemins de fer. | TOTAL.  |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|
| Kilom. par myriamètre carré |         |                 |         |
|                             |         |                 |         |
| million d'habitants         | 643 .   | 633 =           | 1,301 . |

En compant le délai qui est encore nécessaire au complet achèvement de tous ces travaux, on trouve que ce jeune État de New-York qui, à canse du chiffre de sa population, resterait inaperçu en Europe parmi les puissances du troisième ordre, sura accompli, en un quart de siècle, une entreprise devant haquelle les plus puissants empires de l'ancien monde anraient reculé. La précision, la vigueur, la rapidité, l'ensemble et l'esprit pratique avec lesquels s'opère cette vasie œuvre d'amélioration publique, dans l'Etat de New-York, contrastent singulièrement avec la lenteur, la molesse, l'ignorance des principes fondamentaux de l'industrie et du commerce, et, fait que le génie national rend plus extraordinaire, l'absence d'un plan général et unitaire, qui après avoir signalé chez nous l'entreprise de la navigation artificile, entamée on reprise

<sup>(1)</sup> Voir pages 132-153 et 187-188.

en 1821, semble devoir indéfiniment entraver notre marche dans celle des chemins de fer. Le l'rançais, qui compare, sous ce rapport, son pays à l'État de New-York, éprouve une vive crainte de voir la France abdiquer au profit d'autres nations, dans la earrière nouvelle où la civilisation entre de toute part, la supériorité qui, jusqu'à ce jour, lui avait appartenu dans la sphère des grandes choses, et dont elle était si fière et si heureuse. On se demande ce que sont devenus les attributs que l'histoire d'une longue suite de siècles autorisait à considérer comme inséparables du nom français. On serait tenté de désespérer de l'avenir si l'on ne se souvenait que nous excellons à regagner le temps perdu, et si l'on ne se disait que, pendant les vingt dernières années, notre énergie, notre ardeur, notre faculté de largement concevoir, notre vivacité dans l'exécution, ont été absorbées ou paralysées, d'abord par nos combats de géants contre l'Europe conjurée, et ensuite par des luttes intestines dont la fin irrévocable doit avoir pourtant sonné.

En ce moment, le royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande a environ 4,500 kilom, de canaux, tous achevés. D'après l'exploration récente de M. Bineau, qui en a exposé les résultats dans un important travail, l'esprit d'association, exeité par les brillants résultats du chemin de fer de Liverpool , y joint 3,594 kilom. de chemins de fer terminés ou en cours avancé de construction , sur une superficie de 31,200,000 hectares et avec une population de 27 millions d'àmes, en élaguant même tous les chemins de fer où la force motrice est autre que celle de la vapeur. Sur ce total . 3,176 kilom. sont dans l'Angleterre proprement dite et le pays de Galles, qui comptent 15,500,000 habitants sur 15,100,000 hectares. La France a de même 4,50 kilom, de canalisation et 725 kilom, de chemins de fer, livrés à la circulation ou en cours d'exécution, sur une superficie de 52,769,000 hectares et avec nne population de 34 millions et demi. Ainsi les voies de communication perfectionnées sont, en Angleterre et en France, dans les rapports suivants avec la superficie et avec la population :

|                                             |               | FRANCE.            |        | BE      | YAUME-U            | NI.           | ANGLETERRE<br>ET PAYS DE GALLES. |        |               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|---------|--------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
|                                             | Cuasses.      | Chemina<br>de fer. | 70TAS. | Cooses. | Chemias<br>de fer, | TOTAL.        | Canasa.                          | TOTAL. |               |  |  |  |  |  |
| Kilom. par myriam. carré.  — million d'hab. | = 80<br>125 = | = 14<br>21 =       |        |         | 1 15<br>155 »      | 2 29<br>300 • |                                  |        | 4 48<br>457 • |  |  |  |  |  |

La proportion relative à la superficie dépasse donc à peine, dans le Royaume-Uni, celle que présente l'état de New-York, et la proportion relative à la population, dans la portion du Royaume-Uni la plus favorisée, c'est-à-dire dans l'Angleterre et dans le pays de Galles, n'est que du tiers de la proportion correspondante dans ce jeune État qui ne s'est mis à l'œuvre qu'en 1817.

# SECTION II.

# LIGNÉS TRACÉES DE L'EST A L'OUEST AU TRAVERS DE L'ÉTAT DE PENSYLVANIE, AVEC LEURS EMBRANGHEMENTS.

#### CHAPITRE L

## Aperçu historique.

Priorite m'a eue la Pensylvanie dans les travaux publics. - Pendant la construction du canal Érie, on propose dans le Pensylvanie nn canal de Philadelphie à Pittsburg sur l'Ohio. - Diverses directions qu'il y avait à examiner entre Philadelphie et la Susquehannah, et entre la Susquehannah et l'Obio. - Principaux embranchements à ouvrir ; division du sol de l'État de le Pensylvanie, entre les bassins de la Susquehannah, de l'Ohio et de le Delaware. - Tracés qui résultent de la constitution hydrographique du sol, et des ressources qu'il offre. - De la liaison du réseau de canalisation de l'État evec le lac Érié. - Rapport du 10 février 1824; loi du 27 mars suivant ; études ; nouvelles études en 1825 ; résultat de ce premier sxamen. - Premiers traveux votés le 25 février 1826 ; commencement , par les deux extrémités, de l'artère de Philadelphie à Pittsburg , dans la vallée de la Susquehannah et dans celle de l'Alleghany, -Nouveaux travaux votés en 1827 sur la grande artère , sur la ligne de Pittsburg eu lac Érié par le French Creek , et Intéralement à la Susquehannah et à la Delaware, - Vote de 1828 - Commencement du chemin de fer de Philadelphie à Columbia sur la Susquehannah. - Embarras qu'on éprouvait pour franchir la créte centrale de la chaîne, entre la Juniata et le Conemeugh ; hésitation entre un chemin de fer et une route macadamisée. - Études nouvelles. - Traveux pousses activement. - Mécomptes sous le repport de la dépense; meuvais système adopté par le Législature à l'egard des Commissaires des Canaux; pereimonie à l'égard des ingénieurs; frais qui en sont résultés. - Persévérance de la Législature en milieu des mécomptes extrêmes qui se révélaient tous les jours. - Autres travaux votes ; fin du chemin de fer de Columbia ; chemin de fer du Portage. - A la fin de 1834 les Commissaires des Canaux annoncent que le réseau des canaux , evec les deux chemins de fer de Columbia et du Portage , offrant un développement de 1,135 kilom., est livré à la circulation. - Nouvelles entreprises de l'État. - On marche à grands pes vers l'achèvement complet d'un double système de communication par des lignes navigables et des chemins de fer. -- Efforts pour lier les lignes entreprises par l'État anx lignes des États voisins, aux frais de l'État ou par l'intermédiaire des compagnies. - Les compagnies ont beaucoup exécuté dans l'État de Pensylvanie. - Développement des travaux achevés ou en construction dans cet État.

Depuis l'Indépendance et même auparavant, les citoyons de Philadelphie avaient fait un grand nombre de tentatives pour améliorer les voies de communication autour de leur ville, et dans la Pensylvanie en général. Si leurs efforts n'avaient pas été couronnés de succès, on ne pouvait leur refuser le mérite de la plus honorable persévirance. M. Washington Smith a revendiqué pour la Pensylvanie l'honneur d'avoir eu le premier ouvrage de canalisation exécuté dans l'Amérique anglaise. C'étaient les travaux du Dock Creek, à Philadelphie (voir page 120), qui datent du commencement du xvur sécle. Cet érrivain distingué, dont l'ardeur éclairée n'a pas peu contribué à généraliser le goût des travaux publics, et surtout celui des chemins de fer, parmi la population de la Pensylvanie, a réclamé aussi, pour l'État qui lui a donné le jour, la gloire du premier chemin de fer qu'ait possédé l'Union. Il a rappelé que, dès 1816, nn petit chemin avec des plans inclinés automoteurs avait été établi par M. Boggs sur les bords du Kiskiminetas. La première route à barrières qui ait existé aux États-Unis est celle de Philadelphie à Lancaster. Les ponts de bois de la Pensylvanie sont depuis longtemps célèbres dans l'Union par leur nombre et leur beauté, et l'un des noms par lesquels la Pensylvanie est communément désignée est celui de l'État aux ponts (Bridge-State). Enfin, c'est un Pensylvanien, le célèbre Oliver Evans de Philadelphie, qui a eu le premier, il v a quarante ans, même avant M. R. Stephenson et avant M. Séguin l'ainé, inventeur de la chaudière tubulée, l'idée de la machine locomotive. Cet homme de génie prédisait dès lors l'emploi qu'on en ferait sur des chemins à ornières, et il fit même marcher le premier de ces merveilleux appareils qu'ait vu la civilisation, dans les rues de Philadelphie, dès 1804. En 1817, quand le canal Érié fut entamé, et même en 1825, quand il fut fini, de tous les États de l'Union, la Pensylvanie était celui dont les citoyens avaient fait les plus grands sacrifices pour ouvrir des lignes de transport sur leur territoire.

Tout annonçait donc que l'État de Pensylvanie serait un digne émule de celui de New-York. En effet, des que les dontes qui avaient été corque généralement au sujet de l'exécution du grand canal Erié, curent été dissipés par le rapide avancement des travaux sur toute la ligne, et par le succés de la navigation partielle établie sur de longues sections de l'ouvrage, les sentiments de rivalité, dont Philadelphie a toujours été animée via-s-via de New-York, farent vivement exclés. Les hommes les plus influents agièrent hautement la question d'un canal jeté entre Philadelphie et Pittsburg sur l'Ohio, à l'autre extrénité de l'État. En raison d'une heureuse nécessité du gouvernent représentatif, où chaque district a un défenseur chargé de faire valoir ses éroits, cette question devint bientôt celle d'un réseau de canalisation ramifié sur toutes les parties de la Pensylvanie, car il ett été impossible d'obtenir l'assentiment de la majorité de la législature à l'accomplissement de travanx qui n'eussent profité directement m'à une portion de l'État.

Le 3 szieme de communication le plus convenable à la Pensylvanie est assezaisé à determiner. La grande ligne de l'Esta i Youset devait nécessairement étre dirigée de Philadelphie à Pittsburg. Philadelphie est la métropole et le centre commercial de l'Etat. Pittsburg est situé sur l'autre revers des Alleghanys, à l'extrémité opposée de la Pensylvanie, dans une position admirable, en tête de l'Ohio, à l'origine de la navigationà vapeur permanente; en population, Pittsburg est la seconde ville de l'Etat, et, sous le rapport unandecturier, il il a pos de rivaux dans toute l'Union américaine.

Il est clair, à l'inspection de la carte, qu'il fallait, de la vallée de la Delware où est Philadelphie, passer dans celle de la Susquehannah, remonter ce fleuve ou l'un de ses affluents jusques au rœur de la chaîne des Alleghanys, et franchir la crète centrale pour gaguer la vallée de la rivière Alleghany qui s'unit avec la Monongahela à Pittsburg pour fourner l'Ohio, ou celle du Conemaugh, affluent de l'Alleghany.

Pour passer de la vallée de la Delaware dans celle de la Susquehannah, deux directions principales se présentaient. L'une est en ligne droite, et n'offre qu'un sommet médiocrement élevé; mais l'eau y est fort rare; elle traverse les riches comtés de Chester et de Lancaster, et atteint la Susquehannah vers Columbia. L'autre, beaucoup plus sinueuse, remonte le Schuylkill depuis Philadelphie jusqu'à Reading, puis son affluent le Tulpehocken, et descend ensuite le Swatara qui se jette dans la Susquehannah à Middletown, La compagnie du Schuylkill avant établi une navigation permanente sur cette rivière à partir de Philadelphie, non seulement jusqu'à Reading, mais bien au delà; et la compagnie du canal de l'Union ayaut à peu près terminé ses ouvrages entre le confluent du Swatara et de la Susquehannah à Middletown, et celui du Tulpchocken et du Schuylkill à Reading , l'État n'avait pas à s'occuper de ce second tracé. Il y avait aussi à rechercher si l'on ne pourrait pas atteindre la Susquehannah plus haut que Middletown, sans subir le long détour du canal de l'Union, par une ligne partant du haut Schuylkill, et dirigée vers Northumberland, au confluent des deux branches de la Susquehannah qui viennent l'une de l'ouest, l'autre du nord-est, et qui tirent leurs noms de la direction qu'elles suivent (West-Branch et North-Branch ou North-East-Branch). Il convenait même d'examiner s'il était possible de rejoindre, en un point plus élevé, la Branché du Nord-Est, parce que celle-ci passe à très-peu de distance des sources du Schuylkill.

Une fois dans la vallée de la Susquehannah, pour arriver au point de partage entre le versant de l'Atlantique et la vallée de l'Ohio, et gagner l'ittsburg, on avât encore le choix entre deux directions, l'une plus courte en remontant la Juniata, l'un des grands affluents de la Susquehannah, l'autre plus longue, mais qui, à que/ques égards, pouvait au premier apreup varaftire plus facile, or remontant la Branche Occidente.

Quant aux ramifications à tracer sur tout le territoire, les principales se trouvaiset en naturellement indiquées par le cours de la Susquehanna helle-même. Le lassais de et fleuve comprend la moitié de la Pensylvanie. L'Etat a la forme d'un parallèlogramme rectangle borde au midi par le parallèle de 37 x 50 e latitude, au nord par le parallèle de 42 x, à l'ouest par le mérifien de 3° 30 de longitude occidentale de Washington, et à l'est par la ligne sinueuse que décrit la Delaware. Il a 300 kilom. de hauteur da nord au midi, et 300 kilom. de large de l'est à l'ouest. Dans la partie occidentale de la Pensylvanie, un rectangle allant du nord au sud, et couvrant un tiers environ de la sepréficie de Etat, est arrosé par l'Alleghany et la Monongalied, branches primitives de l'Ohio, et au delà de l'Ohio, par le Beaver. Un autre parallélogramme beaucoup plus étroit, traversant l'Etat sur toute as hauteur du nord au sud, apparient au bossin de la Delaware. Sauf une parcelle située au bord du lac Érié, tout le reste se trouve dans le bassin de la Delaware.

D'après un tableau contenu dans le *Hazard's Register*, la superficie de l'État et sa population en 1830 pouvaient se répartir comme il suit:

|                           | SUPERFICIE | POPULATION<br>en 1850. | PROGRÉS DE LA POPELATION depuis 1830; en crationes. |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bassin de la Susquehannah | 8,487,000  | \$13,000               | 47                                                  |
| — de l'Ohio               | 4,175,000  | 848,000                | 50                                                  |
| — de la Delaware          | 1,721,000  | 490,000                | 27                                                  |
| TOTAUX                    | 11,585,000 | 1,546,000              |                                                     |

La Susquehannah traverse l'État à peu près perpendiculairement du nord au sud, puisqu'elle part de l'État de New-York, pour atteindre l'Océan ou plutôt la baie de Chesapeake, aux confins de l'État de Maryland. Elle a trois branches du premier ordre, dont deux, la Juniata et la Branche Occidentale, ont leur sources à l'ouest, et pénètrent au cœur de la chaine des Alleghanys. La troisième, comme nous l'avons dit, vient au cœur de la chaine des Alleghanys. La troisième, comme nous l'avons dit, vient au cœur de la Chaine des Alleghanys. La troisième, comme nous l'avons dit, vient de la Branche Occidentale, sont non-seulement sensiblement parallèles aux deux cercles de latitude qui représentent les frontières de l'État du côté du norde du côté us nd, mais aussi à peu près équidistantes entre elles et avec es ligues frontières. Les trois branches du fleuve ont elles-mêmes plusieurs beaux rameaux; ainsi la Juniata se grossit du Raystown qui a ses sources vers les ud, du côté du Potomac; la Branche du Nord-Est a un grand affluent, le Tioga appelé Chenung dans l'État de New-York, et leaucoup d'autres moins considérables, tels que le Lackawanock j. La Branche Occidentale reçoit à droite le Bald Eagle, à gauche le Lycoming, le Pine Creck et le Sinnemahoning.

La vallée de la Susquelannah abonde en beaux bois de construction; il s'y trouve une grande quantité de terres fertiles, sie riches unies de charbon et de fer y sont reconnues, et déjà exploitées sur plusieurs points, celles de fer surtout. Sous le rapport minéralurgique, il ne quarit pas qu'il y ai dans It Lioio un État aussi bien partagé que celui de Penslyvanie. Il y a, dans les États qui bordent le haut Mississipi, des unies de plomb qui semblent inépuisables, et sur lesquelles ont subitement surgi des villes, telles que Galena (Illinois). Dans les États du Sad voisin de l'Atlantique, et particulièrement dans là Caroline du Nord et la Géorgie, il existe une formation aurifère très-étendue, que l'on commence à exploiter sur une grande échelle. Dans la Yirginie, dans la vallée de l'Ohio et ailleurs dans l'Ouest, la houille existe en grande quantité. Le fer se retrouve sur un grand nombre de points. Quelqu'es mines de cuivre et de aine out été erconnues. Mais l'espace occapie par le terrain exhoulifer et les ressources qu'il recèle

<sup>(1)</sup> Cette superficie, telle qu'elle resulte des chiffres donnes par le Mazand's Register, diffère de celle que nous avons indiquée d'apres M. Tanner (page 6).

ne sont nulle part aussi vastes et aussi variées qu'en Pensylvanie. A côté de la houille bitumineuse, cet État renferme un magnifique gite d'anthracite, combustible précieux dont l'usage s'étend tous les jours au nord et au midi, qui, pour la consommation domestique, est sans rival, et qui reçoit sans cesse des applications nouvelles; et seule de toute l'Union, la Pensylvanie possède cette richesse supérieure aux plus productives mines d'or. Le voisinage des mines de fer double , pour elle, le prix de ses mines de charbon de toute espèce. Jusqu'à ces dernières années cependant, tous ces trésors restaient enfouis et presque sans valeur, parce que l'on manquait de lignes de navigation régulières et permanentes. Il y avait néanmoins, depuis longtemps, beaucoup de bateaux qui s'aventuraient parmi les rapides de la Susquehannah, à l'énoque des crues : c'étaient presque uniquement des bateaux plats qu'on dépecait. une fois parvenus à l'embouchure du fleuve (1), comme nous faisons à Paris pour les bateaux de la Loire. Mais le nombre des sinistres était effrayant, et la navigation ascendante était impossible.

De l'ensemble de ces couditions hydrographiques, il résulte que les travaux destinés à perfectionner ou à créer en Pensylvanie la navigation intérieure, indépendamment de la grande ligne de Philadelphie à Pittsburg, devaient avoir pour objet, d'abord la Susquehannah avec ses trois branches de la Juniata, de l'Ouest et du Nord-Est, puis ses affluents principaux, tels que le Raystown, le Lycoming, le Bald Eagle, le Lackawanock, qui coulent à travers des terrains fertiles, couverts de beaux bois de construction, ou qui sont bordes de gîtes importants de charbon et de fer. En outre, du côté de l'Ouest, il y avait à améliorer l'Alleghany et la Monongahela, L'un des affluents de l'Alleghany, le French Creek, dont le cours est à peu près tout entier dans l'État, a sa source près du lac Érié, à peu de distance de la ville d'Érié, dont l'avantageuse situation sur le lac avait autrefois frappé les Français, alors maîtres du Canada et du bassin des grands lacs. Nous y avions établi un poste appelé Presqu'ile. dont le nom, qui avait disparu avec la domination française, et qu'on avait remplacé

Pendant la saison de 1826, du 5 mars au 5 juillet, il était passé à Columbia 2,291 trains de bois ou bateaux chargés de farine, whiskey, salaisons, fer, charbon. Savoir :

| Bateau | υрі | ats (ar | 47] ,     |     |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1,007 |
|--------|-----|---------|-----------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Bateau | ç á | quille  | (keel box | tr) | ٠. |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | 164   |
| Trains | de  | bois    | (rafis).  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | ٠ | 1,090 |
|        |     |         | TOTAL     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | · | 9,991 |

En 1927 le nombre des trains ou bateaux qui passèrent à flarrisburg , et dont une partie seulement descendit à Columbia, parce que beaucoup de bateaux s'arrétaient déjà à l'embouchure du Swatara, fat de 5,501, sayoir :

|                   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   | 1 501 |
|-------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|-------|
| Trains de bois    | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |  |  | ٠ | ٠ | 1,651 |
| Bateaux à quille, |   |    |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   | 300   |
| Bateaux plats     |   |    |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |       |

<sup>(4)</sup> Des 1826 on estimail à 26,600,000 fr. les obiets qui arrivaient à l'embouchure de la Susquehannah, sans compter ceux qui s'acrétaient en route.

par celui d'Eric, vient d'Atte rétabli. Il y avait un intérêt évident à creuser un canal depuis la ville d'Eric jusqu'à la rivière Alleghany, et auctre ainsi le lac Eric éur munication directe avec Philadelphie et avec Pittsburg. Le Beaver fournissait un autre moyen de rattacher Pittsburg au lac Eric. Enfin, il était possible de joindre la Monongahela, et par conséquent l'Ohio, au Potomac, artère principale de l'État de Maryland, par le Will's Creek, l'un des effluents de ce dernier fleuve.

L'idée de ratacher les grands lacs à Philadelphie, por une ligne de navigation, était déjà ancienne en Pensylvanie. Nous avons vu qu'elle datait des premiers jours de l'Indépandance. La concurrence, mobile dont la puissance est immense aux Etat-Unis, lui donna un nouveau reilef. Puisque New-York se mettait en rapport direct avec les lacs par son canal, Philadelphie ne povavit-elle, ne devait-elle pas fire des efforts pour se rapprocher de cette Méditerranée américaine qui était évidemment destinée à devenir, sans plus de délai, un marché de premier ordre, une sorte de forum entre les États du litoral et ceux du Nord-Ouest 7 Aussi, parail les premiers travaux entreprès par l'État, nous aurons tout à l'heure à signaler deux tronçons de canaux d'irgés vers les lacs, l'un à aurif de l'Alleghany ra le French Creck, l'autre à partir de l'Ohio par le Beaver.

Co n'est pas tout : dans la bande étroite que la Delaware étanche, on compte plusieurs cours d'ean assez forts, dont deux, le Schuyliëll et le Lebigh, étaient canalisés par des compagnies qui se propossient d'ouvrir ainsi un débouché aux vastes dépois d'anthiracite que recélent les entrailles de la terre, aux sources de l'une de l'autre. Mais la Delaware, dont la navigation était plus qu'incertaine, restait à améliorer deunis le confluent du Lehich iursim'au-dessous de Trenton.

Disons comment l'État de Pensylvanie a procédé à l'étude et à la réalisation de ce vaste ensemble de trayaux :

Le 10 février 1824, lorsque le canal Erié était aux rois quarts achevé, un rapport, adressé à la Chambre des Représcutants par une commission nommée à cet effet, recommandait l'étude d'un prolongement jusqu'à Pitisburg de la ligne formée par le Schuylkill canalisé et le canal de l'Union, ouvrages appartenant l'un et l'autre, ainsi qu'on l'a vu, à des compagnies, et rattachant Philadelphie à la Susquehannah. La commission proposail de tracer cette communication nouvelle, à l'est de la créde centrale des Alleghanys, par les vallées de la Susquehannah et de son affluent la Junita, et. à l'ouest, ner celles du Conenaugh, du fissiminetas (1) et de l'Alleghany.

Le 27 mars suivant, une loi autorisa le Gouverneur à nommer trois Commissaires des Canaux, chargés de diriger une étude générale de toutes les communications possibles entre Philadelphie et Pittsburg. Ils devaient examiner spécialement:

La ligne de la Susquehannah à l'Ohio, 1º par la Juniata, le Conemaugh et l'Alleghany; 2º par la Branche Occidentale de la Susquehannah et le Sinnemahoning d'uue part, le Clarion et l'Alleghany d'autre part; 3º par la Branche Occidentale, le Clearfield

<sup>(1)</sup> C'est le nom que prend le Conemaugh quand il s'approche de la rivière Alleghany.

Creek or le Mushannon d'un côté, et par le Black Lick, affluent du Conemangh, de l'autre; Lit ligne de Philadelphie à la Susquehannah, 1º par les comtés de Lancaster et de Chester; 2º à travers le Broad Mountain, partie des Alleghanys où le Schuylkill prend sa source, par le Mahanov, petit tributaire de la Susquehannah.

Le 2 février 1825, les Commissaires firent un rapport annonçant que leurs études avaient embrassé un développement de 772 kilom., dans l'espace compris entre le Schuylkill, les sources de la Juniata et le Conemaugh, et qu'un canal était praticable au travers de la chaîne.

Le 11 avril suivant, une loi autorisa le Gouverneur à constituer un nouveau comité de cinq personnes avec mission d'étudier divers tracés de canaux:

1º Entre Philadelphie et la Susquehannah par les comtés de Chester et de Lancaster, et de là à Pittsburg, soit par la Juniata, soit par la Branche Occidentale;

2º Entre Philadelphie et la frontière de l'État de New-York dans la direction des lacs Cayuga et Seneca;

3º Entre la rivière Alleghany et le lac Érié;

4º Entre Pittsburg et le lac Érié;

5° Entre la Susquehanah et le Potomac dans trois directions: l'une, la plas méridionale, edi longé le Conewago d'un côté, et le Monocacy de l'autre; la seconde traversant les comtés de Cumberland et de Franklin, et passant par les villes de Cumberland, vis-à-vis de Harrisburg, de Carlisle et de Chambersburg, etit debouché sur le Totomac par la vallée latérale du Conococheague, ou par celle de l'Antictam; la troisième, plus éloignée encore vers le Nord-Ouest, edit remonté le Raystown, grand affluent de la Junisita.

Le 30 décembre 1825 et le 3 février 1826 parurent des rapports des Commissaires, contenant la description de trois tracés entre le bassin de la Susquehannah et celui de l'Ohio, ayant tous leur point de départ sur la Branche Occidentale ou sur l'un de ses tributaires. C'étaient : 1º la ligne de ionction du Sinnemahoning au Toby's Creek, qui se jette dans le Clarion, tributaire de l'Alleghany; 2º une ligne conduite des sources de la Branche Occidentale au Two Lick, tributaire du Conemaugh; 3º une liaison du Clearfield avec le Conemaugh. Les commissaires avaient fait relever la crête du versant dés eaux tout autour du bassin de la Branche Occidentale, et avaient relié leurs nivellements à ceux qu'on avait exécutés l'année précédente autour de la Juniata et du Conemaugh. Leur conclusion était qu'un canal ne scrait praticable entre la Susquehannah et l'Ohio, soit par la Juniata et le Conemaugh, soit par le Sinnemahoning et le Clarion, qu'à la condition d'être interrompu à droite et à gauche de la crête centrale de la chaîne des Alleghanys. Pour relier les deux canaux situés ainsi, l'un à l'ouest, l'autre à l'est de cette crête, ils déclaraient qu'il faudrait un portage (1). Les Commissaires recommandaient l'adoption de l'un ou de l'autre de ces deux tracés, et l'entreprise de l'ouvrage aux frais de l'État.

<sup>(1)</sup> Voir pages 37 et 129.

La législature, sans se prononcer entre les deux tracés qui lui étaient soumis pour la ligne de Philadelphie à Pittsburg, décréta, le 25 février 1826, qu'on ouvrirait aux frais de l'État deux troncons de canal, qui devaient dans tous les cas faire partie de la grande artère de l'Est à l'Ouest, ou de Philadelphie à Pittsburg, quelle que fût la direction définitivement préférée entre Philadelphie et la Susquehannah et entre la Susquehannah et l'Alleghany. L'un s'étendait latéralement à la Susquehannah, depuis Middletown, extrémité occidentale du canal de l'Union, jusqu'au confluent de la Juniata ; le second remontait l'Alleghany latéralement, de Pittsburg à l'embouchure du Kiskiminetas, Leur longueur réunie était de 91 kilom. On entamait ainsi, par les deux extrémités, la grande artère de Philadelphie à Pittsburg, Les travaux commencèrent près de llarrishurg, le 4 juillet de la même année. A la session suivante, le 11 décembre et le 6 février. les Commissaires, dont le nombre avait été porté de cinq à neuf, fireut de nouveaux rapports. Ils conclurent, à l'égard de la grande communication de l'Est à l'Ouest, en faveur du tracé par la Juniata et le Conemaugh. Ils confirmèrent leur déclaration de la session précédente, qu'un caual continu était impossible et qu'eutre les sources des deux rivières il faudrait subir l'inconvénient d'un portage. Ils se réservalent eependant d'examiner si un canal ne pourrait pas franchir la crête qui sépare les sources de la Branche Occidentale de celles des ruisseaux tributaires du Conemaugh et du Clarion. Ils proposaient d'ailleurs de pousser les travaux de navigation simultanément dans trois directions à partir de la Susquehannah, c'est-à-dire en suivant la Juniata, la Branche Occidentale et la Branche du Nord-Est, et en s'étendant pour la Branche Occidentale jusqu'au confluent du Bald Eagle, et pour la Branche du Nord-Est jusqu'à la limite de l'État. Ils recommandaient en outre diverses communications, soit entre l'Ohio et le lac Érié, soit le long de la Delaware, à partir de Bristol, où la marée cesse d'être sensible.

Conformément à ce rapport, une loi du 9 avril 1827 décréta qu'un canal serait creusé dans la ralife de la Juniata, depuis son confluent jusqu'à Lewistoure, asans préjudice d'un prolongement ultérieur, et que le canal latéral à la Susquehamah serait continud en amont jusqu'à Northumberland où se joignent la Branche Occidentale et la Branche du Nord-Est. Il fut aussi ordonné qu'un canal qualifié de rigole parce qu'il offre un courant sonsible et qu'il amente en effet de l'euu alimentaire, serait commencé de French Creek au lac Conneaut, pour faire partie d'un canal entre? Olioi et le la Érié, de Pittsburg à Érié, canal dont le bief de partage devait être au lac Conneaut, et qu'un canal latéral remonterait la Delaware de Brisol à Easton, où elle reçoit le Lehigh.

Le 25 décembre 1827, les Commissaires annoncirent que définitivement îl ne fallait plus couserver l'espoir d'établir une communication navigable continue, entre la Susquelannah el Olhio, même en subissant le long détour qu'imposerait un tracé la-téral à la Branche Occidentale. Le 28 mars suivant, la législature décréta une nouvelle extension des lignes précédemment autorisées. Chacun des cananx des vallées de la Juniata, du Conemaugh, de la Branche du Nord-Eat et de la Delaware, dut être prolongé de 72 kilom.; 40 kilom. de plus furent décrétés le long de la Branche Occideutale. La rigole du French Creck dut être prolongée (usyn du la Conneaut, Enfin. la législature

jugea que la communication de Philadelphie à la Susquelanuah par les canaux du Schuylkill et de Union serait trop leute et trop louge. Il fut résolo qu'un chemin de fer serait construit, autant que possible, suivant la ligne la plus courte entre la métropole et le fleuve, c'est-à-dire de Philadelphie à Columbia, par les riches cantons de Lancaster et de Chester. Le canal latéraì là la Susquehannah, qui Issque-là avait son extrémité d'avai à Middelcown, dut en conséquence étre continué au-dessous de cette ville iusmi & Columbia. c'est-à-frie étendu de 31 kilom.

Les travanx faient poussés avec vivacité; ils étaient mis en adjudication sans perte de temps, presque aussité après le vote des Chambres et la sanction du Gouverneur. A la fin de 1828, c'est-à-dire deux ans environ après le premier vote, on travaillait sur un développement total de 720 kilom., comprenant la majeure partie des grandes lignes. Il restait cependant une lacune fort difficile, sur l'aquelle rien n'eint décidé encore, entre la Juniata et le Conemangh, et on étudiait cet intervalle sans relâche, afin de décider s'il convenait de construire une route ordinaire ou un chemin de fer. A cette époque, les chemins de fer étaient loin de la perfection oi ils ont été portés depuis, et plus loin encore de la popularité qu'ils ont acquise en Amérique.

Les Commissaires des Canaux ne de/ployaient pas moins d'activité pour l'étude des lignes sur lesquelles la législature les interrogeait, Ainsi, par leurs ordres et sons leur direction, on avait étudié, en 1826, une communication entre le Potomac et la Seisquehannah; en 1827, un canal latéral à la blaware, en amont d'activation, jusqu'à la ligne de l'Etat de Maryland; un canal de Pittsburg avail de Columbia, jusqu'à la ligne de l'Etat de Maryland; un canal de Pittsburg an lac Conneaut, par la rivière Beaver et le Shenange, divers canaux de la ville d'Érié, sur le lac du même nom, al lac Conneaut, ou directement au French Creek, En 1828, on étudia l'Ohio de Pittsburg à la ville de Beaver, sie sau confluent de la rivière du même nom; la Monongahela, de Pittsburg à Brownsrille; l'Alleghany, en dessus du confluent du Kiskiminetts jusqu'à celui du French Creek; sans compter diverses lignes entre la Susquehannah et les sources du Schuylkill et du Lehigh, et sans parler de divers chemins de fer.

Dans leur rapport du 21 décembre 1830, les Commissaires annoncèrent qu'on avait pu remplir d'eau 633 kilom, de canal, que 32 kilom, de plus allaient étre prêts, et que les terrassements et ouvrages d'arts étaient achevés sur la moitié du chemin de fer de Philadelphie à Columbia.

Cependant de grands mécomptes étaient surrenus, des fautes graves avaient été conunises. Lorsqu'on entreprit le système général des travaux de Pensylvanie, on supposait que la dépense n'excéderait pas 65 à 70 millions. Quelques personnes avaient même soutean qu'avec de l'économie l'Etat n'arrait pas à débourser plus de 3 millions; mais if fat bientit évident que toutes ces prévisions servaient dépassées. Le 21 décembre 1830, la dépense allait au delà de 53 millions, et l'on était loin de la fin. Diverses causes avaient contribule à l'éver les déboursés au-dessus du chilire présenté à l'origine. D'abord, les devis avaient été arrotés avec trop de précipitation. Ensuite,

l'État de Pensylvanie avait mal organisé la direction de ses travaux publics. Au lien d'investir d'une grande confiance des Commissaires, choisis en petit nombre parmi les hommes les plus éclairés, de leur remettre des pleins pouvoirs à condition qu'ils seraient, moralement au moins, responsables devant la législature et le peuple de l'État, et en prenant d'ailleurs, quant à leur gestion financière, toutes les mesures de contrôle qui sont essentielles au gouvernement représentatif; au lien de suivre, en un mot, les sages leçons de l'État de New-York, la législature de Pensylvanie se laissa dominer dans tous ses rapports avec les Commissaires des Canaux par les préjugés d'une politique mesquine et ultrà-défiante, par la jalousie des campagnes contre la métropole, par une intolérance aveugle contre toute supériorité. Les Commissaires furent assaillis d'exigences taquines, souvent injurieuses, obsédés, harassés, entravés par les prétentions d'ambitions subalternes. Quoique les premiers Commissaires nommés fussent des hommes qui, par leurs services, lenr savoir et leur caractère avaient acquis nne grande considération, on ne voulut, en droit et en fait, leur donner qu'un mandat éminemment provisoire. On fit, sans nécessité, varier leur nombre ; de trois on le porta à cinq et de cinq à neuf. On les mit sons la dépendance, tantôt du Gouverneur, tantôt de la législature. Leur administration, il est vrai, ne fut pas toujours exempte de blame; peut-être leurs plans ne furent-ils pas toujours parfaitement mûris; peut-être écontèrent-ils trop l'impatience des Philadelphiens, à qui il tardait d'entrer en concurrence avec New-York ; mais rien ne saurait légitimer le système qui fut suivi à leur égard, et qui a causé à l'État un grand dommage. Le personnel du comité des canaux étant sans cesse remanié et renouvelé, le comité manqua toujonrs des plus sûrs éléments de succès : de l'esprit de suite et de la tranquillité d'âme qu'éprouvent ceux-là seuls qui se sentent soutenus par la confiance publique, et de la prévoyance qui n'existe que là où l'on peut compter sur un lendemain. Les ingénieurs ne furent pas mieux traités que les Commissaires des Canaux. La légis-

lature, parmi les mesures destinées à restreindre le libre arbitre des Commissaires, en adopta qui deviaent rendre impossible à ceux-ci d'obtenir les services des meilleurs ingénieurs. Une loi du 10 avril 1827 fixa le maximum du traitement des ingénieurs en chef à 2,000 doll. (10,606 fr.), et celui des ingénieurs ordinaires en proportion. Comme alors, en raison de la multiplicité des entreprises provoquées par le succès du canal Erié, il était aisé à tout homme de capacité d'obtenir d'une compargie un salaire double, et qu'il est habituel, aux Etats-Unis, que les ingénieures les plus distingués dirigent en même temps les travaux de plusieurs compagnies; comme le service des États ne procure, dans l'Amérique du Nord, rien de plus en considération et en homeur que celui des compagnies; comme il offre même moins de garantie de stabilité; comme il ne présente aucune perspective de rotraite pour leurs bous services, quelle qu'en ait été la durée (1), cette disposition fegislative pouvait se

<sup>(4)</sup> Le système des retraites en faveur des fonctionnaires publics est inconnu aux fitats-Unis, soit dans le gouvernement foderal, soit dans le gouvernement foderal, soit dans le gouvernement des États.

traduire en ces termes : il est défendu aux hommes de talent, de mérite et d'expérience, d'entrer au service de la Pensylvanie. » On se condamnai à ne plus avoire ple le rebut des compagnies, ou les jeunes gens qui voulaient faire leur apprentissage aux dépens du Trésor pensylvanien. Les Commissaires se plaiguirent en vain de ce que la loi du 16 avril 1827 les varil immédiatement privés de leurs collaborateurs les plus babiles; l'esprit de paraimonie prévaltat dans la légistature. Le coimité ayant été remouvelé, les nouveaux Commissaires préentièrent; eux ansis; à la légistature, en commissaires préventièrent; eux ansis; à la légistature, en terme mortances sur ce sujet, mais ce fut sans plus de succès. Au reste, ce prétendus ystème d'économie a coûté bien cher à la Pensylvanie. Pour avoir tena économis con ou 150,000 fr. par an pendant le court espace de la durée des travaux, et peut-être aussi, pour avoir écouté, sans rédiction, des décès d'égalité abalen qui lui inspiréron me répagnance aveugle contre tout traitement au-dessus du médiore, l'État de Pensylvanie ées truve entrainé dans des béviers euit out absorbé bon des millions.

La plupart des ouvrages d'art furent mal exécutés. Des tracés adoptés avec urop peu de discernement exigèrent des dépenses excessives. Le système entier des travaux fut imparfait dans son ensemble. Les détails d'exécution, fante d'anne bonne surveillance, furent défectueux. Des ponts, des aqueducs, et surtout des larrages, durent der recommencés presque ansait du qu'actevés. La grande digue de Shamokin, à Sanbury sur la Susquehannah, qui a 849° de long, dut être refaite coup sur coup deux fois de suite, et pourtant lorsque je l'ai vue pour la première fois, en 1834, elle était encore dans le plas mauvais état. Le grand pont de Duncan's Island, situé un peu plus bas sur le même fleuve, a près avoir subi deux refontes, a dù étre jeté à bas et complétement réait en 1837, unions de dix ans après qu'il avait été construit.

Tous ces accidents, toutes ces erreurs contraignirent la Pensylvanie à emprunter des sommes énormes. Pour couvrir les intérêts de la dette sans recourir à des emprunts spéciaux, on a dû changer le système financier de l'État et v créer de nouveaux impôts. Mais il faut dire hautement, à la lonange des Pensylvaniens, que jamais ils ne doutèrent de l'avenir de leur pays ; au milieu de leurs échecs financiers, ils méritèrent d'être félicités de n'avoir point désespéré de la république: En 1831, au plus fort de la crise, la législature décréta et les Commissaires des Canaux mirent en adjudication la construction de 430 kilom. de chemins de fer et de canaux, y compris quelques kilom. de rigoles navigables. C'étaient : 1º divers prolongements, presque tous fort courts, des lígnes de navigation précédemment ouvertes; 2º la dernière moitié du chemin de fer de Columbia, et 3º le chemin de fer dit du Portage, qu'on s'était décidé à établir entre la Juniata et le Conemaugh, pour compléter la graude ligne de Philadelphie à Pittsburg. Il s'y trouvait aussi 49 kilom, de canalisation du Beaver; c'était le premier anneau d'une ligne de navigation entre l'Ohio, au dessous de Pittsburg, et la pointe méridionale du lac Érié, ligne qui, comme nous le verrons plus loin, a été récemment étendue sur le territoire de l'État d'Ohio. En 1832 et 1833, on ajouta aux précédents travaux une petite étendue de canaux.

Enfin, le 2 décembre 1834, dans leur rapport annuel, les Commissaires des Canaux annoncèrent que toutes les lignes de canaux et de chemins de fer autorisées par la

législature et formant un développement total de 1,158 kilom. étaient livrées à la circulation sur toute leur étendue. Il restait à terminer sur plusieurs d'entr'elles divers ouvrages d'art et à effectuer quelques perfectionnements; mais, en 1835, tout fut achevé. et depuis lors on a décrété et commencé diverses communications accessoires, dont quelques-unes ont une importance sérieuse, quelques prolongements qui doivent vivifier d'autres parties du territoire de l'État, et même quelques nouvelles grandes lignes. La Pensylvanie ne s'arrêtera que lorsqu'elle aura achevé la canalisation de ses rivières. créé, soit aux frais du Trésor, soit par l'intermédiaire des compagnies, à côté de ses canaux un bel ensemble de chemins de fer, et opéré la jonction de ses lignes avec celles des États voisins. Ainsi, par exemple, elle ne néglige rien pour unir par plusieurs points son réseau de navigation avec celui de l'État de New-York. Ainsi elle a autorisé le passage, au travers de son territoire, du canal de la Chesapeake à l'Ohio, qui doit lier le Potomac avec l'Ohio à Pittsburg, et du chemin de fer de Baltimore à l'Ohio. C'est ainsi encore qu'elle a concédé la portion, située sur son sol, du chemin de fer qui doit rattacher Columbia à Baltimore, chemin qu'une compagnie a entrepris dans l'État de Maryland. C'est ainsi, enfin, qu'elle s'est récemment décidée à rejoindre, vers son extrémité orientale, par un grand embranchement du chemin de fer de Columbia, sinon par deux, le chemin de fer de Baltimore à l'Ohio, qui fournira par là au commerce de Philadelphie une nouvelle issue vers les régions de l'Ouest.

C'est pendant sa session de 1836 que la legislature a repris, pour l'agrandir, le système des voies de communication de l'État, et qu'elle s'est mise à ordonner, soit la construction, soit l'étude de lignes nouvelles. Parmi les nouveaux travaux en cours d'exécution depuis lors, on doit distinguer:

1º Un canal sans solution de continuité entre Philadelphie et Pittsburg ;

2º Le prolongement de la navigation latérale à la Susquehannah, en amont, jusqu'à la frontière de l'État de New-York, pendant qu'une compagnie l'achève, en aval, jusqu'an point où s'arrêtent les làtiments maritimes;

3º Le complément du canal entamé des l'origine, et délaissé ensuite, qui doit relier Pittsburg au lac Érié par la double voie de l'Alleghany et du Beaver.

La première entreprise, dont l'objet semblait très-difficile à atteindre, s'exécute suivant une direction où les ingénieurs avaient, en 1827, déclaré qu'un canal serait impraticable, faute d'eau pour l'alimenter, écst-à-dire par la Branche Occidentale de la Sasquehamnab. Il parait que les ingénieurs chargés de l'examen des localités, en 1827, n'avaient pas une juste idée des ressources d'alimentation que l'on peut se procurer au moyen de réservoirs.

En résumé, au 1º jarvier 1839, l'État de Pensylvanie avait achevé à ses frais 193 kilom. de chemin de fer, 971 kilom. de canaux ayant 5 kilom. de rigoles navigables, et il avait commencé d'autres canaux d'un développement de 647 kilom. et un chemin de fer de 67 kilom.

La proportion de ces lignes, formant nn développement total de 1,883 kilom., à la superficie de l'État, qui est de 12,302,500 hectares, et à la population, qui était alors de 1,670,000 àmes, est :

Par myriamètre carré de superficie. . . . . . . 160en. 53

Les citoyens ont admirablement secondé les efforts de l'État. L'esprit d'association était acclimaté déjà en Pansylvanie, lorsque l'État commença ses travaux. L'entreprise d'un vaste réseau par l'État le stimula et redoubla ses forces. La mise en valeur de gites fort riches de combustible minéral lai offrit sur plusieurs points un but lucratif. Ainsi les compagnies, plus vigoureuses que celles de l'État de New-York, ol les capitaux se dirigent de préférence vers le grand commerve, ont ajouté ou sont en train d'ajouter aux lignes de l'État de Pensylvanie, des lignes dont l'étendue est plus considérable encore, car elles forment un développement total de 1,983 kilom., et qui augmentent singulièrement la valeur et la fécondité de celles-ci.

Au 1<sup>er</sup> janvier 1839, les lignes navigables et les chemins de fer achevés ou en construction, pour le compte de l'État ou pour celui des compagnies, avaient un développement total de 3,806 kilom., soit :

|                                                 | Course. | Chemins de fer. | 7974L.  |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|
| Kilom, par myriamètre carré million d'habitants | 1 87    | 1 98            | 5 13    |
| - million d'habitants                           | 1,375 - | 941 .           | 2,316 - |

Ces résultats sont supérieurs à ceux que nous avons rapportés pour l'État de New-York, à plus forte raison ils surpassent ce qui a été fait ou ce qui s'accomplit dans les pays d'Europe les mieux partagés sous le rapport des communications (1).

<sup>(1)</sup> Voir pager 181 , 317 et 318.

#### CHAPITRE II.

Première partie de la ligne de Philadelphie à Pittaburg.

Chemin de fer de Philadelphie à Columbia.

Traci ; plass inciniar. — Peters ; passage de Mer Aligo. — Guerbes; ryrous for petite. — Grand nombre de posse. — Contromicion de la rele su supertirecture; deires une des repubes; lebtos de jerre joildit, mile en hoi reconverte d'une hande de fery de en pierre suce consiste un fosse; treverse en acutin; midrice continue acres som dupas qu'ille de final-chiel . — Chemina de fre na livese de cue som dupas qu'ille de final-chiel . — Chemina de fre na nivese des ense qui treversent estre titte en tous sexus. — minitazione du chemin de fer de Calminia dans et l'ille. — Principensant de chi de Colminia i; treverse de la Supenhanania ser le pout de galori de la calminia dans et l'ille. — Principensant de chi de Colminia i; treverse de la Supenhanania ser le pout de galori de la colminia dans et le limit. — Principe de supprendo des plass indicas ; treverse de la Supenhanania ser le pout de galori de la colminia de del colminia de debuglia. — Principensa de contra de de claminia de la colminia de del colminia de debuglia de substitute de la colminia de del colminia de debuglia de colminia de del colminia de del colminia de del colminia de del colminia de la colminia del la colminia del colminia del la colminia del col

Frais de construcțion du chemin de let. — Comparaison avec les autres chemins de fer des États-Uni et avec ceux d'Europe. — Prais d'estretien; montant de cos frais are d'untres points du soi da l'Union, et dans d'autres contretes. — Frais d'estretien des locomorties; comparaison avec la même dépense sur le éhemin de let de Liverpool et sur d'autres chemins. — Depense du service des plans inclinés.

La ligne de communication qui unit Philadelphie à Pittsburg se compose de deux chemins de fer et de denx cansux, savoir : I' un chemin de fer de Philadelphie à Columbia sur la Susquehannah; 2' un canal latéral à la Susquehannah, de Columbia au confluent de la Junista, puis le long de cette dermière rivière josqu'à Hollidaysburg; 3' un chemin de fer d'Hollidaysburg à Johnstoun, franchissant la crête centrale des Alleghanys; 4' un canal longeant le Conemaugh, le Kiskiminetas et l'Alleghany jusqu'à Pittsburg. Le développement total est de 635 kilom.

Le tracé du chemin de fer de Columbia fut définitivement déterminé en 1828 et les travaux commencèrent peu après. A cette époque, la machine locomotive était encore à peu près à créer. Les meilleures conditions de pente et de courbure étaient peu connues, et l'ouvrage s'en ressent.

Il commence à Philadelphie, à l'intersection de Vine-S' et de Broad-S'; de là il se dirige sur le Schuylkill, qu'il traverse sur un beau pont en bois, avec piles en pierre, qui a 307- de longneur de tablier. Sur la rive droite du Schuylkill, immédiatement au débouché du pont, est un plan incliné de 37- de hauteur sur 835- de base, ce qui revient à une inclinés on de 0'906 par mêtre. Au delà du plan incliné, le chemin de

fer continue à s'élever avec une inclinaison qui varie ordinairement de 0°,005 a pur do,005 par mêtre jusqu'à Poll. Li à le strouve un sommet de la côte qui lorone au midi la vallée de Chester (1). Il se tient dans cette vallée pendant un long intervalle, passant d'un côté à l'autre, coupant d'abord le Valley Creek, tributaire de la Brandywine, è Costevine, ensuite, près de Downingtown, la branche orientale de la Brandywine, à Costeville la branche occidentale, puis le Back Run, puis l'Octarora. Il arrive ainsi jusqu'au faite mommé Men Ridge, qui est élevé de 180 mètres an-dessus de la mer : ce faite on contre-fort intérieur de la chaîne des Alleghanys sépare la vallée de Chester de celle de Lancaster. On le traverse an Great dap. C'est là que le chemin de fer aticht sa plus grande clévation, qui est réduite par mae tranchée à 171°,40 au-dessus de la mer.

Au delà du Mine Ridge, le chemin de fer se dirige sur la ville de Lancaster qu'il traverse; il atteint ensuite les collines qui bordent la Susquehannah, et descend jusqu'au fleuve. Avant Ridge, on atteigant le niveau de la rive au mopen d'un plan incliné, s'ant une hauteur de 27°,45, et une base de 549°; ce qui revient à une pente de 9°,050 par mètre (2). Actuellement le tracé est changé, et l'on arrive, comme nous le dirons tout à l'heure; à Columbia, sans l'internédiaire d'un plan incliné.

Entre le Mine Ridge et Columbia, le chemin de fer traverse le Pequea, le Mill Creek, le grand et le petit Conestogo.

Le maximum de la pente est de 0°,0067 par mètre, à l'exception du passage du Mine Ridge. Elle varie le plus communément de 0°,0038 à 0°,0051 par mètre. Cette dernière inclinaison se présente fréquemment.

Au Mine Ridge, on avait espéré rédaire la pente à 0-,0007 par mètre; il suffissi pour ciola d'une tranché de 945 de long, dont la profondeur maximum n'edit été que de 11-,28. M. Wilson, churgé des études du chemin de fer, s'était assaré par des sontress et de la commande de l

<sup>(1)</sup> Alnsi que nous avons dejà eu occasion de le remarquer pour d'autres localités, ce n'est point une vallée hydrographique. C'est un district apricole fornée obplaises assurcivances, et faisant pertie d'un des sillons des Alleghanys, distinct de celui que, plus au midi, on appelle "Allede de Fraginie".

<sup>(2)</sup> Ce sont les mesures données par l'ingénieur Wilson, dans un rapport de 1852. D'après un rapport des Commissaires des Comiscs du 8 décembre 1887, le plan incline du Schoylkill aurail 1888 de base sur 869, 42 de hauteur; et enhai de Columbia 854 de base ur 278-28 de hauteur;

le chemin de fer, on adopta l'inclinaison de 0,0085" pour 1,200" de chaque côté

Le tracé offre une série de pentes et de contre-pentes. Les vallées, telles que celles de Chester et de Lancaster, comprises d'une part entre deux crètes successives des Alleghanys, et d'antre part entre deux épensa allant d'une crête à l'autre, sont comprés transversalement par un grand nombre de cours d'eau nécessairement séparés par autant de points de partage, et d'un cours d'eau à l'autre elles sont d'ailleurs très-mamélonnées.

Les rayons des courbes sont souvent fort petits. Ils ont de 192 à 1,158°. La portion du chemin occupée par les courbes forme moins du tiers du parcours total, c'est-à-dire 39 kilom. sur 131.

En résumé, eu égard à l'état actuel de l'art, le tracé de ce chemin serait plutôt audessons qu'au-dessus du médiocre.

La longueur du chemin de fer est de 131 kilom., da bassin du canal, à Columbia, su coin de Vine-S' et de Broad-S', à Philadelphie. Il est à double voie et exploitémaintenant par des machines locomotives. Les deux plans inclinés, en activité an l'janvier 1839, et réduits à un seul maintenant, étaient desservis chacun par deux machines fixes de 40 chevaux nu plan de Columbia, et de 60 chevaux au plan du Schuvikill.

Le chemin de fer per'esente des ouvrages d'art multipliés. On y compte 31 vinducs cu charpente, avec culcies et piles en pierre, dont la longueur totale mesurée sur la plate-forme est de 2,942°. Les principaux sont : le pont du Schuylkill, qui a cutre les cultes 360°, 44, et qui est élevé de 11°, 30 œu-dessus de l'ena et de 18°, 20 œu-dessus des fondations; celui du Nalley Creek, de 4 travées, qui a 182°, et dont l'élévation est de 18°, 50 œu-dessus de l'étage; celui de 18 Enadywine Crientale, de 146°, en 4 travées, élevé de 8°, 84 œu-dessus de l'étage; celui de Coatsville sur la Brandywine, de 255°, avec des piles de 22°, 26 de hauteur au-dessus de l'em; estal de Back Run de 146°, celui du Paques de 46° en une seule travée; celui du Mill Creek de 168°, haut de 12°, 20°; celui du grand Conestogo de 431°, haut de 18°, 30°; celui du praid Conestogo de 451°, haut de 18°, 30°; celui du grand Conestogo de 451°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du grand Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du grand Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du grand Conestogo de 340°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 30°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 20°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 20°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 20°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 20°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 20°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 20°; celui du preid Conestogo de 245°, haut de 18°, 20°; celui du preid C

Ces ouvrages considérables ont été rejendant peu coûteux. Les Américains asvent exécuter avec une économie merveillouse les plus grandes constructions en bois, et même ca pierre, comme nous le verrons. Malheureusement tous les ponts du chemin de for de Columbia, tels qu'ils ont été établis, sont trop faibles de charpente, quoique avec la même dépense on en fasse ailleur ne suffisamment soilles. Ils ar pourrais supporter deux 'trains à la fois. Leurs piles en pierre étaient fort grossiferement construites : elles ont bientoi menaré riune, et il a fallu les flanquer de contre-forts. Ils ne préventent même pas toujours la largeur qu'exigenit le passage de deux trains. Ainsi, ce chemin de fer, qui a été exécuté à deux voies, offre les inconvénients des chemins qui n'en ont qu'une.

Lorsque ce chemin de fer fut construit, en pensait qu'il fallait autant que possible se rapprocher des chemins anglais alors existants. On effectua donc la pose sur des dés en

pierre, de 0",55 de long sur 0",40 de large et 0",30 d'épaisseur. On adopta un rail assez léger, car il ne pesait que 18 : kilog, par mètre, Sur 36 kilom, de la voie qui fut posée la première, tantôt on s'est servi de blocs de pierre jointifs, recouverts d'une bande de fer, tantôt en a remplacé les rails par des longrines de bois, établies sur des dés en pierre ou snr des traverses en bois, et reconvertes par une mince bande de fer. Ce dernier système, qui donne des chemins de bois plutôt que des chemins de fer, est très-usité aux États-Unis, parce qu'il est économique; mais pour la seconde voie on a renoncé, soit anx blocs jointifs, soit aux rails de bois qui ne conviennent qu'à des constructions pour ainsi dire provisoires. On a adopté des rails de fer non ondulés, posés sur des dés en pierre. Ces dés sont placés à des intervalles de 0",91 de centre à centre. Ils reposent sur nn lit de blocaille ou menue pierre qui s'étend d'une manière continue sous chaque rail, et qui a 0",71 de large sur 0",25 d'épaisseur. De 4",57 en 4",57, un petit fossé transversal de 0",30 de largeur, pareillement rempli de blocaille, met en communication les deux lignes de fondations de la voie, et se prolonge jusqu'aux fossés qui bordent le chemin dans les tranchées, ou jusqu'à l'extérieur des chaussées dans les remblais, afin de pourvoir à l'importante condition d'un parfait asséchement, sans laquelle il n'y a de bonne route d'aucune espèce, et qu'il est plus indispensable ençore de remplir à l'égard des chemins de fer que pour les chemins empierrés.

Sur les portions les plus récemment posées, de 4, 57 en 4, 57, c'est-à, direanx extrémités des ruils, les dés sont remplacés par des traverses de 2,28 de long sur 6,15 de large et 0,20 d'épaisseur, qui relient les deux rails. Dans les courles, les barres des rails ont 5,40 de long, et les traverses sont placées de 2,74 en 2,74, afin de meux empécher Fécariement. Les traverses sont fendeus sur jum lit de blocaille. En général, ces lits ont été formés de trois couches de blocaille que l'on a battues soigenusement l'anc après l'autre. Les menues pierres dont se composent ces lifs représentent au plus des cubes de cinq centimètres de côté. Dans l'origine, on donnait à ces lits une assez grande épaisseur, mais on a reconnu que celle de 0°,35 à 0.30 deits utilisante.

Plus tard, l'expérience a montré que là où il n'y avait pas de traverses, les rails ne returne point à égale distance l'un de l'autre, soit parce que l'action de la force centrifuge, qui est très-considérable dans les courbes d'un petit rayon, tendait, dans les courbes, à déplacer les rails, et ébranlait le terrain à l'entour, ce qui déformait la voie; soit parce que la gelée qui, aux Etate-Unis, est bien autrement interse qu'en France on en Angleterre, est suivie au printemps de n'ouvenents de terrain très-puissants, qui détruissient, le parallélisme des rails. On s'est, akt ra déterminé à introduir des traverses partout.

Le bois dont on s'est servi de préférence ponr ces traverses est l'àcacia ou locust. C'est un bois qui a une grande durée, dans les circonstances. Jes plus défavorables, ainsi qu'on en a fait l'expérience récemment dans gnelques mines de France.

Des l'origine, dans les remblais de quelque élévation, on avait eu recours aux traverses. Dans leur rapport du 6 décembre 1887, les Commissaires des Canaux annonçaient que, sur les 36 hiton. où Ton avait employé, soi des bloes jointifs, soit des rales de bois recouverts d'une bande de fer, le chemin de fer était dans le plus mauvais état, que le matériel de transport s'y détruisait wes grande rapidié, et qu'il falhis mande délai renouveler cette partie de la voie en employant un autre système de superstruc-

Le mode de superstructure, qui est le plus fréquemment recommandé par les fingénieurs de l'État de Pensylvanie dans leurs demicires rapports, consisterait à employer, en outre des traverses (crois tiet) et des dés de pierre (block!), des cours de longrines continus (mud sills) placés en dessous de chaque ligne de rail, appuyés sur les dés, la où il en aurait été déja posé, et soutenant eur-mêmes les traverses. Ce sersiedes plateaux de 0°,10 d'épaisseur sur 0°,25 de large. Ce système est en effet très-propre à chablir un haut degré de solidarité entre les diverses parties de la voie, et il lui fait acquérir une élasticité générale en même temps que modérée, qui favorise la conservation du matériel. Il est applicable sans un surrorlt appréciable de dépensé, dans les contrées o à le bois est à bas prix. Il a cependant l'inconvénient de rendre l'entretien enharrassant toutes les fois que cet entretien exige le renouvellement de quelques-uns des madrires enterrés. Nous avons dit (1) que le major Max-Néll avait du faire intervenir des cours de pièces ainsi enterrées en dessous de chaque ligue de rails, dans la construction du Western Baitroad.

Les trois points les plus importants que desserve le chemin de fer sont: Philadelphie, Lancaster et Columbia. A Philadelphie, il parcourt, comme nous allons le voir, an niveau du pavé, les principales rues qui sont fort larges et quedques autres qui le sont moins. Aux abords de la ville, il se développe dans une tranchée profonde qui avait jaids été creusée pour former le lit d'une coupure entre le Schuykili et la Delaware. A Columbia, les citoyens ont spontanément offert tout le térrain qui serait nécessaire, et ont renoncé à toute indemnité pour les propriétés bàties qu'il couperait. A Lancaster, pour oltenir que le chemin de fer passêt au cœur de la ville, les habitants ont consenti à payer un tiers de la dépense du chemin entre le grand et le petit Conestogo; le coût total de cette section du chemin a été évriroin 500,000 fr.

Le chemin de fer de Columbia a reçu, à ses deux extrémités, des prolongements fort utiles. La ville de Philadelphie occupe une plaine bien nivelée et de 3,600 de large, entre le Schuykill et la Delaware. Elle est justement renommée pour la régularité de son plan et pour l'uniformité de ses alignements. Ses rues sont dirigées, les unes de l'est à l'ouest ou de la Delaware au Schuykill, en travers de la plaine; les autres du mili au nord. Parmi les premières, jl y en a une fort spacieuse, appelée Market-S' (vir Planthe VI, fig. 1), qui est au centre de la ville, et qui est occupée par les principaux magasins et par le marché; parmi les secondes, il y en a de même une principau nommée Broads' (me large), et digne de ce nom, destinée à former une voicipale nommée Broads' (me large), et digne de ce nom, destinée à former une vioient de sur le sur le

<sup>(1)</sup> Voir page 509,

centrale à pen près à moitié chemin entre le Schuylkill et la Delaware, et parallèle à la rive de la Delaware, dont le contour forme le port. Après avoir franchi le Schuylkill, le chemin de fer, tel qu'il fut exécuté par l'État, s'arrêtait dans Broad-S', peu après y être entré. Il ne pénétrait pas dans l'intérieur de la ville, qui, il y a bien peu d'années encore, était tout entière à l'est de Broad-S'. La ville de Philadelphie a, dès l'origine, établi dans Broad-S', en prolongement du chemin de Columbia, quatre voies posées sur blocs jointifs, au niveau du pavé, jusqu'à l'angle de Cedar-S'; puis postérieurement, en 1836, elle a jeté, dans une direction perpendiculaire, un embranchement qui suit Market-S'. Cet embranchement atteint la Delaware, en quittant Market-S' à peu de distance du fleuve, et en se dirigeant par Third-S' et Dock-S'. De Cedar-S' une compagnie a prolongé le chemin de fer jnsqu'à l'arsenal de la marine fédéralc (Navy Yard), par Broad-S' et Prime-S'. Cet embranchement, qui est perpendiculaire au fleuve, a été étendu, dans Swanson-S', parallèlement à la rive qui en est très-rapprochée. Le chemin de fer de Philadelphie à Wilmington vient se souder dans Broad-S' an chemin de fer de Columbia, au même point où l'embranchement du Navy Yard, qu'on appelle chemin de fer de Southwark, du nom du quartier de Philadelphie qu'il dessert, quitte Broad-S'. Une autre compagnie a construit un embranchement qui, du bord dn Schuylkill, près du château d'eau de Fairmount, se dirige vers la Delaware par le nord de la ville, en suivant James-S' et Willow-S', tout comme l'embranchement de Southwark en longe le sud. Le chemin de fer de Philadelphie à Trenton vient aboutir à Willow-S', sur ce prolongement, par Front-S', et celui de Philadelphie à Norristown rencontre ce même prolongement dans Ninth-S'.

On a reconnu aussi la nécessité d'avoir quatre voies au lieu de deux depuis le viaduc du Schuylkill jasqu'à Philadelphie, et trois sur le viadue lui-même. Cette amélioration est à la charge de l'État.

Du côté de Columbia, le chemin de fer a été prolongé jusqu'an pont immense (de plus de 2,000° de long) situé à quelques centaines de mètres de là, sur la Susque-hannah, et qui unit Columbia à Wrightsville. Dans l'un des deux larges compartiments qui forment ce pont, on a posé, aux frais de l'État, une double voie de chemin de fer, ce qui assure une communication non interrompue entre le chemin de fer de Philadelphie à Columbia et celniqui de Beltimores e dirige par York sur Wrightsville.

Il fut question, dès 1834, de faire disparaitre les inconvénients, les dangers récla ou susposés, la perte de temps et la dépense qu'entrainaient les deux plans inclinés terminant les chemin de fer sur la Susquehannah et sur le Schuylkill. L'opinion publique fut saisie alors, en Pensylvanie, contre les plans inclinés, d'une antipathie sur laquelle nous aurons à revenir, Quelques accidents avaient répandu l'effroi parmi les populations; ils avaient cependant été fort peu nombreux, et la chameur publique en avait exagéré la gravité. Cette impopularité des plans inclinés en Pensylvanie, nui rapposé au commerce et aux vosqueurs des délais dont le génie du peuple américain s'accommode fort mal. Quellequ'en soit la cause, il y eut à cette époque, dans toute la Pensylvanie, un tofle contre les plans inclinés. De toutes parts on demanda on on leur

substituit des rampes accessibles aux machines locomotives, sants se randre compte de fa faible puissance de traction de ces machines toutes les fois que la peute dépasse une limite fort peu clevée, celle d'un centième, par exemple. La kégislature céda au torrent, non-seulement parce que c'est une conséquence inévitable d'une organisation complétement démocratique, mais aussi parce que les dépenses couvantes des plans inclinés, tels qu'ils étaint établis sur les lignes apparteunnt à l'Etal ; montaient à une sonne relativement assez forte.

En 1835, une première étude eut lieu. Il en résults que l'un des deux plans inchués, celui de Columbia, dont la hauteur n'est que la moltié de celle de l'autre, sersitiaisé à tourner. L'ingénieur, M. Gay, estimait qu'il suffirait d'un nouveau tracé, sur une longueur de 8 kilom., ct que le trajet n'en serait allongé que de 550°. Quant au plan incine du Schuylkill, la difficulté est plus grande. M. Gay déclars, après un examensommaire, qu'il faudrait refaire le chemin en suivant la vallée du Gulf, sur un espace de 24 kilom, que l'allongeueut serait de 3,00°, et que les frais seraieut considérables. En 1836, la législature décida, sous la condition que la dépense ne dépasserait plas nue certaine limite, que le plan de Columbia serait supprimé. Une étude définitire fut faite par un natire ingénieur, M. J.-P. Balley, qui modifia le plan de M. Gay, et qui, pour résultat de ses investigations, apporta un tracé suivant lequel le chemin devait étre rélatir sur un intervalle de 9 ; kilom., à partir du viliage de Mount Pleasant. La parcours devait être abrégé ainsi de 180°, au lieu d'être allongé. La pente maximum dévait étre de 70007 au mêtre.

Le devis c'étrart à 299,488 fr., c'est-à-dire étant en dessons du maximum fixé par la législature, les Commissaires des Canaux adoptèrent le tracé de M. Bailey, et mireut l'euvrage en adjudication. Mais la législature n'ayant alloné que 183,335 fr., les fonds se trouvèrent bienté épuisés. Dans cette situation, plutôt que de l'arrêter, les entrepreneurs, de leur propre mouvement, continnèrent les travaux à leurs risques et périts, et, à la fin de 1837, ils avaient avancé une somme de 126,037 fr. Les Commissaires des Canaux sollicitèrent des fonds avec instance, prometant que la nomiselle ligne serait ouverte dans le courant de 1838, et ils en obtinerent. Cependant, an 1º janvier 1839, les travaux n'étaient pas terminés. Il avait été dépensé alors 820,700 fr., et les Commissaires réclamaient encore une allocation de 388,600 fr. En supposant que ce soit la dérmière, la dépense aura été de 1,194,700 fr., c'est-à-dire, double du devis primit font la législature avait regardé l'esactitude comme incontestable, dans un transport de confiance dont l'histoire entière des travaux publics de la Pensylvanie, plus encore que de tout uutre pays, aunti de la garantir.

Par le même acte du 16 juin 1886, qui avai autorisé la reconstruction sur un nouceau plan de l'extrémité occidentale du chemin de for de Columbia, la législature avait ordomé des études complètes pour la reconstruction de l'extrémité orientale, afin que le plan incliné du Schuylkill disparat ususi. M. Builey, chargé de ce travail, proposa, à la fin de 1887, des séparer de la ligne actuelle à Downingstown, à 48 kilom. de Philadelphie, pour venir rejoindre, près de Chester, le cheminde for, exécuté par une compagine, qui de Philadelphie descend parallèlement à la Bolaware jusqu'à Withington. Le chemin de rattachement aurait en 3º kilomi, et du point de jonction à Philadelphie, à l'angle de Broad-Set de Chemant-Se, il 3 vantri en 3par le chemin de fer, 20 kilom. La pette n'est pas excédé 0°,0057 par mètre. M. Bailey estimait la dépense à près de 8 millions. Ce projet à été ajourné encore. On a commencé à se demander si la dépense que estanànte le plan mémid uté schupiklia he pendruit pas de son importance relative par l'acrosissement indultable des affaires , et si, saus débourser une somme de 8 millions, on ne donneral pas satisfaction à l'impastience légitime du commerce et des vougeurs, en améliorant le service au moyen du changement des machines fises phéces au soumet du plan. On songesti à courrir d'un toit le plan iniché tont entier, afin de prolonger la durée des câbles. Ce devait-être une dépense de 40,000 fr. Un seul câble coûte 15,000 fr. Cependant les Commissaires des Canaux ond de nouveau missité, dans leur rupport sur l'exercice 1883, pour que le plan in-cliné disparût, et le surintendant des transports, dans son rapport officiel aux Commissaires, de désignant par le remessévée de missance (1).

An reste, pendant que l'État délibérait ainsi sur le parti qu'il avait à prendre, une compagnic tentit de résondre le problème de la suppression du pait incliné, en commençant un embranchement sons le nom de Chemin de fer de l'Ouest de Philadelphia (l'écit Philadelphia Indirond). Cet embranchement part d'un point situé à une distance de s'klion. Le Schujikilli par le trace àctuel, et il doit aboutit d'ans l'intérieur de la ville après un parcours d'environ 800° de plus. La compagnic y avait dépensé, à la finé 1837, 1(a)3000 fr. On estimait que l'achèment exigerait encore, pour les terrassements et ouvrages d'art, 213,000 fr., et pour la superstructure 320,000 fr. (situal, 333,000 fr. environ. Mais cette ligne a presque partout des pentes de 70,000s par mètre su moins, et quedques-unes de 6°,0108 par mètre. Des lors, elle serait difficilement praticable pour les marchandies lourdes. La compagnic, épuisée, soili-cilement praticable pour les marchandies lourdes. La compagnic, épuisée, soili-cilement praticable pour les marchandies lourdes. La compagnic, épuisée, soili-cilement praticable pour les marchandies lourdes. Les compassires des Canaxx, parsissaient, à la fin de 1837, pou favorables à cette idée, et au 1" janvier 1890 la question d'ait encore à vider.

Le dételoppement total du chemin et de ses embranchements est de 141 kilom., savoir :

|                                                                                   | Klore. |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|
| Ligne principale entre le coin de Vine-S' et de Broad-S' et le bassin de Columbia | 131    |    |   |
| A Golumbia.                                                                       | 0      | 89 |   |
| Sur le poat de Celombis.                                                          | 2      |    |   |
| De Broad-S' à la Delaware par Market-S', Third-S' et Dock-S                       | 2      | 20 |   |
| De Broad-S' à la Delaware par James-S' et Willow-S                                | 2      | 05 |   |
| De Broad-S' au Navy Yard, sur la Delaware, par Prime-S', et dans Swanson-S'       | 3      | 10 |   |
| . Total                                                                           | 141    | 15 | - |
|                                                                                   |        |    |   |

<sup>(</sup>d). Vieux mod français que les Anglais out emprumie à notre langue et qu'ils out conservé. Il signifie établissement ou blit multible. Cest sour eterna que les grands jurys qui, dons la léglabilisse anglaise et américains, remplissent l'office de nos chambres d'accussition, désignent les causse d'insulairies, de danger ou de décorter publics.

A Philadelphie, le chemin de fer est bordé de magasins appartenant à des particuliers, et communiquant avec le chemin de fer par des courbes à très-court rayon, posées sur bloes jointifs. Dans ce mode de superstructure, le chemin se réduit à des bandes de fer fixées sur les blocs jointifs et accompagnées d'uneornière creusée dans les blocs, afin de recevoir le bourrelet saillant des rones, Ce système permet aux voitures qui circulent dans les rues de traverser, le chemin de fer sans l'endommager et sans rencontrer clès-mêmes aucun obstacle.

On conçoit que cette libre circulation des voitures et des chariots à coté du chemin de fer et en travers des lignes de rails, ainsi que la commanication libre avec les magasins adjacents, excluent l'emploi de barrières à droite et à gauche du chemin de fer. Il est vrai que les locomotives ne pénètrent pas dans la ville. Moyennant cette interdiction des locomotives, il in y a aucun inconvénient à laisser pénètrer les chemins de fer au centre des cités les plus pounteuses. Aussi, dans plusieurs villes américaines et même dans des métropoles telles que New-York, Philadelphie et Baltimore, on rencontre des chemins de fer au milieu des rues les plus fréquentées. On peut alors laisser en déhors des villes les gares, les magasins et les atéliers, dont l'établissement intra-muros a été pour beaucoup de compagnies européennes une cause d'excessives dépenses.

Commencé en 1828, le chemin de fer de Golnmbia ne fut poussé avec beaucoup de vigueur qu'en 1831. A la fin de 1834, il fut livré à la circulation sur une voie. En 1835, il se trouva achevé.

Ce fat une grande question en Pensylvanie que de savoir si l'on abandonnerait les chemins de fer de l'État au régime du libre parconrs. En général , par respect ponr le principe de liberté, la clause de la libre circulation a été insérée pour les chemins de fer particuliers dans la plupart des actes de concession émanés de cet État. Mais la libre circulation n'existe de fait nulle part en Pensylvanie, à ma connaissance, excepté sur quelques petits chemins voisins des mines de charbon, et desservis par des chevaux. Quoique l'expérience cût partout proclamé que l'unité et la centralisation du service étaient des conditions absolues de succès et de sûreté sur les chemins de fer, la législature de Pensylvanie passa outre. Sous ce rapport, comme sous d'autres, elle sémbla vouloir, à toute force, faire un essai à ses propres dépens. Malgré l'avis des Commissaires des Canaux, malgré un lumineux rapport présenté, au nom d'un comité spécial de la Chambre des Représentants, par M. W. H. Keating, et contrairement à l'opinion unanime des ingénieurs, il fut décidé que chaque citoyen effectuerait ses transports à son gré avec ses chevaux ou ses machines sur les chemins de fer de l'État. On fit des règlements pont restreindre les impossibilités de ce régime, Cependant il présenta tant d'embarras, il donna lieu à tant de mécomptes dans la première campagne, celle de 1834, même avant qu'il n'y eût des locomotives en activité, qu'à la session suivante, la faculté d'opérer les transports fut retirée aux citoyens et réservée à l'État seul , avec cette restriction qu'il ne fonrnirait que la force motrice, sous forme de locomotives ct de chevaux on de machines fixes pour les plans inclinés, et que les particuliers auraient à conduire aux stations de départ leurs voitures chargées et à les escorter.

Il avait été question, dans les discussions des Chambres, de louer les chemins de fer de l'État à des compagnies qui ensesut exécuté les transports à leurs risques et périls, en pavant à l'État une redevance. Mais ce système fut écarté.

Bientot le trausport cut lieu sur le chemin de fer de Columbia, exclusivemeut par des locomotives, eutre les sommets des deux plans inclinés. Sur les deux intervalles peu étendus, compris cutre le pied de ces plans et le bassin de Columbia d'un côté, et la ville de Philadelphie de l'autre, ou ne se servait d'abord que de chevaux. La longueur de ces deux intervalles rémins n'est que de 6 à 7 klion-Mais, depuis 1817, il y a des locomotives qui vont du pied du plan incliné du Schuylkill jusqu'à Broad-Si. Le service de traction sur ce palier, qui codtait avec des chevaux 80,000 fr. par an, u'a plus coûté, avec des locomotives, dels 1837, que 48,000 fr. Le plan incliné de Columbia ayant dú disparaître en 1839, les locomotives doivent aujourd'hui continuer de ce côté issuw au bassin du canal latéra) la Susmehannah.

Une fois qu'il a été admis que l'État fournirait la force motrice et en aurait le monopole, ou s'est occupé de la création d'un grand atélier pour la construction, ou au
moins l'eutretien et la réparation des machines appartenant à l'État. On l'a placé à
peu près au milieu du chemin de fer, à Parkesburg, en un joint qu'on a chois idea sein éloigné de toute ville, parce que, en Amérique hieu plus eucore qu'ailleurs, le séjour des villes read les ouvriers plus mobiles et plus difficiles à manier. On y a construit des logements, sân d'être plus assuré d'avoir dans les atéliers une population fixe, au lieu de ces ouvriers nomades jet peu rangés qui se trouvent dans les grands centres. Ce système s'est trouvé plus avantageux au l'érsor que celui des réparations données à l'entreprise. On a en outre établi deux petits ateliers aux extrémités du chemin de fer en ête des deux plans inclinés.

Pour encourager l'industrie nationale, l'État de Pensylvanie n'a employé sur ses chemins de fer que des locomotives d'origine américaine, à deux ou trois exceptions près. Celles dont on se servait en 1835 étaient du poids de huit tonnes. D'après le contrat passé avec les constructeurs, pour les machines qui ont fuit le service eu 1835, elles devaient être capables de trainer 32,600 kilogr., sans compter le poids des wagons, ce qui supposait un convoi du poids bru de 50,700 kilogr. On se proposait alors de composer uu convoi de dis-huit wagons pessant, tout compris, 42,500 kilogr., où la charge provement dité cet d'é de 27 tonnes.

A la fin de 1837, les trains de voyageurs avaient une vitesse de déplacement de 20 à 25 kilom. La durée totale du trajet, y compris les temps d'arrêt et le passage des plans inclinés, était pour les voyageurs de six heures et demie, ce qui représente une vitesse effective de 20 kilom. à l'heure.

Les trains de marchaudises parcouraient au plus 20 kilom. à la descente, et 16 à la remonte.

Originairement, on avait visé à une vitesse beaucoup plus graude. Suivant le compterendu annuel du surintendant des transports, en date du 7 novembre 1837, depuis qu'on a diminué aiusi la vitesse, on aurait diminué de 50 pour 100 l'entretien des locomotives et même celui de la voie: les chances d'accidents se seraieut réduites pour les toyageurs dans le rapport d'un à quatre. Le même fonctionnaire assurait que, moyennant cette réduction de vitesse, les voitures et wagons cotiatent 75 pour 100 de moins à réparer, et qu'il arrivait très-rarement que des wagons fussent brisés.

En réalité, quelques-unes de ces machines de 1835 se sont trouvées dépasser de beurcomp la force qui arait été exigée des constructeurs. Selon les rapports des Comnissaires des Canaux et de leurs agents, celles qui ont été construités à Philadelphie par M. Baldwin trainalent en général un poids brut de 67,950 kilogr. Le Schuylkill a même conduit un train de 90,700 kilogr. Ces machines codtaient moyennement 33,997 fr.

Pendant la campagne de 1837, les machines nouvelles employées au service des marchandises, et dont le poids était de 10 tonnes, pouvaient trainer régulièrement 33 wagons, chargés charen de 2,700 kilogr. Crest un poids net de 95 tonnes et un poids brut, dit le surintendant des transports, de 172,140 kilogr., masse énorme pour un chemin de fer où il y a des courbes de moins de 200° de rayon et des pentes de 0°,0685 par mètre.

Les Commissaires des Canaux représentent ess machines de fabrique indigène comme possédant une solidité égale à leur puissance. Lu mendienie, la Padr, dissiaut-ils dans leur rapport sur l'exercice 1837, a fait 175 voyages entre le sommet des deux plans inclinés de Columbia et du Schuylkill (124 kilom.), jour par jour, sans interruption, et sans exiger la moindre réparation. Cest un trajet total de 21,500 kilom. Les Commissaires reconnaissaient cependant que cette machine offrait un cas tout à fait excertionnel.

Le service du chemin de fer occupait, à la fin de 1835, un effectif total de dix-sept locomotives, dont plusieurs, il est vrai, étaient en mauvais état.

En 1836, il y avait vingt-cinq locomotives en activité, et on en avait commandé vingt autres au prix moyen de 39,771 fr. En 1837, il y en a eu une quarantaine, dont trente-six sculement ont concouru au service, mais n'y ont pas été employées toute l'année.

En 1838, le nombre a été le même.

La dépense totale du chemin de fer de Columbia avec le nouveau tracé entre Columbia et Monut Pleanant, y compris le matériel, et déduction faite du coût de ramifications exécutées par la ville de Philadelphie et par les compaguies, s'élevait, au commencement de 1839, à 20 millions. Pour mettre le chemin en excellent étal d'entretien, ce qui exigera le renouvellement d'une partie de la voie imparfaitement établie à l'origine, et celui de quelques ponts, il flaudra un déboursé supplémentaire qui portera les frais d'établissement à 22 millions. En admetant ce dernier chiffre, et en ne comptant que les 131 kilom, du fassin de Columbia à Broad-S', la dépense revient par kilom. à 164,640 fr.

Il n'y a cependant de station ou de magasin ni à Philadelphie ni ailleurs. Et la dépense du matériel n'est pas tout entière comprise dans ce chiffre de 169,460 fr., puisque ce sont les partieuliers qui fournissent les voitures aux voyageurs et les wagons aux marchandises. Nummoins a cette dépense, excède relle qu'ont exigée la plupart des chemins de fer américains. Il est vais qu'hux. Etats-Unis presque tous les chemins de fer n'ont qu'une voie, et que le chemin de Columbia en a deux.

Sons dépasser notablement le maximum de pente atteint par célui-ci au Mine Ridge, et en s'astreignant à employer des courles d'un rayon moins réduit, on estime généralement, dans l'Union, qu'un chemin de, fer à une scule voie, avec les terrassements et ouvrages d'art exératés pour deux voies, coûte, par kilom, matériel compris:

I' Dans les localités favorables, comme il est fréquent et notes habituel d'en rencontrer sur le littoral, au-dessons de la ligne des Cateriats, ou dans le sust triangle refinera et le l'Alisshipi et l'Ollo, avec une superstructure tagére et legérement authe, destinée pourtant à recevoir des boomotives, mais c'en pouvant porter que de faible poids de 6.1 % nones, avec no rail formé du longegine en boir recovertes d'une blonde de fer (1), la vitesse étant modére, c'est-d-dire d'environ 98 kil. par heure, et it où la population dont put dense c'el mouvement de marchandise pas nest die occe, si les fautqu'un ma-

térich tomés, de 83,000 à 100 plus accidentés, avec une superstructure plus solidement établie et plus permanevaix, ce qui implique un rail en fet, avec un plus grand sombre de parse d'évitement, quolques tronçons de double voic, et cella avec un matéria selfiants pour un movement plus antiche d'orogenero océ marchandieres. de 90,000 à 130,000 fr. (3)

Nous ne consignose ici que des résultats moyens. Il y a des cas extrêmes où l'on est parrenu à ce point d'economie que le kilomètre, tous frais inclus, n'est revenu, comme sur le chemin de fer de Charleston à Ausurats, m'à 30 000 fr.

220,000 11.

En Europe, les chemins de fer ont œxigé le plus souvent des déboursés plus grands, malgré le taux réduit auquel s'y rétribue la main-d'œuvre. Diverses œuses ont contribué à ce surroit de frais. Dans le plus grand nombre des cas, on a jugé nécessaire

<sup>(</sup>i) Is depresse des divers y relessante de superimentares employes aux (Last. Tais varie, par kilom. Os simple tors, de 1750 on 4.5,000 ft. 15,000 at 4.5,000 ft. 15,000 at 4.5,000 ft. 15,000 ft. Cas limitation du mai la fine à su mai mela host casse uns surceute de lasses qu'en ha décenç la tatere de méricate cruples pour cer besse et pour à hactaine de la sur, ju misolificie ly lon on moni grande due traverse en méricate cruples pour cer besse et pour à hactaine du la sur, ju misolificie ly lon on moni grande dus traverses et qui propriés à la réduction du de la reconstruir par entre la deux mais, l'occupat des bois qui forment en traverse et quideptiés à la subclution de compartie par entre la cette mais, l'occupat des bois qui forment en traverse et quideptiés à la subclution de des 1500 not 1500

<sup>(3)</sup> En France une route royale macademisée revient à 18,000 fr. ou 20,000 fr. Les routes pavées du Nord de la France et de la Belgique codient de 40,000 à 20,000 fr. par kilom.

<sup>(5)</sup> Your le chemin de Schenectady à l'tica, page 968 ( sur ce chemin le rail-est en bois ).

<sup>(4)</sup> Voir le chemin de Beston à Worcester, page 500.

d'établir deux voies ann solution de contimuité. On s'est imposé des règles plus sérères à l'égard des pentes et des courbes, ce qui est devenu fort oncreux, parce qu'en Europe le terrain est ordinairement plus accidenté qu'en Amérique. La population étant plus serrée, on a du prendre plus de précautions pour prévenir les accidents, et, par exemple, on a considéré fréquemment comme indispensable d'étiter les passages de niveas sur les routes. On s'est refusé à construire les ouvrages d'art dans un style provisoire, pour ne pas avoir à les renouvele dans un déali plus ou moins court. On s'est, de même, a batenn d'user de ruils en bois simplement recouverts d'une bande de fer. Souvent enfin, on a consacré aux stations dans levilles des sommes énormes, soit afin de pénétrer au centre des affaires, soit quelquefois par un vain désir de défonver un lux es d'architecture.

Jusqu'à présent, au reste, l'histoire des chemins de fer en Enrope se réduit à ce qui a lieu dans deux pays peu étendus l'nn et l'autre, l'Angleterre et la Belgique, dans la première surtout. L'Angleterre a construit des chemins de fer qui ont absorbé beaucoup de capitaux. Le gouvernement belge, qui s'est fait l'entrepreneur général des chemins de fer sur son territoire, a adopté un système bien plus économique. L'Allemagne, qui avait donné au monde civilisé un exemple remarquable par le chemin de fer de la Moldau au Danube, n'est rentrée dans la lice que très-récemment. Elle v est d'aillenrs rentrée avec résolution et avec sagesse, et il v a lieu de penser qu'elle ne répétera pas les prodigalités de quelques-unes des compagnies de la Grande-Bretagne. En France, où en 1838 tout semblait prêt pour l'entreprise simultanée d'un vaste réseau, tant aux frais de l'État qu'à ceux des compagnies, une mortelle langueur a succédé à l'ardeur fébrile dont nous étions transportés alors, et il est difficile de prévoir quand nous nous mettrons à l'ouvrage. Mais tout porte à croire que, si nous nous décidons à doter notre patrie de ces admirables voies de communication. nous nous éclairerons de l'expérience des peuples qui nous ont précédés dans la carrière. Utilisant en cela notre retard, nous saurons, il faut l'espérer, nous régler dans le choix d'un système de construction, d'après l'étendue de nos ressonrces financières, au lieu de nous abandonner à l'ambition qui trop souvent nous a dominés, de briller à tout prix aux yeux de l'univers, et d'éclipser toutes les autres nations par le grandiose et l'éclat de nos entreprises.

C'est ce qu'ont coûté les chemins de fer de Birmingham à Newton (Grand-Junction Railway) et de Londres à Southampton.

United by Coogle

Sur ce développement, il u'y a à deux voies que 82 kilom.

Le matériel entre dans cette dépense pour 24,519 fr. par kitom.

nécessaires. ·

On a admis en Belgique, comme règle générale, le passage de niveau au croisement des routes. On s'est abstenu de pénétrer dans l'intérieur des villes, ce qui a dispossé à pou près des frais de l'établissement des stations. Le sol était favorable, et enfin dans l'exécution première on a admis, par mesure d'économie, quelques Imperfections.

A cause des circoestances topographiques moins avautagenses qu'il faudra anbir pour le reste du réseau, les frais de la portion non achevée des chemins de fer belges paraissent devoir être plus éterés.

Eu France, le chemin de Saint-Étieune à Lyon, à deux voies, a coûté. . . . . . . . . . . . . 280,000

Les chemins des envirous de Paris, placés dans une position tout exceptionstelle, etoù, par exemple, l'achat des terrains a absorbé des sommes excessives (1), reviennent jusqu'à présent à des prix semblables ou même supérieurs à ceux des chemins de fer anglais de Liverpool à Mauchester et de Londres à Birmingham.

Los fixis d'entretien du chemin de fer de Columbia ne peuvent être bien rigoureasement apprécie d'après l'expérience des années antérieures à 1889. Au 1r'i paurier 1839, il n'était pas encere dans une condition normale. Plusieurs des ouvrages d'art se resentaient du peu de soin avec loquel ils avaient été construits, malgré les réparations extraordinaires que quelques-uns avaient subies. Sur un espare de 36 kilom., à partir de Philadelphie, les voies avaient été établies, comme nous l'avons dit, sur des bloss de pierre jointifs ou avec des rais de hois simplement recouverts d'une hande de fer. Cette portion du chemin était complétement dégradée. Ailleurs on travaillait à renforcer la superstructure ou à la renouvelre partiéllement, soit pour la mettre en état de supporter des locomotives plus puissantes, soit pour empécher l'évartement des rails. De la une complication de réparations ordinaires et extraordinaires peu distinctes. D'un autre côté, les allocations de la législature ayant été insuffisantes, on a vait pu effecter toujours les réparations les plus

Le rapport du surinteudant des réparations porte les frais de l'enfretien courant en 1837 à 314,800 fr., et il comprend sous ce titre ce qu'il en a codié pour relevre et rajuster les biocs en pierre et les traveress en bois, pournetior les fossées et responsées que partie des rails de bois. C'est par kilom. . . . . 2,403 fr. Il avait en outre été dépende, pour réparer plusieurs poots et viadeux, et pour de means

<sup>(4)</sup> La dépense du terrain a été, pour le chemin de fer de Paris à Versuilles (rive droite), de \$3,000 fr., at pour celut de Paris à Versuilles (rive gravée), de \$60,000 fr. par bliom.
(3) Annelse de Pouts et Chessirée, justife et dérirei \$359.

| Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,403 fr.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| travaux, 72,657 fr. La mollié, au moins, de cette dépense doit être classée parmi les répa-<br>rations courantes; cé qui donnera par kilom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277                         |
| Total de l'entretieu ordinaire de 1837 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,680                       |
| ou par kilom. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,790<br>2,235              |
| Répétons qu'à la fin de 1838, le chemin de fer était dans un état d'entreite<br>sons du médiocre. Il avait été négligé particulièrement pendant l'exerci<br>comme l'indique au reste la modicité des frais d'entretien de cet exercice.<br>Je tiens de M. Moncure Robinson qu'aux Etats-Unis, lorsqu'un chemin de<br>porté à un bon état d'entretien, les réparations annuelles, bien dirigées,<br>être évaluées en somme, comme il suit, par kilom. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ce 1838 ,<br>fer a été      |
| Arce an chemin de fer à superstructure légère, écti-à-dire gyand pour rail une loogrine de lois recouvered des backede fer, et la circulation étaut modérée.  Sil n'y a gruno voic.  Arce deux voice.  Jusqu'an 1892, jusqu'an 1892, jusqu'an 1892, jusqu'an 1892, recent deuxinon (00,000 voyageurs et 70,000 à 00,000 tonces de marchandion).  Octobre voice et 170,000 à 00,000 tonces de marchandion).  Archandion de recent deux voice de la contraction de la contractio | 2,000 fr.<br>4,000<br>3,000 |
| Citons quelques autres exemples et quelques termes de comparaison :<br>D'après le compte rendu du chemin de fer de Schenctady à Utica, pour 1838, la dépense d'e n-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| tretien a été par kilom. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,025                       |
| colaté, do 1" juin 1833 au " juin 1831, 273,690 fr., on par kilom.  Mais le chemie de Urrepod est Nen plan fréquenté que crial de Colambia. Il y possit, à l'époque dont parie M. de Pambour, quatre fois autent de voyageurs et deux à trois fois autent de marchatolies qu'en recevalt, en 1837 et 1838, le chemin de fer de Colembia, et la vitese des concis, cause puissante de détriroration, y est hien plant granule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,582(3).                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

<sup>(5)</sup> Il y a eu, en outre, pour les câbles des plans inclines, une dépense anquelle d'environ 53,000 fr., ou de 267 fr. par kilom., qui aête portée au compte du service de traction.

Diversos constructions, indiquées comme ouvrages neuls, représentent par kilom, une autre dépense de 367 tr. Il conviendrait d'en considérér une fraction comme travaux d'entretien.

<sup>(2)</sup> On a deprise, de plus, pour remplacer la rais de hois par des más de ler, pete de Philadelphie, que comme de 10,035 fr.; pour le redaindement d'un pout definit par mi noiemdle, o 10,055 fr.; pura le redaindement d'un pout detruit par mi noiemdle, que partie d'une allocation q ciaile de 80,000 fr.; enfin, pour divers menus ouvrages, 44,725 fr.; ¡¡ conviendrait d'attificer a l'entretire une boune partie de ce d'envier article qui revient vais à \$10 fr., par faite.

<sup>(3)</sup> M. Guyonneau de Pambour écarte avec raison des frais d'entretien les articles remblair et rails neufs, en ce qui concerne le chemin de Liverpool.

Lor-qu'un chemin a des raits en bois, le remplacement des raits, étant très-fréquent, peut être considéré comme faisantpartie de l'entretien ordinaire. C'est ce que nous avons admis ici pour le chemin de Columbia.

| En 1833, l'entretien du chemin de Darlington, qui est desservi sur les trois cinquièmes seule-      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ment de son parcours par des locomotives , et sur lequel on transporte de grandes quantités de      |
| houille, revenait, par an, à 280,079 fr., ou par kilom. à                                           |
| de fer anglais à grande vitesse varie par kilom, de                                                 |
| Il est même beaucoup plus considérable en ce moment sur le chemin de Londres à Birmingham.          |
| où il v a beaucoup d'ouvrages d'art et où il existe des remblais épormes et des tranchées fort pro- |
| fondes.                                                                                             |
| La compagnie du chemin de Grande-Jonction a passé avec un entrepreneur un marché d'en-              |
| trellen à raison de                                                                                 |
| Les frais d'entretien des petits chemius de fer de l'Écosse, qui sont presque tous à une voie,      |
| soul de                                                                                             |
| Les chemins de fer belges, à une seule voie sur les trois quarts de leur développement, et          |
| qui , jusqu'en 1839, u'ont servi qu'au transport des voyageurs , ont coûté , par au et par kilom. : |
| Eu 1835                                                                                             |
| - 1836 3,780                                                                                        |
| 1837                                                                                                |
| — 1838                                                                                              |
| — 1839 (neuf premiers mois)                                                                         |
| La police de la route est comprise parmi les frais d'entretien des chemins de fer belges.           |
| En Angleterre, où le service de la police, au lieu d'être remis aux cantonniers, est confié à       |
| des agents spéciaux , il coûte par kilom environ                                                    |
| Sur le chemiu de Manchester à Liverpool, les frais de police s'écarteut peu de                      |
| Les frais d'entretien (1) des machines locomotives, seule partie du matériel de                     |
| transport qui appartienne à l'État, ont été, pendant la campagne de 1837, de 96,187 fr.             |
| Les réparations ont eu lieu dans les ateliers de l'État. Ce système offrait, selon le sur-          |
| intendant des transports, une économie de 40 p. 100 sur celni des réparations confides              |
| à des entreprenenrs particuliers. La somme totale de 96,187 fr., répartie entre toutes              |
| les machines, en tenant compte de ce que plusieurs n'ont été mises en service qu'a-                 |
| près le commencement de la campagne, donne une moyenne annuelle, par machine,                       |
|                                                                                                     |
| de                                                                                                  |
| M. Guyonneau de Pambour rapporte que, du 30 juin 1833 au 30 juiu 1834, l'entretien des              |
| machines du chemin de Liverpool est monté à 18,343 liv. st. (463,161 fr.), et li ajoute que         |
| la Compagnie en possédait trente, y compris les anciennes « qui , construites dans le moment        |

suchines du chemia de Liverpool est monté à 15,313 lr. at. (45,145 lr.), el li ajoise que la Compagnie en poussáti trette, y compris les medennes quil, construite dans le moment » de l'établissement du ruilvery et dans un temps où l'ou a'uvait pas suez d'expérience à est « égrat, se trouver misistement bror de proportion avec le service quoi nue demanade. » Suivant ce savant auteur, les machines récilement en activité journalière de service étairest aions au sombre de dait. a onne, et, avec un nouvele egit en répressition ou ce reterre, on aurait par sauver complétement le service. « Au reste, di-li-l, cest ce qui arrive actuellement, puisque demant de fre di ce condère est la por prés ababonade. On peut donc considére le demant de fre di le ce condère est la por prés ababonade. On peut donc considére le d'une machine, reconvellement compris, aurait donc coûté, à cette époque, sur le chemis de d'une machine, reconvellement compris, aurait donc coûté, à cette époque, sur le chemis de l'une suschine, reconvellement compris, aurait donc coûté, à cette époque, sur le chemis de Liverpool.

<sup>(1)</sup> Nous parlons de l'entretien complet, comprenant le renouvellement, de manière à conserver au matériel toute sa

ession des frais de traction

Et en compiant la lotalité des frente machines récilles ou neuves.

Cent-d-life à politaigné dans une bysochées, et giré du quadrupté dans l'autre, de la môme dépense sur le chemis de Colimais, en 1837; ce qui doit être attribée en partie aux perfectionnements introlles dans la construction des machines, et à la rapidité aver lesqualle en perfectionnements avaient, étà accilmatés en Amérique, si toutefais ils ny avaient pas pris ansissance. Ceptomate une forte partie da différence provineir d'et ce que la mache des convois est beaucoup plus rapide sur le chemis de Liverpool (1); s' ét ce que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que le chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de la chemis de Liverpool (1); s' ce que que la chemis de la chemis de

Il not remarquer sous que des frais arxient été faits à l'ouverture de la empagne de 1837 pour mettre le matériel du chemin de for de Columbia en excellent étal, et qu'il avait été renouveile plas qu'à moité par l'acquisition de machines neuves. Predeut l'exercice 1816, la somme totale de l'entretien des l'occonôtiens s'était éterée au double du chilfre de 1837, et en 1839, elle parait avoir beaucoup approché du chilfre de 1836.

Enfiu, durant quatre mois de l'aumée, c'est-à-dire pendant la fermeture des canaux, le service des locomotives est réduit de heaucoup. Elles n'ont donc de travail actif que pendant les deux tiers de l'aumée.

Si l'ou évalue l'eutretieu aunuel de l'ensemble des locomotives par kilom. de chemin de fer,

| ce qui dounera des résultats plus comparables, ou trouve les chiffres suivants :                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chemiu de fer de Columbia (1837)                                                                    | 751 fr.    |
| Id. (1836), environ le double.                                                                      |            |
| Chemiu de Liverpool (1833-34)                                                                       | 9,649      |
| A la même époque, cette dépense s'élevait, sur le chemiu de fer de Darlington, par kilom.           |            |
| de l'espace desservi par des locomotives, à                                                         | 4,150      |
| Sur ce dernier chemiu, la vitesse des couvois u'était alors que de 19 kilom. pour les voyageurs     |            |
| et de 13 pour les marchandises. Ce chemin, avons-nous dit, transporte principalement de la houille. |            |
| Il sera de nouveau question tout à l'heure de la dépense des locomotives, sous une autre form       | e, à l'oc- |

L'une des principales dépenses courantes du chemin de fer de Columbia a été occasionnée jusqu'à présent par le service des plans inclinés. Dans leur rapport du 8 décembre 1836, les Commissaires des Canaux estimaient que l'un de ces plans, celui de

Columbia, coûtait annuellement 93,280 fr., qu'ils détaillaient ainsi :

| Achat d'un câble                              | 15,0              | 100 fr |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1 Mécanicien pour la machine à vapeur, à 2 de | oll. par jour 3,8 | 93     |
| 1 Chanffeur                                   | doll 1,9          | 47     |
| 4 Hommes de peine à 1                         | doll 7,7          | 87     |
| 1 Chef de service à 1 ‡                       | doll 2,4          | 32     |

<sup>(4)</sup> D'après le rapport de N. Carke su conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Orienne, un date du mois de décembre 1885, la Compagne de Liverpool, échirée abors par une plus longue expérience, penseil que la combination à mellicure consistait à avair un nombre de machines triple de celui qu'il faut mettre en leu chaque jour. Elle en avait alors 4r un bon citat, pour en mettre 43 en fro journellement.

| 1 Garde                                                                     | 1,917 fr.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 547 Tounes de charbon                                                       | 15,120     |
| Cordes d'attache                                                            | 2,666      |
| Étonpes, buile, réparations des machines                                    | 2,666      |
| Chevaux pour effectuer les transports an bas du plan                        | 26,667     |
| Frais divers                                                                | 1,488      |
| Accroissement des frais de traction, provenant du temps perdu par les loco- |            |
| motives qui attendent, évalué à                                             | 10,667 fr. |
| Total                                                                       | 93,280 fr. |

Les 10,607 fr., par l'esquels se termine co tableau, semblent comptés à tort. En les écartant, ainsi que les 20,607 f., qui correspondent au service du palice situé au bas du plan, on trouve que la manœuvro d'un plan incliné de 22°,45 de hauteur verticale, coûte environ 60,000 fr. Si, des faits relatifs à un seul plan incliné d'une hauteur aussi erstreinte, on pouvait tirer une conclusion gérériea lasolue, il fresidierait de là que pour gravir, par plan încliné, une hauteur verticale de 100°, la dépense annuelle serait de. 219,000 fr.

D'après les documents annexès au rapport des Commissaires des Canaux, du 6 décembre 1837, le service du plan incliné du Schuylkill, non compris le palier situé au bas du plan, coûtait alors 72,000 fr.

Le désir d'affranchir l'État des frais de ces deux plans inclinés, qui semblaient devoir coûter à eux seuls plus que l'entretien de tout le reste du chemin, fut, a rons-nous dit, l'un des plus puissants motifs qui donnèrent de la constiance au projet de leur suppression, et qui firent décider l'abandon du plan de Columbia.

## CHAPITRE III.

## Exploitation du chemin de fer de Columbia. Traction et Péage.

Droit de traction. - Dépense courante d'une locomotive , en 1855 et en 1857. - Dépense des locomotives et du reste du matériel en Belgique ; dépense des locomotives à Paris, - Produit de la taxe de traction en 1856-57-58. Ce produit couvre la dépense et doit la dépasser. - La dépense réelle de traction sur les chemins de fer peut descendre besucoup au-de-sous de la taxe de traction sur le chemin de Columbis. - Exemples de divers chemins de fer d'Europe. -De la comparaison entre les chemins de fer et les canaux ; difficulté d'établir un parallèle exset. - Dans l'état actuel des chores, la somme des droits perçus, tant pour la traction que pour le péage, est généralement plus élevée sur les chemins de fer que sur les canqux. - Peage; su quotité pour divers produits; pesge sur le wagon. - Taxe totale sur les principaux objets. - Taxe totale en Belgique. - Limites légales du tarif relatif aux marchandises dans les divers États de l'Union Américaine; droits réellement perçus par les Compagnies. - Maxima fixés par le pariement en Augleterre; absence habitnelle d'un maximum pour le droit total. - Maxima fixés en Frauce en 1838; autres charges imposées aux Compagnies françaises. - Service des vuyageurs; taxe de traction et péage par tête sur le chemin de Columbia. - Frais de traction par tête en divers pays. - Prix des places sur le chemin de Columbia. - Prix des places autorisés par la loi sur divers chemins de fer américains; prix réellement perçus. -- Prix des places en Belgique; variations qu'ils ont subles. - Prix des places autorisés et perçus en Angleterre. - Prix des places autorisés en Prance. - De l'influence du prix des places sur la circulstion et sur le revenu des chemins de fer ; système d'administration adopté en Angleterre ; essais de prix réduits (sits par un petit nombre de Compagnies anglaises ; conséquences de l'expérience tentée en Belgione: nécessité des bas prix en France.

Le droit de traction sur les marchandises était, au 1º janvier 1839 et pendant les campagnes précidentes, de 0º,0439 par tonne et par kilom. (12 millimes de dolta pour 2,000 liv. et par mille). Le surintendant des transports estimait que les deux tiers de ce droit, c'est-à-dire 0º,0293, correspondaient assez exactement à la dépense courante, et le reste, 0º.0104, è l'entretien et au renouvellement des machines.

de. . 0°.0561 Il convient de remarquer que les frais de traction ainsi prélevés sur le commerce par l'État laissent au compte des particuliers deux articles qui font partie des frais de transport, tels qu'ils sont ordinairement entendus et tels que les supporte une Compagnie qui est concessionnaire d'un chemin de fer et qui l'exploite elle-mème.

Ce sont :

1º L'entretien des wagons;

2º L'expédition, la livraison et la surveillance pendant le trajet.

Le premier de ces deux articles est d'un peu plus d'un centime par tonne et par kilom., lorsqu'il s'agit du transport d'objets pesants et de peu de valeur, de la bouille, par exemple, et du double au moins pour les produits qui exigent plus de soin.

Pendant la campagne de 1835, les frais courants d'un voyage d'une machine étaient évalués à 80 fr.93 c., pour 124 kilom. entre les sommets des deux plans inclinés, sayoir :

|                                                        | fe. | 9- |
|--------------------------------------------------------|-----|----|
| Une corde et demie de bois , à 3 dolf. 65 la corde     | 29  | 20 |
| 15 bushels de charbon bitumineux, à 28 cents le bushel | 22  | 40 |
| Un machiniste et deux chauffeurs.                      | 21  | 33 |
| Huile à 1 dollar le gallon                             | 8   |    |
| TOTAL                                                  | 80  | 93 |
| C'est par kilom, parcouru                              | 0   | 65 |

Le surintendant des transports disait, dans son rapport du T novembre 1887, que les nouvelles machines, du poids de dix tonnes, qui désinte imployées alors post em archandises, et dont la puissance était double de celle des machines de 1835, in 'exigeaient qu'un ciers de combastible de plus, et ne cofficient de premier achat qu'un septième en sus. Del sors, en supposant que toutes les anteres dépenses courantes fussent restées les mêmes, et que le prix du bois n'eût pas augmenté, les frais d'un voyage pour les machines nouvelles auraienté dée 108 fr. pour 124 kilom; (ce qui, en supposant un chargement de 100 tonnes de marchandises, donnerait \*,0087 par tonne et par kilom. (f).

Mais, à cause de l'irrégularité avec laquelle se présentent les marchandises, tandis que les convois sont obligés de partir régulièrement, la dépense courante des locomotives, par tonne récliement transportée, est beaucoup plus forte.

D'ailleurs, dans cette dépense de moins d'un centime par fonne et par kilom., les frais d'entretien de la locomotive ne figurent pas; et ces frais sont élevés. Sur les chemins de fer d'Europe ol l'on se meut avec nne grande vitesse, ce qui défériore les locomotives, ils égalent l'ensemble des frais conrants, lorsqu'ils ne le dépassem pas. En Amérique, où la vitesse des courvois est moindre et ol l'on brûle da hois au lieu de coke, ce qui est favorable à la conservation des machines, les frais d'entretien des locomotives sont moins forts.

Sur les chemins de fer helges (2), la dépense de traction, en y comprenant l'entretien des voitures qui, en Belgique, est moins coûteux qu'en Angleterre, 5 est élevée, par kilom. parcouru :

<sup>(1)</sup> Il resulte mêtre d'une lettre adresse à M. Baldvin, fabricant de modilines à Philiodolphie, par M. Brandt, qui dirigent L'assier de Parks-hourg, en décembre 1857, que la diquez comma d'un veryage de 124 libent. «Heivait, pour une de un forte machine», à 37 ft., 72 c. resilement, se compiant le servicie des écusions de bous des saisses d'un. Ces machines pouvaient traiter, poids des vayons non compris, une charge de plus de 100 tennes. En admettant le chargement de 400 tennes, in deponse par touse querit de 69-8,0079.

<sup>(2)</sup> Sur les chemins de fer beiges, la vitesse est de 32 à 56 kilom, à l'heure, temps d'arrêt déduits. En 1839, les trains spécialement destinés aux marchandises n'avaient qu'une vitesse de 16 kilom.

| Eu 1 | 835 (h  | uit moi | s), |    | ١. |     |    |  |  | fr. |    |
|------|---------|---------|-----|----|----|-----|----|--|--|-----|----|
| t    | 836 (1) | apače c | nti | èn | e) | , i | i. |  |  | 1   | 68 |
| 1    | 837,    | (id.)   |     |    |    |     |    |  |  | 2   | 06 |
| 1    | 838.    | (id.)   |     |    |    |     |    |  |  | 2   | 6  |
|      |         | cuf pre |     |    |    |     |    |  |  |     |    |

Du 1º mars 1836 au 31 octobre de la même année, les frais courants de traction soldés par l'Etat, sur le chemin de Columbia, ont été de 387,373 fr. Pendant le même temps, l'Etat a reçu pour droits de traction 413,797 fr. Dès lors, l'expérience de cette campagne permettait de regarder comme certain ce que faisait presentir la comparaison de la dépense d'une locomotive avec les droits que appe un convoi, c'est-à-dire que, en comptant le renouvellement du matériel, une fois que ce matériel serait complet et en bou état, la taxe de traction couvrirait les frais; car, en fi836, l'exploitation avait été plus coûteuse qu'elle ne devait l'être à l'avenir; les machines client en fort mavaris état au commencement de la campagne l'adeit ne de réparation n'étant pas achevé, on avait été obligé d'envoyer les machines dans des ateliers particuliers, à Philadelphie, ce qui était dispendieux et incommode. Enfin, l'Etat ne prevevait pas tout ce qui lui revensit. Faute d'allocations pour salarier un nombre suffisant d'agents, ou n'exerçait qu'une surveillance illusiories un les volutures servant aux vogageurs, et dès lors les entrepreneurs de transport firaudaient les droits.

L'exercice 1837 a pleinement justifié ces espérances.

| L'Etat a dépensé, durant cette anne      | ée, pour le | e service d | e traction. | <br>  | 612,585 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Les droits de traction sont monté        | sà          |             |             | <br>  | 732,475 |
| Il y a donc eu un bénéfice net de.       |             |             |             | <br>  | 119,890 |
| Co and normalecente l'intérnit à 7 m 400 | de la semi  | ma da 4 1   | 2 010 00    | <br>· |         |

Ce qui représente l'intérêt à 7 p. 100 de la somme de 1,739,218 fr. qu'azient coûté de premier a chat toutes les machines placées sur le chemin de fer depuis 1835, c'est-àdire depuis l'origine. Il est trai, je le répète, que, pendant cette année 1837, il va point été acleté de machine nouvelle. Mais le matériel qu'on s'était procuré antérieurement était encore en assez bon état à la fin de la campagne pour qu'aucune acquisition de locomotive ne fôtt nécessaire pour 1838.

On comptait donc qu'à partir de 1838 les droits de traction suffiraient non-seulement à couveir tous les frais courants de ce service et à renouveler les locomotives, mais encore à solder l'intérêt de la mise de fonds qu'elles représentaient. Pendant l'exercice 1838, c'est-à-dire du 1º novembre 1837 au 31 octobre 1838, les

| droits de traction |                 |        |    |  |  |  |  |  |  |  |         |
|--------------------|-----------------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| La dépense de      | traction s'est  | élevée | à. |  |  |  |  |  |  |  | 793,600 |
| Le bénéfice ne     | t a donc été de |        |    |  |  |  |  |  |  |  | 81,350  |

En tenant compte des approvisionnements en magasin et de quelques

fr.

dépenses qui ne doivent pas être imputées au service de tractiou, ou trouverait que le bénéfice uet a été plus considérable et qu'il est mouté à 267,900 fr.

Il était alors nécessaire d'acheter dix nouvelles machines locomotives estinées à 373,300 fr.; mais quatre seulement de ces machines devaient être portées au compte du chemin de fer de Columbia; puisque les six autres n'étaient requises que parce qu'on hui en avaitenlevé un nombre pareil pour les placer sur le chemin de fer de Portage. Il fallait aussi pour 21,300 fr. de étables, article porté au compte de traction,

Ainsi, les droits de traction étaieut alors plus que suffisants pour subvenir à tous les frais de ce service, y compris le renouvellement du matériel. Ce fait deviendra plus évident eucore si l'ou a égard à l'excédant de recettes de l'exercice précédent.

D'ailleurs, Jer r'sultats de 1838 ne peuvent être considérés comme aussi favorables que ceux qu'on est en droit d'attendre des prechains exerciexe. Un orage, de 19 juin, avait mis dans un état de dégradation extrême une partie asses étendue de la grande artère de Philadelphie à Pittsburg. La canalisation de la Idnaita fut complétement hors de service peudant plusieurs mois, entre lluntingdon et lifoli-daysburg, sur un espace de 62 kilom. La somme absorbée par les réparations extraordinaires de ce seul trouçon de la ligne s'est élevée à 1,866,600 fr. Les pertes qui en sont résultées pour le commerce, dont les opérations, es sont ainsi trouvées suspendues, ont été hien plus fortes, et le revenue des canaux et des chemins de fer de l'État s'en est ressenti. Il n'a dépassé, en y comprenant les droits de traction, les produits de l'exercies précédent que de 48,480 fr. Sans cette circonstance, hors de toute prévision, on était autorisé à compter sur un bel accroissement de recette, taut en droits de traction qu'en droits de traction qu'en droits de péage.

Au reste, l'expérience d'antres chemins de ferd 'Amérique on d'Europe légitime pleimement toutes les espérances qu'on peut concevoir à cet égard pour le chemin de fer de Columbia. Sur diverse chemins fréquentés, la dépense de traction, réduite à ce qui coucerne la locomotire, soit pour les frais courants, soit pour l'entretien, est de beaucoup au-descous de 0 ° 0561, par tonne et par kilom. Elle va à 0 ° 0.6 et à 0 ° 0.3. L'entretien seul des wagons y ajouterait, avons-nous dit, pour les marchaudieses les plus commanes, un centime au moins par tonne et par kilom.

Elle peut même descendre an-dessons de 0 % 03, là noi le mouvement est assez ammé et asser régulier pour que chaque machine parte avec charge à peu près entière, au moins dans un sens, là où la marchaudise est de nature à exiger peu de soins, et où les pentes sont favorablement distribuées. Dans ce cas, les chemins de fet se rapprocheraient beaucoup, à l'égard des frais de halage, des canaux, sur lesquels ces frais sout ordinairement évalués, eu France, de 0 % 01 à 0 % 03, et peuvent, en tous pays, être réduius à ce dernier chiffre.

M. Perdonnet a trouvé que, sur le chemin de Liverpool, d'après la moyenne de deux années et demie, déjà un peu ca arrière, la traction véritable, c'est-à-dire avec l'entretien complet de la comodive, mais déponse des wagons dédaite, la vitesse étant de 29 kilom. ¿et le calcul étant-ramené à l'hypothèse où le chemin serait de niveau, s'élevait, pour le service des marchandises, par tonne et par Lilom, à.

0#-0396
Sur le Chemin de Darlington, à une époque où les transports se faisaient à l'entreprise, la même

dépenne, y compris le retour presque toujours à vide, le chemin étant de niveau , et la vitesse de

de locomotires. La petel efest que de 6°,0005 par metre. La depende de traction qui, il auna; comprend un retour à peu pris à vide, n'est, toojours déduction faite de ce qui regarde les vagons, avec des locomotires pour mis de vide de de composité pour metre de la composité de la composité pour metre de la composité pour metre. La composité pour metre de la composité pour metre de la composité pour metre. La composité pour metre de la composité pour

Si sur le chemin de Saint-Elienne on avait un chargement au retour, les frais de traction seraient réduits de moitié.

L'emploi exclusif des nouvelles machines à six roues doit diminuer encore ces frais de fraction, ?

De ee bas prix de la traction, dans certaines circonstances, sur les chemins de fer, d'habiles ingénieurs ont conclu qu'ils étaient préférables aux canaux, dans tous les cas du moins où le sol ne leur oppose pas spécialement des difficultés extrêmes. Cette thèse a été soutenue en Angleterre par M. Wood (1), et en France par M. Perdonnet (2). Nous n'essaverons pas ici de tracer un parallèle qui nous paraît impossible encore, et dont d'ailleurs les conclusions ne devront jamais être absolues. Les chemins de fer sont trop nouveaux pour qu'il soit facile d'apprécier rigoureusement tous les avantages qu'ils offriront et de mesurer les frais auxquels il faudra acheter ees avantages. Les constructeurs de locomotives, qui ont nouvellement perfectionné ces machines, sont encore loin d'avoir dit leur dernier mot. D'un autre côté, de nos jours où tout est soumis à l'action irrésistible d'une force rénovatrice, et où les faits industricls en particulier se transforment comme par enchantement, les canaux eux-mêmes ne doivent pas être jugés d'après ce qu'ils ont été. Tout porte à peuser que l'exemple et la concurrence des chemins de fer en modifferent l'exploitation sous plusieurs rapports essentiels, notamment sous celui de la vitesse. Les bateaux-rapides, récemment introduits avec le plus grand succès, pour le transport des voyageurs, autorisent à cet égard beaucoup d'espérances.

Les chemins de fer l'emportent sur les canaux pour la rapidité des transports, même lorsqu'il s'agit de marchandises, car on peut sans effort, sans higner la voie ou les focomotives, y voiturer des produits à raison de 10 à 15 kilom. à l'heure (3). Dans les pays tels que les États-Unis, où les canaux sont condamnés par la gelée tous les ans à un long chômage, on a à faire valoir en fateur des chemins de fer une autre consi-

<sup>(1)</sup> A Practical Treatise on Bailroads, dernière édition (1838), page 698.

<sup>(2)</sup> Journal de l'Industriel et du Capitaliste, some VI, page SSI.

<sup>(3)</sup> M. V. Chevallier, ingúnicar des ponts et chanveies, a deduit des expériences de M. Gayanness de Funhour sur le chemin de Liverpoel, la conclusion remerçuable que le minimum de dépense evait lieu avec la vitesse de 4º par seconde (44, 60º e. Y liverge), Années de Funta et Causaire, juillet et soit et 1850.

dération, celle de la continuité du service durant tonte l'année. Ce sont là des titres marqués à la préférence. Mais, en revanche, dans nos pays d'Europe du moins, les chemins de fer, tels qu'on entend les construire en Augleterre et en France, coûtent beaucoup plus cher que les canaux, environ le double movennement ou même le triple (1), par diverses causes au nombre desquelles figure l'obligation de n'y employer que des pentes douces si l'on veut y unir le transport des marchandises à celui des voyageurs, et l'effectuer au plus bas prix (2). C'est un désavantage énorme qui, si l'on ne parvenait à v remédier, n'aurait pas seulement l'effet d'empêcher les chemins de fer de se multiplier. Il aurait aussi pour résultat d'imposer au public un fort surcroît de déboursés. Car les frais de traction, même en y comprenant l'entretien des wagons, qui est plus dispendieux que celui des bateaux, et en y ajoutant l'entretien du chemin et les frais généraux, ne représentent qu'une portion des charges supportées par les marchandises. Il y a en outre un droit de péage correspondant à l'intérêt du capital engagé. Sans doute ee droit n'est pas une de ces causes de dépense qui tienneut à la nature matérielle des choses. Mais s'il ne dérive pas des lois qui régissent le monde physique, il est fondé sur celles qui gouvernent les intérêts positifs des sociétés. Il peut, il est vrai, être très-modique et même nul dans le cas de chemins apparteuant à l'État, et e'est la un argument puissant à faire valoir en faveur de l'exécution par le gouvernement; mais toutes les fois qu'il s'agira de lignes concédées à des compagnies, il y aura un péage dont le produit devra être proportionnel au capital. Et il ne serait pas faeile à l'État lui-même de faire abstraction de ce capital et de renoncer à tirer des chemins de fer qu'il aurait construits un revenu direct, en rapport avec la dépense de construction, à moins de limiter ses entreprises.

Au reste, il n'est pas possible d'établir maintenant une comparaison parfaitement carete entre les canaux et les chemins de fer, parce que la destination des premiers n'est pas la même que celle des secouds. Les chemins de fer sont considérés jusqu'à présent comme devant étre affectés principalement au transport des voyageurs. Au contraire ce service n'existe qu'exectoionalelient sur les canatient contraire ce service n'existe qu'exectoionalelient sur les canatie.

La combinaison, encore à organiser presque partout, du service des marchandises arce celui des voyageurs, peut exercer une heureuse infinence sur les conditions de l'exploitation des chemins de fer. Cette partie liée seuble devoir permettre en effet d'effectuer l'un et l'autre service à meilleur marché, tout en ajoutant aux profits. Elle donne, par exemple, le moyen de mieux utiliser tous les départs des Jocomo-tives en complétant les courois de voyageurs, lorsqu'ils sont faibles, avec une quan-

Et il y a lieu de penser que celle des grandes lignes de chemins da fer ne pourra descendre au dessous de . \$20,000 (2) Mr. Chevallier a été conduit, dans le travail que nous senons de citer, à ce résultat que, à égalist de circulation, c'est-à-dire pour un nombre de vorpeurs égal un nombre de torpeur égal un nombre de sonnée de surprissipales, et au prix des mêmes seri-fiere, les rentes-limites doivent être trois fois moindres pour les marchandies que pour les regargers; mais que represe, les rentes-limites doivent être trois fois moindres pour les marchandies que pour les regargers; mais que represent par les series de la comment de la

tité convenable de marchandises (1). D'un autre côté expendant le transport des voyageurs à grande viisses présente au service des marchandises certainés entraves. Il oblige d'appliquer à celles-ci, même lorsqu'elles marchent isolément, plus de célérité que le commerce lui-même ne le demanderait, et la célérité coûte cher. Ainsi, dans la Grande-Bretagne, le prix coûtain du transport, en comptant avec la traction, l'entretien du chemin et de tout le matériel, la police, l'administration, est bien plus évé, sur des chemins tels que ceux de Liverpool à Manchestre, de Londres à Birmingham et de Grande-Jonction, établis principalement en vue des voyageurs, que sur les chemins de l'Écosse et du nord de l'Augleterre, construits surtout pour voiturer des houilles par grandes masses et avec une faible vitesse (12 kilom. environ). On neut évaluer ce prix, par tonne et par kilom:

Quoi qu'il en soit de l'avenir et de quedques cas particuliers du présent, dans l'état actuel des choses, avec les chemins de fre tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, sous le rapport politique, s'il est permis de s'exprimer ainsi, comme sous le rapport matériel, le transport, péage compris ou non, est plus codeux sur les chemines de fer que sur les canaux (4); les prix de voiture et les tarifs de péage actuellement en vieueur l'attesont suffisamment.

dant on peut stieindre, sans fractionner les trains, sur les chemins à merchandises, les pentes-limites qui permettent d'éviter ce fractionnement sur les chemins à voyageurs, en faisant intervenir des machines de renfort.

<sup>(</sup>i) On a vu plus hant (page 246) comment cette combination des deux services avait permis une baisse des prix de transport sur le canal Érié.

<sup>(</sup>a) M. Bienes utabilit que une la chemin de for da Liverpool à Manchester, qui cat à peu près à seu du tou une devante de la Grande Pertagne un'equel le service des marchandies, a service que la boulle, soit compétenent organite , les frair remins s'éternt, par tonne et par kilon, qui o θ · 15 1, a θ · 16.4, γ compris la main-d'averre de magniange à l'emètre de de Nacendiere. Les destants par sportennisses cette minis d'exerte à deux centiene, no touves que le faris des parties de Nacendiere. In contract de curs centiere, no touves que le faris des port de marchandiere, à la viene de 90 à 63 kilon, à l'heurer (qu'on net abligé Cemployre pour se pas géner le service des reygenry) and col 51 kilon (2 le 15 kilon). El result qu'en de s'est de competition de 15 kilon (2 le 15 kilon) et de 15 kil

<sup>(3)</sup> Le chiffre de 0 ° 0 s 3 0 ° 0 comprend le retour à vide, mais îl ne comprend ni le chargement ni le deshragement. La trection proprenent dit e p figure pour toné nemines. Ni. Wood cit des declaries noi le piric codantal du ramaport, tous frais inclus, est moindre puisque le prix marchand y dépasse peu 0 ° 00. Ainsi, les charbons destinés à l'exportation tout par l'avez excédée, chargement et déchargement pon comprés, sur tux néviraits:

<sup>(4)</sup> Cete règle pent étre regardée comme absolue à l'égard de la France et des East-fuls. C'est à peine s'il y a quelques exceptions, et si, dans ees deux pays, l'on pourrait citer des canaux où le péage proprement dit surpasse celui qui est percu par les compagnées de chemins de fer. Il n'en est pas de méme en Angéteure.

Nous aurons occasion de revenir sur ce sujet lorsqu'il sera question des mines de charbon.

Sur le chemin de Columbia, le péage se compose, de même que le droit de traction, de deux parties qui atteignent, l'une les marchandises, l'autre le wagon luimême.

Le péage des marchandises dépend de leur nature.

Voici quel il est (1) pour les principaux objets, par tonne et par kilom., depuis le t' mars 1838, époque à laquelle eut lieu une réduction, qui ne fut cependant pas étendue à tous les produits:

Le droit de péage qui frappe chaque wagon est de 0 ft. 033 par kilom.; avec la charge maximum

|                          |   | *************************************** |           |
|--------------------------|---|-----------------------------------------|-----------|
| Fumier, sable et gravier | ( | fr. 090                                 | 11 fr. 82 |
| Houille                  |   | 090                                     | 11 82     |
| Pore salé                |   | 112                                     | 14 69     |
| Farine                   | » | 119                                     | 15 64     |
| Blé                      |   | 127                                     | 16 61     |
| Fer                      |   | 156                                     | 20 45     |
| Tissus                   |   | 214                                     | 28 08     |
|                          |   |                                         |           |

Par kilométre

Pour le traiet entier.

<sup>(1)</sup> Pour tous les articles sans exception, le péage a pour base le poids. An contriers, pour plusierur articles, et notament pour la plusierur articles, et notament pour la plusier de bole, sur les enneux appartentant à l'Esta de Peraprisant , le péage a pour base le volume et quelquetôs le nombre cles pièces, la ceruine ou le millier. Des bascules établies sur diverse points du chemin de fer permettent de vérifier les déclarations du commerce.

#### SECONDE PARTIE SECTION II. CHAPITRE III.

|                     |        | Pe | r kilomètre. | Pour le trajet entier. |
|---------------------|--------|----|--------------|------------------------|
| Bois de charpente   | (1)    |    | 0 fr. 105    | 13 fr. 75              |
| Planches et chevror | ns (f) |    | . 119        | 14 49                  |

Répétons qu'en outre de ces frais le commerce paye le service rendu par l'entrepreneur qui se charge des transports et fournit les wagons, co qui, dans la plupart des cas, représente deux centimes par tonne et par kilom. L'entretien seul des wagors a coûté sur le chemin de Liverpool, par tonne et par kilom. parcouru:

| Pendant une première période de deux ans et demi | 0 4:01 |
|--------------------------------------------------|--------|
| Pendant une autre période de trois ans           | s 020  |
| Bour la service enéried du chanhon s'ast         | - 01   |

Le gouvernement belge, qui exploite lui-même ses chemins de fer, comme l'État de Pensylvanie, et qui même a entrepris une exploitation plus complète, puisqu'il fournit les voitures et les wagons, a organisé le service des marchandises en 1839, spécialement sur la lième d'Auvers à Liége.

Voici, d'après les termes du rapport de M. Nothomb, en date du 12 novembre 1839, à quelles conditions ce service s'opère provisoirement:

On distingue trois natures de transport :

1º Transport des marchandises de toute espèce indistinctement, au-dessous du poids de 1,000 kilog.

2º Transport des marchandises de toute espèce indistinetement, au-dessus de 1,000 kilog.

3º Location de wagons à raison d'un chargement de 3,000 kilog., maximum du poids toléré.

| Les transports de la première catégorie se payent, par tonne et par kilom., à raison de | 0 fr. | 400 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Ceux de la seconde , à raison de                                                        |       | 133 |
| Enfin ceux de la troisième, en supposant un chargement complet, au prix de              |       | 180 |

La location de wagons par abonnement assure: 1º le départ immédiat par convoi public ordinaire de voyageurs; 2º la faculté de modifier le chargement aux stations de passage. C'est le mode de transport que le commerce a préféré à tous les autres.

La location irrégulière assure le départ dans les 36 heures.

(4) Le tavif correspondant par mêtre cube et par kilom, est comme il mit, avec le rapport admis par l'État de Pensylvanie (page 237) de 640 kilog, au mêtre cube, tant pour le losis de charpente que pour le losis de acitege, et avec celui qui est préfère en France, de 1913 kilog, pour le losis de charpente de de 644 kilog, pour le losis de sciage :

|                       | Rapp       | ort pensylvanien.      | Rapport    | français.              |
|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
|                       | Par kilon, | Pour le trojet cotier, | Per kilom, | Pour le trajet cotier. |
| Bois de charpente     | 0 fr. 067  | 8 h. 79                | 0 %-086    | 41 fr. 25              |
| Planches et chevrons. | 0 072      | 9 41                   | a 069      | 9 01                   |

L'expéditeur belge est astreint à faire accompagner ses marchandises.

Le transport s'effectue aux risques et périls de l'expéditeur et sons la surveillance de son agent. L'administration n'assume la responsabilité ni des avaries ni des pertes, quelle qu'en puisse être la cause.

Le chargement et le déchargement aux stations sont aux soins de l'expéditeur.

Ces trois dernières clauses de l'exploitation des chemins belges subsistent sur les chemins de fer appartenant à l'État de Pensylvanie.

Ainsi, dans ses rapports avec l'administration belge, comme avec celle de l'État de Pensylvanie, l'expéditeur est exposé à des chances et à des servitudes, et subit des frais qu'il évite sur les chemins appartemant à des compagnieset exploités par elles.

Comparons maintenant le chemin de fer de Columbia aux autres chemins de fer des États-Unis, sous le rapport des droits de péage.

Aux États-Unis, sous ce rapport, les chemins de ferconcédé à des compagnies présentent la plus grande diversité. An sein de chaque État, le concession émane du governement local, et chacun de ces gouvernements suit des errements particuliers, non-seulement à l'égard du tarif, mais pour l'ensemble des dispositions du bill. Bien plus, au sein de la plupart des États, les législatures, n'ayant pas d'idée arrêtée ni de système fixe, prescrivent aux différents compagnies des maxima très-différents, pors même que les lois de concession sont voites à peu de jours de distance.

Cependant au milieu de cette fonle de clauses si diverses, on retrouve des dispositions générales faciles à tracer et le plus souvent même assez simples (1).

La base de la perception est, à peu près sans exception, le poids des marchandises; etilest rare que, dans les stipulations du tarif, les marchandises soient partagées en plusieurs catégories.

Dans l'État de Massachusetts, qui est le plus important de la Nouvelle-Angleterre, les compagnies son laissées complétement mairresse du tarif. Aucum maximum n'est fité, ni pour les marchandises, ni pour les hommes. Cependant les chaetes des compagnies continennet cette réserve expresse, qu'après un délai de dix nan, à partir de l'achèvement des travaux, et successivement de dix en dix années, dans lo cas où le revenu net moyen des actionnaires, pendant la dernière période décennale, aurait diquesé l'Opour 100, la législatire aura le droit de prendre des mesures pour la réduction du tarifi, afin de ramener les dividendes à ce taux de 10p. 100. Mais il est formellement diq que la législature une pourra modifier le tarif de manière à amener un revenu net de moins de 10 pour 100; et dans cette vue, il est stipulé que, lors de la révision, s'il y a lieu, au commencement de chaepe période décennale, la législature

<sup>(1)</sup> Non contrevent is pro per completement de cet camen les his de concessions nativemes i 1800 on 1814, Coloificir à Pepopu ou dis Constaté le seaso de la machine lesconderies un le chomic de fire di Mancherta Liverpool, Coloificir à Pepopu ou di Constaté le seaso de la machine lesconderies un le chomic de fire di Mancherta Liverpool, remotente en effet à un tempo ou l'on ne copognanti pre ce que desurent être les chemics de fer. Aux rete, « 13 y a cu d'un expetire l'aisu no mez grand comberé de chemics de les remoters legislationness en mass (1500 ou 1804, d'un per de per de de chamile, réferencet construits, trois ou quatre peut-être, nur la surface entière de l'Usion, dont le bill d'autoristion date de plus libre.

devra exclure de ses prévisions toute idée d'augmentation du mouvement commercial relativement à la période précédente.

Pour fixer les idées sur la portée véritable de cette limite stipulée à l'égard des dividendes, il test bon de rappeler que le taux légal de l'intérêt dans les États de la Nouvelle-Angleterre est de 6 p. 100. Dans l'État de New-York, il est de 7; dans celui de Pensylvanie, de 6. Dans les États du Sud, il est de 8 et même de 9. Il va à 10 en Louisiane.

On peut mesurer cacore les dividendes extrêmes permis aux compagnies des chemias de fer d'après le taux auquel empruntent les États les plus florissants. Nous arons dit (page 198) entre quelles limites avait varié l'intérêt des nombreux. emprunts souscrits par l'État de New-York pour les Travaux Publies. Il émet du 5 pour 100 au-dessus du ouir, et une fois îl îl palec â 17, "ij; de prime.

sair, et une fois il l'a placé à 17 ± de prime. Les dividendes ordinaires des banques conduites avec le plus de sagesse sont de 7 à 8. Les dispositions que nous venons d'indiquer se retrouvent dans les chartes des com-

pagnies de tous les chemins de ferédijà émmérés (page 20) qui se développent en totalité ou en partie sur le sol du Massachusetts. Dans quelques cas, cependant, à la période décennale on a substitué des termes plus courts. Ainsi, pour le chemin de fer de Boston à Providence, le délai périodique, après lequel le tarif pourra être réduit par la législature, es te de quate ans.

Plusieurs des chemins de fer du Massachusetts éténdent sur d'autres Etats de la Nouvelle-Angéterre. C'est ce qui a lieu pour le chemin de Boston à Providence, et pour celui de Worcester à Norwich. Les chartes concédées par les législatures de ces Etats aux compagnies qui les ont entrepris, et toutes celles qui nous ont été communiquées d'autres chemins de fer situés en entre dans la circonscription de ces mêmes Etats, et notamment celle du chemin de llartford à New-Haven, abandonnent de même aux compagnies la fixation du turif, sans leur tracer de limites, et anns y joindre la réserve usitée dans le Massachusetts, au cas d'un revenu supérieur à 10 nour 100.

L'Etat de New-York, dont les actes législatifs se font remarquer parmi ceux de tous les États de l'Union par leur esprit d'unité, accorde de même aux compagnies pleine liberté pour le tarif, sans aucune réserve, excepté dans le cas où il s'agit de lignes latérales au canal Érié (1).

Ce chemin étant supposé soumis à la loi du libre parcours, la moitié de ce droit est considérée comme représentant le péage proprement dit.

Pour le chemin de fer de Jersey-City à Patterson et celui de New-Brunswick à l'Hudson,

<sup>(4)</sup> Voir page 274 ce qui concerne le chemin de fer de Schenectady à Utica.

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire la réunion du péage proprenent dit et du droit qui représente les frais de transport.

L'Etat de Pensylvanie, presque aussi vaste, presque aussi penplé et aussi riche que celui de New-York, ne présente pas, à beaucoup près, la même unité de dispositions. Parmi les chartes votées durant la même sossion, les unes, admettant le libre parcours, qui, du reste, n'est usité que pour de tré-courtes lignes voisines des mines de charbon de desservies pardes cheavax, distinguent entre le transport et le péage proprement dit; les autres, excluant le libre parcours, indiquent un droit qui les comprend tous deux. Quelques-unes fixent des maxima absols, d'autres ne déterminent que des maxima moyens. Les chiffres adoptés pour ces maxima et ces moyennes varient d'un chemin à l'autre. Il est important de donner quelques détails sur les dispositions en usage dans cet État, car c'est celui de toute l'Union on l'esprit d'association a pénétré le plus avant dans les mourrs et où il a fait le plus. J'ajoute cependant qu'iln'y a pas lieu de croire que le système général de législation qui prévaut dans les mours et où il a fait le plus. J'ajoute cependant un'iln'y a pas lieu de croire que le système général de législation qui prévaut dans les conseils de la Pensylvanie ait heaucoup contribué à cet heureux résultat; ce système laisse en effet à désire soss blusieurs rapports.

Pendant la session 1834-35, trois chemins de fer out étà autorisés dans cet État. Tous les trois sont soumis au régime du libre parcours. Les compaguies ont la faculté de percevoir sur les marchandises qui circuleront sur leurs lignes les péages suivants, par tonne (1) et par kilom., indépendamment do tous frais de traction ou de transport, frais à l'égard desquès irei n'à été fixé :

Pendant la session de 1836-37, le nombre des chemins de fer autorisés a été plus grand. Aux uns on a preserit le libre parcours, et les stipulations relatives an péage proprement dit, non compris tous frais de traction ou de transport, sont :

| Chemin | de Pittsburg à Washington (2) (moyenne)           | O fr. | 196 |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-----|
|        | de Pittsburg à la Susquehannah (id.)              |       | 130 |
|        | de Sunbury à Érié (id.)                           |       | 130 |
|        | de Sunbury à Harrisburg (maximum) pour la houille |       | 019 |
| -      |                                                   |       | 130 |

Pour d'antres chemins de fer autorisés la même année, les compagules restent libres d'interdire la circulation de wagons et de voitures autres que les teurs : les droits totaux qu'elles peuvent percevoir, tant pur le transport que pour le plage, sont limités comme il suit.

| Chemin de Chambersburg à Gettysburg (maximum) | Ofr. | 928 |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| de Franklin à Beaver                          |      | 489 |

<sup>(1)</sup> Nous avons supposé que la tonne dont il est fait mention dans les chartes des chemins de fer de la Pensylvanie était la tonne anglaise de 1,016 kilog, et nou la petite tonne de 907 kilog, qui est en usage dans les rapports des Commissaires des Canaux.

<sup>(2)</sup> Petite ville peu éloignée de Pitt-burg.

 Chemin de Pfttsburg à Connelsville.
 (id.)
 0 %
 326

 — de Pittsburg à Kittaniug et à Warren.
 (id.)
 \*
 489 (f)

Pendast cette même année, on a satoriet un chemin de fer de Colombia à la frontière du Maryland, par la rive garche de la Sauquhannia, lassi, sa lieu d'indiguerde dans la chart on amistium ou une mopule, on y a sipule un minimum, parce qu'on a crint que les marchandises ne se d'irjessent latéralement à Sauquhannia, la se on mobochem à Colombia, par ce chemin de fer, so lieu de suivre celta de Philadelphia de Chambia. Hest donc dit expressément que, sur en chemin ée fer, so lieu de suivre celta de Philadelphia de Chambia. Hest donc dit expressément que, sur en chemin ée fer, so lieu de suivre celta de principal de la colombia que que chemin de fer de suivre celta de principal de la colombia.

Antérieurement à la session de 1834-35, la plapart des chemias de fer autorisés ont été soumis par leurs chartes à la condition du libre parcours, et ces chartes offrent trés-fréquemment, pour le péage proprement dit, le maximum de.

A la limite qui résulte d'un maximum ou d'une m'oyenne, soit pour le péage, soit pour la totalité des droits, il arrive quelquefeis q'un joint en Penstrian une clause fixant un maximum art dividendes; plus fréquemment il est dit que la portion des dividendes qui dépassera une certaine quotité sera partagée entre l'Etat et la compagnie, dans des proportions déterminées. Ainsi, dans quelques cas, il a été décidé que les dividendes ne pourraient être de plus de 15 p. 100; c'est ce qui a cul ien pour le chemin de fre de Philipburg 3 la minta. Cette limite supérieure a été absisée à 12 p. 100, pour le chemin de Philadelphie à Trenton, par exemple; il est plus souvent arrivé qu'on ondonait que, lorsque les dividendes excéderaient [2, 100, l'excédant serrit partagéen deux partisé égales, entre la compagnie et la Caisse spéciale de l'Instruction Primaire (School Fund) de l'Etat. C'est ce qui a prévalu pour le chemin de fer de Philadelphie à Readine.

On retrouve plus fréquemment encore dans les chartes un impôt, de 8 p. 100 ordinairement, sur les dividendes qui dépassent un certain point : mais on ne peut regarder cettetaxe, établie uniquement en vue des besoins du Trésor, comme un moyen propre à obliger les compagnics à abaisser leurs tarifs. Elle doit avoir plutôt l'effet contraire.

Bes trois chemins autorisés en 1834-35, deux sont affranchis de toute limite pour leurs dividendes, et même de toute taxe spéciale. A l'égard du troisième, celui de Downingstown à Norristown, il y a une limite de 12 p. 100, an delà de laquelle le partage se ferait par moitié entre la compagnie et la Caisse de l'Instruction Primaire.

Des buit chemins de la session 1836-37, un seul, celui de Columbia à la frontière du Maryland, a une limite des dividendes. Elle est facé à 15 p. 100 Ancun n'est soumis à la retenue, au profit de la Caisse de l'Instruction Primaire, d'une partie des dividendes au delà d'une certaine quotifé. Sis ont à supporter une taxe spéciale de 8 p. 100 sur les dividendes; au delà de 6 p. 100, pour ceux de Chambershurg à Gettysburg, de Sumbury à Harrisburg, de Pittsburg à Connelsville; au delà de 8 p. 100, pour ceux de Sumbury à Laris, et de Pittsburg à Longuannah; et au delà de 12 p. 100, pour ceux de

<sup>(4)</sup> La plupart des chemins autorisés en Pensylvanie, que nous mentionnons jei, sont encore à construire.

PENSYLVANIE. — CHEMIN DE FER DE COLUMBIA. — TRACTION ET PÉAGE. 363 ceux de Pittsburg à Kittaning et à Warren, et de Franklin à Beaver. Pour celui de Pittsburg à Washington, il n'y a ni limite, ni impôt.

Le petit État de Delaware est traversé par un chemin de fer, celui de Newcastle à Frenchtown, sur lequel le maximum du péage proprement dit, le seul qui soit stipulé, 0° 008.

Dans l'État de Maryland, qui s'est constamment montré pen hienvrillant à l'égard des capitalistes entrepressurs de chemia de fer, et sur le territoire duquel d'alliburur est communications sont benucoup moint évrippées que l'essajivant en que dans l'État de New York, les maxima fixés aux comagnies de chemia de fer sont peu dievis. Sur le chemia de fer de Baltimore à l'Obb. le maximum est, rarcition et devez compris :

| Pour les objets allant de l'Ouest à l'Est, de                                  |     | 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Dans la direction opposée, de                                                  | . 2 | 19  |
| Sur le chemin de fer de Baltimore à Washington, il est, dans les deux sens, de |     | 130 |

La compagnie propriétaire de cea deux ligues se plaignait, en 1836, de la modicité de ces droits. Sur le chemia de fer de l'altimore à Washington, qui est presque uniquement destiné aux voyageurs, le maximum autorisé à l'égard de ceux-ci compense la médiocrité des profits sur les marchandises.

Dans le méme État, sur le chemin de fer de Baltimore à Port Deposit, le maximum, dans les deux directions, est de.

En continuant, à partir du Maryland, à descendre vers le Sud, es sulvant le littoral, on entre dans les États situés au Midi du Potomac. Là, les commercies de chemins de fer out obtenu des

tarifs plus hauts.

Aiusi en Virginie, où les compoguies ont exécuté ou exécutent beaucoup de chemins de fer, celle de Peterbaure au Bonnole n'est natrians em à se trair na-dessous d'un droit total nor

tonne et par kilom. de.

Mais l'article 18 de cette charte, qui date du 10 février 1830, statae qu'après que les dividendes successifs auront réintégré la compagnie dans son capital, avec un intérêt annuel de

6 p. 100, la tarif devra fetr rédait de masière à ranceer les dividendes au turs de 8 p. 100. L'Esta de Virginie a, dam la pluppart des cas, employè ce système, qui consisté a concéder des marsina diereis, sons la réserve stipules dams l'arriche foi de la charic de la compagnie de Petroburg au Rounde. Par arrangement avec des compagnies à l'Égard dequelles on au s'en civil pas servi, on le leur a étadou morpeannet aux édictions de maximum. Ainsi la compagnie du chemin de fer de Winchester au Protonuc a été, par acte additionnel du 7 mai 1833, autoritée à percevoir par founce et per hilms.;

| Dans la | direction | de | l'Est à l'Ouest, | au | lieu | de | 0 fr. | 130, |  |  |  |  | 196 |
|---------|-----------|----|------------------|----|------|----|-------|------|--|--|--|--|-----|
|         |           |    | T'Ouest à l'Est, |    |      |    |       |      |  |  |  |  |     |

tarif devrait être réduit de manière à les y ramener. « Sur le chemin qui doit lier le James-Rivèr au Kanawba, le maximum fixé par la loi du 16 mai

1832 est, comme sur celui de Fredericksbarg, de.
El la limite de 15 p. 100, à l'égard des dividendes, a été stipulée.

11-11 11 ty 500g

| droit total                   |              |         |         |       |    | <br> |      | <br>Ofr. |
|-------------------------------|--------------|---------|---------|-------|----|------|------|----------|
| Pour les articles encombrants | , le maximum | est par | mètre : | cube, | de | <br> | <br> |          |
| Ou par tonne de 40 pieds cu   | bes, de      |         |         |       |    | <br> | <br> |          |

Le meme tari a éte appique an grand chemin de ler aujourd'hni en construction, qui doit alier de Charlesion à l'Ohio, par les législatures des États qu'il doit traverser, c'est-à-dire des deux Carolines, du Tennessee et du Kentucky.

Les maxima des tarifs des compagnies des deux petits chemins de fer de la Nouvelle-Orléans an lac Pontchartrain et à Carrolton, sont de même très-hauts.

Dans quelques cas, les États du Sud se sont absienns d'indiquer un maximum. C'est ce qu'a fait l'État de Goorgie, pour le chemin de fer qui relierait le fleure Alatamaha à la ville de Brunswick. Il s'est borné à prescrire pour les dividendes un maximum très-considérable, celui de 25 p. 100.

Data les Etats de l'inférieur, c'est-d-ille du Suil-Ouest et du Nord-Ouest, l'esprit d'association à pour siai duir éres exécute douver. Il est probbile que de sais Esd-Ouest i et développers. Nais dans le Nord-Ouest le système de l'entreprite de toutes les roises de communication par l'Esd domis essa partage, et si aquéques compagnies y out été antoriest, est autorisations qu'elles out oblemurs, soul un fort petit nombre d'exceptions, n'out été suivies d'uneux éffect. Les conditions qui leur étitest recordes est viluest touvers que molècrement favours d'une de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'éche d'une d'est de l'est de l'éche d'est de l'est de molècrement favours d'une d'est de l'est de l'est

Sur le chemin de fer de Lexington à l'Ohio (Kentucky), le maximum du droit total est, dans le ces d'un percours de 97, kilom (Le chemin de fer en aure 151) de

| 35 | d the partiours de 97 known. (Le chemin de let en aura (51), de | • | 163 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|-----|
|    | Dans le cas d'un parcours de 32 à 97 kilom., de                 |   | 196 |
|    | Dans le cas d'un parcours de moins de 32 kilom., de             |   | 228 |

Le bas prix auquel se construisent les chemins de fer américains rend plus remarquable encore l'élévation des maxima qui leur out été appliqués.

Les compagnies américaines usent fort diversement de la latitude qui leur est accodée. Elles font varier leurs prix suivant la nature et la valeur des marchandiess, et selon les cirronstances commerciales. Elles les tiennent clevés, pur exemple, quand elles n'ont à redouler la concurrence d'aucune voie fluviale où d'aucun canal, quand la circulation commerciale est faille, et quand il n'y a jas lieu de craiudre que cette élévation écrare le gommerce. Elles les réduisent dans le cas contraire. On peut cependant considérer comme une règle générale et sans exception, qu'elles profitent intégralment de leur maximum, quand ce maximum ne dépasse pas, pour le droit total, 15 ou 20 evalimes par fonne et par kilom; c'est ainsi qu'agissent, par exemple, les compagnies de Baltimore à l'Obio et de Baltimore à Washington, de Winchester au Pocunac, de Lexington à l'Obio. Lors, même qu'elles franctissent ces prix, le public, qui auparavant payait 50 centimes aux routiers, et à qui le roulage n'offrait qu'une voie infiniment plus lente, se montre curore satisfait.

Nous avons dit (page 305) quels étaient les prix établis par la compagnie de Boston à Worcester; rappelons qu'ils son1:

| A la remonte, ou de l'Est à l'Ouest, | de. |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  | Ofr. | 292 |
|--------------------------------------|-----|--|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|------|-----|
| Dats l'autre direction , de          |     |  |  |  |  | ٠ |  |  | ٠ |  | ٠ |  |  |  |      | 250 |

Voici quelques autres exemples des tarifs réellement en vigueur:

# PENSYLVANÍE. - CHEMIN DE FER DE COLUMBIA. - TRACTION ET PÉAGE. 3

| PENSIEVANIE CHEMIN DE PER DE COLUMBIA IRACTION EI PENGE.                                     | 362  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| En 1838, la compagnie de Charleston à Augusta percevait sur la merchandize un demi-dollar    |      |
| par 100 livres avoirdupoids, pour tout le trajet, ou, par tonne et par kilom., 0 fr.,        | 370  |
| Et sur le coton , pour lequel la rivière Savannah lui faisait concurrence                    | t60. |
| A la même époque, sur le chemin de Chesterfield, situé en Virginie, entre les mines de       |      |
| charbon et le fleuve, et qui sert exclusivement au transport de la houille avec des chevaux, |      |
| le droit total était, par tonue et par kilom., de                                            | 390  |
| La compagnie de Petersburg au Roanoke recevait alors.                                        | 275  |
| A la fin de 1837, d'après le rapport adressé aux Commissaires des canaux de Pensylvanie par  |      |
| M. Mehaffey, surintendant des transports , la compagnie de Winchester au Potomae appliquait  |      |
|                                                                                              | t96  |
|                                                                                              | 261  |
|                                                                                              | 261  |
|                                                                                              | 326  |
| Celle de Boston à Providence                                                                 | 326  |
| Celle de Boston à Lowell                                                                     | 228  |
| Ceile d'Albany à Schenectady —                                                               | 26t  |
| Nous avons dit que ce serait mal interpréter la taxe sur les dividendes au delà d'           | un   |

certain taux, qui est établie sur plusieurs chemins de fer de la Pensylvanie, que de la considérer comme déstinée, dans la pensée du législateur, à servir de frein contre la tendance qu'il aurait cru exister chez les compagnies à chercher l'acroissement de leurs revenus dans l'édvation indéfinie de leurs tarifs. Ce fut simplement une mesure fiscale conque dans le but de fournir à l'État les moyens d'acquitter l'intérêt de la lourde dette contractée pour les travaux publies, dans le cas où le produit des péages n'y suffinit pas.

En Pensylvanie, cette taxe sur les dividendes, lorsqu'elle a été appliquée aux compaguies de chemins de fer, l'a été avec plus de modération qu'à l'égard d'autres associations, des bannones par exemple.

Cette taxene se retrouve pas dans les autres États. Eu général, dans les divers États, les compagnies de chemins de fer et de canaux n'ont à supporter aucun impôt special. Tantôt elles sont soumises au droit coumun, c'est-à-dire qu'elles payent l'impôt soncier sur leurs enclos et bâtiments, et cet impôt est fort modique; tantôt elles sont expressément affranchies de toute taxe.

On cite cependant quelques cas où des États ont exigé de lourdes redevances des chemins de fer, màs il s'agissait alors de lignes sevrant principalement aux citoyens des États limitrophès. Ils se sont ainsi fait payer une sorte de droit de transit afin d'acquitter leurs dépenses publiques, en partie ou même en totalité, aux frais des citoyens des États voisins. Ainsi, le petit Etat de New-Jersey, placé entre ceux de New-York et de Pensylvanie, et que traverse nécessairement toute route entre Philadelphie et New-York, a frappé les compagnies associées du chemin de fer d'Amboy à Caudeu et du canal du Raritan à la Delaware, lignes reliant l'une et l'autre ces deux métropoles, d'une laxe dont le minimum annuel est fixé à 160,000 fr., indépendamment d'une subvention une fois payée, et en même termps il a imposé à la compagnie-unie un maximum assez modéré pour le transport des voyageurs. Il est vrai qu'en retour la interdisait à lui-nême d'autoriser d'autres chemins de fer prorres à joindre Philadelphie et New-York. Ainsi, l'Etat de Maryland, qui s'épare Weshington des Etats du Nord, oligite al compagnée du chemin de fre de Baltimore à Washington de lui compter un demi-dollar par tête de voyageur. Ainsi encore, l'État de Delaware, placé entre la Pensylvanie et le Maryland, s'est réseré de lever une taxe égale à un et demi p. 100 du capital sur la compagnie du chemin de fer de Newcastle à Frenchtowa, qui fait sartie d'une lième de Philadelbuie à Baltimore.

Mais les exemples d'exigences parcilles sont fort rares. Elles sont même en désbarmonie avec l'esprit de la constitution fédérale. Si elles étaient déférées à la Conr des Estas-Unis, il serait possible qu'elles fussent déclarées illégales. L'État de New-York, qui ayait établi une taxe analogue sur les voyageurs allant en bateau à vapeur sur l'Hudson (1), a été forcé d'y renonces.

Le système de l'État de Delaware a été appliqué aussi par l'État de New-Jersey. La législature de cet État a arcivit les compagnies des deux chemins de fer qui ront de Jersey-City, ville située sur l'Hudson, vis-à-vis de New-York, l'un à Patterson, l'autre à New-Brunswick dans la direction de Philadelphie, et qui sont fréquentés principalement par des labitants de la ville de New-York, à me taxe annuelle qui court à partir de la ciaquième année de la coacession, et qui est d'an quart p. 100 du capital, pendant ricq ans. puis d'un denir p. 100.

Dans quelques-uns des principaux États, c'est-à-dire dans ceux de New-York, de Pensylvanie et de Virginie, les chartes des compagnies concluent ordinairement par un article qui établit l'omnipotence parlementaire dans les termes les plus larges. Ainsi, dans l'État de New-York il est dit qu'à quelque époque que ce soit, la législature aura la faculté de modifier et d'annuler l'acte de concession. Des expressions équivalentes sont employées dans les chartes pensylvaniennes. Cette clause illimitée pourrait être considérée, à la rigueur, comme impliquant la faculté de bouleverser les tarifs. Il convient cependant de la regarder comme une formule politique destinée à consacrer le principe absolu de la souveraineté populaire plutôt que comme une menace contre les intérêts des compagnies. C'est dans ce sens que celles-ci l'interprètent, et elles n'en paraissent aucunement alarmées. La législature de Virginie, en se réservant ce pouvoir discretionnaire, y joint un commentaire qui en indique la portée véritable, telle prohablement qu'elle serait comprise partout. Ainsi, il est dit formellement dans les chartes des compagnies des chemins de fer de Petersburg au Roanoke et de Winchester au Potomac, que la faculté d'amendement ou de rappel appartenant à l'État ne pourra être exercée à l'égard du tarif, et même que jamais il ne pourra être porté atteinte aux droits de propriété de la compagnie.

Jusqu'à présent il n'a été fait aucune application de ce droit extrême contre les compagaies de travaux publics. Personne ne l'a même invoqué à l'égard des compagnies de cette nature (2).

<sup>(4)</sup> il y a cependant cette difference que l'iliadosa, comme toutes les roies fréquentées par les bâtiments maritimes, est regarde comme dépendant du domaine fedéral.

<sup>(2)</sup> Il n'en a pas eté tout à fait de meme à l'égard des banques et autres associations financières. Cependant jusqu'à ce jour l'esprit de parti s'est contenté de mennes non suivies d'effet.

En Angleterre le Parlement a pour principe de laisser aux compagnies de chemins de fer ou de cananx une grande latitude. Comptant sur l'intelligence de l'intérêt privé et sur le stimulant de la concurrence, il s'en rapporte à l'action énergique de ces deux aiguillons pour amener les droits au niveau le plus conforme à l'intérêt public. Les maxima du droit total fixés par le Parlement, lorsqu'il juge convenable d'en établir, sont done élevés. Ils varient selon les diverses classes de marchandises. Sur le chemin de fer d'Édunbourg à Glascow, l'nn des derniers autorisés (1838), les classes sont au nombre de quatre. Voici comment elles sont composées et quels sont leurs maxima respectifs:

| r. | 238 |
|----|-----|
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    | 290 |
|    | 239 |
|    |     |
|    | 322 |
|    |     |
|    |     |

sommation désignés sous le nom général de merchandise. . . . . . Le péage proprement dit est représenté par ces mêmes droits diminués de 0º- (2), somme attribuée, par portions égales, à la force motrice et à la fourniture des wagons.

Mais dans la plupart des cas, le Parlement a renoncé à fixer un maximum absolu. Ouelquefois il a garde un silence complet. Ordinairement dans les actes des dernières années, il s'est borné à établir un maximum pour le péage proprement dit, et un autre pour la traction en réduisant celle-ci à la fourniture de la locomotive sans rien stipuler pour les wagons. Puis, comme la libre circulation est de fait impraticable (1), comme, dans les cas où elle avait été prescrite, elle ne l'avait pas été en termes tels que les compagnies de chemins de fer ne pussent se croire en droit de l'empêcher, si elles en avaient le désir : comme cette prétention de leur part a été admisc sinon encore par le Parlement, an moins par la commission d'enquête de la Chambre des Communes, il se trouve qu'ainsi les compagnies restent entièrement maltresses des tarifs. Cependant les derniers aetes, et entre autres celui qui concerne le ebemin d'Édimbourg à Glascow, signalent la tendance du Parlement à revenir à un maximum absolu (2).

Le maximum du péage proprement dit est réglé comme il suit par les actes du Par-

Les marchandises sont le plus habitnellement partagées en einq ou six elasses au plus, auxquelles eorrespondent pour maxima :

<sup>(4)</sup> La libre circulation n'existe réellement en Angleterre que sur les chemins de fer qui desservent des mines

<sup>(2)</sup> Chemins de fer d'Angleterre, page 410.

| Première classe, | . 0 tr. 03: |
|------------------|-------------|
| Leuxième classe  | 06          |
| Troisième classe |             |
| Quatrième classe | . 12        |
| Cinquième classe | 16          |
| Sixième claser   | 19          |

Ourlques objets exceptionuels sont tarifés à. . . . . . 0 6- 258 ou à 0 fr. 322

Dans les actes nombreux où il n'est rien fixé à l'égard de la traction, si ce n'est pour la force motrice, le maximum qui la concerne est de même de . . . . . . 0-0-66. Les compagnics anglaises n'usent pas intégralement du droit maximum qui leur est accordé par le Parlement, Jorsque celui-ci a réellement fixé un maximum.

| Première i | classe. — Pierre à chaux et à plaire, moellons, meulière, cailloux, sable, argile,<br>tulles, briques, ardoises, fumier et engrais, pavês et matériaux de toute<br>espèce pour la construction et la réparation des routes. |     | 20 |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
| Deuxième   | classe. — Blés, grains, fariues, chaux et platre, minerais, coke, charbons de bois,<br>bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriera, bois                                                            |     |    |  |
| Traisième  | de charpeute, marbre en bloc, pierre de taille, bitume, fonte brute, fer en<br>barres ou eu feuilles, plomb en saumons.<br>classe. — Fonte moulée, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou                   | . 1 | 40 |  |

non , vinaigre , vins , boissons , spiritueux , builes , cotons et autres lainages ,

l'administration à les élever et à modifier d'autres clauses des cahiers des charges.

Comme nous le verrons tont à l'heure, les dispositions des tarifs français de 1838 ne sont guère plus libérales à l'égard du transport des voyageurs.

Diverses eirconstances tendraient à rendre les tarifs de 1838 plus désavantageux aux compagnies, si l'administration les maintenait. En même temps qu'on a diminué les chances de bénéfice, on a tracé des règles de construction fort rigonrenses qui doivent augmenter la dépense et la porter à un chiffre très-haut. Au lieu d'accorder aux compagnies des concessions à perpétuité, les seules que l'on connaisse en Angleterre et aux États-Unis, ou même d'une dnrée de 99 ans, qui était, jusqu'à ces derniers temps, communément admise en France (1), on a limité leur jouissance à un terme de 70 ans, y compris le temps nécessaire à l'exécution. Enfin, on les a astreintes à diverses clauses onéreuses, ignorées dans les autres pays.

Ainsi, d'après les cahiers des charges de 1838, « les militaires en activité de service.

· voyageant en corps ou isolément, ne seraient assujcttis, eux et lenrs bagages, qu'à · la moitié de la taxe du tarif. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire sur l'un des points desservis par la ligne du chemin de fer, la

compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la

taxe du tarif, tous les movens de transport établis pour l'exploitation du chemin de

Ainsi encore : « les lettres et les dépêches convoyées par un agent du gouvernement » seraient transportées gratuitement sur toute l'étendue du chemin de fer. A cet effet.

· la compagnie serait tenue de réserver, à chaque départ des voyageurs, à l'arrière · du train des voitures, un coffre suffisamment grand et fermant à clé, ainsi qu'une place convenable pour le courrier chargé d'accompaguer les dépêches.

Ainsi cufin, un minimum de vitesse, de 32 kilom. par heure, est prescrit pour les voyageurs de première classe.

En outre le Trésor perçoit, sur le service des voyageurs, un impôt fixé à un trentième du prix des places. Rien de semblable n'existe aux États-Unis; mais en Angleterre il y a une taxe analogue, qui est invariablement, par tête de voyageur et par kilom., quel que soit le prix des places, de 0 tr. 008 ( ; de penny par mille ).

Chaque voyageur rapporte au chemin de fer de Columbia par kilomètre parconru, pour péage et droit de traction, en supposant des voitures à huit roues, portant cha-

| Le tarif, à l'égard des voyageurs, est décomposé en deux parties, comme pour les marchandises : |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Le droit de traction est par kilom., pour une voiture à quaire roues, de                        | 033 |
| Pour une voiture à huit roues, de                                                               | 066 |
|                                                                                                 | 033 |
| Le peage proprement dit est, par voiture, quel que soit le nombre des roues, de                 | 066 |
| Et par voyageur, de                                                                             | 033 |

<sup>(1)</sup> Il y a aussi en France beaucoup d'exemples de concessions à perpétuité. Tel étail le cas pour les canaux construitsavant la révolution, et pour quelques chemins de fer concédes avant 1850, comme celui de Saint Buenne à Lyon.

Le bagage des voyageurs ne supporte aucun droit, jusqu'à concurrence de 50 livres avoirdupeids (22 : kilor.).

Il ne faut pas perdre de vue que ce sont là sculement les sommes qui sont perçues par l'État, pourdroit de traction et pour péage. Le prix du transport payé aux entrepreneux de messageries comprend en outre l'entretien des voitures qui sont fournies par ces entrepreneurs, le salaire de leurs agents, l'intérêt du capital représenté par leur matériel et le bénéfice qu'ils doivent naturellement se réserver.

| Sur le chemin de Schenectady à Utica, les trais de traction, voitures comprises, ont été, en     |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1838, par tête et par kilom., de                                                                 | 0.0 | · 0230 |
| En 1838, sur le chemin de fer de Manchester à Liverpool, M. Clarke (1) estimait que les          |     |        |
| frais de traction s'élevaient, voitures non comprises, par voyageur et par kilom., à . 0291      |     |        |
| Sur le chemin de Londres à Birmingham, suivant ce savant ingénieur, ils montaient, à la          |     |        |
| méme époque, à 0416                                                                              |     |        |
| Sur le chemin de fer de St-Germain (2), les frais de traction par tête et par kilom., voitures   |     |        |
| comprises, ont été, pendant quatre mois, en 1837, de                                             |     | 0161   |
| En 1838                                                                                          |     | 0186   |
| Sur le chemin de Dublin à Kingstown, du 17 décembre 1834 au 1" mars 1838, ils ont                |     |        |
| été, voitures comprises, de                                                                      |     | 0268   |
| M. Binean évalue (3) les frais moyens de traction, voitures non comprises, sur les chemins       |     |        |
| de fer anglais, par tête et par kilom., à 0 fr. 0200 à > 0250                                    |     |        |
| Sur quoi le combustible représente un pen moins d'un centime.                                    |     |        |
| En ontre l'entretien des voitures et l'intérêt du capital qu'elles représentent peut être        |     |        |
| porté à                                                                                          |     |        |
| La compagnie de Londres à Greenwich a passé na marché avec un entrepreneur, qui four-            |     |        |
| nitles voitures et les entretient, à raison d'une redevance, par tête et par kilom., de 0 % 0067 |     | **     |
| Enfin le salaire des conducteurs et des chargeurs de convois représente, par tête et par         |     |        |
| kilom., nne dépense de                                                                           |     |        |
| Ainsi, en Angleterre, sur les chemins à grande vitesse, la traction coûterait moyennement,       |     |        |
| avec les voltures, par tête et par kilom                                                         |     | 0400   |
| Il atteint ce dernier chiffre sur le chemin de Londres à Birmingham.                             |     |        |
| D'après M. Binean (4), sur les chemins de fer belges, les frais de traction des voyageurs,       |     |        |
| en y comprenant l'entretien des voitures, se sont élevés, par tête et par kilom.                 |     |        |
| En 1635, à                                                                                       |     | 0130   |
| En 1836, à                                                                                       |     | 0097   |
| En 1837, à                                                                                       |     | 0145   |
| En 1838, à                                                                                       |     | 0177   |
| En 1839 ( neuf premiers mois ), à                                                                |     | 0145   |
|                                                                                                  |     |        |

<sup>(1)</sup> Rapport au conseil d'administration du chemin de fer d'Orlèans,

<sup>(2)</sup> Journal de l'Industriel et du Capitaliste, tome VI, page 357 et suivantes,

<sup>(5)</sup> Chemins de fer d'Angleterre, page 348.

<sup>(4)</sup> Ibed., page 579.

causes. Le nombre des voyageurs est considérable sur les chemins de fer belges (f). Le matériel est d'une grande implicité; les voyageurs sont moins au large dans les voitures, et chaque convoi porte beancoup plus de personnes qu'en Angleterre. Le sol, naturellement jains, a permis de n'y employer que des peutes modérètes (g). Le combastible est à bon marché, et la main-d'œuvre à un prix peu déré.

Dans une publication récente, M. Perdonnet (3) a tiré de l'examen des documents publiés sur un certain nombre de chemins de fer, tels que les chemins de fer belges, ceux de Paris à Saint-Germain, de Dublin à Kingstown, de Saint-Etienne à Lyon, cette conclusion, que, tant que les pentes ne dépasseraient pas trois ou quatre milimetres par mètre, le transport des voyagenrs à grande vitesse colterait en tout, frais de traction et de voitures, d'entretien et de police de la route et d'administration réunis, deux centimes par tête et par kilom., comme sur les chemins de fer belger, dit-li, quatre centimes, comme sur ecux de Liverpool et de Dublin, et que, même en supposant le tracé le plus défavorable, ces frais ne dépasseraient jamais six centimes ct resteraient presque toujours au n-lessous de cinu.

Cette conclusion est, quant à présent, exagérée à l'avantage des chemins de fer. Les nombrosses données recueillies tout récemment en Angleterre par un autre observateur habile et exercé, M. Bineau, portent l'ensemble des frais du service des voyageurs, dans l'état actuel des choses, par tête et par kilom, sur les chemins de fer de l'Angleterre, pour la traction, les voitures, lo personnel, la police et l'entretien de la route, de cimp à six centimes (4). Les résultats particles cités par M. Clarke tendent à confirmer les calculs de M. Bineau. La discussion des éléments fourzis par les rapports officiels sur l'exploitation des chemins de fer helges a conduit M. Bineau à cette conclusion (5), que les frais, par tête et voyageur, y avaient été jusqu'à présent de 6 v 256 à 0 v 2084, et que, pour tenir compte suffisamment de la dépréciation

<sup>(1)</sup> Le nombre des voyageurs a été comme il suit :

| 1835  | (1 | ì | ít | 1 | Ш | 0 | įş | )  | ٠, |    |   |   |  |  |   |      |    |  |  |  |   |  | 421,439   |
|-------|----|---|----|---|---|---|----|----|----|----|---|---|--|--|---|------|----|--|--|--|---|--|-----------|
| 1836. |    |   |    |   |   |   |    | ï  |    |    |   |   |  |  | : |      | ĺ, |  |  |  |   |  | 871,507   |
| 1837. |    |   |    |   |   |   |    |    |    | ,  |   |   |  |  |   | <br> |    |  |  |  |   |  | 1,584,577 |
| 1858. |    |   |    |   |   |   |    |    |    |    |   |   |  |  |   |      |    |  |  |  | : |  | 2,958,560 |
| 4000  | ,  |   |    | ٠ |   |   |    | ٠. | _  | ٠. | ٠ | d |  |  |   |      |    |  |  |  |   |  |           |

Ce grand nombre de voyageurs provient de ce qu'en Belgique la population est dense, et de ce que les prix des places sont très-has.

<sup>(1)</sup> Sur le chemins de les belages il y a, sux abords de ponta joste our les casums, par example, des nuitges qui apprehent de dix militaritées per meires. Nei se poutes ne dubicitées que pour de trie-considératurille de los 600 à 4,000 en aplan, et, en verte de la visione sopules, for colvenir les rendreises aum point. A l'exemption de cas points, qu'ant que pour les belages particitées; sufice que cette d'aux, produ de la gro, d'ou descende dues le visitée de Marses, et et de l'except de la plans inclinés, les chemins de fire belgers ne parsissent pas offire de pentre de plan de 0°,0035 par metre, et tables aux qu'ejeurs sections, de jou de 0° 0,005.

<sup>(3)</sup> Journal de l'Industriel et du Capitaliste, tom. VI, page 387 et suiv.

<sup>(4)</sup> Chemins de fer d'Angleterre , page 598.

<sup>(3)</sup> Ibid., page 594.

chemins des États-Unis.

du matériel, il conviendrait de les porter à trois centimes. On est autorisé à croire cependant que, dans nu délai peu (edigné, lorsque les tâtonnements et les essais iniséparables de toute grande création seront finis, lorsque les dépenses extraordinaires qui accompagnent le début de toute vaste entreprise seront à leur terme, lorsque la mise en produit de toutes les sources de profit aura été menée de front avec la réduction des dépenses, les frais du service des voyageurs rentreront dans les limites nosées nar M. Perdonnet.

De là on peut déduire que la taze de traction, relative aux vorageurs sur le chemin de fer de Columbia, pourra difficilement être diminuée dans une proportion marquée. Car dans l'Amérique du Nord, la population étant peu nombreuse, les frais se répartissent sur un moindre nombre de voyageurs, et sont, dès lors, plus considérables par tête.

Sur lie chemin de fer de Columbia, le prix des places est, par tête et par kilom.

0 \* 150
Comparons ce prix aux maxima autorisés et aux prix réellement perçus sur les autres

Ainsi que nous l'avons dit au sujet des marchandises, dans les États qui composent la Nouvelle-Angieterre, il est dusage de ne stipuler directement aucun maximum; seulement dans l'État de Massachusetts on fixe une limite au dividende.

Dans l'État de New-York, avant que les succès de la locomotive n'eussent fait considérer les chemis de fer comme principalement destinés au transport des hommes, c'est-à-dire avant 1830, il était d'usage de fixer des maxima; mais, comme on l'a vu pour les marchandises, ce système a été abandonné. On l'a cependant appliqué ence exceptionnellement à un petit nombre de chemins de fer, tels que celui d'Utica à Schenectady. Le maximum qu'on leur a imposé est, par téte et par kilom, pour la traction et le néase rénins de (m. 96-133

| traction et le péage rénnis , de                                                                                                                                              | ٠.    | θ ír. | 133 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| Dans l'État de New-Jersey, la législature avait originairement accordé à la compagnie                                                                                         |       |       |     |
| chemin d'Amboy à Camden un maximum de                                                                                                                                         | ntier | •     | 331 |
| de New-York à Philadelphie, comprenant, même lorsqu'ou se sert du chemiu de fer sur t<br>son étendue de 98 kilom., un voyage en bateau à vapeur de New-York à South Amboy (43 |       |       |     |
| lom. et une traversée de 1,500° envirou de Camden à Philadelphie, un maximum de 16 fr., co                                                                                    |       |       |     |
| représente, par kilom. du parcours tout entier (143 kilom.)                                                                                                                   |       |       | 112 |
| Pour celui de Pattersou à l'Hudson, le maximum par kilom. est de                                                                                                              |       |       | 199 |
| Pour le chemin de fer du New-Jersey ou de Jersey-City à New-Brunswick, il est de                                                                                              |       |       | 399 |
| Mais pour le parcours eutier , il est abaissé à                                                                                                                               |       | ٠     | 133 |
| qu'à l'égard des marchandises. Dans les cas où le système du libre parcours, a prévalu le m                                                                                   |       |       |     |
| mum général ou moyen prescrit par la charte de la compagnie, pour le péage proprement dit                                                                                     |       |       |     |
| ordinairement de                                                                                                                                                              |       |       |     |
| Sur le chemin de fer de Philadelphie à Reading, le maximum du droit total est de A l'égard des trois chemins autorisés en 1834-35, les maxima ou moyennes du péage proprem    |       | •     | 133 |
|                                                                                                                                                                               |       |       |     |

## PENSYLVANIE. - CHEMIN DE FER DE COLUMBIA, TRACTION ET PEAGE.

Pour les chemins de la session 1836-37, les maxima ou movennes sont

|    | Chemi    | in de Chambersburg à Gettysburg , droit total (maximum) 0                                                   | m. 688 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | _        | de Franklin à Beaver id ( id. )                                                                             | 166    |
|    | -        | de Pittsburg à Connelsville (t) id ( id. )                                                                  | 199    |
|    | _        | de Pittsburg à Kittaning et à Warren, id ( id. )                                                            | 166    |
|    | _        | de Pittsburg à Washington, péage proprement dit ( moyenne ) 0 fr. 199                                       |        |
|    | -        | de Pittsburg à la Susquehannah id ( id. ) 066                                                               |        |
|    | _        | de Sanbary à Érié ( id. ) 066                                                                               |        |
|    | -        | de Sunbury à Harrisburg (2) id (maximum) 099                                                                |        |
| Da | ns l'Eta | riage maximum de (3)                                                                                        | 133    |
|    |          | abord été établi à                                                                                          | 099    |
|    |          | de Baltimore à Washington, il est de                                                                        | 999    |
| 11 | wait d'a | abord été fixé à                                                                                            | 133    |
|    |          | le Baltimore à Port-Deposit , il est de                                                                     | 133    |
|    |          | ie, sur le chemiu de Petersburg an Roanoke, aucun maximum n'a été stipulé à                                 | 139    |
|    |          | oyageurs. Il semble, d'après la rédaction de la loi, que le législateur u'ait pas pensé<br>asporterait (5). |        |

Le même chiffre a c'ét adopté par les quatre États des deux Carolines, de Tennessee et de Kentucky, pour l'intégralité du grand chemin de fer qui doit unir le port de Charleston à l'Obbio. En Géorgie nous avons dit que la seule Jimile imposée au chemin de fer de l'Alstamahn au

port de Brunswick était celle d'un dividende de 25 p. 100.

Dans la Vallée Centrale, sur le chemin de fer de Lexington à l'Obio (Kentucky), le maximum du

Placées dans des circonstances très-diverses, les compagnies américaines usent trèsdiversement de la latitude plus ou moins grande qui leur est laissée, selon la mise de fonds dont elles ont à servir l'intérêt, selon les facilités de leur tracé, le nombre des voyageurs que le pays peut présenter, et les bénéfices que donne le transport des marchandises. En ce

Le péage, proprement dit, représente pour ce chemin, sommis nominalement au libre parcours, la moité du droit total ou 0° 009.

<sup>(9)</sup> On a également imposé à la Compagnie de ce chemin de fer, comme minimum, le péage établi sur le chemin de fer de Columbia.

<sup>(5)</sup> Il ne résulte pas clairement des termes de la loi s'il s'agit du peage proprement dit ou du droit total La date de la loi est du 10 fevrier 1830.

qui concerno les voyageurs, les données, en Amérique, sont tout autres qu'en Europe. La population y est heancoup plus clair-semée. L'aisance y étant infiniment plus répandue, toutes les bourses peuvent payer des frais de déplacement qui en Europe seraient considérés comme onéreux, et l'habitude de la locomotion y est universelle.

Dans la Nouvelle-Angleterre, où les compagnies ont une liberté illimitée à l'égard de leurs prix, celle de Boston à Worcester prend, par tête et par kilom. . 06:113

| • •                                                                                                   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Ceile de Boston à Providence                                                                          |   | 159 |
| Celie de Bostnn à Lowell                                                                              |   | 12  |
| Dans l'État de New-York, sur le chemin d'Albany à Schenectady, le prix des places a été, pen-         |   |     |
| dant longtemps, de                                                                                    |   | 110 |
| D'après les documents annexés à l'un des derniers rapports des Commissaires des Cananx de la          |   |     |
| Pensylvanie, il aurait été récemment porté à                                                          |   | 16  |
| La compagnie de Schenectady à Utica, qui est soumise à un maximum de 0 fr. 133, a été obli-           |   |     |
| gée, pour faire le nombre rond de 3 doll. pour le trajet entier, à une faible réduction. Elle reçoit. |   | 19  |
| Sur le petit chemin de Buffain à Blackrock, le prix est de                                            |   | 133 |
| Sur la suite des chemins qui lient New-Yark à Philadelphie, par Jersey-City, New-Brunswick            |   |     |
| et Trenton, le prix est, pour le trajet entier, par kilem., de                                        |   | 153 |
| La compagnie de Baltimore à l'Ohio et à Wasbington applique sur chacune de ses lignes ses             |   |     |
| maxima, c'est-à-dire qu'elle reçoit :                                                                 |   |     |
| De Baltimore vers l'Obio                                                                              |   | 133 |
| De Baltimore à Washington.                                                                            |   | 999 |
| En général, dans les États situés au nord du Potomac, les compagnies s'efforcent de s'écarter         | - |     |
| peu en dessus, el moins encorc en dessous, de                                                         |   | 13  |
| Les compagnies qui aboutissent aux plus grandes villes, c'est-à-dire à New-York et à Phila-           | - | 10. |
| delphie, et dont les chemins sont principalement destinés à des voyages de plaisance, ont des prix    |   |     |
|                                                                                                       |   |     |
| plus bas, afin d'attirer la foule. Ainsi, on paye :                                                   |   | 10  |
| Entre Philadelphie et Nurristown.                                                                     |   | 10  |
| New-York et Harlaeta                                                                                  | • | 10. |
| Au midi du Potomac, les prix sont en général plus élevés. Ils sont, par tête et par kilom. :          |   |     |
|                                                                                                       |   |     |

| to mon an i otomac' ica bitte some cu Bernan i |      |    | -  |     | _   |     |    |      |   |   |   |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------|------|----|----|-----|-----|-----|----|------|---|---|---|------|------|---|--|--|
| Sur le chemin de fer de Pétersburg au Rosnoke  |      |    |    |     |     |     |    |      |   |   |   |      |      |   |  |  |
| de Richmond à Frederiksh                       |      |    |    |     |     |     |    |      |   |   |   |      |      |   |  |  |
| de Portsmouth au Rosnok                        |      |    |    |     |     |     |    |      |   |   |   |      |      |   |  |  |
| de Winchester à Harper's                       | Ferr | y. |    |     |     |     |    | <br> |   | ٠ | : | <br> |      | * |  |  |
| de Charleston à Augusta                        |      |    |    |     |     |     |    |      |   |   |   |      |      |   |  |  |
| de la Nouvelle-Orléans a                       | lac  | P  | on | tck | aaz | tra | in | <br> | ï |   |   |      | <br> |   |  |  |

Les compagnies concessionnaires opérant constamment les transports, lors même que la liberté de circulation est inscrite dans leurs chartes, nous n'avons pas en à faire de distinction, à l'égard des prix réellement perçus, entre les frais de transportet le péage proprement dit.

Nous a avons mentionné qu'un prix pour chaque chemin, parce que le plus souveat il n'y a qu'une sorte de places, et, lorsqu'il y en a deux, presque tous les voyageurs choisissent les voitures de première classe.

Les prix des places sur les chemins de fer belges, même après l'augmentation qu'ils ont subie au commencement de 1839, sont de beaucoup les plus bas qui aient été établis. Le tarif des wagons est au-dessous de l'aumône que la charité publique accorde en France aux indigents qui voyagent. Cependant ces prix prodnisent, insqu'à présent, un excédant appréciable des recettes sur les dépenses. D'après la campagne de 1839, il y a tout lieu de croire que le réseau des chemins de fer belges, ou du moins la partie de ce réseau qui était livrée à la circulation à la fin de 1839, rendra régulièrement l'intérêt du capital eugagé dans la construction et l'exploitation, à un taux égal. sinon supérieur, à celui des emprunts contractés pour cette nationale entreprise, Ce résultat fort remarquable doit être attribué à plusieurs causes. La Beleique est la contrée la plus peuplée du continent européen, et le bien-être y est assez général, ou, pour parler plus exactement, la pauvreté y est moins rigourense, parmi la classe la plus nombreuse, que sur le reste du continent européen. Dès lors une baisse extrême des prix, qui en tout pays multiplierait les voyages, doit, en Belgique, assurer anx chemins de fer une clientelle extrémement nombreuse, et assurer nn revenn net total assez considérable, pour pen qu'il y ait de bénéfice sur chaque personne transportée. En Belgique, le matériel a été organisé fort simplement, de telle sorte qu'une senie locomotive et un petit nombre de voitnres suffisent à transporter nue grande quantité de voyagenrs. Le service des marchandises a été constitué d'après des bases qui permettent d'ntiliser dans chaque convoi la portion de la force motrice qui n'est pas absorbée par les voyageurs, et le transport des marchandises s'effectue d'après un tarif beaucoup moins modeste que celui qu'on applique anx voyageurs. Enfin, la dépense d'exécution des chemins de fer belges a été bornée; par consequent, le revenu nécessaire pour représenter 5 p. 100 du capital engagé se trouve limité.

Nous avons indiqué déjà (page 278) ce qu'étaient les prix des places sur les chemins de fer belges, d'après la ligne de Bruxelles et Anvers, avant le 20 février 1839. Voici ce qu'ils étaient à la même époque sur l'ensemble du réseau dans les diverses voitures:

| Berlines.      |   | 4 |   |   | h, | i | , | i | , | 7 | ų, |    |   | ٠. |   |    |     | Ų  |  |     | , | · | ot. | 080 |
|----------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|---|----|---|----|-----|----|--|-----|---|---|-----|-----|
| Diligences     |   | , |   | , |    |   |   |   |   |   |    | 4. |   | 4  | ď |    | . 1 |    |  |     |   |   |     | 963 |
| Chars-à-banes. | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠  |   |   |   |   |   |    | ٠. | , |    |   |    |     |    |  | . , |   |   |     | 042 |
| Wagons         |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |   |    |   | L. |     | 40 |  |     |   |   |     | 694 |

Depuis le 20 février 1839, ils sont deveuus, en moyenne, sur l'ensemble du réseau :

| Diligences    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |    |    |   |     |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|----|----|---|-----|
| -11-0-11-11   |   | ۰ | ۰ | ٠ | ۰ | ٠ | * | ٠ | ٠ | ٠ |    |   | ٠ |    |   |    |    |    | 3 | 070 |
| Chars-à-bancs |   |   |   |   | • | ٠ |   |   |   |   | ١, | 2 |   | ١, |   | ١, | V. |    |   | 047 |
| Wagons        | ٠ |   | 9 | ٠ |   | + |   |   |   |   |    | ċ |   | ,  | ٠ |    | -  | ŧ. |   | 035 |

Au rebours de ce qui se passe en Amérique quand il y a planicurs classes de voltures , le plus grand nombre des voyageurs beiges se sert des wagons.

Nous avons indiqué (page 279) les prix des places sur les chemins de fer à grande ivtesse de l'Angleterre, spécialement construits et administrés en vue des voyageurs.

Il résulte de ces prix et de cenx des autres chemins de fer anglais du même ordre que, pour les voitures dites de malle, véritables voitures de luxe à l'usage d'un petit nombre, les compagnies atteignent, par kilom. et par tête, la limite de 0 « 23 qui est le plus habituellement fixée par le parlement.

En faisant abstraction de cette espèce de voitures, et en écartant de même les petits chemins d'Écosse, qui ne rentrent pas dans la catégorie des lignes à grande vitesse particulièrement destinées aux voyageurs, M. Bineau est arrivé à cette conclusion (1)

| Le prix généralement perçu dans la Grande Bretagne, dans les voitures de première classe,      |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| est de                                                                                         | 0.6 | -18 |
| Sur les chemins écossais, tels que ceux d'Arbroath à Dundee et d'Arbroath à Forfar, il est     |     |     |
| de                                                                                             |     | 12  |
| Quant aux voitures de deuxième et de troisième classe, qu'il convient de réunir, le prix moyen |     |     |
| peut être fixé de                                                                              |     | 13  |
| Sur les chemins écossais il descend jusqu'à                                                    |     | 65  |
| The makes and h                                                                                |     |     |

M. Bineau nous apprend aussi que sur le chemin de Londres à Birmingham, pendant le second semserte de 1839, il y en a eu sur 100 vozqueurs, approximativement, 30 de pre-mière classe et 30 de deuxième et de troisième réunies. Au chemin de Grande-Jonction du 1º Janvier 1838 au 30 avril 1839, il y a eu sur 100 inscriptions, 58 vozqueurs de première classe et 42 de deuxième; les voitures de troisième classe qui venaient alors d'être introduites n'avaient eu encorer qu'une clientelle insignifiante. Au Great-Western, du 1º juin 1838 au 31 mars 1839, 100 vozqueurs ont pris 21 places de première classe, 16 de deuxième et 63 de troisième. Au chemin de Manchester à Leeds, qui dessert un district couvert de manufactures et peuplé d'ouveires, il y a en, pendant les denz premiers mois de l'exploitation, réduite alors à un tronçon de 23 kilom., 21 voyageurs de première to de deuxième classe, contre 78 de troisième.

En France le tarif imposé aux compagnies en 1838 fixe deux maxima, an lieu de se borner à un seul, selon l'usage admis partont ailleurs par les pouvoirs publics, lorsqu'ils n'ont pas jugé convenable de s'en rapporter à l'intelligence des concessionnaires et à leur sentiment d'inférêt bien entendu. Ces maxima sont :

| Pour les premières plat | æs, | de |   |   |  |  |  | ٠ |   |  |   |   | Øfr. | 075 |
|-------------------------|-----|----|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|------|-----|
| Pour les secondes, de.  | ٠.  | ٠. | ٠ | ٠ |  |  |  |   | ٠ |  | ٠ | ٠ |      | 050 |

Le droit de traction est compté dans ces maxima pour le tiers à l'égard des premières et pour les deux cinquièmes à l'égard des secondes.

Il y a tout lieu de penser que, dans beaucoup de cas, les compagnies françaises seraient peu tentées de dépasser de beaucoup ces maxima, en raison de la clause qui permet do placer dans chaque convoi, jusqu'à concurrence du dixième du nombre total des places, des voitures spéciales plus commodes, pour lesquelles le prix

<sup>(1)</sup> Chemins de fer d'Angleterre, page 415.

des places serait réglé de gré à gré. Leur intérêt leur fera une loi impérieuse d'appeler le grand nombre qui est pauvre, et par conséquent d'adopter d'nne part un mode de transport qui réduise autant que possible les frais par tête, et, d'autre part, à l'égard des places correspondantes, des prix propres à ne produire par tête qu'un modique profit. Cependant les maxima de 1838 ne laissaient pas assez de latitude aux compaguies, et l'administration, reconnaissant d'ailleurs qu'on portait dommage à l'industrie privée, sans profit ponr le public, en la réglementant outre mesure, en a provoqué la modification. En conséquence, une loi de 1839 a permis d'augmenter les maxima relatifs aux voyageurs, de même que cenx qui concernent les marchandises.

Nous avons cité plus haut (page 278) les prix perens par diverses compagnies francaises.

La question du prix des places soulève un intéressant problème d'économie publique, l'un de cenx que la tendance démocratique de notre époque met à l'ordre du jour, celui de déterminer l'avantage qu'il peut y avoir pour les producteurs à étendre la consommation des denrées et de tous antres articles de commerce, par une forte baisse des prix. En ce qui concerne les chemins de fer, il s'agit de savoir se qui doit donner le plus de revenu, d'appeler par des prix très-bas toutes les classes sans exception à jouir du bénéfice de ce moven de communication rapide, on de le réserver, en haussant les prix, à la minorité numérique que composent les classes aisées. Le problème est complexe par le nombre de ses éléments et par la diversité qu'ils offreut selon les lieux. Il faut tenir compte en effet de la densité de la population, de son goût pour le déplacement, dn degré moven d'aisance, de la répartition de la richesse publique entre les diverses classes, des habitudes de luxe on de símplicité. Cependant les expériences faites en divers pays par diverses compagnies , et en Belgique par lé gonvernement, ont jeté beaucoup de jonr sur le débat qui s'est engagé à ce sujet.

Anx États-Unis la plupart des chemins de fer actuellement ouverts à la circulation appartiennent à des compagnies. Les prix des compagnies américaines sont assez élevés. Aucune d'elles n'a essayé d'un rabais extrême. On peut présumer cependant qu'à l'exception de quelques cas particuliers, elles ne trouveraient pas de profit à beaucoup diminuer leur prix , soit parce que la population étant clair-semée en Amérique, on n'y saurait compter sur nn accroissement indéfini de clientelle, soit parce que, même au taux où ils sont, les prix se trouvent assez exactement en rapport avec les ressources de la généralité des citoyens, de telle sorte que les chemins de fer y sont des à présent accessibles à tous.

La proportion de la population relative à la superficie et la distribution de la richesse publique sont tout autres en Angleterre. L'Angleterre est extrêmement penplée. C'est le pays le plus riche du monde, mais la répartition de la fortune y est fort inégale. On y tronve une classe moyenne très-nombrense, possédant une aisance inconnue ailleurs dans le même étage social, et aimant le bien-être auquel elle a donué un nom admis aujourd'hui dans la langue des autres nations, celui de comfort. Au-dessus de cette bourgeoisie est une minorité d'une opulence fastueuse; au-dessons, dans la Grande-Bretagne proprement dite, abstraction faite de l'Irlande, une masse indéfinie de cultivateurs et d'ouvriers, qui est peu aixé, pauvre même dans beaucoup de cas, mais pour laquelle cereudant le minimum des consonpanions et des jouissances matérielles réputées indispensables, d'après lequel so règient les salaires, est bien supérieur à celui qui sert de base aux mêmes transactions chez les nations de l'Europe continente. Sur est roiss grandes divisions de la poqualation britannique, les compagnies anglaises, quit d'ailleurs ne sont encore qu'au début de l'exploitation, ont para jusqu'à présent ne beancoup songer qu'aux deux premières. Le service a été organisé conformément à cette pensée, c'est-à-dire avec un grand luxe de matériel et de personnel, d'où il résulte que les prix des halces sont élevés.

Sur quelques petits chemins de fer de l'Écosse, tels que ceux d'Arbroath à Porfar (24 ; kilom.), d'Arbroath à Dundee (27 ; kilom.), de Glascow à Garakirk (16 kilom.), établis dans des conditions différentes et dans une portion du pays où il y a un peu moins de richesse que dans le Sud, on a cassajé des prix très-bas, et l'on a attiré par là un grand nombre de voyageurs. Les compagnies, après avoir ainsi achalandé leurs lignes, ontvoulu hausser leurs prix, espérant accroître leurs profits dans la même proportion; mais il en a été antrement. M. Teisserenc, à qui on doit l'historique de ces essais, a montré que dans la plupart des cas elles y avaient perul pultoit que agné (1).

Les expériences de ces compaguies écossaises n'ont pas cu une durée assez longue pour qu'on soit autorisé à en conclure avec une parfaite assurance que le mazimum de rendement d'un chemin de fer accompagne, nécessairement un tarif extrémement bas. Il faut même 'reconnaître que, poussée à l'extrême, cette opinion serait démuée de tout foudement, car de proche en proche elle conduirait à dire qu'il est avantageux de voiturer le public gratis. Mais il est évident que ce maximum es peut être obtenu qu'au moyen d'un tarif qui permette l'accès du chemin à toutes les classes, sans exception, et qui impose chaque classe en raison de son degré de richesse. Il est clair que de nos jours, où le prorêrs socials se manifeste particulière-

<sup>(4)</sup> Voici les résultats eités par M. Teisserenc :

Sur le chemin de fer de Glascow à Garnkirk (situé en Écosse, longueur 16 kilom.), les dernières places avant été portées de 0 to 047 à 0 to 06 par kilom., les produits baissèrent de 18 pour 160.

Sor le chemin de Dunder à Newtytile (situe en Écosse, longouur 16; kilom.), une augmentation de 0º 075 à 0º 091 fat suite d'une forte réduction dans les recettes, et la compagnie, a res trois mois d'expérience, revint à son ancien neix

Sur le chemin de Pairley à Renfrer (située na feouse, longueire à liben.), le prêt fui poète de 0° 128 à 0° 105 par hilon. pour les permières places, et de 0° 07 n 0° 125 par les secondes. In 19° cat quim a recreasment de poete é à 1 pour 900, que M. Teinerene aitribus un développement que pril, à cette époque, la mavigation à tapeur sur la Clube.

Sur le chemin d'Édimbourg à Dalkeith (situe en Écosse, longueur 14 kilom., exploité avec des cheraux), le prix des dernières places ayant été porté de 0 47 à 0 4 000, il y eut une petite amelioration dans les recettes.

Sur le dernia plus important de Loude à Spilly (en Anglaterre, på klóma,), he pirt des places einteint, en 1835, de of "4 et de "0". On la selva, en 650-6, de "0 et 0 et 1.1 pt une augmentation de perduit. Le et juntion une nouvelle elevation du toutif ou live, et les pirt destinent de 5 et 0 et 0.5. Le recette diministrate, et l'on revint licentité su suri de ce c'et de 4 et. Copennia le recettes au se réalissem pas complétes de sont de ce de de 1.2 pt de

ment par la diffusion du bien-être parmi la majorité jusqu'à présent vouée à une profonde misère, ce serait marcher au rebours de la civilisation que de ne nas se préoccuper des moyens de faire participer cette majorité au bienfait de toute innovation féconde et en particulier des chemins de fer. Il y a lieu de penser qu'on atteindrait le but en graduant non-senlement les prix, mais aussi les vitesses, autant toutefois que le permettrait la sécurité publique, car elle se trouverait compromise si l'on encombrait le chemin d'un grand nombre de convois d'une marche fort inégale. On pourrait, par exemple, ainsi qu'on commence à le pratiquer sur quelques chemins de fer anglais, et notainment sur celui de Carlisle à Newcastle, adjoindre des voitures de voyagenrsaux convois de marchandises qui cheminent plus lentement. Probablement c'est par nn système d'exploitation ainsi combiné, qu'on parviendrait le mieux à donner satisfaction à tous les besoins, et à mettre les frais de chaque espèce de convoi en harmonie avec les recettes qu'on en pourrait légitimement attendre. Rien d'ailleurs n'est plus équitable que de proportionner les prix à la vitesse, car le temps vant beaucoup d'argent pour certaines classes de voyageurs, et il en coûte aussi aux administrations de chemins de fer pour fournir au public le moyen de l'économiser, puisque ce n'est que par uu fort surcroit de frais qu'elles donnent un surcroit de vitesse.

Le parti auquel semble s'arrêter l'administration belge est concu dans cet esprit que la saine politique et la science des affaires commerciales s'accordent à recommander. Elle débuta dans l'exploitation de ses chemins de fer par un essai très-hardi. Elle adopta des prix des places si modiques qu'il semblait impossible que les frais fussent couverts. Mais l'affluence des voyageurs fut telle que les recettes dépassèrent notablement les dépenses, qu'au reste on s'était appliqué à réduire en bannissant scrupuleusement le luxe et même en sacrifiant quelquefois le bien-être. Au lieu d'augmenter dans le ranport de 1 à 4, qui s'était présenté sur beaucoup d'autres lignes, la circulation entre Bruxelles et Anvers, par exemple, s'accrut dans le rapport de 1 à 15. Cependant à la fin de 1838 les sections les plus récemment ouvertes étant peu productives , l'administration s'alarma, et le 20 février suivant les prix furent, comme nous l'avons vu, augmentés dans une proportion qui les laissait extraordinairement modiques encore. L'effet immédiat de la mesure fut de diminuer la circulation au point que le revenu fût moindre qu'avec le tarif origiuel. Sans attendre plus longtemps, l'administration se jugeant suffisamment éclairée, a tenté, au mois de juillet 1839, une nouvelle expérience. Elle a doublé le nombre des départs sur toutes les lignes, et elle a divisé les convois de voyageurs en deux classes : les uns ne s'arrêtant qu'aux stations de premier ordre, les autres stationnant bien plus fréquemment, et marchant, sauf les temps d'arrêt, avec la même vitesse. En cela elle ne faisait que suivre l'exemple donné depuis longtemps par les compagnies anglaises; mais elle a accompagné cette mesure d'une autre qui consiste à avoir des prix différents pour les deux espèces de convois. Le tarif du 20 février 1839 a été conservé pour les premiers; mais pour les seconds on est revenu à l'ancien tarif. Cette modification a aussitôt relevé les recettes au delà de leur chiffre primitif.

La France se trouve placée, sous le rapport social et économique, dans une situation qui ressemble à celle de la Belgique bien plus qu'à celle de l'Angleterre ou des ÉtatsUnis , avec cette différence fachesuse toutefois que, moyennement, elle n'est pas aussi peuplée, et que la classe la plus nombreuse y est plus pauvre. Nous ne pourrons donc adopterchez nous ni les errements aristocratiques des compagnies anglaises, ni ceux des compagnies américaines, qui ont leur origine et leur justification daus une égalité d'aisence. Nous devrous siurier plutô! fevempée d'administration begle. Le sentiment qui devra présider chez nous à l'assiette des prix , est bien plutôt celui d'une égalité fort peu aisée. Il fludar presque tonjours fair en anpel à la quantité, et par conséquent transporter le public à bon marché, dôt-on pour cela resserrer les voyaqueus dans les voitures et une pas leur imprimer, sie en lest par exception et moyennant des prix spéciaux ; une grande vitesse. L'intérêt des compagnies les conduirs inévitablement à préférer ce système. Quant aux lignes qui seraient exécutées par l'État, la prédominance acquies à la polique populaire exigera que leurs prix descendent très-bas, loss même que les recettes auraient à en souffirir, parce que, aujourd'hui, toute vaste entreprise nationale, pour être qualifée d'amélioration, doit faire la part de tous.

## CHAPITRE IV.

### Pensylvanie. - Locomotives américaines.

Des machines autóricanes, machines a for rosse, difference de ordes d'augiteurs quanteration particulier à cause de contre à point particul de contre de co

Le chemin de ser de Columbia est de tous ceux des États-Unis celui où l'épreuve des locomotives d'origine américaine a été faite sur la plus grande échelle. Les fabricants qui les ont le plus perfectionnées et qui en ont livré la plus grande quantité à ce chemin et à d'autres, sont M. W. Norris de Philadelphie et M. Baldwin de la même ville. Au mois de septembre 1839, il en était sorti en tout 140 des ateliers de M. Baldwin, Ces machines différent à quelques égards de celles des constructeurs anglais. Elles sont à six roues au lieu de quatre. Il est vrai que, depuis quelque temps, les Anglais font aussi des machines à six roues, et même qu'aujourd'hui, ils leur donnent, à peu près unanimement, la préférence; mais ils les construisent d'après un principe différent. Dans les machines américaines, les quatre roues de devant forment un train parfaitement distinct, sans parallélisme obligé pour leurs essieux avec celui des deux roues de derrière, et ces dernières, étant les seules en rapport direct ou indirect avec les tiges des pistons, sont les seules aussi qui travaillent à faire avancer la locomotive. En Angleterre, au contraire, les trois essieux sont parallèles et font partie d'un seul et même train; et, du moins dans les machines destinées au transport des marchandises, les deux roues mises directement en mouvement par la vapeur sont accomplées à deux des autres ou même aux quatre autres par des bielles qui les rendent toutes solidaires et utilisent leur adhérence sur les rails pour l'avancement de la machine (1).

L'emploi de six roues répartit le polds de la machine sur un plus grand nombre de points d'appui, et par conséquent l'afigue moins la route, le poids des locomotives restant le même : avantage précieux lorsque la superstructure est l'égre comme

<sup>(1)</sup> Cel accionplement des roues ne peut être appliqué sons inconveluient aux machines destincées à monvoir dés trains de vorpageurs, quoiqu'à permette de mieux cultime la puissonne de la machine. A vez la rapidité des couvois de vorpageurs, les brielles d'accomplement pauts précises à se déranger et aussient aux autres mécanismes de la locomotive.

dans un grand nombre de chemins américains, ou lorsque, comme en Angleserre, ou cut employer des locomotives très-lourdes, alm d'avoir une grande force motrice; car la puissance d'une locomotive est mesarée par l'adhérence des roues sur les rails, et cette adhérence dépend du poids de la machine. Il régularise la pression de la machine sur la voie, et, souteannt les roues motrices, qui en Angleterre sont placées alors entre les deux autres paires de roues, il les empêche de plonger, pour ainsi dire, dans la voie, par Peffe de l'inégale résistance des rails. Il arrête ec que les mécanies appellent lo galop de la machine, et il restreint les déviations tatérales résultant principalement de l'affaissement inégal des rails à d'ortie et à gauche. En domant ainsi à la machine une assiette beaucoup meilleure, et en fui épargnant 'de continuelles secousses, il en acrott la durée et diminue les frais d'entretien qui sont dévés. En cas der rupture de l'essieu coudé, il maintient les machines sur la voie; il permet aussi d'augmente la surface de la grille et la charge en combustible.

On a donc eu des motifs en Angleterre, comme en Amérique, pour avoir recours às ronesa u lieu de quatre, malgré l'inconvinieut, peu grave d'ailleurs, qui est indivênt à ce système, d'exiger des plates-formes tournantes incommodes par leur diamètre excessi. Mais on y a gagué autre chose en Amérique en, par une mesure d'économie, fort asge en un pays où les capitanx sont rares en même temps que l'esprit d'entre-prise extiplein d'energie et d'andace, et où il y avait à ouvrir, presque au même mo-neut de toute part, des lignes d'un développement proportionne aux dimensions du territoire, on s'est déterminé à admettre des courbes d'un tris-petit rayon. A la condition d'éja exprincé de rendre les deux paires de rouse de devant complétement indépendantes des rouses qui reçoivent l'impulsion des tiges des pistons, et de leur donner un getti diamètre ("9.91 le plus ordinairement, quelquefois moins cependant,) on a obtenu ce résultat que le mouvement soit non-seulement possible, mais facile sur des courbes d'un roun font réduit.

La condition de l'indépendance complète des quatre roues de devant est aisée à rempir. On les réunit à cet effet dans un train placé à l'avant de la machine, et sur la plate-forme duquel la chaudière appuie par un simple pivot tournant (Voir Planche Hi, for. 5).

Data toutes les locomotives à quetre rouse, et en général dans les voitures de chemina de fer qui ont ce même nombre de rouses, non-seulement les rouses sont fixes sur les essieus, au rebours de ce qui se pratique pour tous les véhicules des autres chemins, mais eucore les essieus, qui portent deux à deux les quatre noues, sont rigoureusement et minabiblement parallèles. Jusqu's présent cette disposition a par un disponsable. Sur les voitures suspendues des routes ordinaires, il non est point ainai. L'arrière-train de celles-ci est faci navraiblement à la caisse es fait (crops avéc eller mais l'avant-train, y compris son essieu, est mobile et peut tourner dans tous les sens, ce qui donne le moyen de fafre promptement tourrare la voiture chans tous les divirccions.

La double condition imposée aux roues d'être guidées par deux rails parallèles et d'être supportées par des essieux parallèles aussi, sur lesquels elles aont immuablement fluxes, entraîne cette conséquence, que, si elle était mathématiquement observée, sans qu'on

laisat un certain jeu entre les bourrelets saillants des roues et les rails , le mouvement circulairo serait absolument impossible sur les chemins de fer. Avce elle, le seul mouvement natureles tla marche rectiligne. De la l'obligation pour les ingénieurs trajant des chemins de fer des erapproches rautant que possible du li ligue droit, et de n'admetrejue des courbes qui , ayant un grand rayon, peuvent, dans un espace limité, être considérées comme se coafondant avec des lignes droites. Cest une source d'énormes dépenses, ar, dans les pays accidentes, il n'en résulte rien moins que la mécestife de comblier les vailées et de trancher les montages ou de les percer par des souterrains. Autrein-convênient encorer : avec des essieux paralléles, un wagon ou une locomotive tend à s'avancer d'un égal espace à droite et à ganche. Dans les courbes cependant, le coté el a voiture qui suit le rail extricur doit faire plus de chemin que l'autre, puisque la ligne enveloppée. Des lors les roues placées une le rail est révieur sont astreintes, pour rattraper celles du côté intérieur de la courbe, à gifuser sur le rail en même temps qu'elles tournent, ce qui les use, ronge les rails, et rend le monvanent incommode aux vongeure.

Ces ficheux cliets des essieux parallèles ont précompé les ingénieurs des divers pays. On a cherché tantit à les pallier, tantit à les écrater radiacliment en supprimant la cause elle-même, c'est-à-dire le parallèlisme des essieux. La disposition imaginée en France par M. Laignel est un pallitait ingénieux, qui, consertant le parallèlisme des essieux, en atténue cependant les résultats (1). Il est fort à désirer qu'on l'essaye our quelques chemins de fer. Le syssieux conque par M. Arrooux (2), et mis en expérience par cet habile constructeur à Saint-Mandé, avec une dépense de soins et d'argent qui mérite d'ètre signalée à la reconnaissance publique et d'être offerte aux gouvernements cux-mêmes comme un exemple, consiste au contraire à faire disparaître le parallèlisme des essieux. Il est anssi à attendre encore la sanction d'une pratique autre que celle d'un chantier d'essai. La méthod qui est suivie aujourd'hui par les constructeurs américains dans leurs locomotives, et qu'on retrouve dans les voitures de voyageurs, actuellement en usage sur plusièures shomis de fer des États-tins', a pour objet de

<sup>(4)</sup> Les prátices de M. Lágieré (espireus à revolre malificients linégaux les dissurées des rivers, de sortir que le rosses, me touveus libéres du divers de l'experient de la viex, doit mille l'apple long deviné la primerent, point momentaiment appraides. Les deux rouss situations à trait de la viex de la vi

<sup>(</sup>a) Le système de M. Armon a pour effe de superimer budiceleuxé le parallelium des ceiure de chapes volture et de leter permettre, ou plotol les forere de lière en angle qui soit en raison inserve du rayan. de la contre la parceurir, de manière à courergre vers le centre du la courbe. Le mouvement de conteriam communique au premier essive por en apporte derrant de faulde, et demé de qualte polici popurat contre les rais dans l'Intérieur de la vole, se trament dessire au neutre, et de colture en volurge per la mécanisme de tringle.

limiter entre des borues très-resserrées l'influence du parallélisme des essieux; elle ne laisse subsister ce parallélisme que pour des essieux fort rapprochés (1).

Aiusi, dans les locomotives américaines à six roues, les quatre roues de devant étant d'un petit diamètre, et ayant leure seiseux à 1; 20 à peine l'un de l'autre, et quelque-fois plus voisins encore (2), ces essieux resteut fixés à un même train de manière à être parallèles. Mais le troisième essieu, celui des deux roues de derrière, qui, pour la bonne assieute de la machine, doit être à une certaine distance des premieres, fait partie d'un second trait qui n'est uni au traiu de devant que par une cheville ouvrère pivotaut dans une crapandiue. Des lors il peut dans chaque courbe prendre, par rapport aux premiers, une direction oblique couvergeaut vers le centre de la courbe.

Ce système est efficace pour empêcher la machine de sortir de la voie.

On l'applique aux voitures en remplacant par un pareil train de quatre petites roues, à essieux très-rapprochés, chacune des paires de roues employées ordinairement. On a ainsi des voitures à huit roues. Les deux trains situés l'un à l'avant', l'autre à l'arrière, sont parfaitement indépendants l'un de l'autre, et par conséqueut peuvent dans les courbes se placer obliquement l'un par rapport à l'autre. La caisse de la voiture repose sur chaque train par l'intermédiaire d'une cheville ouvrière unique, mobile dans une crapaudine fixée au train. On a ainsi des voitures d'une excellente assiette, pouvant recevoir une grande longueur sans qu'il en résulte aucune difficulté, même dans les courbes d'un fort petit rayou, sortant très-difficilement de la voie, et presentant aux voyageurs une grande sécurité, ear la rupture d'une roue, au lieu de mettre leur vie en danger, comme sur les voitures à quatre roues, n'est suivie alors d'aucun accident et n'arrête même pas la marche. On s'est servi aussi avec succès de ces huit roues, en deux trains indépendants, pour les tenders ou voitures d'approvisionnement qui accompaguent les locomotives. Un teuder à huit roues suffit poùr empêcher le couvoi de sortir de la voie lorsque la locomotive elle-même l'a quittée.

M. Moneure Robinson a fait construire pour le chemin de fer de Philadelphie à Potteville par Reading, qui est destiué à transporter beaucoup de charbon, des locomotives non-seulement à six routes, mais à huit partugées de même en deux trains, et d'une force tra-graude. On estime que leur puissance de traction ira à 400 tonnes arce une faible vitesse.

En Angleterre, où l'abondauce des capitaux et l'exiguïté relative des distances à franchir

<sup>(4)</sup> Nous aureus expéndiant à signaler un système employe sousi en Amérique pour des maddinest équire rootes, et qui consiste à douvre un pas de Jera à l'enteu de devant. Cust cétuir qu'in angois un habite mecanicien de New-York, à Rubert L. Servent equi à et de mae praisigne avec sucrès sur le chemin de le d'Ambret à Carolina. Mais le système des machines à six rootes, qui mantient le parallétime des ensienx des quatre premières rootes, a generalement prévails.

<sup>(2)</sup> Sur le chemin de fre de Columbia il y a des locomoliers où les quatre rouse de l'asant-train n'ont que 6<sup>rd</sup>, 77, ou même 0<sup>rd</sup>, 96 de dixmètre. Dès lors les essieux de ces ioues ne sont separés que de 0<sup>rd</sup>, 90, ou même de 0<sup>rd</sup>73. (Rappert adresse à l'administration du chemin de fre de Bellimore à Chino, en mis 1838 par MN. 3. Anight et B. II. Lattrobe, page 92).

ont permis aux ingénieurs de suivre des règles de construction plus sévères et par conséquent plus dispendieuses, sous le rapport des courbes comme sous celui des pentes, il a été possible de maintenir le parallelisme pour les trois essieux des machines à six roues. On a même pu en Angleterre étendre aux six roues un mode de solidarité plus étroit encore, qui augmente la force de traction de la machine; nons voulons parler de l'accouplement déjà en usage sur les machines à quatre roues, et qui consistait à mettre en connexion, par des bielles, les deux roues de devant avec les roues motrices sur lesquelles agit la vapeur par l'intermédiaire des tiges des pistons. Dans les machines à quatre roues. l'adhérence de toutes les roues était mise en jeu moyennant cette liaison, et, encore une fois, la force de traction de la machine est proportionnelle à la somme des adhérences des roues. M. Guyonneau de Pambour cite des machines à six roues, employées sur le chemin de fer de Stockton à Darlington (1) il y a plusieurs années, dont toutes les roues étaient accouplées. Mais l'accouplement des six roues n'est pas usité en général. On n'y a recours que ponr les machines destinées à transporter de lourds fardeaux avec une faible vitesse, c'est-à-dire à raison de 10 à 12 kilom. à l'heure, ou à agir comme remorqueurs de renfort sur des rampes rapides. Ainsi sur les chemins de fer du comté de Durham (nord de l'Angleterre), qui servent à l'exploitation des mines de houille, on trouve fréquemment des machines dont les six roues sont tontes accouplées; mais le plus ordinairement dans les machines à six roues, avec lesquelles s'opère partout le service des marchandises , il n'y a que quatre des roues qui soient ainsi liées. Nonsculement la troisième paire, celle de devant, n'est pas mise en connexion avec les roues motrices; mais encore, pour l'empêcher d'être embarrassante dans les courbes, on en supprime le bourrelet saillant, ou plutôt on se réserve la faculté de la soulever alors hors du contact des rails, au moven de vis de pression qu'on desserre d'un tour de main. Ainsi, en Angleterre, répétons-le, l'avantage des six roues se réduit à la bonne assiette, que gagne la machine et au surcroît de poids, et par conséquent de puissance effective, qu'elle peut acquérir sans charger démesurément la voie, puisqu'il y a six points d'appui alors au lieu de quatre.

Le système américain a cependant des inconvénients. Les deux roues motriers estant d'un diamètre plus grand que les autres, il ne permet pas d'accoupler les rouses des locomotives (2), sinsi que les Auglais le pratiquent avec raison toutes les fois qu'il s'agit du transport des marchandises, qui exige une grande force sans requérir un haut degré de vitesse, incompatible, l'expérience l'atteste, avec l'accouplement. Dès lors la machine n'avance qu'en vertu de l'adhérence des deux roues de derrière sur lesquelles agissent les pisions. Si, par exemple, le pois de la machine est de dix tonnes, et que ce poids soit distribué de manière à faire porter cinq tonnes (3) par les deux roues tervailleuses, la seule portion de la force de la vapeur qui soit utili-

<sup>(1)</sup> Truité de la Machine Locomotive , page 43.

<sup>(8)</sup> Dans les machines à buil roues qu'a fait exécutar M. Robinson, les quatre roces de devant sont accourbles. Le dismetre des roues est de 0°,063. Mais ces machines doivent être considérées compte formant une exception unique aux Estats l'nis.

<sup>(5)</sup> C'est la proportion adoptée par M. Baldwin.

sée est celle qui correspond à ces cinq tonnes; tandis que, si la même machine n'avait que quatre roues d'un diamètre égal, on pourrait, en liant les deux paires de roues par des bielles, tirer parti de la totalité. Une circonstance particulière tend à rendre en Amérique le désavantage plus apparent encore : sur les chemins de fer américains, il y a, d'espace en espace, des pentes rapides qui exigeraient l'emplé de toute la puissance dont la locomotive est susceptible. Pour diminuer cet inconvénient, on pent, il est vrai, rejeter la majeure partie du piols de la machine sur les deux roues motrices, mais alors on s'expose à faitguer la voie.

Ensuite les quatre roues, nécessairement d'un petit diamètre, qui composent le train de devant, donnent lieu à une angmentation notable de frottement.

Enfin l'emploi d'aussi petites roues exclut les grandes vitesses, ou ne les permet qu'à la condition de détruire rapidement les raits, d'user les roues elles-mêmes, et de les décentrer, ce qui augmente le mouvement de lacet qui est désagréable aux voyageurs.

La conclusion à tirer de là, c'est que le système de locomotives adopté par les mécanicions américains, comparé à celui qui est en usage en Angleterre, entraîne nne déperdition de force et par conséquent une augmentation des frais de traction, et qu'il ne permettrait la vitesse qui est habituelle en Angleterre, qu'à la condition d'un nouveau surcroît de frais de traction et d'une plus grande dépense ponr l'entretien du matériel et de la voie. Les mêmes inconvénients se présenteront à nn degré plus ou moins marqué à côté de tous les procédés imaginés ou à imaginer pour ployer la locomotive aux courbes d'un petit rayon. Mais il ne fant s'en prendre ni au système des locomotives américaines, ni aux antres combinaisons qu'on pourra leur substituer ailleurs pour remplir le même but. Étant donnés les chemins de fer américains avec leurs petits rayons de courbure, les mécaniciens des États-Unis ne ponyaient suivre les errements de leurs confrères d'Angleterre qui travaillent pour de tout autres chemins de fer, ni aspirer à obtenir le même effet utile et la même économie de service , toutes choses égales d'ailleurs. Avec des chemins de fer d'une construction économique, et par conséquent plus ou moins imparfaits, il fallait subir la conséquence de l'imperfection. Il n'était pas possible d'avoir des locomotives parfaites; on ne pouvait prétendre à rien do plus que d'eu établir dont l'imperfection fût bornée. Sous ce rapport, les mécaniciens d'Amérique, et partienfièrement M. Norris et M. Baldwin, ont très-bien compris le programme qui leur était tracé, et ils ont rendu à la cause des chemins de fer un service signalé.

De même on se méprendrait sur ma pensée si l'on suppossit qu'ici je reproche aux Américains d'avoir adopté un système imparfait de chemins de fer. Loin de là; on ne saurait trop les louer d'avoir visé à l'économie, en dépit des prescriptions de la théorie alstraite, et d'avoir eu le bon esprit de proportionner lenrs dépenses à leurs capitaux. Le mieux est ennemi du bien. Si les Américains avaient voulu copier les chemins de fer auglais, on n'aurait pas vu sur le sol de l'Union, avant un siècle peut-être, les chemins de fer qui le sillonnent déjà, ou qui dans trois ou quatre ans seront achevés et le traverseront en tous sens. Saus doute les chemins de fre de l'Amérique vaudraient beaucoup mieux et imposeraient des frais de traction moindres s'ils n'avaient que des pentes de 3 millimètres par mètre, an lien de 6, de 10, de 12, et si leurs ravons de courbure, an lieu de descendre à 300°, à 200°, à 100° même, restaient constamment au-dessus de 1.000°. Mais ce n'est pas à des chemins de fer modèles, tels que les peuples les plus opulents, ramassés sur le territoire le plus rétréci, ont pu les construire, qu'il faut comparer les chemins de fer américains pour les apprécier et les juger avec équité. C'est aux mauvaises routes, à ornières profondes et à pentes abruptes, sur lesquelles les Américains étaient obligés de mouvoir leurs produits et leurs personnes avec une vitesse de 8 kilom, au plus, avant qu'ils ne s'avisassent de s'approprier les railways anglais, en les métamorphesant selon leurs besoins et leur fortune : c'est aux sentiers des Indiens, seules voies ouvertes sur la maieure partie du sol de l'Union il y a trente ans ; en ce qui nous concerne, c'est aux routes départementales et royales auxquelles nous sommes réduits, parce que l'opiniou dominante jusqu'à ce jour dans l'administration, sinon dans le publie, en matière de chemins de fer, a obstinément voulu que chez nous ils fussent calqués sur le modèle anglais ou qu'ils ne fussent pas. En posant ainsi la question sur son vrai terrain, on rend évident à tous les esprits impartiaux que les Américains out agi sagement en se contentant pour le présent de leurs imparfaits chemins de fer, comme de leurs imparfaits canaux. Après tout, ce réseau de communications, tel qu'il est, leur fournit des à présent le moyen de répandre, comme par enchantement, l'industrie et la civilisation sur leur immense domaine. Il leur vandra un jour, bientôt peut-être, plus de capitaux qu'il ne leur en faudra pour refaire, conformément à toutes les règles de l'art et à toutes les exigences du calcul, leurs canaux et leurs chemins de fer. L'exécution de ce premier réseau, de ce réseau provisoire, avec toutes les imperfections que le provisoire entraîne, au lien d'être un obstacle à l'établissement en Amérique du système de communication le meilleur et le plus parfait, en est au contraire la condition et le gage (1).

A ces modifications dans le système de construction, les Américains ont ajonté, dans la mise en œuvre des machines, une innovation qui est de nature à jouter à leur puissance de traction, mais qui n'est pas sons inconvénient ni même sans péril. Ils les font travailler sous une plus forte pression. Au lieu de se horner à une pression de quatre atmosphères environ, qui est la plus ordinairement usitée en Europe, ils vont à cinca timosphères, et outeuleufeis au dells.

<sup>(</sup>f) A propos des pentes et des courbes, il est fréquemment arrivé, en France, qu'on ait fait un raisonnement parcil à celui-ci : « Si l'on vise à l'économie du capital, on pourra effectuer telle portion de chemin de fer avec une deprave de

 <sup>1,200,000</sup> fr., au lieu de 1,300,000 fr.; mais alors la dépense de traction sera augmentée ennuellement de 20,000 fr.
 En déboursent, une fois pour toutes, 300,000 fr., on éviterait donc un débourse amurel de 20,000 fr. Ainsi, en con-

<sup>»</sup> sentinal è-jointer ces 200,000 ft. à la dépense primitive , on se trouvers avoir plece 200,000 ft. à 6 ° pour cent, placement avantigerux à coup str. » Cette remière de raisourure, heure quand is à-sigli de entailsee de milli frances, cevie d'être Sandèn quand il est question de centaines de millions; car elle suppose qui l'estie dans le pays, ou à ... pastrec, une masse indéfinie de capitaux où il soit possible de poiser comme dans l'Ocèses , se qui est de tontes les hypothèses-à us transité.

A l'égard de l'exécution proprement dite des locomotives américaines, elle est, dans les ateliers d'élite, fort bonne et fort soignée. Quelques écrivains américains, animés en faveur de l'iudustrie de leur patrie d'un enthousiasme louable, les ont vantées outre mesure. On a proclamé avec orgueil des résultats qui attestaient que ces machines possédaient une grande puissance, sans s'informer toujours si ces résultats n'avaient pas été obtenus aux dépens de la prudence, en exagérant la pression de la vapeur, et même si ce n'étaient pas des tours de force en dehors de la pratique journalière. On en a conclu que les locomotives américaines étaient déià snpérieures aux machines anglaises. Des renseignements puisés à bonne source nous antorisent à dire que ce n'est encore là qu'une, de ces hyperboles familières en tout pays aux partisans de l'industrie nationale, et qu'en 1839 encore les meilleurs ateliers de l'Amérique, mis en concurrence avec les meilleurs atcliers anglais, auraient eu le dessous. La fabrication des locomotives est difficile. Il n'y a pas de machine qui veuille plus de précision et de solidité dans toutes ses parties. Elle réclame, dans le matériel des établissements, une perfection que l'on n'atteint pas sans peine ni sans délai. Elle exige, dans le personnel des ouvriers, des qualités qui n'existent en Angleterre que par l'effet d'un progrès lentement continué à travers les générations, et qui ne sauraient instantanément s'acquérir, même chez un peuple tel que celui des États-Unis, qui n'a pas de rivaux dans l'art d'utiliser le temps.

Au surplus, l'industrie américaine des locomotives a reçu des hommages significatifs, qui prouvent qu'il y a peu d'atteliers en Europe que les Européens eux-mêmes juen capables d'être mis au-dessus de ceux de ses corphées. Des compagnies européennes de chemins de fer, et même des compagnies anglaises, telles que celle de Birmingham à Gioucester, se sont adressées aux fabricants de Philadelphie pour les locomotives dont elles avaient besoin.

Voici une indication sommaire des données principales et des prix après livraison à New-York, à Philadelphie ou à Baltimore, des diverses classes de machines à six rouss de M. Norris et de M. Boldwin

| Machines | de | M. | Norris |
|----------|----|----|--------|
|          |    |    |        |

| Diamètre des cyfindres.  Course des pistons.  Poids.  Prix (5) | 0, 417<br>10 t.   | 0", 967<br>0, 487<br>8 L<br>40,000 fr. | 0°, 999<br>0, 497<br>6 tr<br>34,670 fr. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                | nes de M. Baldiei | 1 -oles-                               | 5 CLASSE.                               |
| Diamètre des cylindres en mètres,<br>Course des ristons, id    | 0-, 518           | 0°, 508<br>0, 406                      | 0=, 267<br>0, 406                       |
| Poids arec l'eau et le combustible (2)                         |                   | 10; 1.                                 | 9L-1                                    |

<sup>(1)</sup> Les prix cotes lei sont de la fin de 1838.

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire, tel qu'il s'évalue ordinairement.

<sup>(3)</sup> Ces prix sont de la fin de 1859.

En Angleterre, on avait commencé par faire des locomotives où le diamètre des cylindres était de 0°,23 à 0°,25. Successivement on est venu à 0°,27, 0°,30 e 0°,33, pour les locomotives les plus généralement employées au transport des voyageurs; à 0°,35, 0°,38 et même 0°,40, pour le service des marchandises. Les locomotives du creat-Western, qui, à cause de la largeur exceptionnelle de la voie (2°,13 au lieu de 1°,44), sont établies sur une échelle plus grande, ont en général des cylindres de 0°,40 pour les revice des voyageurs.

La course des pistons va à 0",46.

Le poids a été graduellement porté à 10 et à 12 tonnes.

Les machines anglaises se distinguent aussi par la grandeur de leurs roues.

#### CHAPITRE V.

## Deuxième partie de la ligne de Philadelphie à Pittsburg.

# Canal latéral à la Susquehannah et à la Juniata, de Columbia à Hollidayaburg.

Tracé; il est facile dans la vallée de la Susquehannah. — Dimensions du canal et des écluses; barrages; pertuis; ponts-aqueduce; bassins. — Alimentation insuffisante; rigoles et réservoirs nouveaux.

Ce canal remonte la Susquehannah à partir de Columbia, par la rive gauche. Il passe par Portsmouth ou Middletown, où il communique avec le canal de l'Union, et par Harrisburg, capitale de l'État (1). Arrivé à l'île de Duncan ( Duncan's Island ), vis-à-vis de l'embouchure de la Juniata, il entre dans le lit du fleuve pour atteindre la rive droite, traverse la Juniata sur un pont-aquedue, et longe la droite de cette rivière jusqu'à la rencontre de la crête appelée Tuscarora Mountain; là , à cause des difficultés que présente le terrain, il franchit la rivière, et gagne la rive gauche à Millerstown. Il s'y développe jusqu'à Waynesburg, où il revient sur la rive opposée. Un peu plus loin, à Aughwick's Falls, pour éviter un détour assez long que décrit la Juniata, il retourne sur la rive gauche, et atteint ainsi Huntingdon. Au delà de ce point, la rivière est très-étroitement encaissée. Les obstacles naturels augmentent sur les deux rives. En conséquence, on se tient fréquemment en lit de rivière. Sur les 61 kilom, qui séparent Huntingdon d'Hollidaysburg, il n'y a que 24 kilom. de canal proprement dit ou de dérivations. Dans le même espace on passe huit fois d'une rive à l'autre, deux fois en pont-aquedue, et six fois en lit de rivière, en amont des barrages de retenue, au moyen d'un pont qui porte extérieurement un chemin de halage. Au-dessus d'Iluntingdon, la Juniata n'est plus qu'un cours d'eau resserré qu'il est aisé de retenir par un barrage ou de franchir par un pont.

Dans la vallée de la Susquehannah, le terrain a présenté très-peu de difficultés. La Susquehannah non-seulement jusqu'à Duncan's Island, mais aussi jusqu'à Northumberland, coule dans un large thalweg. Elle est hortée d'alluvions unics et peu élevées où il était aisé de déployer un canal. Dans la vallée de la Juniata, même au-dessous d'Huntingdon, le terrain est moins favorable. Les montagnes qui bordent la rivière ne laissent souvent aucun cepace entre leur pied et le cours de l'eau. Il a fallu en plus d'une circonstance ouvrir à la mine, dans cette vallée, les routes et le canal. Sur 143 kilom. qui séparent Duncan's Island de Huntingdon, on estime que 32 kilom. étaient difficiles, et 24 kilom. très-difficiles.

<sup>(1)</sup> La capitale de l'État, c'est-à-dire la ville où réside le gouverneur et où siège la législature, n'est presqua jamair, dans l'Union américaine, la principale ville de l'État.

La longneur totale de ce canal est de 27 kilom, dont 68 ; kilom, latéralement à la sesquelamanh, 206 kilom, latéralement à la Juniata, et 2; kilom, entre les deux trones latéraux. On y compte 95 écluses de chate, rachetant une pente de 212-73 (1). Ses dimensions sont les mémes que celles qu'avait reques d'abord le canal Eric, saroir : 127-20 à la ligne d'aux, 8-54 au plafond, et 1-7,20 de hautour d'eau. Entre Barrislaurg et Duncaris Island, on a donné au canal 0-91 de plus en largeur, et 0-7,16 el plus en prodondeur. Cet accroissement de dimensions paraît avoir en pour lat, moins de faciliter la circulation que d'auxoner vers Harrisburg une certain quantité d'eau dout on voit disoner comme d'une force marcies pour des misnes. Mais toutes les

moins de faciliter la circulation que d'auquere vers Harrisburg une certaine quantife deu dout no pui disposer comme d'une force motrice pour des sines. Mais toutes les espérances qu'on avait pu concevoir à cet égard se sont évanouies. L'eau venant du barrage de Duncan's Island est touvée insulisante, uéme pour l'alimentation de biefs inférieurs. Dans leur rapport sur l'exercice 1837, les Commissaires des Canaux signalaieut la difficulté que les lateaux les plus chargés araient eue à passer durant l'éatiges; lis recommandaient d'approfondir de 97, 63 le premier lois du cété d'amont, et de mettre en parfait état le barrage de Duncan's Island, qui laissait fuir presque toute Peau qu'il aurait du récein;

Les écluses ont, dans la vallée de la Juniata, les dimensions primitives de celles du canal Érié, 27",45 sur 4",57. Elles sont dans le système mixte (composite lock), c'esta-à-dire eu maçonnerie sèche de moeillons revêtue de lois, à l'exception de trois qui sont en pierre de taille. Le système mixte est très-fréquenment employé aux États-unis; nous avons vu qu'on s'en était servi sur plaseurs des canaux de l'État de Ver-York. Il offire l'avantage d'être presque aussi économique, lors du premier établissement, qu'une construction eu bois; et il a de plus celui d'être d'un entretien simple, rapide, peu dispendieux et facile, malgré la gelée, pendant le chômage d'hiver.

Sur toute la partie du canal qui est située dans la vallée de la Susquehannah, on a domé aux écluses 5-7,9 de Jarge, en leur conservant la longueur de 27°,45. Il résulte de là une absence d'uniformité qui s'est compensée par aucun avantage, exte les bateaux platés de la Susquehannah, en rue desquele on a sinsi élargi les écluses, ne se servent pas du canal. La proportion de 5°,10 de large pour 27°,45 de long est défectueuse; avec une parvielle partieur il faudrait buts de longueur.

A Columbia, le bassin du canal communique avec la Susquehannah par deux grandes écluses, rachetant une pente totale de 6-,10. Une communication pareille subsiste à Middletown. Une écluse de 0-,79 de chute rattache la ligne principale du canal avec le bassin de Middletown, cui forme l'extrémité du canal de l'Union.

On y compté dits-neuf harrages : il y en a uu dans la Susquehannah à Duncar à Island, qui forme une tête d'eau où s'alimente le canal. Dans la Juniata, il en existe quatre considérables, pour donner des prises d'eau en aval d'Huntingdon : savoir aux Long Narrows, à l'embouchure du Raystowa, à North's Island et à Aughwick's Falls. Dans la partie sappérieure de la valled de la Juniata, purte Huntingdon et Iollidiaysburg, où

<sup>(1)</sup> Le rapport des Commissaires des Canaux , du 8 décembre 1836, porte seulement 210m,60.

la pente est plus grande et où l'on passe plus sonvent du lit de la rivière dans des dévisions, sur un développement de fi kliom,, les barrages sont au nombre de quatorations, sur un développement de fi kliom, les barrages de la Susquehannah à Duncan's Island a une longueur de déversoir de 600°; cette de la Juniata au-dessous d'Huntingdon ont, à cux quatre, une longeur to-tale de déversoir de 600°. Ils relivent le plan d'eau de 2°,44 à 2°,74. En dessus d'Huntingdon, les barrages sont torne de 1°,92 à 6°,40°, et généralement de plus de 3°. Tous es barrages sont formés de cadres de charpentes remplis de pierres. Ils ont leurs épaulements ou culées en macounerie. Ces ont des ouvrages fort imparânte.

Dans chacun des harrages construits sur la Susquehannah, soit pour la ligne de Philadelphie Pittleburg, soit pour les lignes qui seront décrites plus tard, on a pratiquinn pertuis on passelis dont la pente est répartie sur une longnenr de 300 à 350° en aval du barrage, au moyen d'un cheala artificiel en bois ou en pavé. Ces pertuis sont destinés aux trains de bois (reglet) et aux bateaux plats (arxé, qui desceudent la Susquehannah au nombre de plusieurs milliers. Le radier nécessairement incliné de ces pertuis est ordinairement, la où i rejoint le barrage, à 1° ou 1°, 50 au-desous de la crête du barrage. La navigation, exclusivement descendante, à laquelle ils servent nà lien que cendant les cruex.

Sur la Juniata, pour économiser l'ean, on avait remplacé les pertuis par des écluses spéciales en bois. La navigation fluviale n'y subsiste qu'au-dessous d'Huntingdon, et elle n'y a jamais eu la même importance que sur la Susquehannal.

Pour le service du canal on a établi sur la Susquehannah, dans le bassin de Dincan; slaand, un pont immense en bois. Le canal, en aval de ce pont, est sur la rive gauche. Pour communiquer de là avec la Juniata, qui est un affluent de droite, les lateaux on donc à traverser la Susquehannah en amont du harrage. Le pont de Duncani; alsaind offre une voie spéciale ou plutôt une galerie extérieure qui sert de chemin de falage. Les lateaux passent ainsi sans encomire d'une rive à l'autre, au travers du bassin de retenue formé par le harrage. Un pont-aquedue edit mieux valna sans doute; mais; avec les remiblais dont il aurait dù être accompagné, il été été extrémement dispendieux. Le pout a 671 % de long. Il sert d'ailleurs aux communications ordinaires; ear, encore une fois, pour le passage des chevanx de halage, il suffit d'une étroite galerie, qui est en delors du pont proprement dit, et qui ne forme qu'un appendice à sa charpente. Dans la vallée de la Juniata, ce système a été employé deux fois en aval d'Huntingdon, à Millerstown et à 'Aughwick's Falls, et sir fois en amout du même pout du ment pour de la destance de la divinait en consent de la deux de la consentation de la consentation de la divinait de la divinait en consentation de la divinait de la divinait en consentation de la divinait en de la divinait en consentation de la divinait en divinait en de la divinait en de la divinait en de la divinait en de la divinait en divinait en de la divinait en de la divinait en de la divinait en de la divinait en divinait en de la divinait en de la divinait en

Il y a d'ailleurs sur la ligne une grande quantité de ponts-aquedues. Il en existe trois assez étendus sur la Juniata, à Duncan's Island, à Straffer's Ford et à Jack's Narrows. Le long de la Susquehannah, entre Columbia et Duncan's Island, un seni, celui dus Wastara, a 91°. Sur cette distance on en comptes ept autres, ayant une longueur totale de 222°. Dans la vaillée de la Juniata, en aval d'Illuntingdon, il en existe seize sur divers ruisseaux. Leur développement total, y compris les trois établis sur la Juniata ellemeine, est de 84°. Dans le nombre il s'en trouve un de 183°. Entre lluntingdon et l'ollidaysburg, les ponts-aqueducs sont peu dignes d'attention : deux seulement sur

la Juniata ont 60°. Les autres, au nombre de quatre, sont beaucoup moins longs.

Tons ces ponts-aqueducs ont leurs piles et leurs culées en maçonacrie, avec des cuvettes en hois, larges habituellement de 5°,50 à 6°,10. Ceux qui sont très-courts ont une largeur de 5°,23 à 6°,54. Quelquefois sur les mêmes piles on a établi un pont pour les communications ordinaires. La portée des travées est, dans les plus considérables de ces ponts-aqueducs, de 18°, 200 à 20°,50.

 Enfin on compte sur cette ligne une grande quantité d'ouvrâges accessoires, tels que : écluses de garde, déversoirs, pontecaux en dessous maçonnés, ponts en hois à la traversée des rues et des routes, éte.

Elle présente des bassins à tous les points principaux. Les plus importants sont aux deux extrémités, à Columbia et à Hollidaysburg.

Le bassia de Columbia est un rectangle de 231º de long sur 39°, 50 de large. Le chemin de fec est à 1°, 22 au-dessous du convenement de la maçonnerie qui forme l'enceinte du bassin et continue le chemin de halage. Les bords du bassin se trouvent donc au niveau des plates-formes des wagons, e oqui rend très-facile le transport des marchandises, du cianal au chemin de fer et réciproquement. Une double voie de chemin de fer rèvem de charuce de tétu da bassin.

Le bassin d'Hollidaysburg a 494\* de long sur 36°, 50 de large. Les eaux de la branche méridionale de la l'antaine s' y rendent par une rigole de 5 kilom. An moyen d'un brarspe monstruit au travers d'un ruisseau attenant le Beaverdam, on a établi un bassin additionnel de 250° sur 36°. Dorsque j'ai va le bassin principal, en 1834, on commençait a le border, sur une seule de ses rives, de magasins avançant dans l'eau de telle sorte qu'on put charger et décharger sur trois de leurs côtés. Le chemin de fer passe le long du bassin, sur le front des magasins, et communique avec chacun d'eux par une petite voie d'embranchement.

Les bassins de Middletown et de Harrisburg ont moins d'étendue que celui de Hollidaysburg, lls ont l'un et l'autre une superficie de 1 hect., 40.

Dès Dorigine, et particulièrement en 1835, les bieß supérieurs du canal, entre Hollidayshurg et Williamshurg, éprouvèrent une dieste d'eau. On songea alors à créer un réservoir, au moyen d'un harrage au travers du vallon de la branche méritonale de la binatat, seul reissean vision al follidayshurg sur lequel on pat compter, et dont déjà les caux sont conduites au bassin d'Hollidayshurg par une rigole. Le site le plus favorable à la construction d'un harrage est cellu de Seth's Bill, à 14 kilon. en anount du point de dejart de la rigole primitive. Moyennant une centaine de mille francs, il edit été possible de sy assurer una provisionucment d'eau de 4, 450,000 - « Dès 333 et 1830 la 1861 legislature avait alloué quelques fonds pour le commencement de cet ouvrage, ainsi que d'un autre réservoir destiné à subvenir à l'alimentation du conal qu's étend vers Pittsburg, de l'autre côte des Alleghanys. Diverses raisons, et notamment l'incertitude où l'on était alors sur les sites les plus convenables, firent ajourage les travaux, et le crédit ouvert par la législature se trouva pérind lorsque les Commissaires des Canaux réclamaient des fonds avec

instance pour cet objet. • Ces réservoirs, disaient-ils, sont indispensables, et il y a

Le parcours, les écluses et les pentes se répartissent comme il suit sur ce canal :

| PORTIONS DU CANAL-                                 | n kilom. | iciuses. | bistances<br>à recheter<br>en métres. |
|----------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| De Columbia à Middletown.                          | 30,90    | 8        | 16,01                                 |
| De Middletown à Duncan's Island                    | 58,60    | - 6      | 12,81                                 |
| Traversée de la Sonquehannah à Duncan's Island (1) | 9,50     | 2        | 6,96                                  |
| De Duncan's Island à Hentingdon                    | 145 »    | 56       | 76,77                                 |
| De Huntingdom à Hollidaysburg                      | 64,70    | -        | 100,88                                |
| Totale                                             | 276,70   | - 98     | 219,75                                |
| Ou par vallées :                                   | -        |          |                                       |
| Canal lateral & la Susquebannah                    | 69,80    | 14       | 98,89                                 |
| à la Junista.                                      | 2,80     |          | 6.96                                  |
| Canal latéral à la Juniata                         | 204,70   | - 79     | 177,55                                |
| TOTALE                                             | 976,70   | 96       | 219,75                                |

La pente moyenne par kilom. est ainsi de 0°,77.

L'espace moyen correspondant à une écluse, qui donne mieux encore l'idée du retard que la pente à racheter apporte à la circulation des hateaux, est de 2,920°.

Il y a en outre 4 kilom, de rigoles navigables dans la vallée de la Juniata.

<sup>(4)</sup> En y comprenant l'espace compris entre le finuve et le point où le canal lateral qui remonte vers Northumberland se separe de la ligue de la Junista.

## CHAPITRE VI.

## Troisième partie de la ligne de Philadelphie à Pittsburg.

#### Chemin de fer du Portage.

Tracé du chemin ; cols qui donneut passage d'un des versants de la montagne à l'autre. - Système de tracé proposé per L. M. Moneure Robinson ; souterrain au sommet de la montagne ; plans inclinés rapides reliés par des paliers à pente douce .-- Système propose par le colonel Lour .-- Preférence donnée au premier système .-- Courbes et pentes .-- Données des dix plans inclinés et des paliers qui les séparent ; mésanismes de ces plans. — Ouvrages d'art. — Bouble volc. - Lizison du chemin de fer svec le canal. - Plan proposé pour cette lizison à Hollidaysburg , par M. Robinson ; plan défectueux substitué à celui-ci. - Partage du service des paliers entre les locomotives et les chevaux. - Nombre des locomotives. - Transport des voyageurs. - Capacisé des plans inclines pour le mouvement des marchandises. -Vitesse des transports. - Frais de construction. - Frais d'entretieu. - L'État fournit la force motrice nécessaire aux transports. - Dépense du service de traction ; évaluation en 1854; dépense en 1855 et 1857. Comparaison des résultats qui concernent les plans inclinés avec ceux déjà mentionnés pour les plans inclinés du chemin de Columbia. --Dimination qu'éprogrerasent les frais de traction ; si la circulation montait à 400,000 tonnes. - Droits de traction et de péage perçus par l'État sur les marchandises et sur les voyageurs. - La taxe de traction suffit, même s vec la faible circulation qui a eu lien jusqu'au t= janvier 1839, pour courrir la dépense de traction. - Du projet qu'on a nourri un moment de faire disparattre les plans inclinés. - Les pentes rapides, admises en Amérique sur les chemins de fer desservis par des locomotives, ont donné de la consistance à ce projet erroné.-Désavantage des pentes rapides avec des locomotives. - Ce désavantage est plus grand et tient à des esuses plus invincibles que celui des courbes à petit rayon. - De la compersison entre les plans inclinés et les rampes douces pour racheter une différence de niveau donnée; des machines fixes et des machines locomotives ; du chemin de Blackwall à Londres.

Pour traverser la crète centrale des Alleghanys il a fallu recourir à un chemin de fer. La législature du saexe lente à s'y décider. Plusieurs personnes voulient quie fon se bornàt à une chausse à la Mac-Adam. M. Moneure Robinson fut cependant chargé, it à in de 1828, d'émider le chemin de fer, et le 21 novembre 1829 il fit son rapport aux Commissaires des Canaux. Il proposit d'avancer de 4 kilom. en amont l'extrémité du canal latéral à la Juniata, et de l'établir à Hollidaysburg au lieu de Frankstown où l'on avait voule la fixer. Frankstown, en effet, est peu salubre; le sol y est bas, et l'espace compris entre les montagnes qui bordent la vallée y est resserré, tandis, qu'à Hollidaysburg ou trouve une vaste plaine qu'on prendrait plubt pour un platean, où il serait aisé de développer, sur les flancs de bassins spacieux, des magasins, des dépôts, une ville entière. M. Robinson faisait remarquer aussing de l'on pouvait à la rigueur réduire de beaucoup la division occidentale du chemin de fer, en faisant partir la ligne navigable, qui devait se dirèger vers Pittsburg, d'un point situé à 27 kilom. au-dessude Jonhstown, qui avait été indiqué comme devant être l'extrémité supérieure du canal. Cepedant en tenant comme des feris si d'exilors au-dessude Jonhstown, qui avait été indiqué comme devant être l'extrémité supérieure du canal.

auraient eu à racheter un surcrolt de pente de 122°, il admettait qu'il était préférable de faire descendre le chemin de fer jusqu'à Johnstown.

Les deux extrémités du chemin de fer étant ainsi posées, il fallait en déterminer le point culminant, cést-d-idre l'éndroit où non franchirait la revice centrale de la chaîne des Allèghanys. Des divers cols (gops) à proximité d'Hollidaysburg et de Johnstown, le plus direct est celui du Big Spring, qui est à 307° au-dessus du lassin d'Hollidaysburg. Sur la droite, on trouve à proximité deux autres passages, ceux du Bols Creck de Cedar Swamp; sur la gauche, il en existe quatre. Ce sont ceux du Laurel Run , de l'Adams Run , de Baire et du Sugar Run.

Voici la hauteur, au-dessus du bassin d'Hollidaysburg, de ces divers cols rangés dans l'ordre où ils se présentent lorsqu'on suit la crête de l'ouest à l'est:

| Col | du Cedar Swam   | p. |   |   |    |   |  |   |    | 465* | ,13 |
|-----|-----------------|----|---|---|----|---|--|---|----|------|-----|
| _   | du Bob's Creek. |    | , |   | ٠, |   |  | i |    | 479  | 16  |
| _   | du Big Spring.  |    |   |   |    | · |  |   | ٠, | 507  | 22  |
|     | du Laurel Run.  | ,  |   |   |    |   |  |   |    | 48t  | 90  |
| _   | de l'Adams' Run | ١, |   | ċ |    |   |  |   |    | 467  | 57  |
| _   | de Blair        | ,  |   |   |    |   |  |   |    | 429  | 14  |
|     |                 |    |   |   |    |   |  |   |    |      |     |

La configuration du sol rendait le col de Blair beauconn plus accessible que les autres, quoiqu'il ne fût pas tout à fait le moins élevé. M. Robinson conduisit donc son tracé dans cette direction en suivant le cours du Beaverdam. Il découvrit bientôt que', précisément dans ce col , le terrain se prêtait à l'exécution d'un souterrain qui , avec une longueur de 1,600", eût permis de passer beaucoup plus has que le col du Sugar Run lui-même. Des motifs que je signalerai tout à l'heure lui faisaient attacher une grande importance à ce souterrain. Le chemin de ser serait descendu de là vers Johnstown, en suivant les vallées du Laurel Run, et du petit Conemaugh, Ce premier tracé avait sur le versant òriental 17 .. kilom., et 44 kilom. sur le versant occidental. La longueur précise de bassin à bassin entre Johnstown et Hollidaysburg devait être de 61 4 kilom. La totalité des pentes était de 692°. Elles étaient principalement accumulées sur dix plans inclinés, répartis en nombre égal sur chaque versant de la montagne, et qui étaient droits, c'est-à-dire compris chacun en totalité dans un même plan vertical, et se raccordant, parfaitement en direction et graducllement au bas en inclinaison, avec le trace. Dans le nombre cependant il s'en trouvait un qui avait une légère courbure latérale. Leur longueur était médiocre, mais leur inclinaison était rapide, c'est-à-dire de 6 à 17 centièmes (3° à 9° ;), et même pour l'un d'eux elle allait à 49 centièmes (26°). D'ailleurs ce n'était qu'un avantprojet que M. Robinson eût- certainement amélioré par des études définitives.

M. Robinson pensait que, la plus grande circulation devant avoir lieu dans le sens de l'ouest à l'est, il serait possible de se dispenser de machines fixes aux plans inclinés du versant oriental. A l'ouest de la crète centrale, dans la vallée du Concmaugh, il y a beaucoup de houille bituminease, et c'est une marchandise éminemment propre à jouer le rôde de contropoids. Même avant l'existence du chemin de fer, on en transportait du versant occidental dans la vallée de la Juniata. Bans la montagne, sur la ligne même du chemin de fer, les affleurements de plusieurs conches de houille étaine reconnus. Ils se trouvaient à un invieau supérieur à celui du soucher ain projeté par M. Robinson; l'existence de celui-ci est permis par conséquent à la houille, provenant des couches qui affleuraient ainsi, de traverser d'un côté à l'autre, assa gravir aucun plan incliné. Sur le côté occidental, M. Robinson admettait la possibilité de substituer aux machines à colonne d'eau.

A ce plan, le colonel Long, chargé d'étudier de son côté le chemin de fer, en opposa un autre qui suivait la même direction, mais qui différait de celui de M. Robinson sous deux rapports principaux:

1º M. Long supprimait le souterrain au sommet de la montagne, quoique la nature du rocher indiquât que ce serait un ouvrage d'une exécution peu difficile.

2º Il distribuait autrement les pentes, et concevait autrement l'usage des plans inclinés. C'est sur ce point que la dissidence était le plus marquée entre M. Robinson et lui. M. Rohinson pensait qu'il y avait convenance et économie à accumuler autant que possible les pentes sur les plans inclinés, et qu'il n'y avait aucun inconvément , bien plus qu'il y avait avantage à adopter pour ces plans une inclinaison rapide, et par conséquent une faible longueur; puisque, d'une part, le chemin de fer du Portage n'était destiné, dans la pensée de tous ceux qui s'en occupaient alors, qu'au transport des marchandises, et que, d'autre part, il devait résulter du raccourcissement des plans inclinés une plus grande facilité de service et une économie dans le renouvellement des câbles, cause de dépense considérable. M. Robinson était convaince d'ailleurs que des plans inclinés sont fort malaisés à gouverner lorsqu'ils n'ont pas pour profil une ligne droite, et surtout lorsqu'ils présentent une courbure latérale, de telle sorte qu'ils ne soient pas tout entiers compris dans un seul et même plan vertical. Le colonel Long, au contraire, repoussait les grandes pentes. Il préférait un plan incliné plus long à un plan incliné plus raide. Il supposait qu'il serait praticable et utile de construire les plans inclinés avec une pente assez modérée pour que l'on pût, à la rigueur, s'y dispenser de machines fixes et y faire gravir les fardeaux par la force des chevaux. Il ne crovait pas devoir se préoccuper beaucoup des inconvénients inséparables des plans à profil courbe, et de ceux qui, avant une déviation latérale, ne se trouvent pas en entier dans un seul et même plan vertical. Sur les onze plans qu'il proposait, deux avaient une longueur de 2,600° : M. Robinson s'était tenu au-dessous de 800°. M. Long restait presque constamment au-dessous de 5 ; centièmes (3°) de pente, et dans aucun cas il n'allait au-delà de 8 ; centièmes (5°). A raison de la longueur de ses plans et de leurs déviations latérales, ainsi que de la répartition générale des pentes, le projet du colonel Long était fort inférieur à l'autre. Cependant il avait reconnu que par un souterrain d'environ 305", convenablement placé dans le vallon du petit Conemaugh, on ponvait éviter un détour de 1,600° auquel M. Robinson s'était assujetti; et c'était là une amélioration réelle.

Une polémique vive s'engagea entre M. Rohinson et le colonel Long, an sujet de leurs tracés respectifs. M. Rohinson n'eut pas de peine à démontrer que le sien rendrait les transports beancoup plus économiques, qu'il permettrait de faire passer sur le chemin de fer, dans le même temps, une plus grande quantité de marchandises, et que les plans incluies du colonel Long étaient tout à fait inexécutables. Il s'appaya de l'exemple du chemin de fer anglais de Cromford à High Peak, où les plans incluies out des pentes de 0°-1,47 à 0°-125 par mêtre, de celui de Carbondale à Honsedale, qui venuit alors d'étre achevé aux États-Unis, Il appuya son opinion sur des calculs financiers et mécaniques parfaitement concluants. Tontefois on ne lui donna raison qu'à moité. Les Comunissaires des Canaux et la législature ordonnèrent qu'il flût procédé à de nouvelles études, et même un article spécial d'une loi interdit nomina-trement le souterrain que M. Rohinson avait proposé pour le sommet de la montage.

Le tracé définitf, suivant lequel le chemin de fer a été exécuté par M. Welch, differe cependant peu de celui de M. Robisson. Les plass inclinés y son moiss raides et plus longs. Ils sont tous exempts de déviation latérale; ils n'oftent aucune courbure, si ce n'est au point de reccordement avec le palier inférieur. Le souterrain du sommet a été écarté, et l'on a ouvert celui qu'avait recommandé le colonel Long dans le vallen du petit Conemands.

Le chemin de fer jut voté en 1831. Les travaux commencèrent en juillet de la même année. Il fut terminé sur une voie en 1834, et sur deux voies en 1835.

Sa longueur est de 90 kilom. ; il offre dix plans inclinés, dont la pente maximum est de 10 ; pont cont, et dont le plus long a 946" de base, horizontale. Charun d'eux est muni de deux machines fixes dont la force, est suffisante pour qu'une seule subvienne au service. Les pentes, hors des plans inclinés, sont généralement de moins de 0°,005 par mètre. Cependant, près d'Ilolidayaburg, sur une distance d'environ 5 kilom., par suite de maavaises dispositions qu'il ett été possible d'éviter, elle est de 0°,007 et même de 0°,010 par mètre. D'ailleurs, sur aucun des deux versants il n'y ade contre-pente.

La totalité des pentes est de 783",72, au lieu de 692" senlement qu'offrait le tracé de M. Robinson, au moyen d'un souterrain au point culminant.

Les rayons de courbure sont généralement de plus de 200°; il existe pourtant plusients petites courbes, ayant un développement total de 1,700°, qui descendent jusqu'à des rayons de 135°, 31 kilom. sont en ligne droite. Les courbes n'occupent ainsi que 29 kilom., c'est-à-dire un peu moins de la moitié du chemin.

Les tableaux suivants montrent la courbure et l'inclinaison des diverses parties du chemin de fer.

# COURBES DU CHEMIN DE FER DU PORTAGE.

| ANGLES DR LA TARGERTE de la corde pour une distance de 100 pieda. | RAYONS do COURSURE. | BÉVELOPPEMENT<br>total<br>BES COURSES<br>/ de chaque rayon. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0*                                                                | Alignements droits. | 31,038 mit.<br>0.080                                        |
|                                                                   | 1.748               | 1,553                                                       |
| 4:                                                                | 1,168               | 0,506                                                       |
| 2                                                                 | 874                 | 1,854                                                       |
| 9.1                                                               | 669                 | 0,467                                                       |
|                                                                   | 585                 | 9,864                                                       |
| 8.1                                                               | 499                 | 0.619                                                       |
|                                                                   | 457                 | 4,821 .                                                     |
| 4.1                                                               | 389                 | 0.973                                                       |
| - 1 8                                                             | 549                 | 9,060                                                       |
| 8 1 .                                                             | - 518               | 0,409                                                       |
|                                                                   | 291                 | 3,879                                                       |
| 6 ;                                                               | 969                 | 0,454                                                       |
| 7                                                                 | 230 .               | 2,093                                                       |
| 7 %.                                                              | 253                 | 0,143                                                       |
| 8                                                                 | 919                 | 1,998                                                       |
| 8 1.                                                              | 206                 | 0,788                                                       |
| 9                                                                 | . 194               | 9,504                                                       |
| 9 1                                                               | 185                 | 0,145                                                       |
| 10                                                                | 175                 | 0,788                                                       |
| 10 1                                                              | 166                 | 0,032                                                       |
| 12                                                                | 146                 | 0,570                                                       |
| - 13                                                              | 158                 | 0,515                                                       |
| 1                                                                 |                     | 88,969                                                      |

# PENTES DU CHEMIN DE FER DU PORTAGE,

| LONGUEURS | DISTANCE , | PENTE<br>CENTIÈMEE. | ABAISSEMENT<br>on-denous<br>BU POUT CULMBANT. |                           |
|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
|           | 1.0        |                     |                                               | 22                        |
| met,      | kilom.     | 4                   | mbt.                                          |                           |
| 305       | 0 34       |                     | 337, 55                                       |                           |
| 3,926     | 4 25       | 0,80 .              | 357, 66                                       |                           |
| 2,349     | 6 28       | 0,48                | 326,38                                        |                           |
| 64        | 6 68       |                     | id.                                           | Pied du plan maline nº s. |
| 488       | 7 15       | 10 +                | 280,55                                        |                           |
| 33        | 7 16       |                     | id.                                           |                           |

| LONGUEURS | DISTANCE  à partie  DE JOHNSTOWN. | PENTE CENTILHES. | ABAISSEMENT sp-denous pc point culticant. |                            |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| mit.      | kilour,                           |                  | mit, ·                                    | 1                          |
| 5,526     | 19 49                             | 0,90             | 269, 96                                   |                            |
| 3,889     | 18 37                             | 0.40             | 946,41                                    |                            |
| 9, 233    | 20) 63                            | 0,15             | 245,03                                    |                            |
| 6,742     | 97 37                             | 0,28             | 224, 15                                   |                            |
| 676       | 28 94                             | 0,20             | 999,84                                    |                            |
| 97        | 28 14                             |                  | id.                                       | Pied du plan incliné nº 2. |
| 222       | 28 67                             | 8 >              | 182,45                                    |                            |
| 97        | 28 77                             |                  | id.                                       | 1                          |
| 2,204     | 20 91                             | 0,90             | . 178,01                                  |                            |
| 97        | 34 97                             |                  | id.                                       | Pied du plan incliné nº 3. |
| 449       | 54 32                             | 9,30             | 158,21                                    |                            |
| 97        | 31 62                             |                  | id.                                       |                            |
| 2,864     | 54 49                             | 0,90             | 159, 47                                   | 1                          |
| 97        | 54 58                             |                  | a.                                        | Pied du plan incliné nº 4. |
| 667       | \$3 25                            | 8 4              | 75,17                                     |                            |
| 97        | 22 22                             |                  | id.                                       |                            |
| 3,995     | 59 28                             | 0,90             | 67,31                                     |                            |
| 97        | 59 57                             | >                | id.                                       | Pied do plan incliné nº 3. |
| 799       | 40 16                             | 10,25            | 5,8t                                      |                            |
| 97        | 40 25                             |                  | id.                                       |                            |
| 2,076     | 42 33                             | 0,28             | 0,00                                      | Point culminant.           |
| 454       | 42 77                             |                  | id.                                       |                            |
| 824       | 45 59                             | 10,23            | 81,98                                     | Pied du plan incliné nº 6. |
| 241       | 45 85                             |                  | id.                                       |                            |
| 806       | 44 63                             | 10,23            | 160,78                                    | Pied du plan incliné nº 7. |
| 97        | 44 75                             |                  | id.                                       |                            |
| 824       | 43 57                             | 0,20             | 162,38                                    |                            |
| 97        | 42 66 .                           |                  | · id.                                     |                            |
| 946       | 48 60                             | 10,23            | 256, 20                                   | Pied du plan incliné nº 8. |
| 97        | 46 69 .                           |                  | - id                                      |                            |
| 1,818     | 48 31                             | 10,20            | 239,98                                    |                            |
| 97        | 48 61                             |                  | id.                                       |                            |
| 828       | 49 43                             | 7,95             | 547,78                                    | Pied du plan incline nº 9. |
| 97        | 49 -85                            |                  | · 6d;                                     | 1 1 1 1                    |
| 2,639     | 25 38                             | 0,34             | \$95,80                                   |                            |
| 97        | 82 96                             |                  | id.                                       |                            |
| 698       | 82 95                             | 8,90             | \$81,86                                   | Pied du plan incliné nº 1  |
| 97        | 83 68                             |                  | , id.                                     |                            |
| 2,896     | 22 94                             | 1 .              | 410,53                                    |                            |
| 2,011     | 87 96                             | 0,67             | 421,02                                    | ,                          |
| 143       | 38 10                             |                  | id.                                       | - 1                        |
| 409       | - 55 50                           | 0,67             | 426,61                                    |                            |
| 467       | \$8 84                            |                  | id.                                       |                            |

# DONNÉES DES PLANS INCLINÉS DU CHEMIN DE FER DU PORTAGE, à partir de Johnstouen.

| Nºs<br>des plans. | LONGUEUR<br>HORIZONTALE. | LONGUEUR<br>mesurée<br>sur l'hypotéssee. | HAUTEUR<br>VESTICALE. | 69     |     |     | en chevaux. |      |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------|-----|-----|-------------|------|
| 1                 | mit,<br>488              | mit.<br>490                              | met.<br>45,75         | \$0, - | 3-  | 42' | 58"         | 38   |
| 9                 | 222                      | 857                                      | 40,38                 | 8, -   | 4   | 34  | 28 -        | 50   |
| 3                 | 419                      | 431                                      | 59,80                 | 9,50   | . 5 | 23  | 36          | 33   |
| 4                 | 667                      | 670                                      | 37430                 | 8, +   | 3   | 08  | 3.4         | 53   |
| 3                 | 799                      | 802 .                                    | 61,30                 | 10,23  | 4   | 34  | 6.          | 50   |
| 6                 | 824                      | 828                                      | 81,28                 | 10,23  | 3   | 51  | 9           | 35   |
| 7                 | 806                      | 810                                      | 79,43                 | 10,93  | 8   | 31  | 8           | . 53 |
| 8                 | 946                      | 931                                      | 95,52                 | 10,23  | 5   | 31  | 9           | 53   |
| 9                 | 828                      | 850                                      | 57,80                 | 7,95   | 4   | 68. | 48          | 30   |
| 10                | €98                      | 700                                      | 33,06                 | 8,25   | 4   | 42  | 88          | 50   |
|                   | 7,040                    | 7,069                                    | 619,14                |        |     |     |             |      |

# LONGUEUR DES INTERVALLES COMPRIS ENTRE LES PLANS INCLINÉS.

|                               | DISTANCES.      | ÉLÉTATION<br>gravia<br>ou descendas, |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| MONTÉE.                       | kilom,          | mět.                                 |
| De Johnstown au plan nº 1     | 6,68            | 30,93                                |
| Du plan nº i au plan nº 2     | 21,02           | 37,52                                |
| n° 2 n° 5                     | 2,40            | 4,49                                 |
| n* 5 n* 4                     | 8,06            | 8,74                                 |
| nº 4 nº 5                     | 4,12            | 7,86                                 |
| n° 5 n° 6 ,                   | 9,61            | 5,81                                 |
| DESCENTE.                     |                 |                                      |
| Du plan nº 6 au plan nº 7     | + 24            |                                      |
| n° 7 n° 8                     | 1,01            | 1,63                                 |
| n* 8 n* 9                     | 2,01            | 5,68                                 |
| n° 9 n° 10                    | 2,83            | 9,02                                 |
| Du plan nº 10 à Hollidaysburg | 6,02            | 44,73                                |
| Тотаци                        | kilon.<br>51,97 | 171,38                               |

Ainsi les plans inclinés occupent le huitième de la longueur du chemin de fer; mais

<sup>(1)</sup> Cette inclinaison est celle du plan, abstraction faite du raccordement avec le palier situé au pled du plan,

ils franchisseut 78 pour 100 de la pente. Avec un développement sept fois plus étendu, les portions planes du chemin de fer ne rachètent en tout qu'une pente quatre fois moindre à peu près, 172 coutre 612.

La pente des plans inclinés est, répétons-le, uniformément répartie sur toute leur longueur. Ils se raccordent par le bas avec le palier inférieur, au moyen d'un intervalle de 30°, 50 sur lequel la pente est réduite de moitié.

Les machines des plans inclinés du Portage sont à haute pression, à dens cylindres, Les cylindres sont horizontaux. Lorsque je les vis, en 1834, jes machines n'avaient pas de volant. Le piston est non métallique; cependant les nachines travaillent sous une pression d'environ cinq atmosphères. Ce sont des machines senublables, sauf l'absence de volant et le doublement des cylindres, à celles des lateaux à vapera de l'Ouest; elles sont d'une construction fort simple et aissées à réparer; mais elles consonment beacueun de combustible.

Ces machines ont été faites à Pittsburg. Le prix en est modique. Les dis permières, machines ont coûté ensemble, pour les dist, plaus, avec les mécanismes annexes, 365,000 fr., et non compris ces mécanismes, 169,000 fr. La force de ces premières machines est, romme on l'a vu, évaluce à 35 chevaux pour les plaus inclinés n° 1, 3, 4, 6, 7, 8, et à 30 chevaux pour les plans inclinés n° 2, 5, 9, 10. Lorsqu'on a muni chaque plan incliné d'une seconde machine, afin d'en avoir toujours une de prête en cas d'accident, en les a payées cusemble 210,270 fr., avec les engrenages annexes qui sont bien moins considérables pour le sécond système de machines. Ces secondes machines sont meilleures et plus fortes que les premières.

Les ouvrages principaux qui existent sur la ligne sont : 1º le souterrain du Staple Bend dans la vallée du petit Conemaugh; il a 263-7,35; il est pratiqué dans un grés médiorrement dur et assez solide. On n'a été obligé de le voûter que sur une longueur de 48°,80 à chaque extrémité; 2º le pout en pierre de l'Horse-Shoe Bend sur le petit Conemaugh; il se compose d'une seule arche semi-circulaire de 24°,40 de diamètre, et il est élevé de 25°,94 au-dessus de l'étinge.

Il y a deux àutres ponts en maçonnerie, de 12<sup>m</sup>, 40 d'ouverture, et un troisième oblique en deux arches de 10<sup>m</sup>,06 sur le Beaverdam à Hollidaysburg. On a évité, sur toute la ligne du chemin de fer, les ouvrages en bois.

Le chemin de fer est, comme on l'a vu, à double voie. La largeur dela voie est de 0-9125 plus grande que celle du chemin de fer de Liverpool à Manchester, qui a cie adoptée généralement pour les chemins américaius. L'entre-voie est de 1'5.22 y compris la largeur des rails. La largeur totale du couronneument des remblais ou du plafond des tranchées est de 7-62. Il rest donc 1'7, 27 de chaque c'dé des rails extérieurs.

Le rail qui a servi à la construction première est ondulé, et de 20 kilog, par mètre courant. Il repose sur des dés de pierre, distants de 0°,91 de centre à centre. Des travess en bois relient les deux rails de chacine des voies. Cette superstructure repose sur un tit de blocaille dont on a rempli de petits fossés, établis les uns longitudinalement sous chaque ligae de rails, les autres transversalement d'espace en espace, à peu près counne pour le cheuini de Columbia.

Le chemin de fer du Portage aboutit, de chaque côté, à un grand bassin d'où part un des versants du canal. Les dispositions du raccordement du chemin avec les bassins sont peu judicieuses. Celles qu'avait proposées M. Robinson pour Hollidaysburg étaient bien meilleures. D'après cet habile ingénieur, il fallait laisser entre la voie principale et le bord du bassin un intervalle de 73", sur lequel on eut pu développer à l'aise les tournants et construire de grands magasins. M. Robinson voulait aussi établir le niveau du chemin à une hauteur de 4",25 au-dessus du canal : c'était à peu près l'élévation naturelle du sol à 73° du bassin. De cette manière les marchandises venant du chemin de fer (et c'est dans ce sens que doit avoir lieu- le principal monvement) eussent été naturellement portées au premier étage des magasins, ce qui eût laissé le rez-de-chaussée libre pour la manutention et les transbordements. En tenant le chemin de fer à cette hauteur, on se fût réservé la faculté de conduire un ou plusieurs embranchements sur pilotis, au travers du bassin, et il eût été facile alors de consacrer, par exemple, au commerce de la houille et des bois la rive gauche du bassin, où il y a un terrain étendu, bas et nivelé, sur lequel il était tont simple de concentrer les dépôts et magasins d'objets encombrants, pendant que la ville improvisée d'Hollidaysburg eut déronlé à l'aise ses quartiers sur l'autre rive, qui offre un sol plus exhaussé. On y eût gagné aussi de diminuer la pente du chemin de fer, qui est exagérée aux approches d'Hollidaysburg. Sans s'arrêter à ces avantages évidents, on a mis le chemin de fer à très-peu près au niveau du bassin, et on n'a laissé entre la voie principale et le bassin qu'un espace de 24,40. Quoique les magasins empiètent sur le bassin de manière à être entourés d'eau sur leurs derrières et sur nue partie de leurs flancs, on v est extrémement gêné. Il n'y a pas de place entre les magasius et le chemin de fer pour une gare d'évitement; l'espace a manqué, même ponr unir par des courbes à la voie principale les embranchements qui entrent dans chaque magasin, et ces embranchements se lient avec la voie par des plates-formes tournantes établies sur la voie elle-même, ce qui gêne singulièrement la circulation. Enfin, le côté gauche du bassin n'a aucune communication possible avec le chemin de fer. Fait remarquable, on a dépensé pour gâter ainsi les plans de M. Robinson plus qu'il n'en eût coûté pour les suivre. C'est un des exemples les plus frappants du défaut d'intelligence qui a trop souvent signalé l'exécution des Travaux Publics de l'État de Pensylvanie.

On a , des 1835 , employé des locomotives entre Johnstown et le pied du plan incliné n° 1 , et entre les plans n° 2 et n° 3.

Les intervalles desservis par des chevaux formaient d'abord un parconx total de 24 kilom, qui s'est biendit réduit 20 par l'Installation des locomotives entre la bascule d'Ilollidayshung et le pied du plan incliné n° 10. D'après les devis présentés par M. Vetch, en 1984, cette distance de 24 kilom, 'aurait exigé, pour un mouvement de 50,000 tonnes de 2,000 livres (45,359 tonnes de 1,000 kilog.) dans chaque direction, 35 chevaux et 17 hommes en ja uruient codé chame iour 272 n° 20° s avoir i 1

| 35 chevaux a 3 fr. 33 c      |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| 17 hommes à 4 fr             | <br> | <br>68 .  |
| Surveillance et frais divers | <br> | <br>42 65 |
|                              | T    | name      |

Depuis lors, on a graduellement substitué des locomotives aux chevaux sur la presque totalité des intervalles compris entre les plans inclinés.

L'exercice 1837 a démontré clairement que, sur le chemin du Portage comme sur celui de Columbia, malgré la courte étendue des paliers, les loccomotives travaillaient avec plus d'économie que les chevanus. Il y avait alors 21 loccomotives une chemin, savoir : 2 sur l'intervalle compris entre Johnstown et le plan incliné n° 1, 8 entre le plan incliné n° 1 et le plan incliné n° 2, et 2 entre Hollidaysburg et le plan incliné n° 10.

Au commencement do 1839, le nombre des locomotives du chemia de fer du Portage était de 17. On se proposait d'en acquérir é nouvelles, pour le porter à 23 afi, d'installer ce moyen de transport sur quelques paliers où l'on se servait encore dec cheaux; car, pour des espaces de 2,500° de long seulement, on avait reconnu que une circulation d'un peu plus de cent wagons par jour, l'avantage était du côté des locomotives.

On croira difficilement qu'il y ait des voyageurs qui se hasardent sur ce chemin. Cependant, des 1834, il y avait un service de diligences organisé, entre Johnstown et Hollidaysburg. En 1835, il v en avait deux. Depuis lors, la circulation des voyageurs s'est beaucoup acerue. Pendant les deux premières années, quoiqu'il n'y cût que trèspeu d'ordre sur le chemin, les messageries n'éprouvèrent aucun accident. On n'a pas été tout à fait aussi heureux sur le chemin de fer de Columbia, au plan incliné du Schnylkill; mais depuis 1835, les rapports des Commissaires des Canaux ne mentionnent aucun malheur qui soit arrivé aux voyageurs sur les plans inclinés de l'un ou l'autre chemin. Pendant la campagne de 1836, suivant le rapport des Commissaires des Cananx du 8 décembre de la même année, un seul accident avait eu lieu sur les plans du chemin du Portage; mais c'est un convoi de marchandises qui l'avait subi. La saison rigoureuse, qui est très-froide au cœur des montagnes, n'était pas finie encore; les rails et le câble étaient couverts d'une croûte de glace. Le train glissa en arrière et se précipita du haut en bas du plan avec une grande violence. On a soin, depuis 1835, de faire accompagner les convois de toute nature par un char de sûreté (safety car) qui , si la corde se rompait, ou si la voiture se détachait, arrêterait le mouvement descendant par le frottement qu'exerceraient sur la voie deux pièces de bois qui se rabattraient sur les rails par le fait même de l'accident. Dans plus d'une circonstance, l'efficacité de cet appareil s'est trouvée heureusement démontrée. Il a été l'objet de modifications successives qui l'ont rendu, au dire des Commissaires des Canaux, de plus en plus précieux. On sait d'ailleurs qu'il est facile d'obtenir très-sûrement le même effet, en munissant un des essieux de chacun des wagons d'une petite roue d'encliquetage, destinée à empécher les roues de tourner, au cas où le char reculerait, et dont l'arrêt ne serait mis en jeu que sur les plans inclinés.

En 1836, du 5 avril au 31 octobre, il y a eu sur le chemin de fer du Portage 15,747 voyageurs allant en diligence, sans compter 3,424 émigrants se rendant à l'Ouest sur des wagons avec les marchandises.

Ainsi les plans inclinés du chemin du Portage, au lieu d'interdire la circulation des voyageurs, s'y prêtent sans peine. Mais la principale destination de ce chemin est de recevoir des marchandises; ses plans inclinés permettent sous ce rapport un mouvement très-actif, comme il est aisé de s'en convaincre. Le plus étendu de ces plan inclines a 951° de longueur. Il faut 5 minutes à un convoi, pour le parcourir de bas en haut ou de haut en bas; 2 :, pour attacher le convoi et le détacher. Ainsi on neut effectuer huit opérations par heure. Chaque convoi se compose de trois wagons pouvant facilement recevoir 2,700 kilog, chacun; la quantité des marchandises mises en mouvement est done de 8 tonnes chaque fois, ou de 64 tonnes par heure, ou de 768 tonnes par journée de douze heures, ou eufin de 192,000 tonnes par saison de 250 jours. Si l'on augmentait la force des machines, de sorte qu'elles pussent mouvoir avec la même facilité des convois chargés de 12 tonnes, on arriverait à un mouvement d'environ 300,000 tonnes par saison de 250 jours, ou plutôt de 500,000, à 600,000 en supposant un travail non interrompu de nuit et de jour, ce qui est tout à fait conforme an système de service adopté par les Américains sur leurs voies de communication.

A la fin de 1837, on estimais qu'il serait aisé d'organiser le service de telle sorte que les voyageurs pussent constaument franchir la distance de Hollidayslung à Johnstown en quatre beures et denite, c'est-à-dire l'arison de 13  $\frac{1}{6}$  kilom, par beure arrêts compris, et les marchandises en huit heures, ce qui correspond à  $7 \frac{1}{6}$  kilom, par beure. Les vitesses que nous mentionnons ici n'étaient, à cette époque, obtenues qu'irrégulièrement que

Le chemin de fer a coûté, avec son matériel complet, en comptant les locomotives mais non les wagons qui appartiennent aux particuliers, la somme de 9,600,000 fr., ou par kilom. 162,919 fr. Cette somme so répartit comme il suit :

# FRAIS DE CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER DU PORTAGE.

|                                                                            | r le chemin entier. | Par kilom. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Terrassements.                                                             | 2,518,200%          | 42,682     |
| Maronnerie. — Viaducs                                                      |                     |            |
| Ponts en dessus                                                            | 620,800             | 10,522     |
| Pontceaux                                                                  |                     |            |
| Superstructure: — Première voie 2,297,100 Seconde voie 1,935,900 }         | 1 000 000 -         | 71.746     |
| Seconde vole 1,935,900 }                                                   | 4,233,000           | 71,746     |
| Plans inclines Achat et pose des machines, ateliers, bâtiments et hangars, |                     |            |
| logements des mécaniciens, creusement des puits, conduites                 |                     |            |
| d'eau, clotures, cables, etc                                               | 1,140,200           | 19,325     |
| A reporter                                                                 | 8 519 900           | 444 975    |

| Report | Power le cleanine regime | Power le c

L'entretien est monté assez haut pendant les premiers exercices. Voici ce qu'il a

| Pour le chemia entier. | Par kilom. | 1837 — 214,736 fr. | 3,610 fr. | 1838 — 191,202 | 3,241 | Moyennes. . . . . 202,969 fr. | 3,440 fr. |

L'intensité des gelées qu'éprouve ce chemin et les mouvements de terrain qui se manifestent au dégel contribuent sans doute à élever ces frais.

A la fin de 1838, le chemin de fer du Portage était en bon état, excepté sur les plans inclinés où les rails, établis par exception à l'origine avec des longrines recouvertes d'une bande de fer, demandaient un renouvellement général.

Pendant la campagne de 1834, le chemin de for du Portage fut exploité d'après le principe du libre parcours. L'Etat tenait en activité les machines des plans inclinés sans percevoir aucune taxe. Partout ailleurs les citoyens pourvoyaient eux-mêmes à la locomotion de leurs wagens. Chaque tonne transportée imposait à l'Etat une dépense de 7 fr. En outre, les frais de transport à la charge des particuliers s'élevaient, seulement pour le loyer des chevauxet le salairo des guides, par tonne, à . 6 de . 62 \*

Prix égal à ce que coûte en France le roulage ordinaire.

Ce système était trop onéreux à l'État et aux particuliers pour être mainteniu; il fut ou effet remplacé, des la campagne de 1835, par le régime dont nous avons parlé déjà au sujet du clemin de fer de Columbia, régime où l'État fournit seul la force motirce, laissaint aux particuliers le soin de se munir de vagons, d'escorter leurus marchandises et d'opérer les chargements et déchargements ainsi que le camionage dans les villes.

A la fin de 1834, les frais de traction, dans ce nouveau système, étaient évalués comme il suit, par l'ingénieur en chef, M. Welch, pour un mouvement de 50,000 tonnes dans chaque direction, en supposant qu'il n'y aurait de locomotives qu'entre Johnstown et le pied du plan incliné n' 2, sur un intervalle total de 28 kilom ;

| Machines fixes        |   |  |     | ٠. |     |   | <br> | ٠. |  |   |    |     |     |    |  | ż |  | 222,805 fr. |
|-----------------------|---|--|-----|----|-----|---|------|----|--|---|----|-----|-----|----|--|---|--|-------------|
| Cinq locomotives. , . | è |  | ٠,٠ |    | ٠   |   |      |    |  |   |    |     | i   | :  |  |   |  | 50,714      |
|                       |   |  |     |    | - 0 | , |      |    |  | ٨ | re | ort | lei | ۲. |  |   |  | 273,519 fr. |

| Report   273,419                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Zatreien des machines des plans inclinés         59,333           d° des becommitées         91,333           Entretien des dépôts et des réservoirs pour les locomotives         5,333           Torat         41,706           Ce qui équirant, par tonne, h         46, 15 | Chevaux pour les intervalles compris entre les plans   |         | 273,519 %.  |
| d'         des locomolives.         21,323           Entretien des dépâts et des réserroirs pour les locomolires.         5,323           Toral.         414,766           Cé qui équirant, par tonne, à.         46,151                                                      |                                                        |         |             |
| Entretien des dépôts et des réservoirs pour les locomotives                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |         |             |
| Total. 415,766 Ce qui équivaut, par tonne, à. 4 to 13                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |         | 21,333      |
| Ce qui équivaut, par tonne, à                                                                                                                                                                                                                                                 | Entretien des dépôts et des réservoirs pour les locomo | lives , | 5,333       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | TOTAL   | 414,766 fr. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ce qui équivaut, par tonne, à                          |         | 4 fc 15 c   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |         |             |

La scule depense courante des plans inclinés aurait été, d'après ces calculs de M. Welch, au moins égale à celle de tout le reste du chemin.

L'exercice 1835 a donné les résultats suivants :

Il restait quelques autres dépenses non comprises dans l'évaluation de M. Welch, et montant à 72,000 fr. Mai il ne faut pas perde de vue que c'etit un premier capital 72,000 fr. à la somme ci-dessus, ce qui la portait à 327,000 fr., on devait penser qu'on approchait du montant des frais qu'exigerait à l'avenir le transport de 100,000 tonnes. On estimait même dès lors qu'en temps régalier, pour un mouvement de 50,000 tonnes dans chaque direction, les frais de traction proprement dis, ne devaient pas aller au delté de 293,000 fr. En y ajoutant 56,000 fr. pour le renouvelement du matériel, écast-aite fo p. 100 du cout de ce matériel, on arrivait à un total estimatif de 349,000 fr., sur quoi le service des plans inclinés comptait pour 240,000 fr.

| Ce serait, par tonné, pour toute la | distance      |           | <br> | <br> | 3fr. 49 n. |
|-------------------------------------|---------------|-----------|------|------|------------|
|                                     | inclinés      |           | <br> | <br> | 9 40       |
| Ou par tonne et par kilom           |               |           | <br> | <br> | • 06       |
| Par tonne, pour 100" d'élévation    | our les plans | inclinés. | <br> | <br> | n 40       |

Ces chiffres, qu'a justifiés l'expérience de l'exercice 1837, sont, en ce qui concerne les plans inclinés, fort au-dessous, proportionnellement, des frais occasionnés par le plan incliné de Columbia, et même par celui du Schuylkill, sur le chemin de fer de Columbia (1), Plusieurs causes contribuent à cette différence. La dépense en combustible est beaucoup plus forte au plan du Schuytkill qu'aux plans du chemin du Portage, quoique sa bauteur n'atteigne pas tout à fait leur hauteur moyenne. En 1837, le charbon brâlé au plan incliné du Schuytkill a cotét 21,415 fr., à que firson de 29 fr. 33 c. la tonne. Sur le chemin du Portage, on ne le payait que foi la tonne (4 cents le bushel), et on n'en a consommé par plan, en 1837, que pour 3,860 fr. Le chemin du Portage, on mois, et la dépense des plans inclinés y est très-bornée pendant cet intervalle. Dès lors une circulation annuelle de 100,000 tonnes sur ce chemin correspond, jusqu'à un certain point, à une circulation d'envi-nton 150,000 tonnes sur celui de Columbia. Or, la dépense moyenne du passage d'une tonne sur les plans inclinés est presque exactement en raison înverse du nombre des tonnes. Enfin le splans inclinés du Portage agant plus de pent que celui du Schuytkill, les cordes y sont moins longues, pour une même élévation verticale rachetée, et leur renouvellement y est moins dispendiens.

En 1837 donc, du 21 mars, jour de l'ouverture de la campagne, au 31 octobre, moment où les comptes sont arrètés, la dépense de traction a été assez conforme à l'évaluation précédente. Il est vrai que pour la garde du chemin pendant l'hiver et autres menus frais, il faudrait compter en outre une vingtaine de mille franca. Mis aussi, pendant le mois de novembre 1836 faisant partie de l'année fiscale 1837, il y avait en no produit net l'Qu ui viendrait en déduction de ce suporlément de frais.

Durant ce même exercice, les plans inclinés ont absorbé 245,160 fr. sur 312, 491 fr., c'est-a-dire les sept huitièmes de la dépense totale, savoir :

| Charbon (180,000. bushels à 4 cents I'un) | 38,400 fr. |
|-------------------------------------------|------------|
| Huile et graisse                          | 3,200      |
| Cables                                    | 85,333     |
| Objets de fonte, fer et acier             | 6,400      |
| Objets divers                             | 3,467      |
| Machinistes                               | 33,533     |
| Aides et chauffeurs                       | 27,200     |
| Hommes pour attacher les convois, etc     | 43,440     |
| Forgerous.                                | 4,187      |

Total. 245,160 fr.

Avec cette dépense ou du moins avec quelques auxiliaires de plus, on aurait pu à la riqueur, même saus service de uuit, en ayant des machines fixes plus perfectionnées qui auraient été plus fortes sans coûter d'avantage, expédier, de 6º du matin à 6º du soir, par chaque plan, dans chaque direction, quatre wagons par voyage. En comptant pour chaque voyage dix minutes, au lieu de sept ou huit qui strictement suffiscrit constituer de saissent, on réaliserait ainsi un mouvement journalier de 576 wagons représentant à

<sup>(1)</sup> Voir page 349.

<sup>(2)</sup> Le rapport des Commissaires des Cansux sur l'exercice 1857 n'en donne pas l'indication.

peu près 1,600 tonnes pour les deux directions, ou 400,000 tonnes par campagne de 250 jours.

Pour faire le service entre les plans inclinés, dans cette hypothèse d'un transport de 400,000 tonnes par campagne, es supposant, à la vérité, que les marchandises arrivassent sans interruption et même se présentassent tous les jours en quantités à peu près égales, et en admettant qu'on employà exclusivement des locomotives d'un fort calibre, on compatai stors qu'il suffinit de quatorze de ces machines de claucume desquelles on n'estimait la dépense qu'à 42 ° 66 ° par jour, déduction faite, il est vrai, des grosses réparations et de la moins value. De lors la dépense annuelle de la traction entre les plans inclinés serait de 143,500 fr., et les frais de traction, pour le chemin entier, risient à 388,520 fr.

Portons cette dépense à 500,000 fr. pour tenir compte de l'entretien complet du matériel appartenant à l'État. A ce compte, le transport d'une tonne entre Hollidaysburg et Johnstown coûterait:

| Pour le trajet entier                 |                      | <br> | 14.250 |
|---------------------------------------|----------------------|------|--------|
| Par kilom                             |                      |      |        |
| Pour chacun des plans inc             | lines, en moyenne    | <br> | 079    |
| Pour les paliers, par kile            | om                   | <br> | 009    |
| Pour 100 <sup>th</sup> d'elevation su | r les plans inclinés | <br> | = 130  |

Mais avec un mouvement de 100,000 tonnes, ce serait beaucoup plus comme nous l'avons vu (page 407).

Comparons ces depenses estimatives au droit de traction réellement perçu par l'État. Au 1<sup>er</sup> janvier 1839, l'État percevait à litre de droit de traction sur les marchandises, par tonne

et par kliom.

On 973

Nous avons vu que sur le chemin de fer de Columbia le droit de traction était seulement de > 013

Il y a en outre sur les wagons un droit spécial de traction qui est, par wagon et par kliom, de > 065

C'est le double du tarif analogue en vigueur sur le chemin de Columbie.

En supposant une charge de 3,170 kilog. (7 milliers de livres avoirdapoids), ce tarif revieut, par.

Ainsi que nous l'avons déjà dit à l'occasion du chemin de fer de Columbia, il ne faut pas perdre de vue que ces frais de traction ne comprennent ni l'entretien des wagons, ni le camionage et le magasinage, ni la surveillance pendant le trajet.

Le droit de traction est indépendant du péage proprement dit, qui est le même sur le chemin du Portage que sur celui de Columbia.

La réunion des droits de traction et de. péage perçus au profit de l'État, en supposant par wagon une charge de 2,720 kilog., est comme il suit par tonne:

| Par k                          | ilom. Pour le trajet entier. |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Fumier, sable et gravier 042 f | 39 7 <sup>th</sup> 76        |  |
| Houille                        | 132 7 76                     |  |
| Pore salé                      | 154 9 06                     |  |
| Farine                         |                              |  |
|                                |                              |  |

A l'égard d

|                                         |      | Par | la lon. | Pe     | ur le tr | nješ eni | ier. |
|-----------------------------------------|------|-----|---------|--------|----------|----------|------|
| Blé                                     |      |     | 168     |        | 9        | 92       |      |
| Fer                                     |      |     | 198     |        | 11       | 65 .     |      |
| Tiesus                                  |      |     | 256     |        | 154      | 10       |      |
| Bois de charpente (1)                   |      |     | t46     |        | 8        | 67       |      |
| Planches et chevrons (1)                |      |     | 154     |        | 9        | 06       |      |
| des voyageurs , le droit de traction es | t, I | ar  | tonne   | et par | kilor    | n. :     |      |
| er une voiture à quatre roues           | ٠    |     |         |        | 0f-0     | 966      |      |
| à huit roues                            |      | ٠   |         |        | . 1      | 133      |      |
| r tété de voyageur.                     | ٠.   | ٠.  |         |        | . 8      | 40       |      |
|                                         |      |     | c . 1.  | 0 1    | 10       |          |      |

Le péage proprement dit est, comme sur le chemin do fer de Columbia, par tonno et par kilom.

| Par voiture                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Par voyageur                                                                |            |
| En supposant une voiture à 50 places et complétement remplie, chaque voyage |            |
| rapporte à l'État, par kilom                                                | <b>377</b> |
| Cette taxe totale se décompose ainsi :                                      |            |
| Droil total de traction                                                     |            |
| Droit total de péage                                                        |            |

La taxe de traction à est trouvée insuffisante pour couvrir les déboursés que la tration a occasionnés à l'Exte en ISSA. C'est qu'en 1838 le chemin de fer a transporte de produits. Mais pendant l'exercice 1836, le mouvément du chemin de fer est devenu double. Du 11 mai au 31 octobre 1835 le produit de la taxe de traction à vavait éét que de 200,000 fr.; du 1" avril au 31 octobre 1836, il à est élevé à 366,000 fr. A ce compte l'Etat rentre dans ses frais. Ainsi avec une circulation bien modérée encore, c'est-à-dire for inférieure à 160,000 tounes, la laxe de traction peut être considérée comme représentant plus que les frais dece service sur un chemin de fer lacé dans les circonstancies particulières à celui de Portace à

Pendant la campagne de 1837, l'État s'est trouvé en bénéfice. Il a perçu pour la traction, du 21 mars au 31 octobre, 368,000 fr., et il n'a dépensé, comme nous l'avons déjà dit, que 312,491 fr. Il y a done en un excédant de 55,600 fr.

La campagne de 1838 aurait, selon tonte apparenco, établi positivement que les droits de traction perçus par l'État étaient plus que suffisants pour subvenir à toutes les

(1) Le taif correspondent pur mêtre cube et par klêm, est comme il mit, avre le rapout admis per l'État de Fenvylvame, de 646 klông, au mêtre cube, tant pour le bois de charpente que pour le bois de aciage, et avec celui qui est préferé en Érauce, de 88 klông, pour le bois de charpente et de 646 klông, pour le bois de aciage:

|                     | Rapport    | pensylvanien.          | Rappor     | t français.            |
|---------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
|                     | Per kitom, | Pour le trajet entier, | Par kilom, | Pour le trajet entier. |
| Bois de charpente   | 0 fr. 085  | 8 tr. 31               | 0 tr 120   | 7 1: 07                |
| Manahas at abanesas |            |                        | 400        | K 87                   |

dépenses de ce service, même avec une circulation inférieure à 100,000 tonnes pour l'ensemble des deux directions. Mais l'accident qui, dès le 19 juin, interrompit brusquement la navigation sur le canal de la Juniata, à partir d'Hollidaysburg, arrêts immédiatement les transports sur le chemin de fer du Portage.

| Depuis le 31 octobre 1837 jusqu'au 31 octobre 1838, les frais de traction s'élevèrent à |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Les droits perçus ne furent que de                                                      | 429,400   |
| Il v donc out un déficit de                                                             | 5,300 fr. |

Si les recettes des mois de juillet, août, septembre et octobre eussent continué sur le pied des mois précédents, tout porte à croire, disons-nous, non-sculement que les frais courants de traction eussent été couverts et qu'il y aurait eu assez d'excédant pour acheter des locomotives, pour fournir de câbles les plans inclinés et subvenir à la garde et à l'entretien du matériel pendant le chômage de l'hiver, mais encore que l'État aurait retiré l'intérêt du capital engagé dans le service de traction. Lorsque les dégâts causés par l'orage du 19 juin vinrent couper court aux recettes du chemin de fer, il y avait en caisse, au compte des droits de traction, tous frais déduits, une somme de 85,333 fr. Dès lors, pendant les quatre mois et demi que l'exercice avait encore à courir, et durant lesquels les affaires sont ordinairement très-actives, il y avait lieu d'espérer un surcroît de produit net de 80,000 ou 100,000 fr.; ce qui eût porté le chiffre de l'excédant à près de 200,000 fr. Après l'accident, on jugea convenable de tenir le service en activité jusqu'à la fin de la saison, non toutefois sans le réduire. Mais le revenu afférant à la traction, au lieu de balancer la dépense, lui fut inférieur de 56,000 fr., pour les quatre mois clos au 31 octobre. L'achat d'une locomotive absorba une soinme de 34.667 fr. De là le déficit d'environ 5.000 fr.

Nous avons déjà dit comment les plans inclinés étaient devenus impopulaires en Pensylvanie, à cause de l'impércicion et de la lenteur du service à l'origine, et à cause des sommes qu'avait exigées l'exploitation au début. La législature ordonna donc, en 1836 et 1837, aux Commissaires des Canaux d'examdere s'il ne serait pas possiblede travverser les Alleghanys, ens déspensant de recourir à des plans inclinés, ainsi que la compagnie du chemin de fer de Baltimore à l'Obio annonçait hautement l'intention de l'exécuter, d'aprice l'airis des singénieurs.

Ce projet est abandoané aujourd'hui. Pour une ligne destinée avant tout au transport des marchandisse et appelée à être sillonnée par des prodrisse peasus, le melline, le seul parti à prendre pour racheter des différences de niveau, dans une région on ces différences sont aussi grandes que là où se developpe le chemin de fer du Portage, c'est celui de plans inclinés reliés par des paliers à pente carriemement douce. L'intérét des vorgeuers s'accorderait mieux de rampes assez rapides où cependant le service pat être fait par des locomotives; mais le service des voyageurs nest qu'un accessoire sur le chemin de fer de Portage, et il le sera de plus en plus. Aujourd'hui accessoire sur le chemin de fer de Portage, et il le sera de plus en plus. Aujourd'hui rarber navigable, dans laquello ec chemin de fer est intereale, repoit un certain nombre de voyageurs allant de Philadelphie et du littoral à Pittaburg; mais dans pea d'années, se dout tonte apparence, ces doux vilus seront unies par un chemir de

fer continu, et la circulation des voyageurs sur le chemin de fer du Portage se réduira aux relations locales.

L'opinion publique aux États-Unis avait pris le change sur la limite dans laquelle il y a avantage à confier les transports à des locomotives. Les rampes rapides que les ingénieurs américains ont introduites sur la plupart de leurs chemins de fer, et que les locomotives franchissent sans danger, avaient accrédité cette erreur du public. N'ayant que des capitaux bornés à leur disposition, les ingénieurs des compagnies et des États ont dù être vivement préoccupés de la question d'économie. Ils ont recomu que l'élévation extrême des frais d'établissement des chemins de fer anglais tenait à ce que, dans la Grande-Bretagne, où l'argent est abondant, on n'avait rien épargné pour se rapprocher d'un pivean parfait et de la ligne droite, et à ce que, dans ce but, on n'avait voulu, autant que possible, que des pentes très-faibles et des courbes à grand rayon, sans s'inquiéter beaucoup de ce qu'il en coûterait pour ployer la surface du sol à ces exigences de l'art. Eux, au contraire, ont pris le parti de ployer leurs plans à la forme du terrain. Ils ont donc admis des pentes bien plus rapides et des ravons de courbnre bien moindres. Ce n'est pas qu'ils ignorassent qu'un chemin de fer construit dans le système anglais était. meilleur; c'est que, avec ce sens pratique qui distingue la race anglo-américaine, ils ont senti que chez eux la question des pentes rapides et des conrbures à petit rayon était ponr les chemins de fer une question d'être ou de n'être pas.

Mais, quoiqu'il ait été sage en Amérique de débuter par un réseau de chemins de fer à fortes pentes et à petits rayons, il n'en est pas mois x-rui que des pentes rapides augmentent les frais d'exploitation dans une proportion assez marquée. Sur une rampie inclinée de 50 pieds par mille anglais (0°,0003 par mètre), une locomotive lancée avec une viseses constante de 24 kilom, par heure ne peut gave traiter que le quart de ce qu'elle conduit sur un plan de niveau; avec-une inclinaison de 80 pieds par mille (0°,0015) par mètre q alor o rencontre sur plusieurs chemins de fer américains, la locomitive perd les quatre cinquièmes de sa puissance. Les pentes rapides présentent donc un grand obstacle, lorsqu'il à agit de transporter des masses de marchandises lourdes. Cest codont le public américain ne se rendait pas comple lorsqu'il demandait qu'on fit disparatire les plans inclinés de tous les chemins de fer, de ceux même qui, comme ce-lui du Portage, traversent les districts les plans montagneux.

Il convient de remarquer qu'il n'y a pas de mécasisme ingénieux ni d'invention humaine qui, puisse remédier à ce désavantage des rampes à forte inclinaison. La décroissance de la puissance d'une locomotive, lorsqu'elle essaie de gravir une pente rapide, tient à une canse sur isqueile l'homme n'a pas de prise. Elle est en effet la conséquence obligée, invétible, de l'action même de la pesanteur, à laquelle tous les corps sont sounis sans qu'on puisse les y soustraire. L'ingénieur et le mécanicien les plus industrieux ne parvinedront jamais à lever l'obstacle qu'oppose la gravité à ce qu'une to-comotive remorque un convoi sur la surface glissante de deux handes de fer couchées sur une rampe inclinée. En présence d'un pareil problème l'art doit s'avouer vaincu. Tout ce qui est possible, c'est de recourir à des pallaits dont l'influence est res-

treinte, et applicables sculement dans lo cas oû il n'y a pas à surmonter de grandes différences de niveau. Le seul de ces palliatifs qui vaille l'homeur d'étre nommé est celui qui consiste à faire intervenir la vitesse acquise. Moyennant ce secours, il n'y a nul inconvénient à admettre des rampes dont l'inclinaison soit de 0°,006 à 0°,007 et même plus forte, pourva qu'elles n'aient que peu de longueur, et que le poids du convoi soit limité par la nature même du service, ce qui a lieu lorsqu'on transporte des voyageurs et non des marchandises communes. A cette double condition, on parrient à franchir les rampes sans ralentissement et sans accroître les frais de traction, en vertu de la vitesse préalablement acquise sur des intervalles de niveau ou inclinées ness inverse, qui doivent précéder les rampes (1).

Il est digne d'attention que, sous le rapport des pentes, l'impuissance de l'homme soit bien plus absolne que sous celui des courbes ; car , si les ingénieurs anglais ont jugé que de grands rayons étaient indispensables dans les courbes des chemins de fer, ce n'est pas qu'une loi de la nature, aussi inflexible que celle de la gravité, en ait impérieusement et directement prescrit l'obligation; c'est plutôt par suite des dispositions qui ont prévalu jusqu'ici, pour les essieux et les roues, sur les chemins de fer, c'est-àdire à cause du parallélisme des divers essieux de chaque voiture, wagon, tender ou locomotive, et de la fixité des roues sur les essieux. Cette double donnée exclut les courbes à petit rayon; mais les obstacles qui l'ont fait adopter peuvent Atre levés. Déjà ; à cet égard, d'heureux essais ont eu lien et ont été couronnés en Amérique d'nn éclatant succès, qu'une large pratique confirme tous les jours (2). Je ne dis nas qu'il soit mathématiquement possible de diriger des convois à grande vitesse sur des courbes d'un très-petit rayon avec autant d'économie que sur des courbes à rayon ample. En présence d'une grandé vitesse, le système des petits rayons offre une imperfection flagrante; ce sont deux termes entre lesquels il v a et il v aura toujours une certaine incompatibilité. Mais l'obstacle sera vaineu, s'il ne l'est déià, dans toute l'étendue que la pratique peut désirer, moyennant un accroissement de frais de traction incomparablement plus faible que celui qu'il fandra invariablement subir pour remorquer des convois pesants sur des pentes dépassant 0",006 à 0",007 par mètre, pour peu qu'elles se prolongent.

<sup>(1)</sup> Dopies Faulyne à Inquille M. V. Chroller, ingénieur des Ponts et Chansees, à sommi les expériences de M. Griponneus de Pambour, pour un chemin de fer à grande viewe et devities spécialement aux voyageurs, l'emploi de ce système de penies et de contrepente permet d'admottre des imblaissons de «301 par mette, sans qu'il ce riembre une diministra dins is charge ordinaire des convois, at une suspectation papréciable de la dépenne de combuilde et de la devie de treit, en une consensus sur enclorer certaine à la traine.

Mai pour les conseis de marchaulles, la perte de tempe et de combouille, residuarde en système de penter et de contrepresse, es quine les plus forte que pour les trains d'avezgares, puisseça, dis LV, Cuestille, e pais de apres et généralement double du polié des seconds. Mr. Chevaliter et ainsi auent à condure que, pour un demin spoislement double aux marchaulles, les consoliséerlaines ne perserta destigé en de pente de 400,64 pent de 100,65 pente de 100

<sup>(2)</sup> Voir plus haut (page 381) le chapitre IV relatif aux locomotives américaines.

Il résulte de là que, dans des localités et des circonstances parcilles à celles où so trouve le chemin de fer du Portage, le meilleur système est celui qu'avait proposé M. Robinson, et qu'en de-finitive on a suivi, sauf quelques modifications malheureuses; et il n'y a pas à craindre que, malgré un engouement passager pour l'emploi exclusif des locomotives, ce système soit abandomé sur cette liene.

Nous ne prétendons pas établir ici une comparaison absolue et générale entre les plans inclinés proprement dits et les rampes plus douces, ou, ce qui dans l'état actuel de l'art revient au même, entre les machines fixes et les locomotives. Il est impossible de le tenter sans faire intervenir l'importante considération des frais de construction du chemin de fer dans l'un et l'autre système, élément tout à fait variable selon les lieux, et sans tenir compte de la nature et de l'étendue des transports, Dans le cas d'une circulation très-modérée, lorsqu'on opère sur des objets d'une certaine valeur, pouvant supporter des frais de transport assez élevés, et exigeant de la vitesse, le service des locomotives est préférable et préféré; il l'est à plus forte raison dans le cas où il s'agit de transporter la plus précieuse des marchandises, celle qui veut être déplacée le plus rapidement, c'est-à-dire les hommes. Les machines fixes au contraire doivent obteuir la préférence là où le commerce est animé et où il faut surtout mouvoir des objets de peu de prix. L'expérience des divers pays où les chemins de fer se sont répandus autorise à poser cette distinction d'une manière presque exclusive. Nons reproduisons à ce sujet un parallèle dont nous tronvons les termes indiqués dans l'un des documents de la Pensylvanie, parce que, s'il n'a pas, et il en est loin, assez de portée pour autoriser une conclusion générale, il a au moins le mérite de la curiosité.

L'ensemble des appareils, constructions et mécanismes nécessités par les plans inclinés du chemin du Portage n'a coûté, nous l'avons dit, que 1,140,200 fr. Mais si les frais de premier établissement des plans incliués ont été assez modiques, les frais courants qu'ils entrainent, et qui sont presque tous fixes, deviennent excessifs lorsque le monvement commercial est borné. La dépense annuelle des dix plans inclinés ne paraît pas pouvoir descendre au-dessous de 213,333 fr. (40,000 dollars ). A raison de 50,000 tonnes de transport, ce serait 4 4 27 e par tonne, et par tonne et par plan en moyenne 0 fr. 427. La hauteur moyenne des plans inclinés est de 61 metres. Or, sur le chemin de fer, une hauteur à peu près égale (57°,52) est gravie, à l'aide de locomotives, sur un intervalle de 21 kilom., entre les deux plans inclinés nº 1 et nº 2. L'inclinaison moyenne de cette rampe est ainsi de 0",0027 par mètre. En 1835, la machine locomotive Boston, employée snr cette portion du chemin, et ne marchant, il est vrai, qu'avec une vitesse modérée, a dépensé pendant 174 jours en faisant deux voyages par jour, allée et retour, y compris les réparations courantes, la modique somme de 6,702 fr. A chaque fois elle aurait pu conduire au moins 36 tonnes en moyenne, ce qui eût fait par jour 144, et en 174 jours 25,000 tonnes. A ce compte, deux machines eussent suffi strictement au service, ponr un charrol de 50,000 tonnes, et ainsi le transport de 50,000 tonnes sur une distauce de 21 kilom. n'ent coûté que 13,404 fr. La dépense par tonne n'ent été que de 0 1. 268, au lieu de 0 1. 427. Ainsi, dans l'hypothèse où nous nous sommes placés ici,

d'un mouvement de 59,000 nomes seulement et de locomotives parfaites, il en codterait beaucoup moins, pour gravir une hauteur donnée avec une pente douce et par conséquent avec un parcours considérable, au moyen d'une locomotive, qu'en euployant des plans inclinés. Avec un mouvement de 109,000 tonnes, ec qui ne serait rien d'extraordinaire, ils auraient une sopériorité marquée; car ils effectuernien pour 11 à 12 l'estuitines l'ascension verticale que la docomotive à recomplirait que pour 27, Avec un mouvement de 300,000 tonnes, tel qu'il est permis de le prévoir pour le chemin du Portage, les plans inclinés seraient infinient suspérieurs aux ranques donces desservies par des locomotives, pour gravir une même hauteur verticale. Ce qui coûterait avec celles-ci 27 centiunes n'en estgerait, avec les plans sinclinés, que 7 à 8.

Emaite, quels que soient les progrés réalisés par les constructeurs de locomotives, les données de la machine Baston ne sauraient être prises à heureoup près pour des résultats moyens. D'aillents la dépense ci-dessas de 0° 268 par tonne, ou de 38°.99° par jour, laisse en dehors divers frais qui sont inhérents au servire des locomotives, quolqu'ils ue soient pas tous causés par les locomotives elles-mêmes. Ne locomotive coûte moyennement, tout compris, de 70 à 80 fr. par jour san le chemin de fer du Portage (1), c'est-à-dire le donble de ce que nous avons compté pour la machine Boston. Si l'on adopte le chiffe de 75 fr., on trouvera que les frais nécessaires pour élèver une tonne à me hauteur verticale de 100° sernient, en supposant une circulation de 50,000 tonnes:

| Avec les plans inclinés et d'après les bases précédentes, de                           | 0 fr | . 70 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| En portant la dépense annuelle des plans à 250,000 fr. au lieu de 2t3,333, de          |      | -81  |
| Avec des locomotives suivant une rampe semblable à celle, qui sépare les plansiaclinés |      |      |
| n° 1 et n° 2, en supposant, comme tout à l'heure, des convois de 36 tonnes, de         |      | 91   |
| Et avec des convois moyens de 50 tonnes, de                                            |      | 65   |
|                                                                                        |      |      |

Ainsi dans quelques cas au-dessous de 50,000 tonnes, et dans tous les cas bien

<sup>(1)</sup> Yoici comment la dépense moyenne d'une locomotive, sur le chemiu de fer du Portage, était évaluée, en 1839, par M. W. Milnor Roberts, ingénieur chargé du solu de ce chemin :

|                                                                              | 70 | LAI  |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Frais divers                                                                 | 8  |      |
| struction d'un hangar, etc                                                   | 7  | 90   |
| Întérét à 6 p. cent du capital nécessaire à l'achat de la machine, à la con- |    |      |
| Entretien complet de la machine                                              | 20 | 48   |
| Préposé à la station d'eau.                                                  | 2  | 53   |
| Chauffeur,                                                                   |    |      |
| Machiniste                                                                   | 9  | 55   |
| Huile, etc                                                                   | 5  | 33   |
| BOTT                                                                         | 10 | . 61 |

M. Roberts compain menu un dellar de plus pour surcevol de dommage cases au chrimin; est article nous parait pour Jorey; il covincia de l'écatre, aisois que celui de l'insticé de la nise de Robes, (budques untere depenses ont de terre peu exagérées per lui, à cause de l'objet pour l'épuel il poientaite calcul, ce qui nous autorise à dire que la depense journaliser d'une bocomoites, sur le chemin du Portage, ne depasse pas 90 (pr., ni probablement 70 pr.

au dessous de 100,000, les plans inclinés prendraient l'avantage, pour racheter une différence donnée de niveau, même en admettant que sur la rampe douce, les marchandies arrivassent assez régulièrement pour que la charge moyenne des convois fût de 50 tonnes, afin qu'un très-petit nombre de machines y suffit à opérer les transports sans imposer des retards au commercia.

Il faudrait aussi tenir compte de cette circonstance désavantageuse aux locomotives, que, pour en avoir deux constamment en activité, il serait nécessaire, si l'on voulait rester dans les conditions d'une bonne exploitation, d'en posséder quatre au moins.

Nous aurons occasion plus tard de mentionner des plans inclinés destinés plus exclusivement que ceux du Portage au mouvement d'objets pesants de peu de valeur, et organisés de manière à offrir une traction économique.

Ce qui se passe maintenant à Londres au sujet du chenim de fer de Blackwall, qui est distiné à relier le centre de la ville aux docks, et pour lequel les ingénieurs les plus célèbres de l'Angleterre recommandent l'emploi de machines faxes, de préférence à des machines locomotives, tend à démontrer que, quand la circulation doit être extremement considérable, lors même qu'il flaut une grande rapidité, qu'il s'agit de transporter des voyageurs, et que la différence de niveau à racheter est assez faible et transporter des voyageurs, et que la différence de niveau à racheter est assez faible et transporter des voyageurs, et que la machine locomotive paisse utiliser toute sa puissance, celle-ci perd la supériorité qu'on est communément porté à lui attribuer. Il est vrai que daux ec cas les machines fixes ne sernient point accouplée à des plans inclinés, et que de lors l'objection la plus formidable qu'on oppose ordinairement à l'emploi des machines fixes, celle d'une pente sur laquelle la vie des voyageurs serait en dancer, est tout à fait écartée.

#### CHAPITRE VII.

Quatrième partie de la ligne de Philadelphie à Pittsburg.

Canal latéral au Conemaugh et à l'Alleghany ou de Johnstown à Pittsburg, et ligne de Kittaning à Freeport.

Trost; vice qu'il offre. — Longueur et dimensions du cand, — Ouvrager Graf, herrager, ponte-squeduc d'une gradue embar, deux souternies, souternie de Garcia Hall. — Pell endenchements un Hallpariton — Benied herten. — Insuffissor des resouvers alimentatives; terrardir project. — Mesonne deprone sous le report de l'Industrien. — Insuffissor de namer de la Pratique, et particulierantes sur la ligne de Hilbardiphe à l'Indusque — Legent et apriculierante sur la ligne de Hilbardiphe à l'Indusque — Peten sovempe que l'industre, et development interpret corresponsation une cleux. — Petra de et specienne du écloses sur les canants comparé dans exte ligne; comparison were le canal fedi, aven devire caustur français, even de la gont de Longue de Longue — Industrier de Hilbardiphe à l'Hilbardiphe s'Hilbardiphe s

Sur le versant occidental des Alleghanys, à Johnatown, où se termine le chemin de fer du Portage, commence un canal qui se prolonge jusqu'à Pitsburg, c na sivant la vallée du Conemaugh qui prend plus bas le nom de Kiskiminetas, puis celle de l'Alleghany. La vallée du Conemaugh est escarpée et étroite; la rivière est encaissée entre des bords élevés; sur quelques points, et particulièrement à la traversée de deux crétes appelées le Laurel Hill et le Chesnut Ridge, elle est ressernée à droite et à gauche par des rochers à pic. Ses bords se prétaient donc mal 1 établissement d'un canal latéral. Il est au contraire été facile d'établir la navigation eu rivière. On ne s'est pourtant servi du lit que sur 48 kliom, c qui a été dispedieux, tout en laissant les bateaux exposés aux mêmes chances que si l'on éy fût constamment tenu. Et ce n'est pas la seu faute uni a été commies sur cette ligne.

La vallée de l'Alleghary présentait plus de facilités pour l'exécution d'un canal sur l'une ou l'autre rive. Lorsqu'ou traça le canal ladrelament à l'Alleghany, de l'itsburg au confluent du Kiskiminetas, au lieu de choisir la rive gauche, ce qui permettait de se rattacher tout naturellement à la portion du canal qui est située dans la vallée du Kiskiminetas, affuent de gauche de l'Alleghany, et ce qui était d'ailleurs plus commode pour la ville de l'itsburg, on se ports sur la rive droite. On s'est ainsi impoée la nécessité d'élevre deux grands pouts sur l'Alleghany, l'uu à l'Itsburg, pour aneuer le canal dans la ville même, l'autre, au confluent du Kiskiminetas, pour rejoindre la portion du canal comprise dans la vallée de cette dernière rivière.

Ce canal débouche dans la Monongahela à Pittsburg, après uu parcours de 168 kilom.; la pente depuis l'extrémité du chemin de fer jusqu'à l'Ohio est de 144°,82. Elle est répartie entre 56 écluses. L'Ohio à Pittsburg est donc à 200°.63 (1) au-dessus de la mer-

<sup>(1)</sup> Dans les divers documents, la hauteur de l'Ohin à l'ittsburg est diversement évaluée, tantôt au-dessus et tantôt

Les dimensions du canal et des écluses sont les mêmes que celles du canal latéral à la Juniata; les écluses sont en pierre de taille et en mortier hydraulique, avec radier en bois.

Les ouvrages d'art sont nombreux sur cette ligne.

Il y a dix barrages, dont trois dans le Kiskiminetas et sept dans le Conemangh. Ils sont en bois. Leur hauteur varie de 17,83 h 87,54 an-dessus du fond de la rivière. Le plus élevé, celui de Leechburg, est à 77,01 au-dessus de l'étiage. Il a fallu y remettre la main plusieurs fois: depuis les deruières réparations, il oceupe un espace de 297,28, dans le sens du fil de l'eau, y compris le tablière en planeheyage pratiqué du côté d'aval. La largeur du dévensior est de 1377.

Les ponts-aqueducs sur lesquels lo canal traverse l'Alleghany ont leurs piles et leurs culées en maçonnerie. Colui de Pristange a 339 de long entre les culées. Il n'a que sept travées, ec qui donne à chaque travée une portée excessive. La largeur de la cuvette est de 4°,57 au plafont et de 4°,85 à la ligne d'ean. A divoite et à ganche il y au ne chemit de halage d'une largeur de 1°,83. La charpente est chiblic d'après ce qu'on appelle le système de Burr, c'est-à-dire qu'elle se compose de grands arcaux en bois, formés chaeun de plusieurs cours de pièces. L'élévation de la ligne d'eau dans l'aqueduc an-dessus de l'étage est de 10°,08. Toute cette charpente est garantie de la pluie par une goiture et par des bordages latéraux.

Le pont-aqueduc construit au confluent du kiskiminetas est établi dans le même système. Il a 245° de long entre les culces. Il se compose de six travées, ce qui donne pour chacune d'elles une portée énorme encore.

Le nombro des ponts-aquedues construits sur le Conemangh est de trois, dont deux, situés à Loopville et à la traversée du Chesaut Ridge, sont entièrement en maçonnerie. Le premier a 106°,75 de long; il se compose de einq arches de 16°,47. Celui du Chesaut Ridge a cinq arches de 18°,30.

Enfin, à Johnstown, le canal traverse le petit Conemaugh sur un pout-aqueduc en bois avec culées et pile en maçonnerie. Il a deux travées de 197,80. Il est beaucoup mieux construit que ceux de l'Allephany.

On y compte assi deux souterrains : l'un, celui de Loopville, immédiatement attenant au pont-ennal du même point, a 246° de long. Il traverse un terrain de grès et de schiste. Il a cuviron 5°,79 de large, y compris un étroit chemin do halage. On a dâ le voûter sur une lougueur de 167°,75. Il a pour objet d'éviter un coude d'environ 3,200°.

Le second souterrain est dans la ville même de Pittsburg, entre l'Alleghany et la Monongahela, au travers de la colline appelée Grant's Bill; il a 250° de long, 5°,49 de largeur et 3°,64 de hauteur à la clef. Il est voûté sur toute son étendue. Une partie considérable de cet ouvrage a été bâtie à ciel ouvert et remblayée par-dessus.

A Pittsburg, un embranchement de 1,300° se dirige sur le faubourg d'Alleghanytown, situé de l'autre côté de l'Alleghauy, et descend dans le lit de l'Ohio par 5 écluses

au-dessous de 202º,65; nous admettrons ce dernier chiffre. On verra cependant que les études du canal de la Chesapeake à l'Ohio out donné un résultat notablement moindre.

rachetant une pente de 13",72. Le développement total du canalest ainsi de 169 kilom. Le bassin du canal à Johnstown a une superficie de 3 ; hectares.

Co bassin reçoit les eaux du Stony Creek par une rigole navigable de 2,479°: cette rigole a 1°,22 de profondeur d'eau, 6°,490 de large au plafond, et 9°,15 à la ligne d'eau. Elle n'assure pas suffisamment l'alimentation du canal. Dès 1834, on a japerqui que de nouveaux approvisionnements étaient indispensables. On reconsuut en 1835, qu'en harrant la branche mérditionale du petit Conemaugh, à 4 kilom. de son embouehure, il serait possible, avec une digue de 440° de long et de 18° d'élévation, de former un réservoir de 186 hectares de superficie, contenant 1,467,2000° "", et en état de fournir 1° "",87 par seconde pendant trois mois , ce qui est double du débit du Conemaugh, en avai de Johnstown, à l'extréme étage. La dépense était évaluée, pour le seul comptodes ravaux d'art, à 609,287 fr. Aucun part in avait encore été pris, à l'égard do ce réservoir, an 1° janvier 1839. Dans leur rapport sur l'exercice 1838, les Commissaires de Sanaux renouvelaient leurs instances pour que fon n'en ajournat plus l'exécution.

Presque tous les canaux de l'État de Pensylvanie étant établis latéralement à de puissantes rivières, il semblait que leur alimentation ne dût être d'aucune difficulté. Il n'en a cependant pas été ainsi; même sous ce rapport on a éprouvé de graves mécomptes. Lorsque le commerce est devenu actif, l'eau a manqué sur plusieurs points, parce que dans ces canaux étroits et sans pente, lorsqu'ils se sont trouvés obstrués par les bateaux, l'eau, qui d'ailleurs n'était pas retenue en assez grande quantité dans les bassins, vastes pourtant, formés par les barrages de la Susquebannah, par exemple, n'a pu arriver assez vite aux derniers biefs de chaque division pour subvenir à la consommation des écluses et réparer les pertes causées par l'évaporation et l'infiltration. Ainsi, à Harrisburg, la navigation a été interrompue pendant l'été de 1833, et l'on s'est hâté de faire une prise d'eau dans le Swatara pour conduire un approvisionnement supplémentaire près de Middletown. Depuis lors, la même cause a donné lieu au même effet pour toutes les lignes qui bordeut la Susquehannah, ses deux branches et la Juniata, excepté à la partie supérieure où los barrages sont très-nultipliés; mais alors lo même inconvénient a été produit par une autre circonstance. Au cœur des montagnes, les rivières et les ruisseaux sur lesquels on avait compté n'ont pas fourni à l'étiage la masse d'eau qu'on en avait attendue.

Latéralement à la Juniata, une cause toute spéciale a gêné l'alimentation du canal. Cette rivière se distingue des autres par la grande quantité d'herbes aquatiques dont son lit est encombré. La même végétation s'est développée au fond du canal latéral et y entrave lo mouvement de l'euu. Il en résulte que, lorsay une division a seulement 30 ou 40 kilom., la communication entre la prise d'eau et les biefs inférieurs est difficile, et ces biefs sont mal aprorvisioniés.

Pour assurer l'alimentation des extrémités supérieures des deux grands tronçons du canal de Pensylvanie, des réservoirs étaient et sont encore indispensables. Nous avons dit ce qui avait été proposé pour chaeun des tronçons, sous ce rapport. Dans le but de ménager l'eau des biefs supérieurs, en réservant pour eux toute celle du Conemaugh, sans leur en soustraire aucune partie pour la consommation des hiefs situés dans la vallée de l'Alleghany, et en même temps pour prolonger la navigation permanente dans cette dernière vallée en 'amont du Kiskiminetas, on a commencé, en 1838, la construction d'une rigole navigable platérale, de Kittaning à Freeport, village sinté un peu en aval de l'embouchure du Kiskiminetas et du pontaquedue sur lequel le canal traverse l'Alleghan.

Cette rigole diffère des autres en ce qu'elle a été construite sur les dimensions ordinaires des canaux. C'est en réalité un canal dont le plafond est légèrement incliné. On lui a donné une ente de 0°.000031 par mètre.

Sa longueur sera d'environ 26 kilom.; 24 kilom. ont été mis en construction en 1838.

La priss d'ean a lieu à Kittaning, au moyen d'un barrage long de 381°, 26; et hant de 1°, 22 seulement au-dessus de l'étiage, et de 2°, 25 au-dessus du fond de la rivière. Dans le barrage, on a pratiqué un pertuis pour la descente des trains et radeaux et pour celle des bateaux à vapeur, ainsi qu'une écluse pour la remonte de ces derniers, qui commencent à se multiplier sur l'Allechaux.

Il est à regretter que l'on n'ait pas placé cette ligne à un niveau tel que les crues de l'Alleghany ne pussent l'atteindre et la dégrader par le choc des glaçons ou des bois de dérire que le flenve charrie, selon la saison, Jorsqu'il est gonflé. Les crues qu'amènent les orages d'été sont ordinairement de 3°,50 à 4°,50. Celles de la fonte des neiges sont plus fortes. Il n'y aurait en qu'à porter la prise d'ean à quelques kilomètres au-dessus de Kittaning pour mettre le canal à l'abri de tout débordement.

L'un des principanx motifs qui ont le plus contribué à décider la législature en faveur de la rigole navigable de l'Alleghany, c'est qu'elle doit former partie de la ligne de navigation de Pittsburg à la Branche Occidentale de la Susquehannah, par le Red Bank et le Sinnemahoning, ligne sur laquelle nous reviendrons.

En 1839, à cause de la crise financière, les travaux ont été suspendus sur cette ligne. On n'y avait dépensé alors que 160,000 6.

La distance de Philadelphie à Pittsburg, par la série de cananx et de chemins de fer que nons avons passés en revue, est de 635 kilom., savoir:

| Chemin de fer de Philadelphie à Columbia. |  |   |  |   |  |     |
|-------------------------------------------|--|---|--|---|--|-----|
| Canal de Columbia à Hollidaysburg         |  |   |  |   |  | 277 |
| Chemin de fer du Portage                  |  | ٠ |  |   |  | 59  |
| Canal de Johnstown à Pittsburg            |  | ٠ |  | · |  | 168 |
| _                                         |  |   |  |   |  |     |

Ce total ne comprend ni les embranchements, ni les rigoles dont an reste le développement est borné; il représente seulement la grande artère commerciale de Philadelphie à Pittsburg.

Les denx cananx situés à droite et à gauche du chemin de fer du Portage occupent sur cette ligne une longueur totale de 445 kilom., avec une pente totale de 337°,55, répartie entre 111 écluses.

| La | pente moyenne | du canal, | per kilom., | est donc de    |    | 0",80 | 03 |
|----|---------------|-----------|-------------|----------------|----|-------|----|
|    |               |           | dent h      | man dalune and | 3. | £ 000 |    |

Sur le canal Érié reconstruit, pour un parcours d'environ 580 kilom., il y aura 204",36 (1) de pente et contrepente, et 77 écluses; ce qui donne :

> Développement moyen correspondant à une écluse. . . . . . 7,830,

Voici quels sont, sur quelques-uns de nos canaux français, où la chute rachetée par chaque écluse est à peu près la même que sur les canaux américains , la pente moyenne et le développement moyen correspondant à une écluse :

LONGUEUR ET PENTE, NOMBRE ETIESPACEMENT DES ÉCLUSES de divers canaux français.

| CANAUX.                      | toncorus<br>en<br>kilem. | des<br>ÉCLESES. | Développement<br>correspondant<br>à une deluse,<br>en kilom, | PENTE<br>el<br>CONTREPENTE<br>en mètres. | moyense,<br>par kilomit<br>en mitres |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Canal de Bourgogne           | 241                      | 191             | 1,96                                                         | 501 .                                    | 9,08                                 |
| - du Nivernais               | 176                      | 117             | 1,30                                                         | 242,50                                   | 1,88                                 |
| Canaux de Briare et du Loing | 108                      | 64              | 1,69                                                         | 158,56                                   | 1,47                                 |
| Canal du Rhône au Rhin       | 549                      | 160             | 2,18                                                         | 592,75                                   | 1,15                                 |
| de Saint-Quentin             | 52                       | 92              | 2,56                                                         | 47,90                                    | 0,92                                 |
| de Nantes à Brest            | 374                      | 258             | 9,44                                                         | 888 .                                    | 1,49                                 |
| du Midi                      | 941                      | 99              | 9,44                                                         | 252 -                                    | 1,08                                 |
| d'Orleans                    | 73                       | 28              | 9,61                                                         | 70,08                                    | 0,96                                 |
| du Berry                     | 320                      | 113             | 2,87                                                         | 243,63                                   | 0,77                                 |
| lateral à la Loire           | 198                      | 48              | 4,40                                                         | 105,40                                   | 0,53                                 |
| de la Somme.                 | 156                      | 23              | 6,78                                                         | 69.10                                    | 0.59                                 |

Ainsi, non-seulement aucun de nos grands canaux, pas même celui de la Somme qui est un canal latéral et qui s'étend dans un pays plat, n'égale, en modération des pentes, le canal Érié; mais encore c'est à peine s'il y en a quelques-uns qui, sous ce rapport, puissent soutenir la comparaison avec le canal de Pensylvanie.

En Angleterre, la série des canaux qui composent la ligne de Londres à Liverpool a 425 kilom. Elle offre 185 écluses rachetant 442-,63 de pente et de contrepente (2).

Le tableau suivant indique l'itinéraire par stations successives dans les deux sens, entre Philadelphie et Pittsburg.

<sup>(4)</sup> La pente ou contrepente rachetée par des écluses dépassera à peine 2000.

<sup>(2)</sup> Il n'y z pas moins de trois points de partage sur cette ligne.

## ITINÉRAIRE SUR LA LIGNE DE PHILADELPHIE A PITTSBURG, à partir de chacune de ses extrémités.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIST        | DISTANCES, EN KILOMÈTRES, |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| STATIONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PARTIELLES. | DE PERLADELPRIE.          | DE PITTSBUR |  |  |  |  |  |
| hiladelphie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           | 658         |  |  |  |  |  |
| oir Mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 9                         | 622         |  |  |  |  |  |
| aduct sur le Schuvlkill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 8                         | 650         |  |  |  |  |  |
| ek Tavern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13          | 18                        | 617         |  |  |  |  |  |
| read Eagle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 96                        | 609         |  |  |  |  |  |
| oli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 3-4                       | 601         |  |  |  |  |  |
| arren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 38                        | 600         |  |  |  |  |  |
| liev Creek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | . 47                      | 888         |  |  |  |  |  |
| wningstown.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 51                        | 584         |  |  |  |  |  |
| atoville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 64                        | 871         |  |  |  |  |  |
| rkesburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 79                        | 565         |  |  |  |  |  |
| p Tavern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 82                        | 535         |  |  |  |  |  |
| ne Ridge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | R4                        | 834         |  |  |  |  |  |
| l Creek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 99                        | 545         |  |  |  |  |  |
| ndersborg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 97                        | 255         |  |  |  |  |  |
| ncaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 111                       | 794         |  |  |  |  |  |
| ont Pleasant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 195                       | 519         |  |  |  |  |  |
| lumbia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 454                       | 804         |  |  |  |  |  |
| rietta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 136                       | 459         |  |  |  |  |  |
| inbridge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 147                       | 498         |  |  |  |  |  |
| mortage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 154                       | 484         |  |  |  |  |  |
| ddletown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 169                       | 478         |  |  |  |  |  |
| concrete and a second s |             | 167                       | 468         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 176                       | 489         |  |  |  |  |  |
| rrisburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 188                       | 450         |  |  |  |  |  |
| or Mount Gap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 159                       | 446         |  |  |  |  |  |
| rt Dauphin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 904                       | 451         |  |  |  |  |  |
| mean's Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 200                       | 415         |  |  |  |  |  |
| wport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 958                       | - 307       |  |  |  |  |  |
| ompsontown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 249                       | 586         |  |  |  |  |  |
| xieo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 955                       | 580         |  |  |  |  |  |
| Mintown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                           | 580         |  |  |  |  |  |
| wistown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 278                       | 333         |  |  |  |  |  |
| aynesburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 500                       |             |  |  |  |  |  |
| ighwick Falls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 390                       | 518         |  |  |  |  |  |
| intingdon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 346                       | 989         |  |  |  |  |  |
| tersburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 557                       | 278         |  |  |  |  |  |
| exandria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 569                       | 266         |  |  |  |  |  |
| illiamsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 588                       | 947         |  |  |  |  |  |
| mkstown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 404                       | 251         |  |  |  |  |  |
| idaysburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | 408                       | \$27        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                           |             |  |  |  |  |  |

Suite de l'Itinéraire sur la ligne de Philadelphie à Pittsburg.

| STATIONS.                  | DISTANCES, EN KILOMÈTRES, |                  |              |  |
|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|--|
| STATIONS.                  | PARTIELLES.               | DE PERLABELPERE. | DE PITTERENG |  |
| Laurel Bill.               | 11                        | 478              | 157          |  |
| Lockport                   | 16                        | 494              | 141          |  |
| Chesnut Hill               | 8                         | 802              | 153          |  |
| Blairsville                | 15                        | 513              | 120          |  |
| Saltzburg                  | 26                        | 844              | 94           |  |
| Warrentown                 | 19                        | 860              | 78           |  |
| Leechburg                  | 16                        | 876              | 89           |  |
| Pont-Canal sur l'Alleghany | 8                         | 38t              | 84           |  |
| Freeport                   | 8                         | 884              | 81           |  |
| Logan's Ferry              | 91                        | 608              | 50           |  |
| Pittsbarg                  | 50                        | 658              |              |  |

Les divers modes de navigation en usage sur le canal de Philadelphie à Pittaburg, et sur tous les canaux de l'Etat de Pensylvanie, sont exactement les mêmes que sur lo canal Erié (page 242). Ce que nous avons dit de la durée des campagnes et des chômages, à l'occasion des canaux de l'État de Now-York, s'applique également à ceux de la Pensylvanie.

#### CHAPITRE VIII.

#### Droits de péage sur les canaux de l'État de Pensylvanie Et transport entre Philadelphie et Pittaburg.

Trail du notici de piese sur les cassous de l'Esta de Praspiranis. — Comparation avec les traits du casa Été, dus cana de la Casaques de la Casaques de l'Allin, de cana di Virgini, de cana di Olivo.—Comparation avec les traits d'autres autres que ceru de Schrybill, de Printin, de la belieux à la belieux a, de la belieux à la Casaques de Cas

Le tarif des péages est uniforme sur les divers canaux appartenant à l'État de Pensylvanie. Il est fixé d'après le poidis, excepté en cé qui concerne les bois. Le 1º mars 1838, il a été révisé en même temps que celui des chemins de fer. Depuis lors, on percoit les droits suivants. nar tonne et par kilom.:

#### Articles principaux autres que les bois.

| Pommes de terre, raves et navels                                                               | ) fr. | 110 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Argile, sable et gravier, fumier, minerai de fer, pierre brute, pierre à chanx, coton en laine |       | 015 |
| Houille                                                                                        |       | 018 |
| Coke, chaux, marbre en blocs, paille, foin, tabac en feuilles                                  |       | 022 |
| Briques                                                                                        |       | 026 |
| Platre, pierre taillée, chanvre.                                                               |       | 029 |
| Grains de toute espèce, farine, pommes, pêches et autres fruits verts, sel, bœuf salé,         |       |     |
| porc salé, lard, laine, plomb, ardoises, tuiles                                                |       | 037 |
| Poisson salé, graisse de porc, suif et fromage, bétail                                         |       | 044 |
| Fonte moulée                                                                                   |       | 059 |
| Fer forgé ou laminé et acier, quincaillerie, cristaux, couleurs, huiles, tabac manu-           |       |     |
| facturé                                                                                        |       | 073 |
| Tissus, drogueries, pelleteries, liqueurs étrangères, denrées coloniales                       |       | 088 |

#### Bois (1).

| Bois de charpente transporté en bateau,    | par mêtre cube et par kilom 0 fr. 00        |    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
|                                            | par tonne et par kilom 01                   | 3  |
| Bois de charpeute transporté en traiu,     | par mêtre cube et par kilom 02              | 3  |
|                                            | par tonne et par kitom 03                   | 7  |
| Planches et chevrons, en bateau,           | par mêtre cube et par kilom 00              | 7  |
|                                            | par toune et par kilom, 01                  |    |
| Planches et chevrous, en train,            | par mètre cube et par kilom                 | 8  |
|                                            | par tonne et par kilom 01                   | \$ |
| Bois à brûler, en bateau,                  | par mêtre cube et par kilom 00              | 9  |
|                                            | par tonne et par kilom 01                   | 3  |
| Bois à brûter, en train,                   | par mêtre cube et par kilom 01              |    |
|                                            | par tonne et par kilom 02                   | 6  |
| Douves, en bateau,                         | par tonne et par kilom 01                   | 5  |
| Douves, en train                           |                                             | 4  |
| ll, y a, en outre, nn droit sur les        | bateanx, qui est, par kilom.:               |    |
| Pone les namebots de                       |                                             | 9  |
|                                            | en même temps des voyageurs et des marchan- | -  |
|                                            |                                             | 9  |
|                                            | s aux marchandises , de                     | 33 |
| Le péage sur les voyagenrs est, p          |                                             |    |
| Dans les namehots de.                      |                                             | 7  |
|                                            |                                             | 0  |
| Dries to dealer backage, act 1 1 1 1 1 1 1 |                                             |    |

Ainsi, pour les 445 kilom. de navigation compris dans la ligne de Philadelphie à Philadelphie à Pital, tant en péage sur la marchandisce elle-même qu'en péage sur le bateau, en sapposant un chargement de 40 tonnes :

|                                                | Par kilom.              | Pour le trajet e |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Fumier , sable et gravier par tonne.           | 6th 017                 | 7 fr. 48 c.      |
| Honille id                                     | <ul> <li>020</li> </ul> | 9 08             |
| Farine ,                                       | · 039                   | 17 22            |
| Blé id                                         | . 039                   | 17 22            |
| Porc salé id                                   | . 039                   | 17 22            |
| Fer id                                         | . 073                   | 33 46            |
| Tissus                                         | » 090                   | 40 01            |
| Bois de charpente ( en bateau ) par mêtre cube | 009                     | 4 23             |
| Ptanches et chevrons (id.) id                  | » 808                   | 3 69             |

La totalité de ce que l'État perçoit, en droits de traction sur les chemins de fer et en droits de péage sur les chemins de fer et les canaux, pour tont le trajet de Philadelphie à Pittsburg, est assez élevée. Le tableau suivant en indique, à l'égard de divers

<sup>(1)</sup> Four le lois de charpente, les planches et chevemen et le lois à heiter, le tarif du péage a pour lois le volume, antenue que dans l'Esta de New "Oct. Pour les plancheste de distizere, il a pour lanc le montre. Le práger expourgée as poids, qui sont pareillement indiquée ici, ont été calcules d'après ja table de correspondence entre les poids et les volumes, légèment danties en Enervisianie. (Veir peur graf).

articles qui représentent les divers degrés de l'échelle des tarifs, le montant comparé à ce qui est perçu par l'État de New-York, pour la traversée entière d'Albany à Buffalo sur le canal Érié, et en tenant compte du péage qui frappe les véhicules, tant bateaux que wagons:

| NATURE DES PRODUITS.                 | de Philadelphie<br>à Pittsborg. | CANAL ENG |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Fumier, sable et gravier , par tonne | 275-24                          | 10fr-87   |
| Nouille id                           | 28 66                           | 20 23     |
| Farine                               | 42 33                           | 20 25     |
| Blé                                  | 45 73                           | 20 23     |
| Pore salé                            | 40 97                           | 20 25     |
| Fer                                  | 65 56                           | 20 23     |
| Tissus                               | - 85 19                         | 59 33     |
| Bois de charpente per mètre cube     | 18 55                           | 4 41      |
| Planches et chevrons id              | 18 90                           | \$ 07     |

De quis la réduction opérée en 1838 par les Commissaires des Canaux de la Pensylanie, les péages des canaux de l'État de Pensylvanie dépassent peu ceux du cana Érié (voir page 255). Ils sont même moindres pour quelques articles, tels que la houille, que jusqu'à préeent il n'y a pas cu grand intérêt à mênager dans l'État de New-York, la pierre à chanx, le coton en laine. A l'égard des bois, sauf un surcroit d'un tiers sour le hois de charrente, il va presenue identile.

Les tarifs des autres graudes lignes amécicaines sont généralement plus hauts, faint , are le canal de la Clessepsele à l'Dibio, qu'exécute une compagnie placée par ses engagements financiers sous la dépendance à peu près absolue de l'État de Maryland, le tarif qui subsistait en 1835 échée celui du cama Erié de 50 ou même de 100 pour 100, après les 24 premiers kilom, de parcours pour lesquels la plupart des articles sont sommis à une surtaxe. Cependant pour la houille il est inférieur même à celui de la Pensylavine. Jusqu'à er que le canal de la Chesapsela à l'Dibi soit terminé, on doit ne considérer que comme provisoire le tarif qui y sert de base à la perception. La charte de la conupgaio lui abandonne sans réserve la libre fixation du tarif.

A l'égard du canal de Virgiuie, qui reliera de même le littoral à la vallée de l'Ohio, et qui, comme la ligne pensylvanienne, sera remplacé au œur des montagnes par un cliennin de fer, on ne peut meutionner encore que le maximum fixé par la législature. Ce maximum est supérieur au tarif du canal de la Chesapeake à l'Ohio pour les denrées; il als si inférieur pour le plàtre. Le canal est entrepris par une compagnie qui est sous la dépendance financière de l'État de Virginie et de la ville de fichmond.

Le canal d'Ohio, à cause de son étendue, peut être mis en parallèle avec les lignes qui unissent le littoral à l'Ouest. Il appartient à l'État d'Ohio. Le tarif qui yétait en vigueur en 1835, et qui paralt avoir été maintenu jusqu'à présent, est supérieur à celui du canal Érié et des canaux de l'État de Pensylvanie.

Nous avons réuni dans le tableau suivant quelques-unes des données, par kilom., des tarifs des canaux de la Pensylvanie, du caual Érié, du canal de la Chesapeake à l'Ohio, du canal d'Ohio et de celui qu'autorise la charte du canal de Virginie :

TARIES DES GRANDES LIGNES DES ÉTATS-UNIS.

|                                            |             | 1      | AME.       |    | CAN-                  | APR   | 411          | _             | 04 YH        | XAL<br>MADE |         |    | ANAL D | 'oaı  | 0.           |
|--------------------------------------------|-------------|--------|------------|----|-----------------------|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------|----|--------|-------|--------------|
| NATURE DES OBJETS.                         | CANAL SINE. | NAT TO | EA PENSIEN |    | 24 promiers<br>Miles. | Reste | da paecuera. | Const lateral | James Bloor. | Nationition | Keerth  |    | Miles. | Revis | du parcents. |
| Fumier, sable et gravier , per 1,000 kilog | 0 tr 01     | 7,0    | 6.015      | 04 | 010(1)                | 0 tr  | 010          | 0 fr          | 016 7        | 0 tr        | 008     | 92 | 014    | O tr  | 101          |
| Bouille id                                 | - 93        | 3.     | 017        | ٠  | 016                   |       | 016          | -             | 053          | -           | 622     |    | 018    | ŀ     | 01           |
| Farine id                                  | - 02        | 3 *    | 627        | ۰  | 063                   |       | 049          | -             | 082          | -           | 653     |    | 635    |       | 63           |
| Bié ,                                      | n 02        | 8 .    | 022        |    | 063                   | ŀ     | 049          |               | 082          | -           | 622     | -  | 033    | -     | 03           |
| Pore sale id                               | - 05        | 3 ,    | 657        | ۰  | 063                   | -     | 063          |               | 082          | -           | 622     |    | 053    | -     | 65           |
| Fer id                                     | H 60        | а,     | 675        | ٠  | 068                   | ŀ     | 049          |               | 068          | -           | 046     |    | 073    | -     | 63           |
| Tissus id                                  | . 00        | 6 -    | 688        |    | 146                   |       | 146          |               | 098          |             | 03\$    |    | 110    |       | 08           |
| Bois de charpente par mètre cube           | - 00        | 6 .    | 008        |    | 025                   |       | 012          |               | 010(1)       |             | 008 (4) |    | 018    |       | 01           |
| Planches et chevrons id                    | . 00        | 7 .    | 007        |    | 028                   |       | 014          | -             | 010(*)       |             | 905 (T) |    | 014    |       | 00           |

Il est utile de comparer aussi ces tarifs à ceux d'autres canaux d'un moindre développement, importants toutefois et qui appartiennent à des compagnies. Nous prendrous pour exemples : eeux du Schuylkill et de l'Union, pour lesquels la législature a donné aux compagnies toute latitude, sous la réserve que les dividendes ne dépasseraient pas pour l'un 25 pour 100, et pour l'autre 12 pour 100; le canal du Lehigh augnel a été imposée une limite supérieure de 0 fr. 16 c. par tonne et par kilom. ; et enfin les canaux à grande section du Raritan à la Delaware et de la Delaware à la Chesapeake, qui font partie d'une longue ligne de cabotage intérieur parallèle au littoral, et qui ne sont astreints de même qu'à des maxima élevés. Voici quels étaient en 1835, sur ces divers canaux, par kilom., les droits en vigueur pour les articles ei-dessus :

<sup>(</sup>i) Ces trois articles ue figurent pas sur le tarif du canal de la Chesapeake à l'Ohio. Nous avons indiqué ici le péage qui concerne la pierre à chaux , l'article le plus ménagé de tous , le poids du mêtre cube étant supposé de 4,620 kflog. (2) Le fumier, le sable et le gravier ne figurant pas sur le tarif légal du canal de Virginie, on a indiqué ici le peage

relatif su platre, qui est, daus ee tarif, le moins taxé de tous les articles.

<sup>(5)</sup> Par le motif énonce dans les deux notes préciséentes, le péare mentionné ici est celui qui concurne la pierce commune à bâtir, qui est extrémement favorisée dans le tarif du canal d'Ohio.

<sup>(4)</sup> Le tarif a pour base, le poids à raison de 0 tr 016 par tonne et par kllomètre. On arrive aux chiffres consignes dans le tableau en adoptaut le rapport admis entre les poids et les volumes sur les camux des États de New-York et de Pensylvanie, de 640 kilog., au mêtre eube de l'un et de l'autre article. Si l'on adoptait les rapports en usuge en France, de 819 kilog, au mêtre cube de hois de charpeute et de 614 kilog, au mêtre cube de hois de sciage, on trouverait, 0 fr. 9151, pour le premier article, o fr. 0098 pour le secoud.

<sup>(5)</sup> Le tarif a pour base le poids , à raison de 0 000 par tonne et par kilom. On a transformé le tarif d's; rès le ropport iudiqué dans la note précédente.

#### TARIFS DES LIGNES MOYENNES DES ÉTATS-UNIS.

| NATURE DES OBJETS.                         | CANAL<br>du<br>Schuylkill. | de<br>l'Union. | da<br>Lehigh (1), | du Boriton<br>à la Delaware. | de la Delavare<br>a la Chesspeaks. |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Fumier, sable et gravier, per 1,000 kilog. | 9 fr. 022                  | 0 fr. (929     | 0 fr. (655        | 0 fr. 037                    | 0 fr. 060 (t)<br>= 072             |
| Farine                                     | • 037                      | . 044          |                   | » 042                        | - 177                              |
| Ble id                                     | = 044<br>= 044             | - 031          | :                 | • 037<br>• 033               | • 186<br>• 187                     |
| Fer id                                     | . 051                      | * 022          | :                 | * 033                        | * 191                              |
| Tissusidid                                 | a 675                      | н 088          |                   | • 080 (4)                    | * 194(1)                           |
| Bois de charpente par mêtre cube.          | » 019 <sup>(c)</sup>       |                | - 033             | × 997                        | a · 055                            |
| Planches et chevrons id                    | - 018 (¢                   | a 020          | * 018             | • 021                        | * 020                              |

Les deux tableaux qui précèdent donnent une idée suffisamment exacte des conditions financières de la navigation en Amérique. En debox des deux catégories dont nous venons de citer des exemples, il n'y a en Amérique que des canaux très-petits, isolés, à qui des circonstances particulières permettent quelquefois d'user ace rigueur des droits qui leur sont conférés par leurs chartes. De là des péages fort déreés; mais ce ne sont, aux Étits-Unis, que de très-rares exceptions. La plupart des canaux américains constituent par eux-mêmes des lignes assez grandes, ou formant partie intégrante de quelque longue artère, ne peuvent produire de beaux revenus qu'u nu noyen de tarifs modérés.

Comme exemple d'un tarif excessif, nons pourrions citer le canal Middlesex ( $\rho_{oge}$  205). Le canal de la Delaware à la Chesapeake, qui d'ailleurs est plutôt une celtie ligne qu'une ligne moyenne, pourrait aussi être range d'ans la catégorie des canaux à tarif extréme. Mais sous ce rapport, le canal de Louisville à Portland est tout à fait extraordinaire. Placé au milieu du vaste réseau de la navigation

<sup>(1)</sup> Les chiffres indiques dans cette colonne sont des mazima que la compagnie a'est engagée à ne pas dépasser. Dans en engagement, deux articles seulement, ceux de la bouille et du bois de schage, ont été mentionnés, parce que seuls ils paraississien devoir donner lieu à un comperce acid.

<sup>(</sup>a) Le fumièr, le sable et le gravier ne figurent pas sur le tarif du emait de la Delaware à la Chesapeake. Nous avons indique ici le péage établi sur les brisques, qui, dans ce tarif, comme dans la plupart des autres, sont au nombre des articles les moins grevés.

<sup>(5)</sup> Loraque la bouille (ou anthracite) ne traverse pas le canal dans tout son développement, le péage est de 0º-025.
(4) On paye d'après le volume des caisses ou ballots, à raison de 0º-075 par mét, cub. et par kilom. (0º00,0005 par pi. cub.

et par mille). Si l'on assimile, comme c'est l'usage, la tonne à 40 pi, cub., on trouve le résultat consigné dans le tableau.

(3) On paye d'après le volume des caisses, à raison de 50 76 par mêt. cub. (3 cents par pi, emb.) pour tout le trajet de
22 kilom. En considérant 40 pi. cub. comme représentant uné soune, on arrive au résoluta consigné dans le tableau.

<sup>(6)</sup> La perception a pour hace le poids. Les bois de charpente et les planches et cherrons payrent 0.º 000 par tonne et par bitom. Pour a myrier sun chifficos dimigras dans le tablesu, no est partie des rapports admis avec casal entre les poids et le vectiones. D'après les rapports admis en France, ces droits detiendraient 0.º 02 pour le loci de charpente, et 0.º 018 pour le bois de designe. D'après les rapports admis en France, ces droits detiendraient 0.º 024 pour le loci de charpente, et 0.º 018 pour le bois de seigne. D'après exus de l'Étate d'ensprisance ils exercise de 0.º 0.018 not l'act l'autre.

1 fr. 18 c. par mètre carré.

Ces droits étaient énormes. Cependant, à la fin de 1886, la compagnie, qui avait en à subir des dépenses d'amélioration, usant de la faculté que lui accordait sa charte de disposer du tarif à son gré tant que ses revenus n'alteindraient pas 12 ; pour cent, l'augmenta de moité. Des lors les bateaux à vapeur ont payé, par tonne de contenance (Egal et par kilom, 0 fr. 80

Eu France, les tarifs américains paraitraient exagérés. Parmi les canaux français, il faut distinguer ceux qui étaient livrés au commerce en 1814, et ceux dont la construction fut reprise ou commencé en 1821 et 1822.

Parmi les canaux ouverts antérieurement à 1814, les principaux sont ceux du Midi, de Briare, du Loing, d'Orléans, du Centre et de Saint-Quentin.

Sur le canal du Midi et sur ses embranchements, ainsi que sur le canal de Beaucaire, le droit normal est , par tonne et par kilom. , de . . . . . . . . . . . . . . . 0 fr. 08

Mais des dispositions spéciales out réduit ce droit pour divers articles. Ainsi sur le canal da Midil (1) et sur se dépendance, la louis le pour la roite de Narhonne, la houille, lo calarton de bois, les bitunes, asphalle et pierres asphaltiques ne payent actuellement (1840) que.

20. Le chaux et pierres chaux, les cendres de tindae, le plate coui ou cur, se le trera propers à la poterie, les sarments, les souches, les fourrages, sont tarcé de nôme à.

21. apierre de tuille die dur-, un de Carassonane, non ouvrée (2).

22. La pierre de tuille tendre, ou de Beaucaire, non pourrée (2).

23. Le funier.

24. Le bais à rétaire.

Sur le canal de Briare qui date du règne de Louis XIII, le tarif est compliqué et élevé, on perçoit aujourd'hui ce qui suit, par tonne et par kilom. :

| Bié et farine                            |         |
|------------------------------------------|---------|
| Vins.                                    | <br>120 |
| Fers, épiceries, tabac, bois de teinture | <br>144 |
| Tissus et colon eu laine                 | <br>180 |

Sur les canaux du Loing et d'Orléans le tarif est plus compliqué et plus élevé encore que sur celui de Briare.

Sur le canal du Centre, qui appartient à l'État, les droits depuis 1836 sont beaucoup plus modérés que les précédents.

Il est vrai que sur le canal de Saint-Quentin, la perception a lieu d'après la contenance légale ou charge possible, ce qui équivanta une surtaxe, et qu'il y a un droit plus fort qu'ailleurs sur les bateaux vides (0 º · 005 par tonne de contenance et par kilom.).

Sur les canaux de 1821 et 1822, l'antié de mesure, d'après laquelle a lieu la perception, est : 1º le kilolitre identique avec le mètre cabe, pour les céréales, soit en grains, soit en farine, l'avoine et autres menus grains, le sel marin et autres substances du même genre; le viu, l'eau-de-vie, le vinaigre, le cidre, le poire, la bière; 2º le mètre cube pour le marbre, la pierre de taille, le plâtre, les tuiles, briques et ardoises, la chaax, la honille, la pierre imureuse, la marne, l'argile, le sable et gravier, les bois d'équarrissage et de sciage, le bois à brûler, les fagots et charbonnettes: 3º la troue pour les autres obiers.

(1) Pour convertir le tarif au volume en un tarif au poids, nous avons emprunté à un important ouvrage de M. Pillet-Will (Pérant et produit des conques, page 394) les chiffres suivants, qui sont admis sur la plupart des canaux français, comme exprimant le poids du mêtre cube ou follètire des diverses substances :

| Froment en grains                      | 750 k |
|----------------------------------------|-------|
| Farine de froment                      | 573   |
| Autres céréales, moyenne,              | 693   |
| Farine de seigle, d'orge, de mais      | 346   |
| Avoine et autres menus grains          | 430   |
| Son                                    | 283   |
| Legumes et fruits de toute espèce      | 740   |
| Sel marin et autres substances salines | .970  |
| Charbon de bois.                       | 220   |
| Vin                                    | 984 . |
| Vinaigre                               | 1,019 |
| Fanade-vie et lieneure                 | 91%   |

Le tableau suivant indique les droits, par kilom., sur les canaux que nous venons de nommer, pour les objets passés en revue à l'occasion des canaux américains :

TARIFS DES CANAUX FRANCAIS.

| NATURE DES OBJETS.                                                                                                                                                                               |       | da<br>idi.                                                     | te (1)                                                   |     | de<br>ntre.                         | "   | da<br>Quentin.                                              |     | MACK<br>de,<br>et 1822                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| Funity, asble et gravier par 1,000 kilog.  Boille. id.  Farine. id.  No. id.  Vin (4). id.  Fer. id.  For. id.  Boi de charponte (3) par solre cale.  Planches et charponte (10) par solre cale. | g år. | 02H (S<br>027<br>680<br>680<br>680<br>680<br>680<br>680<br>080 | 013<br>020 (3)<br>034<br>034<br>120<br>144<br>144<br>019 | 64. | 020<br>013<br>040<br>040<br>040<br> | 0 % | 010<br>020<br>020<br>020<br>020<br>020<br>020<br>008<br>006 | 0.0 | 010<br>048<br>087<br>067<br>061<br>020<br>088<br>040 |

| Biere et cidre                                    |      |     | <br>1,026 |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| Ciment                                            | ٠.   |     | <br>1,560 |
| Briques et tuiles 1,500 Ardoises 9,140            | ٠.   |     | <br>1,820 |
| Bois à brûler (moyenne)                           |      |     | <br>429   |
| Bois de charpente en grume ou equarri (movenne) . | ٠.   |     | <br>819   |
| Bois de sciage, merrain, planches, chevrons       | ٠.   |     | <br>614   |
| Bouiffe                                           |      |     | <br>250   |
| [ marbre                                          |      |     | <br>2,370 |
| Pierre à basir, pierre de taille                  | ٠.   |     | <br>2,025 |
| Pierre à băsir,                                   | à cl | aux | <br>1,620 |

(1) D'après le tableau annexe à la proposition présentée à la commission administrative des Cansux, par M. le comte Jaubert, en décembre 1859.

(2) Le chiffre indiqué iei concerne le fumier. Pour le plâtre, qui est un amendement fort neité dans le Languedoc, le droit est de 04: 027 (voir , page 429 , pour le sable et le gravier ).

(3) Sur les cansux de Briare et du Loing , le tarif est tellement combiné à l'égard de la houille , qu'il y a beaucoup de desavantage à charger les bateaux de manière à ce qu'ils aient un tirant d'eau de plus de 0",63; avec en tirant d'eau sur le canal de Briare le droit n'est que de 0 fr. 02 par tonne et par kilom ; il est de 0 fr. 045 avec un tirant d'eau double. Sur le canal du Loing la disproportion est plus forte encore. On a peine à concevoir que cette disposition defavorable aux bateaux à chargement complet n'ait pas été réformée encore.

(4) Nous avons substitué iei la vin au porc salé, parcé que les salaisona, qui jouent un grand rôle dans l'alimentation publique aux États-Unis, n'y figurent en France que dans un rang inférieur. Au contraire, les vins communs sont en France d'un usage assez général, même parmi les classes peu aisées. (3) Transporté en hateaux.

(6) Le droit établi sur le bois de charpente transporté en bateaux; est le droit de 0 \* 08 par tonne et par kilom., mais d y a beaucoup d'exceptions ; ainsi le mêtre cube de bois de sapin introduit par l'étang de Thau ne paye que 0 % 00%

(7) Le tarif est complexe à l'égard du bois de selage. Les 100 planches de sapin on de hêtre prises à Toufonse payent

Les droits précédents, à l'exception de ceux du canal du Centre et du canal de Saint-Quentin, sont unanimement regardés comme trop forts. Ils augmentent dans une proportion trop considérable le piris des marchandises communes qui composent la majeure partie du mouvement des canaux. En France les distances à franchir, sans tre aussi grandes qu'en Amérique, le sont cependant assez pour qu'un-tarif un peu élevé doive nécessairement entraver les relations commerciales et empécher les échanges entre le Nord et le Midi, échanges pourtant si naturels, puisque, dans ces deux divisions du sol français, le sol et l'industrie de l'homme créent des produits tout différents. Le tarif du roulage, auquel il est tout simple que l'on compare les autres moyens de transport, est chez nous la moitié à peine dec eq qu'il est en Amérique. Ainsi des tarifs que les Américains supporteraient sans se plaindre peuvent en France être réputés excessiés.

Au reste, une réduction est imminente à l'égard de tous les tarifs des canaux français. La compagnie du canal du Midi a pris l'engagement de réduire le sien d'un quart, à l'achèvement du canal latéral à la Garonne ; il y a lieu de croire que spontanément elle l'abaissera encore , notamment pour le sel et la fonte. La compagnie du canal de Briare paraît prête à souscrire à une forte diminution (1), et à modifier les règlements relatifs aux bateaux chargés de houille; les compagnies d'Orléans et du Loing ont manifesté aussi des dispositions à abaisser leurs tarifs. L'État est le maître de réviser quelques articles dn tarif du canal du Centre, tels que ceux relatifs aux grains et farines, qui restent encore exagérés. Quant au tarif des canaux de 1821 et 1822, il n'y a qu'une voix pour le condamner, et il n'a encore été mis en vigueur sur aucun point. Des négociations sont entamées depuis plusieurs années avec les compagnies qui fournirent des fonds en 1821 et 1822, et à qui l'on réserva alors des droits sur le produit de ces lignes. Les compagnies consentent, en principe, à un large dégrèvement. Ainsi on a parlé de réduire de moitié les droits originairement convenus. Cette idée, plausible au premier abord, soulève cependant quelques objections, parce que les tarifs de 1821-22 u'ont pas seulement le défaut d'être démesurés; ils v joigneut celui d'être mal gradués. Il v a des articles, tels que les tissus et les glaces et cristaux, pour lesquels un abaissement de 50 pour 100 n'est point nécessaire. Pour d'autres, et partieulièrement pour la houille et le coke, l'abaissement de 50 pour 100 ne suffirait pas. Au lieu de conserver entre les divers articles les proportions établies en 1821 et 1822, il convient de refondre complétement le tarif, et de partager les marchandises en catégories nouvelles au nombre de quatre ou cinq (2).

par hiom. 0 ° 046. Les 100 planches de sapin de Quillan, 0 ° 008. Les 100 planches de sapin, de chêne ou noyer, 0 ° 032. Les 100 planches de sapin prises a l'étang de l'Inau, 0 ° 02. On peut estimer que 100 planches équivalent à 1 mm. co ° 756 et péwent, celles de Toulours, 1,320 kilom, celles de Quillan, 1,320 kilom.

<sup>(4)</sup> De modité sur le fer, l'eau-de-vie, les liqueurs et boissons autres que le vin et le vinaigre, les épiceries, drogueries, faiences, cristaux, fourrages, marbres, cerresux, tuiles, la chaux, le ciment, le faumier, le sable et gravier; d'un tiers sur les térumes et les vines et vinaigres.

<sup>(2)</sup> Rien n'em, étherait de stipuler en outre une réduction d'un tiers ou de moitie pour tout parcours au delà de 130 ou 200 kilom., en faveur des chargements composés d'un seul article ou d'articles similairés.

Il ne faut cependant pas s'abuser sur l'influence des tarifs. Ce serait se tromper que de croire qu'un tarif très-bas suffit à rendre les canaux profitables au commerce, ou qu'un tarif un peu haut exclut nécessairement un mouvement actif. Le tarif du canal Érié qui, pour des articles importants, tels que les grains et farines, et surtout pour les tissus, épiceries et denrées coloniales, est passablement élevé, n'en a pas moins produit une révolution dans le Nord de l'Union, et il transporte, comme on l'a vu, en grandes masses, les produits qui sont le plus taxés. Les canaux anglais dont, comme nous le dirons tout à l'heure, les tarifs sont souvent extrêmes, n'en ont pas moins puissamment contribué à porter la prospérité de l'Augleterre au point qu'elle a atteint aujourd'bni, C'est que pour les canaux la question d'une bonne gestion passe avant celle de la quotité des tarifs. Il n'y a que des canaux bien administrés qui facilitent les transactions et procurent une véritable économie dans les transports, et il leur est donné de la procurer même sans que les droits de péage soient très-abaissés. Les canaux bien tenus sont les seuls où le service puisse s'opérer avec célérité et régularité. La célérité est une source d'épargnes plus féconde que ne saurait l'être un tarif réduit de quelques degrés de plus. Le temps est de l'argent, dit le proverbe britannique, et le commerce le sait bien. Un service rapide affranchit en effet le commerce de la maieure partie de divers frais qui sont proportionnels à la durée du voyage, tels que l'entretien et la moins value des bateaux , le salaire des bateliers et l'intérêt du capital représenté par la valeur des marchandises : frais qui ne sauraient être mis en parallèle avec un léger surcroît de droits de péage. La ponctualité des départs et des arrivées à heure fixe est aussi pour le commerce d'un prix inestimable. Malheureusement en France, sur les canaux qui dépendent de l'État, le transport s'opère avec une désespérante lenteur et la durée des voyages y est d'une incertitude extrême. Des trajets qui, en Amérique, n'exigeraient que quatre à cinq jours, absorbent, chez nous, un mois ou six semaines. Quand sur nos lignes navigables le transport présentera le donble avantage de la célérité et de la régularité, la navigation des canaux, à laquelle on n'a recours en France que pour des objets de peu de valeur, se substituera de toutes parts au roulage et même aux messageries, et donnera naissance à de vastes échanges entre les extrémités opposées du territoire. L'exemple de l'Angleterre et des États-Unis, et ce qui se passe en France sur le canal du Midi, en fournissent surabondamment la preuve. Il convient donc que, tout en poursuivant la révision des tarifs, on ne perde pas de vue, en Frauce, la question plus grave encore d'une bonne gestion des canaux; et, à l'égard des tarifs, il faut se dire que peu importeront au commerce, quant à présent, quelques centimes de plus ou de moins par myriamètre, si la navigation lui offre régulièrement une vitesse égale à celle du roulage accéléré, avec des prix qui, selon la nature des objets, ue soient que la moitié, le tiers, le quart ou même le cinquième de ceux du roulage ordinaire. Pour obtenir une diminution des tarifs qui réduisit le fret au delà de ces limites, il faudrait que l'État payât, à titre d'indemnité, des sommes considérables, qu'il serait plus sage et plus conforme aux principes d'une saine justice distributive de consacrer à doter de quelques canaux les fractions du territoire, bien nombreuses encore, qui demenrent privées de ces voies économiques de communication et à qui il tarde d'en avoir leur part.

En France, sur les rivières et les fleuves, déjà améliorés on non, il y a nn droit de navigation à l'égard duquel les marchandises sont partagées en deux, classes.

La première classe comprend : 1° les bois de toute espèce, autres que les bois étranges d'écheinsterie on de teinture, le charbon de bois ou de terre, le coke et la tourhe, les écorces et les tans ; 2° le fumier, les cendres et les engrais de toute sorte; 3° les marbres et granits bruts ou simplement dégrossis, les pierres ou moellons, les laves, les grès, les tuis, la marare et les cailloux ; 4° le plûtre, le sable, la chaux, le eiment, les briques, tuiles, carreaux et ardoises; 5° le minerai, le verre cassé, les terres de corre

La seconde classe comprend toutes les antres marchandises.

Le droit est, par tonne et par kilom. :

| à la descente,               |                         |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     |     |
|------------------------------|-------------------------|----------|----|----|----|----|----|---|----|------|---|---|--|---|----|-----|-----|
|                              | Pour la 1"              |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     |     |
|                              | 2-                      |          |    |    |    |    | ٠. |   |    |      |   |   |  |   |    | . , | 004 |
| à la remonte,                |                         |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   | ٠ |  |   |    |     |     |
| Sur la haute                 | Seine et ses a          | Macnts : |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     |     |
|                              | Pour la 1"              | classe,  | ie |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     | 002 |
|                              | 2°                      |          |    |    |    |    |    |   | ٠. |      |   |   |  |   |    |     | 006 |
| Sur tous les                 |                         |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     |     |
|                              | Pour la 1 <sup>re</sup> | classe,  | ie | ٠. |    |    |    |   |    | <br> |   |   |  |   |    |     | 002 |
|                              | 2°                      |          | ٠  | ٠. | ٠. | ٠. |    | ٠ |    |      | ٠ |   |  | ٠ | ·  | ,   | 005 |
| Les bois en train payent     |                         |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     |     |
| Sur la haute<br>Sur tous les | Scine                   |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   | ١. | . , | 000 |
| Sur tous les :               | autres fleuves          |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     | 001 |
|                              |                         |          |    |    |    |    |    |   |    |      |   |   |  |   |    |     |     |

On peut remarquer, à ce sujet, que la faveur faite au transport en train des bois est beaucoup plus facile à justifier sur les fleuves que sur les canaux.

Les droits de péage sur les canaux anglais sont plus forts que sur cenx des États-Linis et de la France. Les canaux de la Grande-Bretagne sont presque tous fort courts. Conformément à l'esprit de morcellement qui a domine jusqu'à présent de l'autre côté de la Manche, chaque ligne se compose souvent de plusieurs canaux placés à la suite l'un de l'autre, et la longueur totale de la ligne est ordinairement lornée, à cause du peu d'étendue du territoire britannique et surtout de sa forme resserrée qui permet d'atteindev tie, en partant d'un point quebonque de l'intérieur, le littoral vers lequel naturellement sin grand nombre de canaux ont dà se dirigier. Il est résulté de cet ensemble de circonstances que très-souvent le tarif a pu étre el desurchaque canal partiel, sans que la somme des péages perçus, même pour le parcours entier, changeat dans sune proportion excessive le prix des marchandises, de celles même qui , comme le charbon, n'ont au point de départ qu'une très-faible valeur. Dans des conditions parcilles, il devait se présenter beaucoup de cas où l'élévation du causer que peu de dommage au producteur ou au consominateur. Enfin les compagieis ne comprenieur pas encore le profit qu'il y aurait eu pour elles, dans bien desse au moins, à provoquer un mouvement commercial plus netif, en alfégeant les droits, et semblaient persuadées qu'en matière de taxes deux et deux font nécessairement quatre. De son côté le commerce, habitué jusque-là à payer le transport fort cher sur les routes à barrières, au lieu de marmuer coutre les préventions des compagnies des canaux, ne songesiq tu'à applaudir au rabais qu'elles lui offrient. Celles-ci donc out été poisà user et même à abuser de la latitude que leur laissaient les actes de concession par lesquels on ne leur a prescrit que des maxima d'elvés.

Voici un aperçu général des dispositions des tarifs réels des canaux anglals, tels qu'ils out été; jusqu'à ce que les chemins de fer, commençant à faire seutris urs quelques points aux compagnies des cauaux l'aignillon de la nécessité, préparassent uue réforme, et tels qu'ils sont en ce moment même aujourd'hui presupe partout, parce que les chemins de fer ne sont pas terminés encore, ou que le service des marchandises n'y est pas organisés :

Les produits sont parlagés en plusieurs classes, trois ou quatre au moins. Mais en faisant abstraction de faibles différences ou d'exceptions peu nombreuses, on peut ramener ordinairement ees clàsses à trois. La composition des classes est variable; cependant la première, celle des objets les plus ménagés, renferme le plus fréquemment la chaux, le charbou, la terre à briques, les briques, le sable et le gravier, les ougrais et amendements, les matériaux de chargement pour les routes, le minerai de fer; la deuxième se compose plus habituellement des matériaux de construction, tels que les bois et la pierre de taille, des fourrages, du fer forgé ou fondu, du bétail sur pied; la troisième embrasse les denrées alimentaires et les produits maunifacturés ou les matières premières des manufactures, telles que le coton, la laine et les bois de teinture.

| Dans cette hypothèse de trois classes, la première n'est presque jamais taxée à moins d'un demi-      | penny |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| par tonne anglaise (de t,016 kilog.) et par mille, ou , par tonno de t,000 kilog. et par kilom., à 0  | 6.032 |
| Plus ordinairement elle l'est deux fois plus, à                                                       | 061   |
| Quelquefois le droit va pour elle au triple, ou à                                                     | 097   |
| La 2º classe est taxée, dans quelques cas sculement, à un penny par tonne anglaise et par mille.      |       |
| ou, par tonne et par kilom , à                                                                        | 06\$  |
| Plus ordinairement elle l'est                                                                         | 129   |
| Quelquefois elle l'est                                                                                | 193   |
| La 3' classe est quelquefois tarifée à 2 pence par tonne anglaise et par mille, ou, par 1,000 ki-     |       |
| log, et par kilom., a                                                                                 | 129   |
| Plus habituellement elle l'est à                                                                      | 193   |
| Dans certains cas assez nombreux elle l'est à                                                         | 258   |
| Il est assez fréquent qu'il y ait un petit nombre d'articles soumis à ce dernier droit. Il n'est même |       |
| soiut sans exemple qu'on applique des droits plus forts.                                              |       |
| Les maxima fixés par le Parlement vont souvent jusqu'à                                                | 386   |

.

Pour faire connaître avec plus de détail les tarifs anglais, citons quelques exemples.

A la fin de 1839, les deux canaux écossais formant la ligue d'Edimbourg à Glascow, et non en concurrence alors avec les chemins de fer, avaient les tarifs suivants :

#### Canal de la Forth à la Clyde.

| CALL A CALL TO THE CALL THE CA |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Sable et gravier, moellon, pavés, briques et tuiles, minerai de fer (dans certains cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Of. | 033 |
| Houlife (dans le cas d'nn parcours de plus de 32 kilom.), fonte en gueuse (dans le cas d'un par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
| cours de pius de 34 kilom.), fumier (dans le cas d'un parcours de plus de 38 kilom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 032 |
| Bois de construction , granits et autres pierres de taille , terre à potier , sel , légumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 064 |
| Fer en barres, potasse, salaisons, ciment, drogueries et épiceries, produits chimiques, farine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| bière, viu, esprits, douves, coton brut et ouvré, laine brute et ouvrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 129 |
| Foute ouvrée, mécanismes, tissus de laine et de chauvre, sucre, graines, produits manufacturés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 161 |
| Bié, orge, haricots et pois, acajou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 226 |

# Canal de l'Union. 1' classe. Houille de rebut, ardoise, mineral de fer, tuiles (pour uu trajet de plus de 26 kilom.) » 032 2- Houille et charbon de bois (transportés à moins de 44 kilom.). Lerre, sable et gravier.

|    |   | craie, terre à potier, douves, fonte en gneuse, sel, cordes et cordsges                       | 06 |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3• | _ | Matériaux pour les roules, bois de construction, lattes, blé et autres grains; bière,         |    |
|    |   | poissou salé                                                                                  | 06 |
| ١. | - | Engrais, chaux et pierre à chaux ; paille, foin , potasse , divers produits chimiques,        |    |
|    |   | fonte mouiée, fils de fer, plomb en saumon et en tnyaux, quincafilerie, farine                | 09 |
| 5° | - | Epiceries et drogueries, fruits sees , laine et coton bruts, fer en barres et tnyaux de fonte | 12 |
| 3* |   | Faïence, tolles, tissus de laine et de coton, spiritueux, étaiu, beurre, fruits verts         | 12 |
| *  | _ | Volaities mufs plumes indigo sel ammonine tortnes                                             | 11 |

Mais il 7 a pour la plupart de elisses des maxima de perception qui ont pour effet de dinainer les droits lorsque les objets ont traversé le canal en entier ou à peu preis (a longueur est de 51 kilom.). Ces maxims sout leis qu'avec le parcours entier le pèage est, pur fonne et par kilom. : pour la seconde classe, de 0°-035; pour la troitième, de 0°-051 pour la quatrieme, de 0°-083; pour la cinquième, de 0°-105; pour la sixtème, de 0°-105; pour la seconde classe, de 0°-105; pour la sixtème, de 0°-105; pour la sixtème de

Au dolà d'un certain trajet il y a memo des réductions spéciales pour quelques artieles. Ainsi, quelle que soit la distance parcourue, la terre, le sable, les cailloux et le moellon ne payent jamais en tout, par tonne, plus de 0 ft. 6 gr.

Les matériaux destinés aux routes, quand ils composent seuls le chargement, ont même, pour leur trajet quel qu'il soit, par tonne, un maximum de 0 to 31.

Les fumiers, engrais el marnes, le foin, la paille et les légumes ne payent jamais au delà de 1 6-24. A l'égard de la chaux et de la pierre à chaux, le maximum, pour tout le parcours, est de même de 0 6-53. Pour un parcours de plus de 54 kilom., la houille et le charbon de bois ne payent plus qu'une très-faible taxe.

Voici maintenant les données principales du tarif de deux canaux, formant partie de la digne de Londres à Liverpool, à laquelle les chemins de fer font concurrence, celui da Grand Trunk (150 kilom.), et celui de Coventry (44 kilom.).

#### Canal du Grand Trunk.

|                | Pavés                                      | 12 |
|----------------|--------------------------------------------|----|
|                | Houitle, drèche                            | 8  |
|                | Ale, produits manufacturés de toute espèce | 1  |
| Les droits éta | icut auparavant comme il suit :            |    |
|                | Pavés                                      | 8  |
|                | Houille, drèche                            |    |
|                | Ale, produits manufacturés de toute espèce | 7  |

#### Canal de Coventry.

| Avant l'ouverture des chemins de fer, les produits manufacturés de toute |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Depuis lors, le droit est réduit à                                       | <br>. 061 |
| Le fer forgé ou fondu est taxé à                                         | <br>a 016 |

Le canal Calédonien forme par son tarif comme par l'échelle de ses proportions une exception remarquable au milieu des canaux anglais. On sait qu'il appartient à l'État. Le péage y est sans distinction de marchandises, par kilom. de parcours, tant sur le canal proprement dit, que sur les Jacs que joignent les tronçons du canal, de., 0º-016 (1).

Sur le continent européen, deux autres États, la Belgique et la Itoliande, comptent aussi de nombreux canaux. Les droits de péage y sont presque toujours modiques. Ces canaux, creusés depuis longtemps, appartiement aux provinces ou aux villes qui ordinairement ne cherchent pas à en tirer un gros revenu. Quelques-unus de ces canaux, d'exécution plus récente, appartiement à l'État. Tels sont, en Belgique, les canaux de Pommerœul à Antoing et de Charleroi à Bruxelles; et en Itoliande, ceux de Zederic ou de Goreum sur le Waltal à Vianens ur le Leck- et de Massérich à Bois-le-Duc.

Sur les canaux helges on hollandais l'assiette des droits de péage est autre qu'aux l'Estat-l'uis, en Augleterre on en France (2). Souvent les droits ont proportionnels non à la distance parcourue, mais au nombre des écluses traversées (sur les canaux des l'ays-Bas les écluses sont peu nombreuses), ou ils éfendent d'autres éléments én-ore. Puis liss ex-fejelment toatifé ou en partie sur le tonnage légal aou chargement possible des bateaux, quel que soit le chargement réel. On ne tient compte de celui-ci qu'en allégeant les droits sur le tonnage légal, en faveur des bateaux vides, ou qu'en ajouant aux droits sur le tonnage légal, qui sont alors perçui dans tous les cas, une tare additionnelle, proportionnelle au chargement effectif. Mais généralement les bateaux vides ont acquitter un droit plus fort que celui dont ils sont frappés dans les autres pays; et là où, comme autour des mines de charbon, le mouvement commercial, au lieu des orfepatrie galement dans les deux directions, ext presque tout entier câl, au lieu des orfepatrie galement dans les deux directions, ext presque tout entier

<sup>(4)</sup> La longueur totale de la ligne est de 95 kitom, dont 35 de canal proprement dit.

<sup>(2)</sup> Le régime du canal de Saint-Quentin a quelque analogie avec celui des canaux des Pays Bas, par l'assiette du droit sur le chargement possible et par la quotité du droit sur les bateaux vides.

dans un seul et même sens, beaucoup de bateaux reviennent à vide, il en résulte un surcroît notable de frais pour les produits voiturés dans le premier parcours.

Sur le canal de Bruxelles au Rupel, appartenant à la ville de Bruxelles, le droit est proportionnel au nombre des écluses traversées (il y en a cinq, 502 30 kilom) et dépend aniquement du tonnage légal des baleaux. En supposant le trajet entier, on trouve que ce tarif revient à ce qui suit, par tonne et par kilom.

t° Dans le cas où le chargement se composerait d'objets pesant plus de 800 kilog, par mètre

|   | ube ou tonnean de contenance ,                                                              |   |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   | Avec un chargement de la première classe, c'est-à-dire de fumler et immondices, terres, sa- |   |      |
| ł | les, pierres à diguer                                                                       |   | 0036 |
|   | Avee un chargement de la deuxième elasse, e'est-à-dire de briques, briquettes, carreaux,    |   |      |
| 1 | onnes, bois à brûler, marne, cendres, pavés, pierre brute, foln, cendres, os, canx de mer   |   | 0089 |
|   | Avec un chargement de la troislème classe, comprenant tous autres articles                  |   | 0178 |
|   | An retour à vide les mêmes bateanx payent                                                   | ъ | 0018 |
|   | 2º Dans le cas où la cargaison pèse moins de 800 kilog. par mêtre cube , le tarif est :     |   |      |
|   | Pour la première classe, comme ci-dessus, ou                                                |   | 0036 |
|   | Pour la deuxième                                                                            |   | 0072 |
|   | Pour la troisième                                                                           |   | 0107 |
|   | Au retour à vide                                                                            |   | 0036 |
|   |                                                                                             |   |      |

Quoique peu élevés, les droits de péage du canal de Bruxelles au Rupel dépassent cependant ceux des autres canaux appartenant aux localités.

Sur la canal de Pommercen là Antoing, il y a un premier droit proportionnel au tomage légal du bateau et exigé des bateaux vides comme des autres, et un antre proportionnel au thargement. La preception a lice, nou d'après le monbre de kilom, parcourus, mais pour le parcours entire dues certains cas, pour un demi-parcouru daes d'autres. Avec un parcour lunigrai, voici unel est le monistre total de droits; ex rounce et par licion, dequis l'arroit evait de 1831;

| A raison du tonnage du bateau.   |          | )  | 005# |
|----------------------------------|----------|----|------|
| A raison du chargement effectif. | #F-006\$ | 3. | 0237 |

Si donc le haisen revient à vide, ce qui est le plus habituel, le péage, par tonne de charbon tramportée et par hisem, monte réellement à Monte de l'avent de l'avent

| * Possible and death of man of automorphism   | tonnage 0fr.0036 )       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| I. Fumier, cendres de mer et antres engrais   | chargement 0018 } * 900- |
| 11. Pierres à diguer                          | tonnage 0024 }           |
| 11. Pierres a diguer                          | chargement 9073 } * 9097 |
| 111. Grès, pavés                              | tonnage = 0040 )         |
| III. Gres, paves                              | chargement o146 ) " D186 |
| 1V. Charbon, chanx, pierre de taille, marbre, | tonnage                  |
| common, comma, presso de tottie, materie, (   | chargement 0249          |
| V. Tous antres produits                       | tonnage                  |
| 1. Tous marcs products                        | chargement               |

Lors donc que le balean retrient à vide, re qui a lleu ordinairement, le péage, par tonne de charbon ri par kilom, revient à. . . . 06-0115 Mais foraque le partours n'est que partirl, le droit est plus fort par kilom. Les rharbons embarquise entre Charleroi et Arquennes, payent loidistintriement un droit total est de 3 fr. 669 par tenan partire de la respectation de la confession de la confessi

tonne, pour le traipri jusqu'à Bruxelles, quoique Arquennes soit presque à moitié rhemin. Il résulte de là que les charbons du bassin dit du Centre, qui arrivent au canal par les embranchements de Houdeng et de Marimont, payrul pour 48 kilom.comme s'ils en avaient parcouru 74.

Cependant, pour les objets indiqués ri-dessus sous les numéros I et Y, le droit est rigoureusement proportionnel au parcours.

Sur le canal de Zederic, le droit de navigation se paye d'après le tonnage légal du navire, qu'il soit chargé ou non, et d'après le nombre des écluses traversées (il y en a trois sur 36 kilom.). En supposant un parcours entier, il est, par tonne et par kilom.:

Pour la navigation de nuit il y a une surtaxe de moitié.

Ii y a, en outre, nu salaire de 2t centimes par pont, pour les gardes de pont.

Sur le canal de Bois-le-Dur à Maestricht ( 133 kilom.), le droit de navigation est proportionnel à la distance, et il est ainsi fixé, par tonne de contenance légale et par kilom.

el à la distance, et il est ainsi fixé, par tonne de contenance légale et par kilom. : 1° En amont, ou de Bois-le-Duc à Maestricht :

Il y a une réduction en faveur des navires qui font an service régulier et à tour de rôle. Elle est d'un tiers pour ceux qui transportent des marchandises et des personnes, et de moitié pour ceux qui n'out à bord que des marchandises.

La navigation de nuit supporte des droits doubles.

Le prix du fret devrait, sur les canaux de Pensylvanie, se rapprocher de celui du canal Érié, tel qu'il avait été originairement construit, et tel qu'il est encore ouvert au commerce (2). D'après le témoignage de M. Josiah White, qui a une grande expérience en cette matière, sur un canal de cette dimension, où les bateaux peuvent recevoir un chargement ordinaire de 50,000 à 55,000 kilog, le prix codatat pour l'entrepreneur des transports, est de 0° 024 par 1,000 kilog, et par kilom., en supposant qu'il ait un retour complet (3). Mais les trois transbordements qu'il faut ordere entre Philadelphie et l'utilsurg, quand on passe par le chemin de fer de Columbia, imposent

<sup>(1)</sup> Dans l'hypothèse du plus fort tonnage.

<sup>(2)</sup> Voir (page 244) le prix marchand du fret sur le canal Érié , ce qui comprend le bénéfice des commissionnaires,

<sup>(2)</sup> Nous supposons que M. White a vonte parter de la tonne anglaise de 1,016 kBog, et nou de la petite tonne de 907 kijog (2,000<sup>10</sup>. evoirdapoids), qui est sumise en Pensylvanie, et nous avons transformé ses indications en consequence.

des charges accessoires assez lourdes (1), en frais généraux et de manutention. Entre New-York et Buffalo une maison de commission ne débourse annuellement, pour magasinage et surveillance, que 5,000 doll. Entre Philadelphie et Pittsburg, les mêmes frais paraissent aller au quadruple.

En second lieu le transport sur des chemins de fer, tels que ceux de Columbia et du Portage, coûte beaucoup plus cher que sur les canaux (2).

Par tous ces motifs, on estime que le fret de Philadelphie à Pittsburg revient au même prix que s'il s'agissait d'un canal plus long de moitié en sus , c'est-à-dire de 900 à 950 kilom.

L'un des principaux commissionnaires de transports, pour diminuer les frais afférents au transbordement, a eu l'idée d'opérer le service au moyen de caisses où les marchandises sont enfermées, et qu'on sépare de leurs essieux, quand on quitte les chemins de fer, pour les embarquers sur les canaux. Mais il en résulte pour les bateaux un acroissement de charge qui doit balanter l'économie de manutation et de magnation et de magnation et de magnation et de magnation de la magnation de la magnation de la magnation et de magn

Au commencement de la campagne de 1838, le transport s'effectuait aux prix suivants, pour toute la distance entre Philadelphie et Pittsburg, par tonne, tous droits compris:

| Pour le trajet entier.          | Par kilom. |
|---------------------------------|------------|
| Farine 84 fr. 50                | Ofr. 133   |
| Grains                          | > 139      |
| Porc salé                       | · 203      |
| Fers et fonte                   | · 185      |
| Verrerie et laine               | » 230      |
| Tissus et objets de luxe 176 50 | <b>278</b> |

Mais ces prix étaient élevés. Ils dépassaient ceux des exercices précédents, quoique le tarif des droits de péage eût été abaissé. Il y a donc eu pendant le courant de la saison des réductions assez marquées. Ces réductions paraissent avoir été jusqu'à 25 pour 100 pour la merchandize, par exemple.

<sup>(2)</sup> A la métie époque, un des principaux commissionnaires de Palideéphie Indiquait comme pix. de roluter lisissan der béseidens contenable (l'inée prévije, un dellar par los Olives sovindopis, pour cent milles percourse une les routes à larrières, un demi-dollar pour le même trajel sur les chemins de far, un quart de doller sur les cassux, tous droits de barrières ou de peage comptié. Le partié équitation par nome et par klime, sont et.

| Routes à |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Chemins  | de | fe | Ŧ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Canana.  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |

M. Josish White indiquati comme prix codunt du fret, dans des circonstances favorables, péages déduits, 4° sur des chemins de fer d'un bon tracé, 2 cent- par tonne (que nous supposons de 1,046 kilog.) et par mille; 3° sur des cansaux semblables à caux de la Pensylvanie, 5/4 decent; or qui revien, par tonne et par kilom;

Ces renseignements de M. White étaient cootenus dans une lettre citée par M. Ayerigg dans un rapport de 1889, sur le canal de la Brancha Occidentala de la Susquehaman à l'Alleghany.

<sup>(4)</sup> Un des commissionnaires les plus expérimentés estimait, en 1889, que les frais des trois transbordements de Columbia, Bollidayaburg et Johnstown, reprécentairent avec les dépenses de l'agence, le loyer des magasins et tous autres accessoires, 14 %, 90° par toune (0º00-193) en 100 livres récidematifs.

Si, après avoir réduit les prix de 25 p. 100, on en retranche 1º les droits perques par l'État; 2º le prix coâtant du fet sur les canaux, qu'on ne peut porter, par tonne et par kilom., à moins de 0º 03 ° pour la farine, et de 0º 05 ° pour la merchandize, ce qui représente pour le premier article 13º 35°, et pour le second 22º 25° on trouve qu'il reste à l'entrepreneur, pour couvrir ess frais généraux, pour l'entretien de son matériel sur le chemin de fer, ainsi que pour son bhénflee:

Ce qui est extrèmement modéré, et même trop faible, pour que les prix de voiture ci-dessus, ainsi rédnits de 25 p. 100, poissent être présentés comme des prix normaux. Il est difficile que les prix de voiture, même en supposant qu'on ait des retours réguliers, descendent au-dessous du taux suivant :

des Canaux, les prix de voiture y étaient, toujours péage compris :

| Trojet cuite. | Par kilon. | 77 tile | 78 tile | 78 tile | 77 tile | 78 til

Le canal Érié, tel qu'il est aujourd'hui, a donc déjà un grand avantage sur l'artère pensylvanienne. Que sera-ce donc après son agrandissement?

Le voyage, entre Philadelphie et Pittsburg, s'effectue en dix jours au plus; quelques-uns des commissionnaires l'opèrent même en six, en se servant du chemin de fer de Lanoaster à Harrisburg.

Arant l'ouverture du canal de Pensylvanie, le roulage coûtait de 300 à 380 fr. par toune, entre Philadelphie et Pittsburg, et il exigeait beaucoup plus de temps. Le parcours était de 430 kilom. Ce prix, double au moins des prix actuels; et qui comprenait le droit de barrière sur les routes, revenait moyennement, par tonne et par kilom., à 0 ~ 73 ~.

Sur la ronte de Baltimore à Wheeling sur l'Ohio, où le roulage subsiste encore avec activité, il revenait à 0 % 48 %, par tonne et par kilom., en 1836 et 1837.

Des faits qui précédent on peut tirer des arguments puissants en faveur d'un canal continu de Philadelphia à Pitshurg, Jors même que ce canal auruit 200 kilom, de plus que la ligne actuelle. La seule objection que devrait soulever un canal de cette longeuer est celle du temps qui searit requis, Lant à cause du surreoit de discupe que pour franchir le nombre additionnel d'écluses, et cette objection a beaucoup de poids aux Etats-Unis, on le tomps est apprécié à une haute valeur. Nous verrous que ce projet de canal continu a reçu un commencement d'exéculon, latéralement à la Branche Occidentale de la Susquehannah et à l'Alleghany, et que l'allongement de parcours serait de moins de 200 kilom.

#### CHAPITRE IX.

#### Embranchements de la ligne de Philadelphie à Pittsburg

( hemin de fer de Westchester. - Étendue ; but de cette ligne.

Chemin de fer de Downingstown à Norristown.

Chemin de fer d'Oxford et de Cecit ou de Parkesburg à Port Deposit. - Particularité de son tracé

themin de fer de Strasburg;

Comita de fre de Louvette à Marrière, de Merrière y à Chambrebry, et benis de fre de comit de Fresdor en de-Combrebrugo Nillamporte ne l'Econome. — Eur pennière compuje a geornit de lesimin de Lascaria en debrude y l'experience de l'experience de l'experience de l'experience de Colombia. — Une autre a concernir benis de fre è le state de Colombretino de Britrière y Colombrebryg.— Sucception ac chamin de termis que per l'Esta la happe des Esta-t-lais en 1856.— Chemin de ler du comit de l'experience de l'experience de la value de Colombretino et le value de l'experience de l'experience de la value de la fresche de la value de l'experience de la value de la fresche de la value de l'experience de la value de la fresche de la value de la fresche de l'experience de la value de la fresche de la value de la fresche de l'experience de la value de la fresche de la value de la fresche de l'experience de la value de la fresche de la value de la fresche de l'experience de la value de la fresche de l'experience de la value de la fresche de l'experience de l'experience de la value de la fresche de l'experience de l'experience de l'experience de la value de la fresche de l'experience de l'experience de l'experience de l'experience de l'experience de la value de la fresche de l'experience de l'experie

Chemin de fer de Marietta.

Canalization da Codorus.

Conal projeté da Baretowa.

Nous ne mentionnerons pas ici sous le titre d'embranchéments les autres grandes divisions de la canalisation de l'État. Elles doivent être considérées comme formant des artères distinctes. Nous nous bornerons à passer en revue divers canaux ou chemins de fer qui sont venus successivement se rattacher à la ligne de Philadelphie à Pittsburg comme à un tron nourrièier.

#### Chemin de fer de Westchester.

C'est un petit chemin de fer qui quitte celui de Columbia, à Paoli, pour aller à la petite ville de Westhester, bâtie dans un vallon fertile, d'où il amène à Philadelphie des denrées pour l'approvisionnement de cette métropole.

Il est à une voie.

Sa longueur est de 14 : kilom.

ll a été établi, en 1832, par une compagnie. Le chemin de fer de Columbia était alors terminé jusqu'à Paoli.

#### Chemin de fer de Downingstown à Norristown.

Les Commissaires des Canaux, dans leur rapport sur l'exercico (1836, signalaient, entre autres cmbranchements commencés par des compagnies, le chemin de ler dirigé de Downingstown sur Norristown, dans la vallée du Schuylkill, qui ,s'missant là aux deux chemins de fer ouverts entre Philadelphie et cette ville, permettrait d'eviter, moyennant un détour, le plan incliné du Schuylkill. Sa longueur serait de 32 kilom.

#### Chemin de fer projeté d'Oxford et de Cecil, ou de Parkesburg à Pert Deposit.

En 1835, lorsque les spéculations surgissaient de toutes parts aux États-Únis, et que les entreprises de chemins de fer s'y multipliaient à l'envi, on avait songé à un embran-

chement du chemin de fer de Columbia partant de Parkesburg (à 72 kilom. de Philadelphie ), où est l'atelier de réparation des locomotives, et aboutissant sur la busquehannah, à Port Deposit, pour s'y unir à un chemin de fre viennt de Baltimore. Le chemin de fer fut autorisé par les législatures de Pensylvanie et de Maryland, Il reçut le nom d'une commune de la Pensylvanie et d'un couté du Maryland qu'il devait traverser. La compagnie s'organiss, mais l'ouvrage n'a pas été exécuté.

Ce chemin de fer aurait cela de particulier qu'il suivrait un faite très-deprimé entre le bassin de la Susquehannah et celui de la Delaware, et qu'au moins sur le sol de la Pensylvanie il n'exigerait aucun viadue, ni même aucun pontecau. Le terrain est tont nivelé et la pente maximum n'y serait que de 0°,0034 à 0°,0038 par mêtre. Sculement le chemin de ferde Columbia se dévelopmat au fond de la vallée de Chemin de ferde Columbia se divelopmat au fond de la vallée de Chemin de frede Columbia se dévelopmat au fond de la vallée de Chemin de frede Columbia se dévelopmat au fond de la vallée de Chemin de frede Columbia se dévelopmat au fond de la vallée de Chemin de frede columbia se dévelopmat au fond de la vallée de Chemin de frede columbia se developmat au fond de vallée de Chemin de frede columbia se developmat de la vallée de Chemin de frede columbia se developmat de la vallée de Chemin de frede columbia se developmat de la vallée de Chemin de la vallée de la vallée de Chemin de la vallée d

La longueur du chemin de fer de Parkesburg à Port Deposit serait de 48 ; kilom., dont 30 ;; kilom. en Pensylvanie et 18 ; kilom. dans le Maryland.

#### Chemin de fer de Strasburg.

Ce petit chemin de fer, mentionné par les Commissaires des Canaux daus leur rapport sur l'exercice 1836, a pour objet de lier au chemin de fer de Columbia la "tetite ville de Strasburg, située au sud de la ligne, un peu au delà du Mine Ridge. Son dévoloppement est de 8 kilom.

### Chemins de fer de Lancaster à Harrisburg , de Harrisburg à Chembersburg , et de Chambersburg à Williamsport.

Une compagnie a construit, de 1835 à 1837, un chemin de fer qui s'embranche sur celni de Columbia à Lancaster; il va rejoindre le canal laterià la Susquehannah à llarrisburg, capitale de l'État, c'est-à-dire à 45 ; kilom, en amont de Columbia.

Ce chemin longe de près l'ancienne route qui missait les deux villes. Sur la première moitié de son cours, c'est-à-dire entre Lancaster et Elisabelthown, et sur les treize derniers kilomètres, de Middletown à Harrisburg, il offre peu de difficultés. A Elisabelthown et un peu plus loin, au sud de Middletown, il rencontre deux faites qu'il a fallur gravir. La première de ces deur zampes est assex étendue et assez rude. Après avrip assés le Swatara à Middletown, le chemin de fer gagne Harrisburg en so tenant à droite du canal latéral à la Susquebannab, sur l'alluvion bien nivelée qui lorde le fieuve. Il déboncée ainsis sur la Susquebannab anns le secons q'aucum plan in-lief feuve. Il déboncée ainsi sur la Susquebannab anns le secons q'aucum plan in-lief.

Son développement est de 58 kilom.

Ge chemin do fer a porté un préjudice assez notable au Trésor de la Pensylvanie. Il se substitue à 65 ; kilom. de la ligne de Philadelphie à Pittsburg. La voic qu'il offre est préférée par lous les vorageurs qui se rendent au Gentre ou dans l'Ouest de l'État. D'après le surintendant des transports du chemin de fer de Columbia, pendant les sept déraires mois de la campagne de 1837, il n'y avist pluses que très-peu de vorgageurs entre Lincaster et Columbia, et l'Etat avait reçu pendant ces sept mois, pour cette portion du chemin, 63,000 fr. de moins que pendant l'époque correspondante de l'exercice précédent; ce qui, pour l'année entière, représenterait 109,315 fr. Il évaluait en outre à 53,333 fr. le tort que ce chemin de fer devait porter au canal latéral à la Susquehananh, de Columbia à llarisburg. Ainsi, suivant lui, d'après ce qui s'était passé en 1837, le chemin de fer de Lancaster à llarisburg devait enlever au Trésor annuellement une somme de 100,000 fr., et il ajoutait que lorsqu'il transportrait des marchandies, ce qui n'avait pas encore eu lieu, le chiffre de cette perte serait très-notablement aug-

Actuellement en effet non-seulement les voyageurs, mais même une certaine quantité d'objets pressés, quittent à Lancaster le chemin de Columbia, et vont en chemin de fer jusqu'à Harrisburg. Le trajet de Philadelphie à Harrisburg est ainsi de 160 kilom,, au lieu de 176 ; kilom. qu'il faut parcourir sur le chemin de fer et le canal quand on se dirige par Columbia. On n'abrége ainsi la distance que de 7 ; kilom., mais on gagne davantage sous le rapport du temps.

Il est probable que l'exécution et le succès de ce chemin de fer ont puissamment contribué à décider la législature à voter les fonds nécessaires pour que le chemin de fer de Columbia fût reconstruit sur un nouveau tracé à son extrémité occidentale, de manière à atteindre Columbia sans plan incliné.

Un second chemin de fer prolonge celni-ci, de l'autre côté de la Susquehannah, jusqu'à Chambersburg, en passant par Carlisle et Shippensburg.

Son développement est de 80 kilom. Il s'étend dans une région fertile, appelée la vallée de Cumberland, sous le nom de laquelle il arrive souvent qu'il soit désigné. Il a été récemment question de l'étendre jusqu'à Pittsburg, et l'État a fait étudier ce prolongement, ainsi que nous le dirons plus tard.

Les deux chemins de fer de Lancaster à Harrisburg et de Harrisburg à Chambersburg ont été exécutés par M. Milnor Roberts, jeune ingénieur, qui s'était distinguédans les travaux du chemin de fer du Portage.

Le chemin de fer de llarrisburg à Chambersburg a été compris pour 100,000 doll. dans la souscription imposée par l'État de Pensylvanie à la Banque des États-Unis au profit de diverses entreprises de communication (1).

<sup>(</sup>f) Une réconstance particulier à permis à l'Esta de Nouyfounie de comfinere à l'execution de poisseurs voice documentation, sous proposite time officeure de lambre. Es 2158, logice par la largue de l'actività de l'experiment de comprisité par la largue de l'actività de l'experiment de compression de l'actività de l'experiment de l'actività de l'experiment de l'actività de l'experiment per obtenir de la l'activitation de certification de certification de l'actività de l'experiment de l'actività de l'actività de l'experiment de l'actività de l'experiment de l'actività de l'experiment de l'actività de

En outre elle pris l'engagement de faire à l'État des avances convertibles en fonds publies, lorsqu'elle en serait requise, à des conditions avantageuses pour l'État, jusqu'à concurrence d'une somme de six millions de dollars, et des avances tem-

La ville de Chambersburg est située dans la vallée du Conococheague qui fait partie du bassin du Potomac, à une médiocre distance de ce fleuve. De tout temps il y a eu beaucoup de commerce dans la direction tracée par le Potomac, parce que, en partant de Baltimore, c'est le plus court passage du littoral au bassin du Mississipi (1). Bientôt cette ligne sera l'une des premières voies commerciales de l'Union; on y trouvera un canal et un chemiu de fer s'étendant l'un à côté de l'autre, du littoral à l'Ohio; l'un et l'autre sont depuis longtemps en construction. Il n'en fallait pas davantage pour donner naissance à un projet de chemin de fer allant de Chambersburg au Potomac, et complétant la jonction presque entièrement établie, entre le centre de la vallée du Potomac et celui de la vallée de la Susquehannah, par le chemin de Harrisburg à Chambersburg. Ce chemin de fer autorisé par la législation de Pensylvanie, sous le nom de chemin de fer du comté de Franklin (Franklin Railroad), recut un commencement d'exécution en 1836. Les terrassements et les ouvrages d'art furent à peu près achevés sur un espace de 8 kilom., à partir de Chambersburg. Il resta suspendu comme beaucoup d'autres travaux pendant la crise financière de 1837. On s'y est remis à l'œuvre. En 1839, la législature a voté en faveur de cette entreprise une somme de 100,000 det. (533,333 f.), Il doit se terminer sur le Potomac à Williamsport, où est l'embouchure du Conococheague.

#### Chemin de fer de Marietta.

C'est un petit embranchement distinct des ramifications déjà énumérées (page 339), qui doit rattacher au chemin de fer de Columbia la petite ville de Marietta, située à 5 kilom. plus haut, sur la même rive de la Susquehannah.

#### Canalisation du Codorus.

Le Codorus, petit afluent de droite de la Susquehannah, qui s'y décharge au milieu de l'intervalle de Columbia à Portsmouth ou Middletown, passe par York, ville principale du comté du même nom. On l'a rendu navigable d'York à la Susquehannah, sur un espace de 18 ; kilom., par des barrages accompagnés d'écluses et de courtes dérivations.

| Clemin de fre de Williamsport à Elmin | \$00,000 |
| Natiquión de la Monougaleis, en deux repletes et sons conditions | \$00,000 |
| Clemin de fre da ta vallee de Camberabard (de Barriadorg à Chamberslorg) | \$100,000 |
| Clemin de fre da Warren a Fina Gerce | \$00,000 |
| Burnerie Foutack à Barrières | \$5,000 |
| Burnerie Foutack à Barrières | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$10,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce | \$5,000 |
| Clemin de fre de Warren a Fina Gerce |

Total. . . . . . 673,000 doll.

(Article 13 de la charte de la Banque des États-Unis , en date du 18 février 1836.)

(1) C'est par ec moilí qu'on a tracé par là la Route Nationale.

#### Canal projeté du Baystown.

Il est question de donner à la Juniata canalisée un embranchement nitie au pays de fécond pour le Trésor. Le l'apscione, affuent de droite de la Juniata; qui s'unit à le de la mon deux kilom, en aval de lluntington, traverse les deux comtés de lluntington et de Bedford, riches en gisements de miuerais de fer et de charbon bitumineux. Sur un intervalle de 48 kilom., depini les forges 'Illopewell, situées à l'embouchure de l'Vellow Creek, jusqu'au Trough Creek, le Raystown baigne par sa rive droite le péed d'une côte appelée Broad Top Jounnains, qui appartient à la formation houillère. L'embouchure du Trough Creek étaut à 93 kilom. de la Juniata, il en résulte que, pour frir un débouché à cette région charbonnière, il faudrait une ligne de 57 kilom. La peute à racheter serait de 81°, 20. Pour établir une navigation en lit de rivière, il faudrait treut-crios barrages.

Comme l'opinion publique paraît unanime en Pensylvanie en faveur de l'édablissemeut d'embranchements propres à amener aus grandes lignes déjà construites des produits d'un fort tonnage, tels que des bois, des charbons, des minerais ou du fer, tout porte à croire qu'aussitôt que la erise financière qui sévit encore aux États-Unis, sera passée, la canalisation de Raystown sera votée par la kégàsture.

#### CHAPITRE X.

#### Ligne navigable de Philadelphie à la Susquehannah 1" partie. — canal du Schuylkill.

Appray historique no le lique contrar Joseph en 1815. — Nistançe da projet d'un entel entre Philodolphie et la Souque humanh i trete pe le Schwydill, l'e Tudochecte et le Sustanzi sans au treven de l'Interna qui sepere la bisolobe human de la hair de Champache, preférence en forme de la première derrichen. — Lair des 99 metabre 1974 et d'un vil 1979. — Projet primitat due compagnier, alimentation d'eun des la ville de l'altrichiquèse. — Premiere 1974 et de restre sans resulta. — Loi du 20 sevi 21 stot qui releve les compagnies de la dechencie. — Loi du 1 et du 17 mille 1006 et du 21 mass 1974, Accordant des consurgiments aux compagnies. — Entre des consecutions d'experiments aux compagnies. — Contrar de consecution d'experiment de 1815. — L'entreprése est aupendue par la gerrer; les deux compagnies sont reconstituires department en 1812.

Carel de Suy-Jill. Se bragueur prete rerbette —Sen millie; nombre et érabus des derivations and des laises en identives, diamentales au dévisétation products du évalueur personnement et les des terrates que restrain du évalueur personnement et les des terrates; rerentaires, mouvement commercial. —Biodére financière; capital; empreud; objecteur de dévieur. — Empreuge de carel pour le reroit évalueur du des écolet. — Empreuge capital personnement et les des terrates; capital empreud; capital modifient — Biodenses spets table. — Tamberby que de carel pour le territé entre de dévieur de dévieur de dévieur de déministration; capital est de centre de la commercial de dévine de dévieur de des dévieurs de dévieur de des dévieurs de des dévieurs de des dévieurs de des dévieurs de de dévieur de des dévieurs de la commercial de la dévieur de des dévieurs de la commercial de dévieurs de la commercial de des devieurs de la commercial de des dévieurs de la commercial de des devieurs de la commercial de devieur de la commercial de la commercial de devieur de la commercial de la

Description d'une delute en bois et en pierre sèche ou écluse miste (composite lock).

Description d'une écluse à peser.

Quelques aunées après la déclaration de l'Indépendance, l'État de Pensylvanie s'ocque de rattacher Philadelphie, a smétropole, au centre du bassin de la Susquebannah, en debors duquel malheureusement élle se trouvait. Le Schuylkill, qui se jette, à Philadelphie, dans la belaware, et dour l'un des affinents de droite, le Tuplehocken, se rapproche beaucoup de la Susquebannah et particulièrement d'un de ses affinents de gauche, le Swatara, indiquait la direction que devait naturellement suivre cette joncion, si l'on volutia qu'elle et fite au au travers de l'Etat sans sorti de ses limites. Il eti été beaucoup plus facile, sans doute, de lier Philadelphie à la Susquebannah par un cand creusé dans l'ilisse palati et effilié qui Segare la baie de Delaware de celle de Chesapeake; mais le canal ouvert entre les deux bies se fût développé tout entier lors du sol de la Pensylvanie, dans le petit État de Delaware. D'ailleurs, pour qu'un canal de la baie de Delaware à la baie de Chesapeake et rattaché Philadelphie à la vallée de la Susquebannah, il eté fallu que les bateaux de la Susquebannah pussent

hannah, et c'est ce que le régime de la basse Susquehannah rendait absolument impraticable. On adopta donc le tracé du Schuylkill, du Tulpehocken et du Swatara.

Le 29 septembre 1791, un acte de la législature autorisa une compagnie à établir une ligne navigable du Schuylkill à la Susquehannah, par le Tulpehocken et le Swatara et son affluent le Quittapahilla. Le 10 avril suivant, une autre compagnie fut autorisée à améliorer le Schuylkill, en amont de Philadelphie, et à ouvrir, entre la Delaware et lui, une coupure située à peu de distance du confluent des deux rivières. Comme les ressources du pays étaient alors extrêmement bornées, chacune des deux entreprises était conçue sur une modeste échelle. La compagnie du canal du Schuylkill à la Susquehannah voulait borner la sienne à un canal d'environ 8 kilom., entre les sources du Tulpehocken et celles de Quittapahilla. Elle eût en outre perfectionné ces deux cours d'eau et le Swatara sur divers points. On aurait ainsi obtenu une navigation passable entre Reading , ville importante de l'intérieur , située au confluent du Tulpehocken et du Schuylkill, et Middletown où le Swatara se jette dans la Susquehannah. De même la compagnie de la canalisation du Schuylkill n'eût pas poussé ses travaux plus haut que Norristown, qui est à 26 kilom, de Philadelphie, Le régime du Schuylkill entre Norristown et l'embouchure du Tulpehocken, sur un intervalle d'environ 72 kilom., tout imparfait qu'il était, semblait alors suffisant pour les besoins du commerce. Cette même compagnie était aussi autorisée à conduire à Philadelphie l'eau potable dont cette ville était dépourvue et que le Schuylkill cût fournie. C'était même à cette fin principalement qu'elle recevait la mission d'ouvrir une dérivation dans la plaine qui sépare le Schuylkill de la Delaware, un peu au-dessus de leur réunion et au travers de Philadelphie. La ville était alors tout entière le long de la Delaware dont l'eau est saumâtre, et à 2 kilom, du Schuvlkill.

Les deux compagnies se mirent à l'œuvre, et dépensèrent des sommes assez fortes, en égard aux cajunux disponibles alors dans le pays. Le 17 avril 1795, une nouvelle loi les autorisa à organiser de concert une loterie dont les bénéfices devaient étre partagés entre elles dans une proportion déterminée. Tant que la loterie a subsisté aux Etats-Unis, c'est un mode d'encouragement que les divers Etats ont plusieurs fois mis en usage en faveur des compagnies de Travaux Publics. Le bénéfice que les deux compagnies recevaient la faculté de se procurer ainsi était limité à 2,133,000 fr., dout 1,422,000 fr. pour la compagnie du Schuylkill à la Susquehannah, et 711,000 fr. pour la compagnie du Schuylkill.

Faute de fonds et aussi faute d'hommes de l'art habiles à tirer le meilleur parti possible d'une sonnne limitée, les deux compagnies se trouvérent bientôt dans l'impossibilité de continuer. Le délai de dix aus, qui leur avait été assigné, était expiré pour l'une et allait expirer pour l'autre, lorsque, le 23 avril 1802, une loi les releva de la déchéance.

Le 1<sup>ee</sup> mars 1806, la législature autorisa le Gouverneur à souscrire pour 400 actions de 2,133 fr. chacuneou pour une somme totale de 853,000 fr. au canal du Schuylkill à la Susquehannah. Il était cependant entendu que la compagnie payerait à l'Etat l'intérét à 6 pour 100 de cette somme, au moins jusqu'à l'achèvement des trayaux. La même loi simplifiait les formalités d'expropriation et accordait un nouveau terme de quatorze ans à la compagnie.

Le 17 mars 1806, pareil acte fut passé en faveur de la compagnie du Schuylkill à la Delaware, sauf cependant l'importante clause de la souscription.

Le 4 mars 1807, la l'égislature éleva à 1,600,000 fr. la souscription de 833,000 fr., ne faveur de la compagnie du canal du Schuylkill à la Sunquénannal. Mais cette somme ne devait être comptée qu'après l'achèrement du canal. Ainsi c'était plutôt une garantie des dettes que la compagnie pourrait contractor qu'une souscription vériable. Le même acte l'autorisait à établir une loterie pour son compte, indépendamment de la compagnie du Schuylkill à la Delaware, jusqu'à concurrence de la somme qui lui avait été allouée sur la loterie des 2,133,000 fr. la lyindait en outre divers avantages de détail, et, par exemple, il ordonnait an jury d'expropriation d'avoir égard à la plus value.

Lorsque M. Gallatin rédigea son rapport en 1808, la compagnie de la Delaware au Schuylkill avait renoncé à son entreprise, après y avoir consacré 1,100,000 fr. environ. Elle avait crensé aux abords de Philadelphie, sur un espace de 4,800 mètres, quelques biefs dont le plus voisin de la ville sert maintenant de lit au chemin de fer de Columbia : elle en avait fait autant du côté de Norristown. L'autre compagnie avait ouvert un canal de 5,000 mètres environ au point de partage, avec cinq écluses en briques; elle y avait élevé sept ou huit ponts maçonnés assez beaux, trop beaux même. Elle y avait joint quelques kilomètres de canal, au-dessous du bief de partage, dans la vallée du Tulpehocken. Mais elle avait dû aussi suspendre ses travaux après avoir dépensé plus d'un million. M. Gallatin exprimait l'avis qu'il eût mieux valu s'occuper d'un canal latéral à la Susquehannah, depuis Columbia jusqu'à la Chesapeake, et d'un canal entre les deux baios de Chesapeake et de Delaware. Cette opinion était parfaitement fondée pour un homme tel que M. Gallatin, qui se plaçait au point de vue de l'intérêt général de l'Union américaine; mais elle ne pouvait être admise, en ce qui concernait le canal latéral à la Susquehannah, par les habitants de Philadelphie, et à l'égard du canal entre les deux baies, par les citovens de la Pensylvanie en masse, parce que ce caual eût été tout entier en dehors de l'État.

L'ouvrage étant interrompu, le 2 avril 1811, une nouvelle loi reconstitua les deux compagnies et les fondit en une seule sous le nom de compagnie de l'Union. Le but assigné à l'association nouvelle était d'établir une ligne navigable de Philadelphie à la Susquehannah par le Schuylkill, le Tulpchocken et le Swatara, en y joignant, s'a le le jugeait hon, une coupure, à Philadelphie, entre la Delaware et le Schuylkill. On lui concédait aussi la faculté de conduire de l'eun à Philadelphie et dans les fautours, pour les usages domestiques, et de construire des bassins pour les navires à Philadelphie. Les principaux intéressés des deux compagnies avaient sollicité eux-mêmes cette nouvelle organisation. Les deux précédentes compagnies a hayat par luire partique três-imparfaitement du privilége de loterie qui leurlyèrait été donné, la compagnie unie reçut l'autorisation de se procurer par ce moyen une somme de 1,813,900 fr., avec des elauses d'exécution plus favorables. L'article deraire de sé charte hi a ecor-

dait la faculté de prolonger ses ouvrages jusqu'au lac Erié; ce qui était à la fois une réminiscence de ce qu'on avait appelé les réves patriotiques de Franklin et de Morris, et un témoignage de l'attention que prétaient alors les principaux États du Nord aux délibérations de la l'églature de l'État de New-York, relativement à un canal tracé de New-York au réseau des crands lace.

La guerre qui échata le 18 juin 1812 vint arrêter toutes les entreprises. Si elle fut honorable pour le caractère américain et pour la marine de l'Union, elle fut ruineuse pour le commerce et l'industrie. Elle précipita le pays dans l'abline de la banquerouto, et ce ne fut que quelque temps après la signature du traité de Gand qu'il fut possible de songer de nouveau à ercuser des canaux. Cependant elle avait enseigné aux Américains qu'il leur fallait, entre les points importants du littoral, d'autres moyens de communication que la voie de mer, et avait ainsi démontrét l'utilité des lignes de navigation intérieure. Dès le 8 mars 1815, la législature de Pensylvanie sépara de nouveau les deux entreprises de la canalisation du Schuplkill et du canal du Schuplkill à la Susquehannah. Ce dernier garda le nom de canal de l'Union. Des deux côtés on ne tarda que peu à commencer les travaux, et cette fois c'était pour ne s'arrêter qu'après voir tout terminé.

#### Canal du Schuylkill.

Le canal du Schuylkill, considéré comme ouvrâge d'art, n'offre qu'un médiore intrêté. C'est une navigation tantôt en lit de rivière, tantôt en dérivation, qui n'a exigé aucuue grande construction, mais il est remarquable au plus haut dégré par les services qu'il a rendus, par l'essor qu'il, a imprimé à l'exploitation d'un magnifique giscener d'anthractie, dont la valeur, gionrée à l'époque ob l'on entreperi le eanal (1), est illéralement devenue immense, et dont l'exploitation a opéré une révolution dans l'économie domestique des États du littoral. Il l'est aussi par les bénéfices qu'il procure à ses actionnaires.

En vertu de l'acte de concession, la compagnie était autorisée à pousser son canàliques un point où b'Illi Creek es jette dans le Schujkill, et ol depuis lors à était la petite ville de Port Carhon. C'est en effet là qu'il se termine. Il y arrive par 27 tronçons de canax qui séparent des biefs en lit de rivière. La longueur totale des déviations et de 101 kilom, celle des biefs en lit de rivière est de 78 kilom; ce qu'il onne un développement total de 174 kilom. Il offre une pente de 180°,05 on de 1°,07 par kilom. en moyenne.

Les dérivations ont 12",20 de large à la ligne d'eau, 8",54 au plafond, et 1",22 de profondeur d'eau.

Chaque bief en lit de rivière est accompagne d'un barrage. Ces barrages sont trèsmultipliés dans la partie supérieur de la rivière; on en compte en tout 34. Ils sont en cadres de charpeute remplis de pierre perdue.

<sup>(4)</sup> Même en 1820, chaq ans sprés la dernière concession du canal du Schuylkill, la consommation d'anthracite n'était que de 500 à 100 tonnes. Aujourd'hui il arrive sur le marché de Philadelphie plus de miliers de tonnes qu'il n'y en arrivalt alors d'unités.

Le nombre des écluses (1) est de 119, savoir :

| Ecluses de chute                              |             |        |          | 93  |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----|
| Écluses de garde                              |             |        |          | 23  |
| Ecluses de sortie qui communiquent, soit avec | le canal de | l'Unic | on, soit |     |
| avec des bassins spéciaux à Mount Carbon.     |             |        |          | 3   |
|                                               | Torst.      |        |          | 119 |

Le développement moyen correspondant à une écluse (de chinte ) est donc de 1,880°. La dernière écluse en descendant est à Fair Mount, près de Philadelphie. Elle sé-

pare la partie du Schnylkill où la marée se fait sentir de celle où la marée ne parvient pas, et la navigation maritime de la navigation fluviale.

A l'origine, par mesure d'économie, on avait construit la plupart de ces écluses en pierre sèche, avec revêtement intérieur en hois, dans le système connu aux États-Unis sous le nom d'écluse mixte (composite lock). La compagnie étant devenue riche, toutes les écluses, qui ont été rebâties, l'ont été en pierres de taille. En oitre, commo sus le dirons tout à l'houre, on les a doublées à lo a se tronxient plusieurs écluses successives entre doux biefs, et même sur plusieurs autres points. Le rapport du 4 janvier 1837 portàit à 45 le nombre de ces écluses jumelles. Cenx du 1<sup>ra</sup> janvier 1838 et du 1<sup>ra</sup> janvier 1839 en signalaient au moins quatre de plus.

Commencé en 1817, le canal du Schnyklill fut terminé jusqu'à Mount Carlon, en 1825, et jusqu'à Mulli Creck, qui est à 4 kilon, plas loin, en 1826. Dès 1827, il donna un revenu brut de 226,047 fr. La quantité d'anthracite transportée était alors de 31,862 tonnes. Dix ans aprèsi il recevait 33,063 tonnes à l'anthracite, et 134,421 tonnes d'antres objets à la descente, sans compter 70,934 tonnes à la remonte; ce qui représente un mouvement total de 738,338 tonnes. Le revenu brut était de 3,089,718 fr. Les actionaniers revoivent depuis plusieurs aunése des dividendes de 20 à 25 pour cent. En outre, le revenu de la compagnis sert à payer l'intéet d'emprunts considérables qu'il avait fallu contracter. La loi du 1º février 1821 a presert) pour , les dividence le maximum de 23 pour cent. La loi de concession du 8 mars 1815 avait imposé celui de 15 pour cent.

Les souscriptions réunies à l'origine ou durant la construction , jusqu'au 1" janvier 1826 s'étevrant à 2,534,905 fr.; c'étnit dix fois plus que cqui était requis jour que la compagnie fit constituée. C'était expendant beancoup moins qu'il ne fallait pour conduire l'entreprise à on terme. La compagnie, qui éstait astriche par la loi de concession et par des actes subséquents à mener parallèlement les travaux entre Philadelphie et Reading, et caure Reading et le Mill Crect, et qui opérait à une époque of l'or était per familiarisé en Amérique avec l'établissement de vastes communications, eut épuisé ses ressources quand son canal flut à moité fait, et avant qu'il ne filt ouvert au commerce sor un seul point. Mais l'attention philaique s'était dirigée alors

<sup>(4)</sup> Dans les chapitres précédents, au sujet des camers des États de New-York et de Penaylvanie et d'autres comtréer, les nombres indiqués pour les éclases sont eeux des éclases de chute seules.

vers les belles mines d'anthracite que le canal devait atteindre. La compagnie eut donc du crédit. Le célèbre banquier de Philadelphie, Étienne Girard, qui avait amassé, par son industrie, une des fortunes les plus considérables des temps molernes, fut l'un des hommes qui sentirent le mieux quel était l'avenir réservéà la compagnie, et il lui avança de fortes sommes. En 1826, le canal fut terminé. La compagnie avait déboursé, abstraction faite des intérêtés desse emprunts 9,9483,000 fr., savoir :

| Terrains                                                             | 338,165 Ir.   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Indemnités pour des propriétés exposées à être submergées            | 211,745       |
| Travaux et frais généraux                                            | 9,093,090     |
| TOTAL                                                                | 9,643,000 **  |
| Elle avait en outre payé pour intérêts                               | 431,500       |
| Ce qui portait le total de ses déboursés à                           | 10,074,500 %  |
| C'est par kilom., déduction faite des intéréts,                      | 55,420        |
| La totalité des emprunts de la compagnie s'élevait alors à           | 4,497,450 fr. |
| Elle avait en outre reçu :                                           |               |
| Péage                                                                |               |
| Loyer des chutes d'eau                                               |               |
| Intérêts de fonds                                                    |               |
| Primes sur les emprauts                                              | 375,513       |
| Ventes de terrains 4,763                                             |               |
| Renonciation en faveur de la ville de Philadelphie des droits        |               |
| de la compagnie à la chute d'eau de Fair Mount                       |               |
| Ce qui, ajouté aux souscriptions fournies par les actionnaires,      | 5,534,905     |
| portait l'actif total que la compagnie avait eu à sa disposition , à | 10,407,900 4. |

Cette somme était dépensée en totalité le 1er janvier 1826, sauf 333,420 fr. Mais la compagnie n'était pas encore au terme de ses déboursés. Peu après l'ouverture du canal, il a fallu reconstruire quelques barrages et quelques écluses. Une partie des dérivations, et surtout une de 9 kilom., voisine de Reading et portant le nom de cette ville (Reading Canat), avaient été pratiquées dans un calcaire caverneux, qui constitue principalement le sol du fertile sillon des Alleghanys, bordé à l'est par le Blue Ridge et qu'on nomme la Vallée par excellence. Dans cette dérivation de Reading, l'eau était aussitôt engloutie. Il a fallu aviser à la rendre étanche. Après avoir essayé d'un plancheyage dispendieux qui n'eut pas un plein succès, on a pris enfin le parti de la supprimer et de la remplacer par une série de dérivations moindres et de biefs en lit de rivière, ce qui n'a été terminé qu'en 1833. Le planchevage a dû être employé anssi sur plusieurs points de deux autres dérivations dont l'une, la plus longue de toutes, appelée canal Girard, a 34 kilom., et l'autre, le canal Duncan, 4 ; kiloin. Le commerce étant devenu très-actif à partir du point le plus élevé du canal, puisque c'est là que sont les mines, il a fallu, pour garantir l'alimentation dans la partie supérieure de la vallée du Schuylkill, y construire des réservoirs. L'activité du commerce ayant augmenté encore, on a jugé nécessaire de doubler les écluses, au moins daus tous les cas où il s'en trouvait plus d'une entre deux biefs, afin d'économiser le temps. Il y a sinsi une file d'écluses pour les bateaux qui descendent, et une autre pour la remonte. Il a été nécessaire de construire divers bâtiments de service, et de multiplier les écluses de pesage oûse constate le chargement. Enfin, pour avoir la libre disposition de l'eau du schuylkill ou de ses affluents, on s'est trouvé dans l'obligation d'acquérir divers moulins et autres propriétés. Toutes ces améliorations out été effectnées au moyen d'emprunts.

La somme totale des emprunts contractés par la compagnie s'élevait, au 1er janvier 1836, à 8,099,760 fr., savoir :

|           |     |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |     |    |     |   |    |   |    |    |    |   |     |   |   | ıtė |   |    |   |   |     |    |    |     |     |    |    |    |   |  |
|-----------|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|----|---|----|-----|----|-----|---|----|---|----|----|----|---|-----|---|---|-----|---|----|---|---|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|---|--|
| 237,900 D |     |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |     |    |     |   |    |   |    |    |    |   |     |   |   |     |   |    |   |   |     |    |    |     |     |    |    |    |   |  |
| 533,330   |     |  |  | è |  |  |  |  |  |   |   |   | ċ |   | Hē | u | ac | e f | ne | nêr | 8 | la | c | re | a  | 00 | H | , 1 | F | 6 | à   | , | 5, | 6 | 2 | 185 | 1  | et | , 1 | ts, | uu | pp | Εn |   |  |
| 528,530   | 4,  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |     |    |     |   |    |   |    | 0. | 10 |   | p.  | 5 | à | , i | r | 11 | u | e | rie | 16 | 05 | p   | ts  | uo | pe | Ea | 1 |  |
| 300,000   | - 1 |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |     |    |     |   |    |   |    |    |    | , | ٠.  |   |   | ð.  | 0 | I  | 1 |   | p.  | :  | 4  | à   | (s  | uo | pr | Ea | 1 |  |
|           | 8 1 |  |  |   |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • | •  |   |    |     |    | •   | ٠ | •  |   |    |    |    |   | •   | ٠ | ٠ | ).  | 0 | ı  | 1 |   | p.  | ÷  | 4  | à   | Ls  | uo | pp | Ea |   |  |

Postérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 1836, d'autres emprunts ont eu lieu successivement pour améliorer le canal ou pour amortir les premiers emprunts qui avaient été souscrits à un taux blus élevé.

Lors des premiers emprunts, les préteurs s'étaient, comme nous venons de le dire, réservé la faculté d'opter entre le remboursement de leurs avances en espèces et la conversion de ces avances en actions au pair. Ils ont naturellement préféré cette conversion. Au 1º janvier 1839, le capital de la compagnio était de 8,883,200 fr., représenté na 73,312 actions de 266 ° 66 ° 60 ° 60 do 100.

De 1826 à 1836, les déboursés de la compagnie ont été de 5,358,250 fr., savoir :

| Achèvement du canal de Mount Carbon au Mill Creek.  Amélioration du chemin de balage et du chenal des biefs en lit de rivière, en aval de Reading |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Plancheyage du canal de Reading.                                                                                                                  | 320,000 |
| Substitution d'une ligne nouvelle au canaî de Reading.                                                                                            |         |
| Travanx nécessités par les anciens moulins à qui il fallait laisser la jouissance d'une chute                                                     |         |
| l'ean ; indemnités aux meuniers ou autres proprietaires submergés                                                                                 |         |
| Réservoirs dont un seul était achevé slors                                                                                                        | 271,088 |
| Ecluses à peser.                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                   |         |

Il a fallu, en outre, construire des bureaux sur plansieurs points, agrandir les maisons d'éclusiers, élargir quelques dérivations, creuser un bassin à Schuylkill Haven, plancheyer le canal Duncan et une partie du canal Girard et d'une autre dérivation, et subvenir aux frais de l'entretien ordinaire. Depuis le 1º janvier 1836, on a rénit quelques écluses, o ne a doublé d'autres, on a acquis un moulin, etc. Au 1° janvie: 1839, les déboursés de la compagnie étaient portés sur ses comptes à 19.009.216 fr., savoir :

| Exécution des ouvrages et frais généra :x corresp | ond | an | ts. |   |      |    |    |  | ٠ |  | <br>17,547,914 fr. |
|---------------------------------------------------|-----|----|-----|---|------|----|----|--|---|--|--------------------|
| Terrains, bâtiments et propriétés diverses        |     |    |     |   |      |    |    |  |   |  |                    |
| Indemnités à des propriétaires non expropriés.    |     |    |     |   | <br> |    |    |  |   |  | 568,609            |
|                                                   |     |    |     | , | Te   | TA | Ł. |  |   |  | <br>19,009,216 #-  |
| Ce aul porte le prix définitif du kilom à         |     |    |     |   |      |    |    |  |   |  | <br>100 948        |

Les frais courants d'entretien, avec les traitements des employés et les salaires des éclusiers, ont été comme il suit, pendant les trois années 1830-31-32 qui correspondent à un tonnage moyen de 235,090 tonnes:

| - 1         | 1830. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,175 fr |
|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|             | 1831. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,538    |
|             | 1832. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,214    |
| Moyenne ann |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |

Pendant les trois années 1835-36-37 où le tonnage moyen a été de 631,032 tonnes, ces mêmes frais d'entretien, d'exploitation et d'administration sont devenus:

| 1             | 835.   |     |    |    |   |    |     |    |    |    |    |    |   |  |  |  |   |  |   |  | 415,271 fr. |
|---------------|--------|-----|----|----|---|----|-----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|---|--|---|--|-------------|
| 1             | 836.   |     |    |    | , |    |     |    |    |    |    |    |   |  |  |  |   |  | ċ |  | 613,830     |
| 1             | 837.   |     | ٠. |    |   |    |     |    |    |    |    | ٠. |   |  |  |  | · |  |   |  | 535,666     |
| Moyenne annue | lle, I | 104 | ır | le | 0 | at | ual | te | al | ia | r. |    | , |  |  |  |   |  |   |  | 531,589     |
|               |        |     |    |    |   |    |     |    |    |    |    |    |   |  |  |  |   |  |   |  |             |

Ces frais sont certainement peu élevés, en égard à l'étendue du mouvement commercial qui sillonne le canal (1).

Afin que la compagnie pât poursuivre le cours des perfectionnements qu'elle voulait apporter à ses ouvrages, sans être gênée par les propriétaires qui auraient pu prétendre dévant les tribunaux que ses pouvoirs d'expropriation étaient périmée, la législature, par une loi du 14 décembre 1829, lui a mainteau la continuation de tous ses droits pendant un délai de quinze ans , à partir du 8 mars 1830, époque à laquelle les lois antérieures araient stipulé que le canal devraît être terminé.

Par une loi du 24 mars 1817, l'État avait souscrit au canal du Schuylkill pour 267,000 fr.

La loi de concession du 8 mars 1815 astreignait la compegnie à donner à ses écluses au moins 6°, 10 de large et 30°,50 de long, afin que les trains de bois et radeaux qui descendaient la rivière pussent y entrer. La loi du 8 février 1816, qui déchargea la compagnie d'autres obligations onéreuses et véritablement inutiles au public, la dégagea de celle-ci. La compagnie pur réduire ses écluses à 24°,40 de long et à 5°,50 de

<sup>(4)</sup> Yoir (pages-206 et suivantes) les frais d'entretien des canaux de l'État de New-York.

large. Cette grande largenr pour si peu de longueur provenait sans doute de ce qu'à cette époque on croyait, en Pensylvanie comme dans l'État de New-York, que le meilleur système de transport sur les canaux consistait à se servir de bateaux trèsétroits, de 2-,30 à 2-,50, par exemple, allant, antant que possible, par convois et franchissant les écluses deux à deux. La compagnie se conforma à ces dernières proportions. Plus tard, le 20 mars 1827, elle sollicita et reçut l'autorisation de ne donner à ses éclases que 4°,12 de large. De la part de la compagnie et de la législature, ce fut une autre erreur en sens inverse de la première. L'État ayant adopté pour les dimensions des éclases de ses canaux 4",57 sur 27",45, il convenait, dans l'intérêt da public comme dans celui de la compagnie, qu'à l'avenir les mêmes proportions fussent adoptées pour les écluses du canal du Schuylkill. Il est vrai qu'alors l'exignité des nouvelles écluses du canal de l'Union, qui sépare le canal du Schnylkill des lignes navigables de l'État, et la ténacité avec laquelle l'administration du canal de l'Union soutenait la supériorité de ses écluses resserrées, paraissaient écarter indéfiniment la possibilité d'écluses uniformes, sur la ligne de Philadelphie à l'Ouest par le Schuylkill. Cependant, en 1837, la compagnie de l'Union, reconnaissant enfin de quelle importance il serait pour elle de faciliter aux marchandises, qui descendent la vallée de la Susquehannah, le moyen de se rendre à Philadelphie, sans transbordement ou sans subir les frais du chemin de fer de Columbia , demanda à la législature de l'aider dans la construction d'une nouvelle série d'écluses qu'on ent établies côte à côte des anciennes et qui cussent été semblables à celles des canaux de l'État. La compagnie du Schuylkill avait compris à l'avance que le succès de cette requête était un résultat inévitable pour un prochain avenir, et, des 1837, toutes les fois qu'elle avait en à bâtir des éclases, ponr remplacer les anciennes ou pour les doubler, elle leur avait donné les proportions de celles des cananx de l'État, 4",57 sur 27",45. En 1839, en effet, la législature a voté 2,183,000 fr. pour la compagnie du canal de l'Union ; il paraît cependant que le Couverneur de l'État a jusqu'à présent paralysé cette allocation, en faisant usage de la faculté de véto dont il jonit en Pensylvanie.

Le premier réservoir qui ait été construit est celui du vallon du Tumbling Run, sur la rive gauche du Schuylkill, vis-à-vis Mount Carlon. Il fut commercé en 1892 et terminé en 1893. Sa profondeur và jusqu'à 12-66; il contient 635,000 \*\* ... En 18186 on en a établi, dans le même vallon, un second d'une capacité de 849,000 \*\* ... et et profond de 15-26.

Pour régulariser la perception des droits de péage sur le canal du Schuylkill, on y a établi plusieurs écluses à peser (weigh lucks). Elles sont placées :

A l'extrémité inférience du canal à Fair Mount. Nous donnons le dessin de celle-ci (Planche IV);

A Schuylkill Hayen;

A Kernsville, pour les bateaux qui viennent des mines du petit Schuylkill, de Pottsville et de Monnt Carbon.

Le dernier barrage en aval, celni de Fair Monnt, crée une belle chute dont on tire parti ponr élever sur un coteau voisin, dans plusieurs réservoirs, uno grande quantité d'eau, que des tuyaux de fonte conduisent dans l'intérieur de Philadelphie, pour les usages domestiques et la propreté publique, et qui y est distribuée à bas prix. Philadelphie est probablement la ville du monde que l'art moderne a le mieux pourvue d'eau.

À l'aide des Celuses accolées aux anciennés et par un excellent curage de la rivière et des dérivations, la compagnie est parvenue à accélérer la circulation des bateaux et a donné aux bateliers le moyen d'accroître leur charge. Autrefois le voyage des mines à Philadelphie, avec le retour et y compris le temps du déchargement, prenait de douze à quatorze jours; en 1834, on n'en metait plus que huit à dix, ce qui suppose une marche de 45 à 60 kilom, par jour. Le chargement d'un bateau était à l'origine de 30 à 55 connes; en 1834, il fut de 45 au moins en moyene, et fréquement de 50 et plus. Dans le rapport du 4 janvier 1836, le président de la compagnie, M. Lewis, annonçait que, grâce aux efforts des constructeurs de bateaux joints à ceux de la compagnie, les bateaux pourraient désormais contenir; jusqu'à 60 tonnes de charbon. Cependant, en 1830, le chargement moyen des bateaux n'a été que de 46 tonnes, car, d'après le rapport du 4 janvier 1837, il a falla 9,360 bateaux pour des de 388,068 tonnes.

La distance de Philadelphie à Port Carbon par le canal du Schuylkill se répartit de la manière suivante :

ITINÉRAIRE SUR LE CANAL DU SCHUYLKILL, à partir du barrage de Fair Mount, et distribution des Écluses de chute et de garde.

|                                     | DIST        | ANCES                  |          |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| STATIONS.                           | partielles. | do<br>point de départ. | icitises |
| Barrage de Fair Mount.              | kilon,      | kilom.                 |          |
| Viaduc du chemin de fer de Columbia | 2. +        | 2 .                    | 1        |
| Chutes du Schuylkill                | 3,63        | 5,63                   |          |
| Wissahirkon Creek                   | 1,61 -      | 7,24                   |          |
| Manayank.                           | 1,61        | 8,83                   | 3        |
| Elat Rock                           | 4.02        | 19,87                  | 1.       |
| Spring Mill                         | 4,02        | 16,89                  |          |
| Plymouth                            | 2,42        | 19,31                  | 1        |
| Norristown.                         | 6,48        | 23,74                  | 8        |
| Barrage de l'île de Jenkins         | 3,44        | 31,38                  | 1        |
| id. de Catfish                      | 1,60        | 32,98                  | . 1      |
| Valley Forge                        | 3,22        | 36,20                  | . *      |
| Barrage de Paulding                 | * 80        | 37 .                   | . 2      |
| Perkiomen Creek.                    | 2,42        | 39,42                  |          |
| Extrémité infériture du canàl Oaks  | - 40        | 39, 82                 | 2        |
|                                     |             |                        | 16       |

|                                                | DIST        | TANCES                 |         |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------|
| STATIONS,                                      | partielles. | da<br>poiet de départ. | ECLUSES |
| Becort.                                        | Ston.       | \$-loss.<br>39,82      |         |
| Écluse de garde d'Ouks                         | 6.04        | 45, 86                 | 16      |
| Extremité inférieure du canal Vincent.         | 4.02        | 49,88                  | 1       |
|                                                | 8.05        | 37.92                  | 2       |
| Écluse de garde da canal Vincent               | 1.61        | 59.53                  | 2       |
|                                                | 35,40       | 94.93                  | 1 5     |
| Tête du canal Girard                           | 4,83        | 99.76                  |         |
| Pont de Reading (Penn-S <sup>1</sup> ).        | 4,42        | 104.18                 |         |
|                                                | 1,21        | 105,39                 | 4       |
| Barrage de Kissinger                           | 2,41        | 105,39                 | 2       |
| fel. du Vaisseau.                              |             |                        | 1       |
| id. de Leiss.                                  | 1,61        | 109,41                 | 1       |
| id. de Rodearmel                               |             |                        | 3       |
|                                                | 3, 42       | 118,26                 | 8       |
| Maideu Creek                                   |             | 120,68                 |         |
| Tète du caual Duncau                           | 1,60        | 122,28                 | 1       |
| Extrémité inférieure du canal de Hamburg       | 1,61        | . 123,89               | 1       |
| Hamburg                                        | 14, 48      | 138,37                 | 14      |
| Écluse de garde du canal de Hamburg            | 1,61        | 139,98                 | 1       |
| Extrèmité inférieure du canal de Kern          |             | 139,98                 | 1       |
| Écluse de garde du canal de Kern               | a 81        | 140,79                 | 1       |
| Barrago de la Montagne.'                       | s 80        | 141,39                 | 4       |
| Port Clinton, au Confluent du Petit Schuylkill | 2, 41       | 141 .                  | 1       |
| Barrage de Richell                             | - St        | 144,81                 | 2       |
| id. d'Ashton                                   | 1,51        | 145, 42                | 1       |
| id. de Cross Catt                              | 5,23        | 181,68                 | .5      |
| id. de Sigfried                                | 1,21        | 152,86                 | 3       |
| id. du Tunnel                                  | 2,81        | 155,67                 | 2       |
| Écluse de garde du Tunnél                      | 2,01        | 137,68                 | 4       |
| Extrémité inférieure du bief d'Orwigsburg      | a 81        | 138,49                 | 1       |
| Barrage inférieur de Reed. a                   | 1,61        | 160,10 .               | 9       |
| id. supérieur de Reed                          | • 80        | 160,90.                | . 2     |
| id. de Schuylkill Haven                        | 1,81        | 162, 51                | 3       |
| id. de Waterloo.                               | 2,41        | 161,92                 | . 8     |
| Pont de la route à harrière                    | 2,82        | 167,74                 | 6       |
| Barrage de Tumbling Run                        | 1,21        | 168,93                 | 4       |
| Écluse de garde                                | + 40        | 169,33                 | , 1     |
| Barrage de Mount Carbon                        | * 40        | 109,75                 |         |
| Barrage nº 2.                                  | a 80        | 170,53                 | 2       |
| Pottsville                                     | * 80        | 170, 55                |         |
| Barrage u. 1                                   | 2,42 -      | . 17,2,97              | 3       |
| Port Carbon                                    | a 80        | 173,77                 |         |
|                                                |             |                        |         |

Si l'on répartit la longueur du canal entre les biefs successifs en lit de rivière et les dérivations, dans l'ordre où les uns et les autres se présentent à partir de Fair Mount, on obtient le tableau suivant :

DÉRIVATIONS ET BIEFS EN RIVIÈRE qui composent le canal du Schuylkill, à partir de Philadelphie.

|                                     | DIST        | ANCES               |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| SUITE DES DÉRIVATIONS ET DES BIEFS. | partielles, | de point de dipert, |
|                                     | mètres.     | mitres,             |
| Canal de Fair Mount                 | 402         | 402                 |
| Bief en rivière de                  | 8,447       | 8,849               |
| Canal de Flat Beek                  | 3,098       | 11,917              |
| Bief en rivière d'                  | 6,919       | 18,866              |
| Canal de Plymouth                   | 1,106       | 19,972              |
| Bief en rivière de                  | 4,023       | 23,995              |
| Canal de Norristown.                | 1,408       | 23, 403             |
| Bief en rivière de                  | 5, 833      | 31, 236.            |
| Bief en rivière                     | 1,735       | 39,966              |
| Bief en rivière de Catlish          | 4,526       | 37,493              |
| Bief en rivière.                    | 2,132       | 39,624              |
| Canal Oaks                          | · 8,893     | 45,517              |
| Bief en rivière.                    | 4, 465      | -49,982             |
| Canal Vincent.                      | 8, 166      | 58, 148             |
| Bief en rivière.                    | 1,408       | \$9,556             |
| Canal Girard.                       | 38, 197     | 91,783              |
| Bicf on rivière.                    | 4,727       | 99, 480             |
| Bief en rivière de Levans           | 2,715       | 102, 195            |
| Cintl                               | 3,419       | 103,614             |
| Bief en rivière                     | 2,011       | . 107,625           |
| Bief en rivière                     | 1,609       | 109, 234            |
| Bief en rivière                     | 3,419       | 112,653             |
| Canal                               | 402.        | 113,055             |
| Bief en rivière                     | 4,907       | 117,962             |
| Canal Duncan.                       | 4,503       | -123, 467           |
| Bief en rivière.                    | 764         | 123, 231            |
| Canal de Hamberg                    | 16, 191     | 139, 422            |
| Bief on rivière                     | 704         | 140, 128            |
| Canal                               | 813 .       | 143,869             |
| Bief en rivière.                    | 1,096       | 141,755             |
| Bief en rivière                     | 2, 695      | 144, 450            |
| Ganal                               | 613         | 145,094             |

| SUITE DES DÉRIVATIONS ET DES BIEFS. | DIST        | ANCES              |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| SCITE DES DERIVATIONS ET DES BIEFS. | partielles. | du point de déport |
|                                     | mètres,     | -mètre             |
| Bief en rivière.                    | 1,267       | 1 56, 361          |
| Canal                               | 1,528       | 147,889            |
| Bief en rivière.                    | 3, 499      | 151,388            |
| Canal.                              | 808         | 152, 193           |
| Bief en rivière.                    | 1,006       | 153, 199           |
| Canal                               | 843         | 133.752            |
| Bief en rivière.                    | 2,112       | 135,851            |
| Ginal                               | 1,810       | 157,665            |
| Bief en rivière                     | 803         | 138,469            |
| Canal                               | 402         | 188,871            |
| Bief en rivière                     | 915         | 139,816            |
| Canal                               | 363         | 160,299            |
| Bief en rivière.                    | 482         | 160,681            |
| Canal                               | 1,006       | 161,667            |
| Bief en rivière.                    | 603         | 162, 290 `         |
| Canal                               | 1,710       | 165 .              |
| Dief en rivière                     | 805         | 161,805            |
| Canal                               | 2,293       | 167,098            |
| Bief en rivière                     | 402         | 167, 590           |
| Canal.                              | 704         | 168, 204           |
| Bief en rivière :                   | 483         | 168,687            |
| Canal                               | 483         | 169, 170           |
| Bief en rivière                     | 603         | . 100, 773         |
| Canal.                              | 1,408       | 171, 181           |
| Bief en rivfère                     | 1,689       | 172,870            |
| Bief en rivière                     | 603         | 173, 473           |

Faisons connaître maintenant l'étendue du commerce qui s'opère par le canal du Schuylkill, en distinguant spécialement la quanité d'andractie qu'il anche des sources du Schuylkill, et indiquous les revenus de la compagnie, ainsi que la portion de ces revenus qui est absorbée par les frais d'entretien, d'exploitation et d'administration. On verra qu'il y a peu de canaux qui donnent des résultats comparables.

# TONNAGE, RECETTES ET DÉPENSES DU CANAL DU SCHUYLKILL, depuis l'origine de l'exploitation.

|         | TON     | NAGE .                   |                    | PÉA              | GE    |         |     | LOYE              | R   |         |    |             | DÉPÉNS<br>d'enfertie                      | 19.  |
|---------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|-------|---------|-----|-------------------|-----|---------|----|-------------|-------------------------------------------|------|
| ANNESS. | sotat.  | en<br>authracita<br>(1). | tor<br>is booille, | les au<br>netici | Lres  | TOTAL   |     | dos<br>chutes d'e | 10, | PROD    | cn | TOTAL.      | d'exploited<br>et<br>d'adetición<br>tion, |      |
| _       | tou.    | lee,                     | dell               |                  | doll, |         | a.  |                   | a.  | di      | a, | fr.         | de                                        | oll, |
| 1818.   |         |                          |                    |                  |       | 233     |     |                   |     | 233     | ٠  | 1,240 .     |                                           |      |
| 1819.   |         |                          |                    |                  |       | 1,202   | 16  |                   |     | 1,202   | 16 | 6,412 +     |                                           |      |
| 1820.   |         |                          |                    |                  |       | 803     | 67  |                   |     | 803     | 07 | 4,283 •     |                                           |      |
| 1821.   |         |                          |                    |                  |       | 1,792   | 60  |                   |     | 1,792   | 60 | 9,361 -     |                                           |      |
| 1822.   |         |                          |                    | ١.               |       | 1,054   | 97  |                   |     | 1,034   | 97 | 5,627 +     |                                           |      |
| 1823.   |         |                          |                    |                  |       | 1.964   | 38  |                   |     | 1,961   | 38 | 10,477 •    |                                           |      |
| 1824.   |         |                          |                    |                  |       | 635     |     |                   |     | 633     | ٠  | 3,387 .     |                                           |      |
| 1825.   |         | 6,604                    | 9,700              | 6,07             | 5 71  | 18,775  | 74  | 4,700             | ٠   | 20,475  | 74 | 109,204 •   |                                           |      |
| 1826,   | 32,922  | 17,035                   | 25,147             | 18,96            | 87    | 43,108  | 87  | 4,900             |     | 48.008  | 87 | 256,017 .   |                                           |      |
| 1827.   | 66,549  | 31,862                   | 33,317             | 24,83            | 2 74  | 58,149  | 74  | 6,967             |     | 65,116  | 74 | 317,289 .   |                                           |      |
| 1828.   | 107,150 | 48,041                   | 46,202.            | 40,96            | 88 6  | 87,171  | 86  | 7,618             | ٠   | 94,789  | 56 | 808,814 +   | 46,237                                    | 7    |
| 1829.   | 138.676 | 81,253                   | 77,032             | 43,00            |       | 120,039 |     | 10,874            |     | 130,613 | ٠  | 695,603 +   | 43.218                                    | 2    |
| 1830.   | 183,647 | 91,424                   | 87,192             | 60,97            | 3 98  | 148,165 | 93  | 13,800            |     | 161,968 | 95 | 863,818 .   | 46,720                                    | 3    |
| 1831.   | 199,856 | 83,164                   | 78,784             | 85,22            | 4 32  | 134,003 | 92  | 13,750            |     | 147,788 | 92 | 788,032 •   | 33,830                                    | 9    |
| 1832,   | 333,168 |                          | 198,784            | 63,01            | ž 70  | 261,829 | 70  | 15,207            | ٠   | 280,036 | 70 | 1,493,529 . | .76,727                                   | 6    |
| 1833,   | 153,983 | 257,019                  | 228,138            | 97,34            | 8 .   | 323,486 | 63  | 16,673            | ٠   | 342,459 | 63 | 1,824,851 . | 95,117                                    | 7    |
| 1834,   | 403,052 | 230,319                  | 204,490 1          | 95,35            | 0 91  | 299,841 | 08  | 16,687            | 67  | 316,528 | 72 | 1,688,152 + | 68,110                                    | 6    |
| 1835,   | 843,787 |                          | 310,478 1          |                  |       |         |     |                   | 54  | 451,542 | 18 | 2,408,225 + | 77,863                                    | 3    |
| 1836,   | 641,272 | 439,958                  | 399,472 8          | 9 123,16         | 0 67  | 322,633 | 26  | 16,328            | 85  | 538,962 | 11 | 2,874,465 + | 162,718                                   | 0    |
| 1837.   | 738,358 | 631,322                  | 484,799 2          | 9 119,39         | 0 26  | 604,189 | 87  |                   |     |         |    | 3,089,718 + |                                           |      |
| 1838.   | 653,931 | 440,817                  | 388,024 4          | 8 420,32         | 6 86  | 808.331 | -04 | 19,371            | 81  | 824.722 | 88 | 2.798,322 . | 121,762                                   | 9    |

<sup>(1)</sup> Sur ce tableau, que nous empruntons su rapport annuel de la compagnie, du s' jamier \$450, on n'a fait figurer dans cette colonne que l'authretite chargée sur le canal, A son extrémité supérieure, sans y comprendre l'authretite qui tent, en trè-putité quantiée, par le canal de l'Union.

# OBJETS TRANSPORTÉS SUR LE CANAL DU SCHUYLKILL,

tant à la remonte qu'à la descente, pendant les années 1835, 1836, 1837 et 1838 (en tonnes).

| DÉSIGNATION                  | 18       | 35.       | 18       | 36.       | 1        | 837.        | . 1       | 838,     |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|
| OBJETS.                      | Remonts. | Descente. | Remonie. | Descente. | Remonts. | Descrite.   | Bresonte. | Describe |
| Bois débité                  | 2,865    | 14,963    | 1,874    | 12,347    | 3,418    | 9,827       |           | 12,834   |
| d- à brûler                  | 863      | 929       | 246      | 2, 263    |          | 3.324       |           | 2,427    |
| Donves et lattes             | 290      | 771       | 285      | 2,013     |          | 11,992      |           | 366      |
| Grains                       | 384      | 16, 180   | 1,116    | 16, 527   | 4,484    | 1,157       | 2,218     | 19, 586  |
| Farine                       | 199      | 19, 526   | 391      | 9,583     | 1,095    | 5.760       | 1,186     | 7,917    |
| Tabac                        |          | 13,520    |          | 791       |          |             |           | 96       |
| Chanvre                      | 123      |           | 93       |           |          | 155         | 121       |          |
| Laine                        |          | 333       | 136      | 125       |          |             |           |          |
| Bétail                       |          |           |          | 177       |          | 123         |           |          |
| Beurre, graisse et porc salé |          | 1, 545    |          | 1, 220    |          | 1,056       |           | 959      |
| Poisson salé                 | 3,741    |           | 2,839    |           | 2,737    |             | 2,931     |          |
| Whiskey                      |          | 1,712     |          | 2,002     |          | 1,404       |           | 1,792    |
| Bière                        | 109      |           | . 73     | ,         | 121      |             |           | ٠.       |
| Cuirs, peaux et fourrures    | 818      | 410       | 637      | 434       | 509      | 344         | 540       | 318      |
| Drilles et chiffons.         |          | 187       |          | 103       |          | 96          |           | 119      |
| Fer et fonte                 | 2.011    | 11,305    | 3.540    | 11.575    | 4.851    | 8,761       | 4,719     | 10,831   |
| Mineral de fer               | 3,007    | 9, 485    | 2.316    | 1.581     | 2,632    | 1,903       | 1,460     | 2,441    |
| Clous                        |          | 2,445     |          | 9,083     | .,       | 1.803       | 116       | 9, 138   |
| Anthrocite                   | 2, 162   | 344,940   | 3,068    | 438,956   | 1.631    | 533,003 (1) | 5.150     | 411, 639 |
| Charbon bitumineux           | -,       |           |          | 5, 163    | .,       | 3,661       |           | 4,021    |
| Résine et goudron            | 36       |           | 84       |           | 617      |             | 123       |          |
| Verre et poterie. ,          | -        | 133       |          | 110       |          | 142         |           |          |
| Sel                          | 8,739    |           | 3,410    |           | 4.375    |             | 4,936     |          |
| Merchandize,                 |          |           | 22,708   | :         | 15,979   |             | 17,875    |          |
| Brigoes et moules            |          | 98        | 803      | 167       | 3,618    |             | 1,116     | ١.       |
| Pierre et marbre             |          | 1.871     | 2.095    | 3.628     | 1.944    | 8, 132      |           | 8,827    |
| Chaux et platre              | 12.632   | 68, 498   | 13.437   | 64,866    | 21, 298  | 73,275      | 14,728    | 74,870   |
| Sable et gravier             | 452      | 00,100    | 208      | 00,000    | 210      | 10,210      |           | 1        |
| Argile                       |          | 1 : 1     | 249      | 1 : 1     | 116      |             | . 361     | 1 :      |
| Autres articles              | - 786    | 522       | 2,370    | 8, 338    | 1,796    | 1,909       | 6.301     | 2,931    |
| Audio at ucos                | . 700    |           | 2,010    | 0,400     | 1,196    | .,,,,,,     | 0,50      | -,       |
|                              | \$8,350  | 485, 407  | 62,056   | 879, 216  | 70,934   | 667,434     | 64, 171   | 389, 810 |
| Townson total per année      | MA       | ,157      | 641      | .273      | 77       | 8.356       | 63        | 3.931    |

Dans cette quantité sont comprises 1,481 tonnes d'anthracite venues du canal de l'Union.
 Y compris 822 tonnes d'anthracite venues du canal de l'Union.

En 1836, le nombre des bateaux passés à Fair Mount a été de 24, 479, savoir :

| Ba             | teaux d'a<br>teaux cha | argés d | e d | live | rs | pr | od | ui | 53 | gr | lo  | ale | 50 | 2 E | oli | éτ | au | x, | e | 8 | pé | cit | - | }      | 12,279 |
|----------------|------------------------|---------|-----|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|---|---|----|-----|---|--------|--------|
|                | at de pier             | re a ci | au  | x.   | •  |    |    | 1  | •  | •  | •.• |     | •  |     | •   | •  |    |    |   |   |    | •   | • | 3,2237 |        |
| A la remonte : |                        |         |     |      |    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |     |    |    |    |   |   |    |     |   |        |        |
|                |                        |         |     |      |    |    |    |    |    |    |     |     |    |     |     |    |    |    |   |   |    |     |   | 4 cee  |        |
| I              | ateaux ch<br>ateaux vi | uarges  | ٠   | ٠.   |    |    |    | ٠, |    | ٠  | ٠.  |     |    |     |     |    |    |    |   | ۰ | •  | ٠   | • | 4,000  | 12,200 |

Le poids des objets qui ont circulé sur le canal, en 1837, ayant surpassé le tonnage de 1836 de 15 pour 100, si l'on admet que le nombre des fatteaux se soit accru dans la même proportion, ce qui doit être à peu près exact, le nombre des bateaux passés à Fair Mount, en 1837, aurait été de. . 28,151

Les droits de péage, en partie mentionnés déjà (page 428.), sont médiocrement élevés (1).

A l'égard du charbon le droit est depuis longtemps d'un dollar par tonne anglaise de 1,016 kilog-, pour tout le trajet, ou par tonne de 1,000 kilog. et par kilom., de. 0º-030 Il est pour les divers autres articles comme il suit, par tonne et par kilom. (2):

<sup>(4)</sup> La perception régient d'après le podé, même pour le boir, Il y a expendion tane table de, derréstains arrets podret et le volunce. Les rapports different que, pour le physarts des arribes, de neue qui lous arressums par l'est ten ses causaux (voir per 2027). Il y a de difference marques que pour la bois à levêter, mais pour est unite elles soit écours. Nous visions de joit le recate peut de pole legal de la reche de bois à l'artice et disservaire, de reche de bois à l'artice et disservaire de de soit à l'artice et disservaire de l'artice de de l'artice de l'artice de l'artice de de l'artice d

| Bois de charpente                         | 100 pt cub = 181 blies               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Planches et chevrons                      | 1,000 # B. M= 1,434 au lieu de 1,300 |
| Planchettes pour toiture de 3 14 de long, | le millier                           |
| de g #                                    | id                                   |
| de 1 1 6 10                               | id 204 au lieu de 131                |
| Douves de baril                           | id 1,677                             |
| de boucaut                                | id 2,550                             |
|                                           |                                      |

<sup>(3)</sup> Le compagnie luise au commerce le cloux entre la tair d'après, exactement proportionnel à la distance parcourne, et un aixe trif proportionnel au nombre des cloues traverses, rue cette distantion operationt qu'na me de Residiag, le droit correspondant à nue cébus n'est que le tiere ou le quart de ce qu'il devient en avait du neine coûnt, a caux de la munifolité des destains su-dessus de Residiac.

### Articles autres que les bois,

|                                                                                                         | Ofr. | 02   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Briques, chaux, pierre taillée.                                                                         |      | 02   |
| Farine, son, chanvre et fils de chanvre , pommes de terre et autres légumes , plomb , débris de         |      |      |
| fonte, sel, ardoise et tuiles, coton et laine, tabac en feuilles                                        |      | . 03 |
| Optils agricoles, grains de toute nature, graines, salaisons de toute espèce, beurre et fromage.        |      | 01   |
| Fonte moulée, fer, verre, whiskey, cuirs, résine et goudron, chiffons, poterie de grès                  |      | 05   |
| Étoffes, épiceries , drogueries , cristaux , coutellerie et quincaillerie , clous , poterie fine , cor- |      |      |
| dage, tabac, liqueurs étrangères                                                                        | ,    | 07   |
| Bois (t),                                                                                               |      |      |
| Douves.                                                                                                 |      | 02   |
| Bois à brûler                                                                                           |      | 02   |
| Bois de charpente                                                                                       | ,    | 02   |
| Bois de charpente.  Planches et chevrous.                                                               |      | 02   |
| Planchettes pour toiture                                                                                |      | 62   |
| H y a sur les bateaux, à la remoute seulement, un droit qui, pour tout le traiet, est de 12 fr. 80.     |      |      |

Le fret est asser cher; en 1834, la compagnie des mines de la Delwarre, à Potsteille, donnait aux beleifers 5\*33° par tonne, en fournissant ellemêne, les bateaux, et agrès, et, en 1835, 4\*66°. A ce prix les bateliers réalisaient de grands bénéfices. Chaque bateau portant emquante tonnes et faissant trois vorgaes par mois, ils recevaient, sur le pité de 1843, 800° fr., et sur cellai de 1835, 700° fr. par mois, pour deux hommes, un garçon et un cheval, sans compter le fret de retour. Tout compris, le fret alors était d'au moins 6\*0° fr. par toune, et on estime que moyenment, pendant les trois années 1853-36-37, il a été de 6\*8 2°, ce qui représente 0\*0 32° par tonne et par kilom. A raison de trois vorgaes par mois, et avec un chargement de cinquante tonnes, le fret, y compris le loyer du bateau, ne devrait pas dépasser 4\*50° ou même 4 fr. pour tout le trajet, c'est-à-dire 0\*0 250 ou 0\*023 par tonne et par kilom. Mis les bateliers se sentent en position de faire la loi au commerce, et lise ni trent parti.

Pour une denrée comme le charbon; dans un climat tel que relui de la Pensylvanie, le canal du Schuylkill a un inconvenient réel. Le gléte y suspend la navigation de quatre mois à quatre mois et demi. Les propriétaires des mines, n'aimant pas à faire l'avance du salaire des mineurs pendant un aussi long délai, ralentissent singulièrement ou même arrêtent l'exploitation en hiver. C'est contraire à la home extraction; c'est un obstacle à ce que les mineurs prennent les habitudes d'une vén régulière et trangée. Cen est un aussi au bot approvisionnement du marché. Un chenin de fer n'étant pas sujet'à ces interruptions et offrant d'ailleurs l'avantage de transporter les hommes aussi bien que les choeses, on a d'o, en Amérique, où la

<sup>(</sup>t) En opérant la conversion d'après les rapports admis par la compagnie entre les poids et les volumes, ou troure que les droits de péage sont comme il suit, per mêt, cub. et par kilom. :

Bois de charpente.
 0 to 049

 Planches et chevrons.
 > 048

 Bois à brûier.
 > 008

concurrence est toujours aux aguets et où les chemins de fer sont très-populaires, somer à en construire un qui rattachât en tout es aison les mines à Philadelphic. Ce chemin de fer est exécuté maintenant entre Philadelphie et Reading, et on le poursuit jusqu'aux mines. Plus tent d, lorsque nous exposerons le système des travaux auxquels Texploitation de l'anthracite a donné naissance, nous reviendrons sur ce chemin de fer qui est l'ouvrage de M. Moncure Robinson et qui se recommande par la perfection de sa construction. Bornons-nous à fieir ei que, d'après les calculs de cet ingénieur renommé, calenis fondés sur l'heureuse distribution qu'il a su donner aux pentes, le transport proprement dit de l'anthracite de Pottsville à Philadelphie pourrait être abaissé, tout bénéfice déduit et péage non compris, à 2 ° 83 ° par tonne, au lieu de 6 ° 82 °, prix actuel du fres ur le canal.

L'existence de ce chemin de fer contraindra sans doute les bateliers à réduire leurs prix, et la compagnie du Schuylkill à accorder aux exploitants des mines l'abaissement de tarif qu'ils sollicitent depuis longtemps.

Le canal du Schuylkillest lié, à son extrémité supérieure, avec plusieurs embranchements importants. Ge sont des chemins de fer étendus en réseus ars le territoire qui recèle l'anthracite. Nous en rendrous plus tard un compte spécial. Parmit ces chemins de fer est cetui qui s'étend parallèlement à la rivière du Petis Schuylkill, de Tamaqua he Cintono. A ce dernière village on a ménagé dans le lit du Petit Schuylkill, de Tamaqua he molochure, un bassin où les beteaux du cand du Schuylkill viennent recevior leur chargement. Ce başsin communique avec les Chuylkill, par une échuse dans le geure mixte (composite leck), construite par M. M. Robinson. C'est la meilleure qué j'aie vue dans ce systéme; le vais la décrire.

Écluse en bois et en pierre sèche (composite lock) au confluent du Petit Schuylkill.

Planche IV, fig. 1, 2, 3, 4, 5.

Ces écluses sont fréquemment employées aux États-Unis. Elles coûtent peu de premier diablissement. On peut les réparer aisciment, rapidement, en toute assison, et à peu de frais. Le radier est en hois. Les hajoyers sont en pierre sèche, revêtue de hois que l'on peut renouveler à volonté, en totalité ou en partie. Le bois du radier étant toujours submergé, n'est point exposé à pourrir. Celui de la portion du sas qui est au-dessous de la ligne d'eau, étant dans le même cas, on composé le revêtement de deux parties tout à fait distinctes, situées, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de la ligne d'eau. Les chambres des portes sont revêtues de même. Le musoir est simplement en pierres sèche. La tête de l'écluse est en pierre séche et en bois

La  $f_{\mathcal{C}}$ . I représente le plan de l'écluse à deux niveaux différents. La partie du dessin, située au-dessous de la ligne milien AB, donne le plan Borizontal au niveau de la plate-forme des bajorers. La partie supérieure représente la section par un plan horizontal CD  $(f_{\mathcal{C}}, 2)$ , passant à  $f_{-}$ 37 (4 + 6 + ) an-dessus du radier.

Dans cette figure, le plancher du radier est supposé enlevé sur une moitié de la largeur de l'écluse, ce qui met à découvert le lit des madriers aa, aa, qui constituent le radier et sur lesquels repose l'ouvrage. L'autre moitié de la figure montre les deux planchers, superposés l'un à l'autre, qui recouvrent le radier, l'un inférieur bb, bb, l'autre supérieur cc, cc.

La fig. 2 donne la coupe verticale dans le seus de la longueur de l'ecluse, suivant la ligne AB. Une partie du bajoyer est dépouillée de son revétement de planches, et laisse voir comment ce revêtement est disposé par rapport aux poteaux (side posts) dd, dd, sur lesquels il est fixé.

Fig. 3. Coupe transversale du sas.

Fig. 4. Ventail de la porte d'amont.

Fig. 5. Ventail de la porte d'aval.

Le lit de madriers aa, aa, qui supporte l'ouvrage et forme le radier, est composé de pièces de 25  $^{cost}$ .  $\times$  30  $^{+}$  (8  $^{cost}$  or 1  $^{+}$ ), espacées entre elles de 30  $^{+}$   $^{cost}$ . (1  $^{+}$ ).

Les pièces d'angle (angin posts) nm, contre lesquelles appuient les poteaux-tourillous (heel posts) rr, sur lesquels tournent les portes, sont de forts madriers. Le buse (mitre sill) tt.t. est en bois pareillement.

Pour revêtir les bajovers, on établit horizontalement dans chacun d'eux, à fleur de la muraille, un cours de madriers ff de 20 est × 25 (8 ps. × 10), qui existe sur toute la longueur de l'ouvrage, à 1",37 (4 r. 6 r.) au-dessus du radier. On fixe ce cours de madriers au moyen des petites pièces hh, hh, de 1",22 (4 ri. ) de long, qui pénètrent dans les madriers par des tenons cunéiformes, et qui elles-mêmes sont maintenues dans la maconnerie par de petits bras perpendiculaires gg., assemblés à mi-hois avec hh', et encastrés comme hh dans la muraille. Les pièces verticales dd, espacées d'axe en axe de tº,37 (4 º- 6 º-) et logées dans la muraille, à fleur de la maçonnerie, sont assemblées, par le bas avec //, par le haut avec la pièce ee, de 25 ent. × 30 : (10 Po. × 12), qui couronne le bajover. Ces poteaux sont un peu cunéiformes, afin qu'ils soient plus inébraulables dans la maconnerie. Ils présentent sur la face du bajoyer 18 emt. (7 pm.) de largeur en has , et.22 ; (9 pm.) en haut. Sur la face opposée , qui est appuyée contre la muraille, ils ont partout 22 ; cent. (9 pe.) de largeur. Pour augmenter encore la fixité de ces poteaux, il arrive souvent qu'aux deux tiers ou à la moitié de leur hauteur on les rattache à un système de pièces semblables à gg et à hh.

Par-dessus les poteaux dd, dd on cloue des planches dans le sens de la longueur de l'éluse. C'est du pin de Weymouth ou white pine (pinus strobus); elles ont  $5^{m.6}$  ( $2^m$ ) d'épaisseur; ellesse fixent au moyen de clous de  $15^{m.6}$  ( $6^m$ ) de long, dont la section a 6 millimètres ( $5 de^m$ ) de côté, Ces planches de revièement doivent être parfaitement jointées. Le dessouis du nivean de f, le revêement du hajover, étant supose inaltérable on du moins non sujet à pourrir, parce qu'il est toujours sous l'eau, est établi d'une nanière différente. Ce sont des planches verticales clouées, d'un côté 3f, de l'autre à un cours de madriers s s encastré dans la muraille au niveau du radier.

Le revêtement du radier est formé d'un plancher double. D'abord un premier lit de planches de sapin ou hemlock spruce (abies canadensis) bb, bb, est étendu sur les madriers transversaux aa, aa. Au-dessus de ce lit de  $6 \in \infty$  ( $2r \in 1$ ) d'épaisseur, fixé au moyen de chevilles en bois de  $19 \in (7 \in \mathbb{N})$  de long , on en pose , à joints brisés, un autre en planches de pin de Weymouth cc, cc, de 38 millim. (1 = 1), maintenues par des closs semblables à ceux du revêtement du bajover.

Le buse est formé de quatre pièces de bois, dont deux  $t_i t_i$  serveut de heurtoirs. La troisième est la buse du triangle isocèle aplati, figuré par l'ensemble du buse. La quatrième marque la hauteur du triangle. Tous ces bois out  $2^{2m} \times 36$  ( $8^m \div \times 41$ ) à la porte d'aval et 23 ;  $m \times 36$  la porte d'amont, lls sont couchés à plat sur leur plus grande dimension.

Les chambres des portes présentent un revêtement semblable à celui du sas.

Les potenax-tourillons  $r^\mu$  sont des madriers de  $30^{-ac_+} \times 36$  ( $12^{-ac_-} \times 14$ ). Les pièces d'angles nn, rontre lesquelles ils s'appuient, sont de forts madriers de  $40^{-ac_+} \times 46$  ( $18^{-ac_-} \times 148$ ). On y a pratiqué une rainure cylindrique que le poteau-tourillon remplit aussi exactement que possible. Ces pièces sont maintennes par des madriers verticanx placés à côté d'elles. Les bandes de fer, qui servent de collier au poteau-tourillon, sont fixées aux madriers longitudianx  $\tilde{u}$ .

Les poteaux busqués mm ont 25 cmt.  $\times 30$  ;  $(10 \text{ ps.} \times 12)$ .

Le busc de la porte d'amont repose sur de forts madriers transversaux de 30 \(\frac{1}{2}\) ens. \times 36 \((12\) \) \((12\) \) \((14)\) posés de champ et formant un tablier de 1°,52 (5 \) de long.

Chaque ventail on battant de la porte offre une vanne v de 61  $^{\rm out.}$   $\times$  61  $(2^{\rm ft.}\times2)$  qu'on ouvre ou qu'on ferme au moyen d'une ventelle quis élève ou s'abaisse par la tige de fer zz.

Le ventail se manœnvre au moyen d'un levier pp de 7",01 de long.

Aux deux extrémités du sas sont deux files de palphanches oo bien jointées, de 17,83 ( $\theta^*$ ) de long, qui empéchent les infiltrations sous le radier du sas. Deux autres files de palphanches  $\theta'\theta_s\theta'\theta$  existent aussi aux deux extrémités de l'ouvrage en  $\Lambda$  et B,  $fg_t$ : 1.

Les murs des bajoyers ont 1°,83 (6°-) d'épaisseur sur la majeure partie de leur hauteur. An conronnement ils n'ont plus que 1°,22 (4°-).

La longueur du sas est de 29°,28 (96 °) entre les pointes des bases; sa largeur est de 3°,35 (11 °)

Celle de l'ouvrage entier, avec le musoir et la tête de l'écluse, est de 42°,70 (140 °.). La pente rachetée est de 2°,44 (8 °.).

Nous avons laissé sur le dessin les cotes en mesures anglaises, parce que les dimensions relatives des diverses pièces se trouvent ainsi mienx indiquées (1).

Ce système d'écluses est, comme nons avons déjà en occasion de le répéter, fort usité aux Etats-Unis ; il est très-économique. D'après les renseignements que je tiens de M. B. Wright, sur le canal de l'Ilukson à la belaware, oi les ass ont 2º,74 sur 2º,18 (2º 5 sur 76), elles ont coûté de 8,000 fr. à 9,600 fr. (1,500 à 1,800 doll.) pour des chutes de 2º à 2º,500 pour un pareil canal à petite section, M. Wright les évaluait, en 1835, à 200 doll. par pied de chute (3,200 fr. par mètre). Pour un acanal où le sas serait de 4º,57 sur 2º,45 (15<sup>25</sup> sur 290), le prix, suivant cet habile ingénieur, aurait été de 300 doll. par pied de chute (3,288 fr. par mètre). A la même époque, les écluses du

<sup>(1)</sup> Les pieds sont indiqués par un accent et les pouces par deux. Ainsi 4' 6" signifie 4 pieds 6 pouces.

canal de la Chesapeake à l'Ohio, en maçonuerie avec radier eu lois, et de 4°,57 sur 30°,50, codtaient, soigneusement exécutées, 800 doll. par pied de chute (14,000 fr. par mêtre).

Ecluse à peter les biteaux (weigh-lock) de Fair Mount, à l'extrémité du canal du Schuykill, du côté de Philadelphie. (Planche IV, fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.)

Cette écluse se compose d'un sas ordinaire muni d'une porte de chaque côté, et d'un appareil semblable à celui des ponts à bascule et à celui des balances Rollé, qui sont maintenant d'un usage général en France.

Le mécanisme est fondé sur le principe du levier. Le bateau, qu'on dégage pour un instant de l'eau en vidant le sas, se trouve déposé sur un grillage ou chàssis, qui est supporté par quatre leviers au moyen de tringlés en fer, se liaut à chaque levier à une fai-ble distauce du point d'appui du levier. Ces quatre preniers leviers se rémisseut tous en un centre plecé, par rapport au point d'appui de charen d'eux, du même côté que le point de suspetsion du grillage, mais beaucoup plus choigné. Il résulte de cette position relative qu'un médiorre effort exeré sur l'esuemble des quatre leviers, là où its se reucontrent, suffit pour faire équilibre au bateau. Les quatre leviers transmettent leur pression à un cinquième levier auquel est suspendu un plateau, à un distance du point d'appui bien plus considérable que l'intervalle compris entre ce même point d'appui te le point par leque les quatre premiers leviers sont en communication avec lecinquième. Dès tors, un poist trè-faible, déposé dans le plateau, fait équilibre au bateau.

La fig. 6 représente le plan du sas, avec le grillage destiné à recevoir le bateau, les leviers de suspension et les portes.

Fig. 7. Coupe longitudinale suivant la ligne-milieu A B (fig. 6).

Fig. 8. Coupe transversale suivant E F (fig. 6), indiquant le mode de suspension du grillage.

Fig. 9. Coupe transversale suivant C D (fg. 6), indiquant la position du cinquième levier, sur lequel réagissent les quatre premiers auxquels le grillage est suspendu. Fig. 10 et 11. Mode de suspension des tringles qui lient le grillage aux quatre premiers

Fig. 12, 13; 14. Détails de l'assemblage des quatre premiers leviers avec le cinquième

levier, qui supporte le plateau qu'on charge de poids.

Fig. 15. Attache des tringles au grillage.

Le grand chàssis ou grillage 2222, destiné à recevoir le bateau, est placé au fond us asct suspendu par les tringles  $I/I_t$  aux quarte reieres ab, db, ab, dc, dc, frontis deux à deux par une de leurs extrémités, an moyen de brides  $e_x d$ , et ayant pour points d'appui les quatre coins b,  $b^*$ , d,  $d^*$  d'une charpente qui surmonte le sas. Les tringles I, qui supportent le grillage 2222, aboutissent à chacun des quatre angles du sas, par leur extrémité supérieure, dans un même anneau qui est suspendu au levier correspondant, au moyen d'un collier g.

Les quatre extrémités des grands bras des leviers convergent en un point situé au-des-

sus du centre du châssis 222. Accouplées alors deux à daux dans un même collier, elles transmettent la pression, que le châssis leur fait-éprouver, au cinquième levier //k, qui s'appuie par deux oreilles //k/ sur deux poutres tt.t.t. L'extrémité // porte un plateau que l'on charge de poids de manière à équilibrer le lateau, et une table calculée d'après les rapports des bras des leviers fait comaitre le poids du lateau.

La transmission au levier fk de la pression supportée par les quatre leviers ab, a'b', cd, cd, f, sopère par deux étriers mn, mi (fg, 12), dont l'extréuité inférieure reçoit les colliers e ta', t dont la bande supérieure repose sur deux boutons coniques r, r' saillants sur la cheville pp', qui traverse le levier fk et fait corps avec lui.

Les deux leviers accouplés  $ab_{r}a,b'$ , ou  $cd_{r}c'd'$  agissent de la même manière sur la partie inférieure n ou n' de l'étrier correspondant.

Tous les bateaux ayant été pesés à vide et étant numérotés et marqués , on défalque du poids total indiqué par la pesée le poids du bateau lége, ce qui détermine le chargement réel.

Le sas adeux portes M,M qui se ralastent autour d'une charnière horizontale, et qui, à cause de la diminution de pesanteur que le hois éproure dans l'eau, sont très-aisées à soulever; un seul homme saiséssant par une perche un anneau fixé sur leur bord, parrient sans peine. Une fois l'une et l'autre relevées et maintenues par un arrêt, on ouvre trois vannes O,O,O qui aboutissent à l'extérieur, et le sas se vide. Le bateau, qui a été préalablement introduit dans le chaissis, agri alto ser sur les leviers.

Quand l'opération est terminée, et elle ne dure que quelques minutes, on ferme les vannes  $O_iO_iO_i$  et l'ou en ouvre d'autres qui font arriver l'eau ; le sas se remplit ; les portes, qu'on eesse de tenir amarrées, retombent par l'eur propre poids.

Les leviers sont en fonte. Ils sont reliés deux à deux par des traverses ss.

Dans la fig. 12, l'un des colliers, celui de droite, mn, est ouvert par le milieu. Ou voit ainsi comment la bride e enveloppe l'extrémité a du levier, comment le levier ab presse la partie inférieure du collier, et comment la partie supérieure m du même collier renvoie la pression au bouton r.

La fig. 13 montre le même collier m n retourné d'un quart de cercle, de manière à être vu de face.

Ces balances sont sensibles à un petit nombre de livres. Elles peuvent peser avec précision des bateaux chargés de 150 tonnes, et il est très-rare aux États-Unis que les chargements dépassent ou même atteignent la motifé de ce poids.

Cet appareil se fabrique en grand à New-York.

## CHAPITRE XI.

## 2º Partie de la ligue navigable de Philadelphie à la Susquehannah, ou canal de l'Union.

Bistorique à partir de la paix de Gand. - Commencement des travaux en mars 1821. - Ouverture du canal en 1826. - Manque d'eau; difficultés d'alimentation; roues hydrauliques et machines à vapeur pour élever l'eau jusqu'au bief de partage: jumense réservoir. - Ricele pavizable du Suatara, bassip de Pine Grove; chemiu de fer. -Construction de la digree du réservoir. - Dépense de la machine à feu; sa puissance. - Planchétage du canal pour le rendre étanche. - Bessources alimentaires tirées du Tulpehocken et du Quittspahilla. - Dimensions du canal. - Ouvrages d'art. -- Pentes à racheter; élévation du bief de partage; nombre des écluses; souterrains; écluses à peser. --Dimensions des éclases : discussion soutenue par M. L. Baldwin contre les petites éclases. - En 1857, la compagnie se décide en faveur d'écluses semblables à celles du canal de Pensylvanie, et sollicite le secours de l'État pour reconstruire toutes les siennes sur ce modèle, et pour élargir le canal. - Dimensions et charge des bateaux ; frais de traction. -Binéraire sur le esnal ; sa longueur et celle de ses dépendances. — Trajet de Philadelphie à Middletown sur les canaux du Schuylkill et de l'Union, et par le chemin de fer de Columbia et le canal Intéral à la Sosquehannah. - Dépénse de construction. - Dette de la compagnie. - Appui donné par l'État à la compagnie à diverses époques ; loterie. - Tarif des péages. - Mogrement et revenu du canal. - Nambre des bateaux. - Frais d'entratien, d'exploitation et d'administration. - Solidarité des deux canaux du Schuylkill et de l'Union. - Marchandises qui se rendent à Philadelphie par la double voie de ces capaux el du chemin de fer de Columbia. — Persévérance déployée pour l'exécution du canal de l'Union.

La compagnie du canal de l'Union, dont la tâche fut réduite par la loi du 8 mars 1815 à joindre le Schujkill à la Susquehannah par le Tulpelocken et le Swatara, s'était occupée artivement dès sa fondation, en 1811, de se procurer, des fonds et de mettre à profit son privilége de loctrie. Elle avait cherché, mais sans succès, à emprumer sur l'ensemble de ses ressources, y compris ce privilége, une somme de cent mille dollars. Après la paix de Gand (1815) elle fit des démarches près de la légis lature afin d'avoir de l'assistance. Mais la pénuric du Trésor et la déplorable situation financière du pays tout entier rendirent stériles le bon vouloir des Chambres et les instances de la compagnie. En novembre 1820, la compagnie avait réuni, par sa loterie ou par des souscriptions, une somme de 280,000 fr. Elle se fiattait de l'espoir d'obte prit de l'Etat quedeus secours et sollicitait de sa part la garantie d'm intérét de 100 pour un emprunt de 4,200,700 fr. qu'elle jugeait devoir suffire, avec ce qu'elle attendait de sa loterie, à l'achèrement des travaux de

Au mois de mai (821), la compagnie s'organisa pour se mettre à l'œuvre. Elle àppela à son service un ingénieur capable, M. L. Baldwin, qui s'était signalé par la construction d'une vaste digue au travers des lagunes qui entourent Boston. Elle était parvenue à réunir une certaine somme. A la fin de (821), sa loterie lui avait rapporté 383,300 fr. Enfin, le 15 évrier (822, cette presévérance, que trente et un ans de mécomples et de retards n'avaient pu abattre, fut couronnée d'un premier succès. Un marché général fut signé avec un entrepreneur intelligent, qui entama le terrain, le 15 mars, au bief de partage. Depuis lors les travaux furent conduits avec activité, tant par M. L. Baldwin que par M. Canvass White, autre ingénieur d'un mérite énrouvé, qui lui succéda en avril 1823, et le canal fut livré à la circulation, du Schuylkill à la Susquehannah . le 17 mars 1828 ; il l'ent été un an plus tôt sans un accident arrivé à l'un des mécanismes employés pour élever jusqu'au bief de partage l'eau alimentaire. Mais la compagnie n'était pas encore au terme de ses labeurs. Beaucoup d'eau se perdait partout où la ligne traversait ce calcaire fendillé et caverneux, que nous avons déià signalé à l'oceasion du canal du Schuylkill. Ce fut à ce point que, dans la campagne de 1830, le canal dut chômer à l'époque de l'étiage pendant soixante-cinq jours. Il fallut donc s'assurer à grands frais un nouvel approvisionnement d'eau et rendre le caual étanche partout où il était ouvert dans le terrain ealcaire. On dut aussi y ajouter une ramification dirigée vers le gisement d'anthracite situé aux sources du Swatara. Ce fut seulement pendant l'été de 1836 que le canal fut définitivement porté à l'état d'entretien.

L'alimentation du canal de l'Union a été extrémement difficile. On avait supposé d'abord que les sources et les ruisseaux de la montagne y suffiraient; mais il n'en a point été ainsi. La perte d'eau par infiltration dans le bief de partage était énorme; car es bief est ouvert presque en totalité dans le terrain calcaire. Vainement, pour y obtenir Tapprovisionment nécessaire, on y a reusé le canal à 3° au-dessous du niveau primitivement alopté par M. Weston; vainement on en a exhaussé les bords de manière à pouvoir y amasser une hauteur d'eau de 1;732, afin qu'il remplit l'office de réservir, vainement on l'a garni d'un plainchéage exécuté avec soin; vainement on avait dès l'origine établi des rours hydrauliques et des machines à vapeur pour élevre à ce bief de partage l'eau courante du Swastara: il a fallu se ménager d'autres ressources encore.

Aujourd'hui les moyens d'alimentation sont suffisants. On y a pourvu par de grands efforts.

A la reprise des travaux, en 1821; pour s'assurer une plus grande quantité d'eun, on a modifié le plus primitif, qui consistait à se tenir dans le vallon du Quittaphilla, affluent du Swatara, à la partie supérieure du versant occidental, pour longer ensuite le Swatara. Afin d'ériter le terrain caleaire qui constitue le vallon du Quittaphilla, appliant es de dispenser d'indemnités assex considérables qu'il elt faltu paper aux propriétaires des moulins riverains de ce ruisseau, une fois sorti du vallon du Tulpehockeu, on s'est borné à effluerre les sources du Quittaphilla, et l'on s'est dirigé u le Swatara lui-même, de manière à le rejoindre bien en amont du confluent du Quittaphilla, par le vallon au fond duquele coule le ruisseau appété Charle's Creck. Mois n'à atteint ainsi le Swatara qu'à une certaine distance du bief de partage et près d'un point où ses eaux sont à 41° au-dessous du niveau de ce bief, que expendant le Swatara doit allimenter. D'un éviter d'avoir une pareille différence de niveu à racheter par des poupes, on avait construit d'abord une rigole qui, prenant les eaux du Swatara à une certaine distance, les coudita latéralement à ir privéte quals la ravine du Clarké's

Greek, oi ou les a maintennes, par un-harrage, à 12° au-dessas du Swatara. Ile là des roues hybrandiques et une machine à vapeur les font monter jusqu'au hief de partage. Mais dès 1827, quand le canal fut terminé, on s'aperçut que l'on n'aurait point aiusi, à beaucoup près, l'eau nécessaire pendant l'étiage. On se décida alors à établir un grand réseroir dans le lit du Swatara. A 18 kilonu. du cauxl, en remontant le Swatara, il s'est rencontré une localité favorable où , à l'aide d'une digue de 131° dong, haute de 122° don a plus, et bien assies sur le roc, on a pur former un étang de 292 hectares de superficie et contenant 16,337,400 ° de d'eau, dont 11,309,000 ° de de peuvent étre utilisés pour le canal. L'eau de ce réservoir desceud au canal, d'abord par le lit da Swatara lui-même pendant 6,85°, puis pendant 11,00° par une rigole navigable latérale à la rivière. Au moyen de harrages établis dans le Swatara, la navigation remonte uou-seulement jusqu'au réservoir, mais 18 kilonu. Jahs lant, jusqu'a prince frove. Là est un bassin auquel vient aboutir un chemin de fer partant du gite voisin d'authrecite et avant 6 kilonu. de lone.

La rigole navigable qui sort du réservoir a 6° de large, 1°,22 de profondeur d'eau et uue pente de 0",00078 par mètre. Il a fallu la planchéier sur un espace de 236". Elle aboutit dans le canal eu un endroit escarpé, où l'on a pu profiter du lit du Clarke's Creek pour y placer le canal lui-même, qui alors, sur un certain espace, a jusqu'à 10°,68 de profondeur. C'est à la fois un bassin pour les roues hydrauliques, qui mettent en mouvement les pompes alimentaires , et un récipient où ces pompes peuvent puiser par une courte dérivation. Le niveau de l'eau dans ce bief est à 29",28 au-dessous du bief de partage, et à 11",90 au-dessus du Swatara, qui conle au pied du coteau. L'eau est élevée par les pompes, que mettent en mouvement des roues hydrauliques et une machine à vapeur de cent chevaux, à 30° environ au-dessus du niveau qu'a le canal en cet endroit. Elle est menée ensuite au bief de partage. La rigole alimentaire qui l'y conduit est elose de toutes parts. C'est un cylindre bien étanche, de 1°.07 de diamètre intérieur, d'une longueur de 5,417°, dont 2,272° en briques eimentées par dn mortier hydraulique, et 3,145" en fortes douves de pin blanc ou de Weymouth (pinus strobus), cerclées en fer. On n'a employé le bois que là où la configuration du terrain exigeait que la rigole fût au-dessus du sol. On l'a soutenue alors par de fortes pièces de charpente. On a évité avec soin de poser la rigole en bois sur le sol, de crainte qu'elle ne pourrit. Elle n'a été complétement terminée qu'en 1835.

On estime que l'eau contenue dans le grand réservoir du Swatara suffirait à alimenter le canal pendant 200 jours.

And-dessus du réservoir, la navigation se continue, avons-nous dit, dans le Swatara jusqu'au hasein de Pine Grove. Quoique le réservoir luisse pendant l'étiage lorsqu'i sert à alimenter le canal, tout est arrangé, au moyen d'une dérivationet d'une écluse, de telle sorte que, tant que la baisse n'est pas de plus de 3°, la navigation n'est pas interrompue de Pine Grove au craul de l'Union.

Pour établir le grand réservoir dans le Swatara, on a profité de la passe que s'est ouverte la rivière dans le Blue Mountain. En harrant ce défilé, qui n'a que 131" de large, on a pu former un hassin de 9,600" de long. La digue construite à cet effet est dirigée de l'est à l'onest. Du côté de l'onest, elle s'appuie sur le rocher au travers duquel la rivière s'est frayé un passage; et sur un intervalle de 61°, elle est en cadres de charpente remplis de blocs de pierre et de cailloux. Sur le reste de sa longueur ce n'est qu'un terrassement mélé de débris de rochers. La totalité de la digue repose sur le roc.

La portion de la digue qui est en charpente a une hauteur de 12-20. Elle est faité de madriers de 0°,25 sur 0°,30, assemblés en cadres de 1°,80 à 2°,50 de câlce. Les cadres, posés les uns sur les autres, sont reliés par de fortes chevilles en bois et se dressent contre le rocher à pie, qui sert de paroi au défilé du côté de l'ouest. Cette charpente s'appuie à son autre extrémité contre un épaulement en pierres et en chaux bydraulique, qui a une élévation de 14°,60, c'est-à-dire de 2°,40 de plus que la charpente, et qui flanque et soutient le reste de la digue qui est en remblais

Les cadres inférieurs de la charpente sont en chène blanc ou white oak (quereus alba). Les cadres supérieurs sont en pin blanc ou white pine. L'épaisseur de la charpente est de 33°,55. Elle est garnie, en amont, d'une masse de gravier et de terre qui a 33°,55 à sabase, ce qui donne à cette portion de la digue une base de 67°,10.

La charpeute est recouverte d'un fort plancher en chêne.

La portion de la digue qui est en charpente sert de déversoir. La partie orientale de la digue, composée de simples remblais, a 3° de plus d'élévation, et atteint ainsi une hauteur de 15°,20 au-dessus du fond du réservoir. Elle occupe une longueur de 70°. Son énaisseur à la base est de 70°.30°, et à fleur d'eau de 18°.30°.

Ce réservoir a douze vannes de 0<sup>col., cor.</sup>, 186 chacune. Le vannage tout entier est logé dans une forte charpente qui le garantit du choc des glaces flottantes et des hois de dérire.

La machine à vapeur qui élève l'eau du réservoir au bief de partage, à raison de 12,735 \*\*. \*\* par 24 heures, occasionne, entretien compris, une dépense de 160 fr. par jour de marche.

Le planchéiage, auquel on a eu recours pour rendre le canal étanche au bief de partage, se compose de planches de 5 centiuetres d'épaisseur, bien jointées, posées dans le fond du canal et sur ses deux parois avec une inclinaison de 45°. Elles portent sur des traverses mises de 1°,52 en 1°,52, ou de 1°,83° on 1°,83.

On a planchéid de même plusicurs parties du caual sur le versant du Tulpehocken, et plus tand quelques autres parties sur le versant du Swatars. Sans doute, si l'on était encore à construire le caual, on préférerait un ciment hydraulique à un revêtement en planches, aujourd hui que les travaux de M. Vicat out fixé l'attention sur ce précieux mortier et out montré qu'il était facile de s'en procurre en tout pays.

Vers le milieu du bief de partage, au village de Lebanon, une autre pompe à feu élève jusqu'au niveau du canal les caux des plus importautes sources du Quittapahilla, réunies à cet effet dans un bassin situé à 11° au-dessous de ce niveau. Le Quittapahilla, sur ce point, ne fournit, à l'étiage, que o<sup>n...th</sup>, 22 par seconde.

L'extrémité orientale du bief de partage reçoit les eaux de quelques-unes des sources du Tulpehocken rassemblées dans le réservoir de Kentner. Elles a rivent au canal par une rigole de 2,800° de long, profonde de 0°,61 et large de 1°,37 avec que pente de 0°,00045 par mètre. Le réservoir de Kentner a 11 hect, de superficie. Un autre réservoir de 3 hect., placé au niveau du bief de partage, contribue aussi à l'alimenter.

C'est sur ces sources du Tulpehocken et du Quittanahilla, léguées à la nouvelle compagnie par l'ancienne, mais prises plus haut qu'aujourd'hui, et par conséquent en un point où elles sont moins abondantes encore, que l'une et l'autre avaient compté d'abord pour subvenir en entier à l'approvisionnement du canal. C'est à peine cenendant si, à l'époque de la sécheresse, les deux réservoirs voisins du biel de partage et au même nivean que lui, peuvent lui fournir le plus modique contingent.

Les dimensions du canal de l'Union sont :

| Largeur | a   | 18  | ugne  |      | ca | u. |  |  |  |  |    | ٠ | 10- | 3 |
|---------|-----|-----|-------|------|----|----|--|--|--|--|----|---|-----|---|
|         | ata | ph  | sfore | i.   |    |    |  |  |  |  |    |   | 7   | 3 |
|         | ha  | ule | ur d  | l'es | œ. |    |  |  |  |  | ٠. |   | 1   | 2 |

Le canal de l'Union offre un pont-aqueduc de 84° de long, sur lequel on traverse le Swatara. Un autre pont-aqueduc de 53",38 sert à franchir le Swatara près de la rigole navigable. Il y en a un troisième pour passer d'une rive à l'autre du Tulpehocken. On y compte en outre 12 moindres aqueducs, 49 pontceaux en dessous, 130 ponts en dessus du canal proprement dit. 28 sur la rigole navigable et 43 déversoirs.

Les niurs de souténement et les perrés occupent un développement de 22 : kilom.

La pente à racheter est de 94",85 sur le versant du Schuylkill, et, sur l'autre versant, de 58",72 jusqu'au niveau du canal de Pensylvanie à Middletown. Sur la rigole navigable, il v a une pente à racheter de 29",13,

Le bief de partage est à 147, 16 au-dessus de la mer.

On compte sur le versant du Schuylkill 54 éeluses , non compris 2 écluses de garde , et sur le versant de la Susquehannah 37, indépendamment de 2 écluses, chacune de 2º,44 de chute, qui rattachent le fleuve au bassin dans lequel aboutit le canal. Sur la rigole navigable il y a 13 écluses qui sont entièrement en bois. Les autres sonten maconnerie.

Au bief de partage il existe un souterrain de 221", au travers de la crête qui sépare le Swatara des sources du Quittapabilla. Il est large de 5",50 et haut de 4",25. Il n'a coûté que 483",70° le mètre courant. La construction paraît cependant en avoir été difficile. Il y a 2 écluses à peser, l'une à Reading, l'autre aux Waterworks.

La dimension des écluses du canal de l'Union a donné lieu à des débats animés, qui

ont duré même après l'achèvement du canal, et qui aujourd'hui sont à peine clos-

M. Weston, l'ingénieur de l'aucienne compagnie, ne voulait, d'abord que de très-petites écluses, parce qu'il supposait que les bateaux ne porteralent qu'une dizaine de tonnes. Un peu plus tard cependant, quand le moment de l'exécution fut venu, il les agrandit de telle sorte qu'il pût y passer des bateaux charges de 18 à 20 tonnes. l'endant les premières années du dix-neuvième siècle, les hommes qui s'occupaient de la gnestion des voies de communication aux États-Unis, étaient presque tous d'avis que le meilleur système de navigation artificielle consistait à employor des bateaux assez

petits pour qu'un seul cheval pût les trainer avec une vitesse de 3 ; à 4 kilom. par heure. On connaît les recommandations de l'homme à qui le Nouveau-Monde et la civilisation doivent le bateau à vapeur, de l'illustre Fulton, en saveur de canaux extrêmement étroits, destinés à recevoir des bateaux. de 5 à 6 touues. Eu 1821, quand la compagnie de l'Union reprit son œuvre avec la ferme résolution de l'achever, elle adopta, d'après l'avis de M. L. Baldwin, une largeur de 12",20 à la ligne d'eau et de 7",60 a plafond; et pour les écluses, 22",85 de longueur sur 3",80. Mais peu après, le conseil d'administration changea d'avis et réduisit la largeur des écluses à 2,60, en diminuant sculement celle du canal de 1",22 à la ligne d'eau, et de 0",30 au plafond. La profondeur du canal fut aussi fixée à 1",22 au lieu de 1",52. M. L. Baldwin aima mieux quitter le service de la compagnie que de souserire à ces modifications, du moins en ce qui concernait la largeur des écluses. Alors s'engagea entre l'administration du canal et lui une polémique dans laquelle il établit que, d'après les exemples de tous les canaux de France et d'Angleterre, le rapport entre la largeur des écluses et celle du canal au plafond devait être à peu près de 1 à 2. Il fit voir même que généra-Ienient la largeur des écluses dépassait la moitié de celle du plafond du canal. Quoique M. Baldwin n'embrassat pas dans sa discussion tous les éléments qui peuvent influer sur la facilité de traction, et qu'il fit, par exemple, abstraction de la profondeur du canal, sa critique tout empirique était fondée, et il avait raison de dire à la compagnie qu'il fallait on élargir les écluses ou rétrécir le canal, mais que l'élargissement des écluses était incomparablement le meilleur parti. Une circonstance grave vint bientôt fournir à M. Baldwin un puissant argument. L'État de Pensylvanie commenca son réseau de canalisation; il fut décidé que les écluses y auraient 4".57 sur 27".45. Il était évident, dès lors, que l'intérêt de la compagnie du canal de l'Union était d'adopter les mêmes proportions. Cependant, celles de 2,60 sur 22,85 préva-Iurent. Dans les rapports annuels de l'administration du eanal, jusqu'en 1836, il a été d'usage presque régulier d'insérer une justification de ces dimensions. En 1837 seulement, la compagnie a senti et a avoué sa faute. Elle a pris la résolution de donner au canal et aux écluses les dimensions usitées sur les principaux canaux du pays. Elle s'est adressée à la législature nour obtenir des secours qui lui permissent d'opérer cet élargissement général, D'après le mémoire présenté par elle à la législature à la fin de 1838, la dépense devait être pour le eaual, abstraction faite de la rigole navigable, de 1,000,000 doll. Nous avons déià dit, à l'occasion du canal du Schuylkill (page 455), qu'en 1839 les deux Chambres avaient vôté en sa faveur une allocation de 2,133,300 fr. (400,000 doll.), mais que ee vote était demeuré sans effet parce que le Gouverneur avait refusé de le sanctionner.

La chute des écluses est généralement de 1°,52 à 1°,83. Quelques-unes n'out pas plus de 1°,37. Un petit nombre a de 2°,13 à 2°,44.

La conséquence de l'exiguité des écluses, c'est que les bateaux qui les traversent ne peuvent avoir que 2º,44 de plus grande largeur et 22º de long; sur les canaux de l'État de Pensylvanie et sur celui du Schuylkill aves en nouvelles écluses, les dimensions ordinaires sont de 4º,42 de largeur au centre sur 25°,92 de long. La charge est ordinairement de 20 ou 25 tonnes, au lieu de 50 à 60 et quelquéfois même de 70 que reçoivent les bateaux sur l'artère de Pensylvanie. Les rapports de l'administration du canal mentionnent cependant des bateaux de blé qui ont porté jusqu'à 30 tonnes. L'équipage se compose de deux hommes et d'un enfant. A la fin de 1838, la compagnie estimait qu'on parcourait 50 kilom, par jour; que les frais journaliers, y compris le loyer du bateau, étaient de 29 fr. 34 °, et que la traction contait ainsi, par tonne et par kilomètre, avec un chargement de 25 tonnes, 0 4-024, au lieu de 04-014 qu'elle considérait comme représentant le coût de la traction sur les canaux de l'État, le chargement étant de 60 tonnes et la marche journalière de 40 kilom. A la même époque M. Averigg. l'un des ingénieurs au service de la Pensylvanie, avant été conduit à recueillir beaucoup d'informations sur les frais de traction dans cet État, établissait un chiffre plus élevé. Mais au lieu de considérer un seul voyage, il prenait, et avec raison, ponr base de son calcul, une saison tont entière qu'il réduisait à 7 mois, et pendant laquelle il supposait que les bateaux faisaient un trajet total de 3,450 kilom. en 19 voyages. D'après ces données, il trouvait que la traction revenait, par tonne et par kilomètre :

Dans un batcau de 25 tonnes, à . . . . . . 0 % 041

Mesuré depuis le point de la vallée du Schuylkill où la compagnie avait commencé ses travaux, c'est-à-dire depuis l'extrémité supéricure du canal Girard située à 9 kilom. en aval de Reading, le canal de l'Union aurait jusqu'à la Susquehannah une longueur totale de 192 kilom.

Voici quel est l'itinéraire depuis ce point du Schuylkill jusqu'à la Susquehannah :

ITINÉRAIRE SUR LE CANAL DE L'UNION, à partir de l'extrémité du chemin de halage établi le long du Schwylkill.

|                                             | BOST        | LNCES    | ÉLÉVATION     | AU-DEAGES  |
|---------------------------------------------|-------------|----------|---------------|------------|
| STATIONS.                                   | partielles. | totales, | de la mer,    | de Broding |
| Extrémité du chemin de halage.              | mit.        | dit      | mit.<br>52.31 | mèt,       |
| Extremite orientale du canal proprement dit | 4,685 .     | . 4,683  | 32, 51        |            |
| Reading                                     | 5,450       | 9,145    | 52, 34        |            |
| Bernville.                                  | 26,390      | 34,333   | 89,21         | 36,90      |
| Womelsdorf                                  | 18,590 -    | 49,923   | 110,61        | 58,56      |
| Stouchtown.                                 | 4,130       | \$4,053  | 5.5           |            |
| Myerstown.                                  | 8,650       | 62,085   | 3             |            |
| Extremite est du bief de partage            | 4,560       | 66,443   | 147,16        | 94,83      |
| Lebanon.                                    | 7,400       | 75.843   | 147, 16       | 94,83      |
| Sonterrain.                                 | 5,010       | 76,835   | 1 -           |            |
| Extremité otiest du blef de partage.        | . 802       | 77,660   | 147,16        | 94, 83     |
| Les Waterworks                              | 6, 130      | 83, K10  | 117,88        | €5, 87     |
| Huntmelstown.                               | 55,940      | 119,750  |               |            |
| Middletown, extrémité occidentale.          | 12,500      | 132, 930 | - 88,43.      | 56, 12     |

Cette longueur totale se répartit ainsi entre les deux versants et le bief de partage :

|                     |   | r. | ٠. |   |   |   |   |  |  |   |   |   | 130 kom  | . 65 |
|---------------------|---|----|----|---|---|---|---|--|--|---|---|---|----------|------|
| Versant occidental. | 4 |    |    | ٠ |   | ÷ | • |  |  | ì | • | • | 54       | 39   |
| Bief de partage     |   |    | ÷  |   |   |   |   |  |  |   | , |   | -11      | 22   |
| Versant oriental    | • | ٠. |    |   | 4 |   |   |  |  | • | ٠ | ٠ | 66 kilos | - 66 |

Mais en réulité, la navigation dans le Schuylkill formant aujourd'hui partie de la concession de la compagnie du Schuylkill, il y a à retrancher environ 4,000° du versant oriental, ce qui réduit à 128 kilom. Le dévelonement du eand de l'Union.

C'est d'ailleurs un canal continu, et non une série de dérivations et de biefs en lit de rivière comme la navigation du Schuylkill.

La rigole navigable et le Swatara amélioré en amont du réservoir donnent en outre une navigation de 36 kilom.

Le chemin de fer de Pine Grove, qui continue le Swatara amélioré, a 6 kilom.

Le développement total du canal de l'Union et de ses embranchements est donc de 170 kilom.

La distance de Fair Mount à l'embouchure du canal de l'Union dans le Schuylkill et a, par le canal du Schuylkill, de 100 klions, du Schuylkill à la Susquehannah, par le canal de l'Union, elle est de 128 kilom. La distance de Philadelphie à Middlettown, sur la Susquehannah, par les canaux us Schuylkill et de l'Union, est done de 228 kilom., c'est-à-irie de 66 kilom. de plus que par le chemin de fer de Columbia et le canal laterial à la Susquehannah.

La pente et contre-pente de Philadelphie à Middletown, par les canaux du Schuylkill et de l'Union, est de 205°.88.

Le bassin du canal latéral, à Middletown, dans lequel débouche le canal de l'Union, a 183° de long sur 76°,50 de large, ce qui représente une superficie de 1 les., 40.

L'ingoiuen qui fut charge des travaux à la fin du dernier siscle, M. Weston, estimatique, même avec de petites dimensions, le canal de l'Union coûterait 6,512,000 fr. Il est vrai qu'il entendait construire les ouvragés d'art dans un style assez peu dispendienx, et que, renonçant à creuser un canal continu, il se proposit de tirer parti lui lides trivières et d'y établir la navigation au moyen de barrages et d'éculses latérales. En 1821, les pronoteurs de l'entreprise renouvelée paraissaient croire qu'en ennant compte des propriétés de l'aurienne compagnie, dont ils étaient les héritiers, ils ne déprussraient pas plus d'un million de dollars. Ce chiffre a été de beaucoup dépassé. Les frais d'établissement du canal, jusqu'au moment où il a été réétlement achev- doivent être évaluis à 14,000,000. fr.

Soit par kilom., en ne comptant que les 128 kilom. utiles, 109,375 fr.

Le capital représenté par les actions de la compagnie au nombre de 4, 189, de 1,033  $^{\rm t}$  33  $^{\rm c}$  chacune , est de 4,468,300 fr.

La loterie lui avait rendu le 15 novembre 1825, 133,601,76 doll. Jusqu'à l'abolition de la loterie par l'État de Pensylvanie (4833), la compagnie à dû en retirer une somme de 100,000 à 160,000 fr. par an, ce qui pendant 8 ans resprésenterait 1,000,000 fr. avviron, et porterait le produit total de la loterie à 1,700,000 fr. à peu près; mais cette somme a été exclusivement employée à compter des intérêts aux actionnaires, conformément à la loi du 26 mars 1821. Elle a eu recours successivement à des comptunts qu'elle a négociés à des conditions passables. Depuis la reprise des travaux jusqu'en 1826, elle avvit un autre emperant de 290,000 doll. Cos deux empenuts éciaient convertibles en actions au pair au gré des préteurs. Plus tard, d'autres emprunts ont eu lieu, et à la fin de 1836, elle avvit un edette de 9,493,300 fr., dont l'intérêt était de 509,700 fr. Il y avrit en outre quelques' emprunts temporaires d'une quotité ré-limitée. Mais la compagnie était enfin au terme de son entreprise, et depuis lors jusqu'au 1<sup>10</sup> janvier 1839, sa dette n'a sea saumenté.

La compagnie a reçu de l'État, à diverses époques, un appui qui lui a été fort utile. La loi du 2 avril 1811 tavait pourru à ce que la loterie lui fût plus productive que par le passé; à cet effet, elle avait prohibé la vente, sur le territoire de la Pensylvanie, des billets de loterie des autres États.

La loi du 29 mars 1819, qui ordonna la réouverture des registres de souscription, affecta le produit de la loterie à payer un intérêt de 6 p. 100 aux nouveaux souscripteurs. Elle assimila même, sous ce rapport, aux nouveaux actionnaires ceux des anciens porteurs d'actions qui n'avaient pas encoura la déchéance.

La loi du 26 mars 1821 accorda à la compagnie une souscription par l'Etat de 250 actions ou de 50,000 doll. Cette souscription était subordonnée à la réunion par les actionnaires particuliers, souscripteurs, depuis le 29 mars 1819, d'un capital de 450,000 doll., condition qui fut remplie. La même loi garantit à ces actionnaires, pendant 25 ans, jusqu'à concurrence d'un espatial de 450,000 doll., un intérior de 6 p. 100 de leurs versements; dans le cas on le produit de la loterie es sufficial pas à apariaire cet intérêt. Elle supprima l'article de la loi de 1811 qui limitait à 340,000 doll. la somme que la compagnie pourrait lever au moyen d'une loterie, et autoris la compagnie àse procurer par ectte voie annuellement une somme suffisant pour subveuir au service d'un intérêt de 6 p. 100, cest-a-diere 100,000 ft. Mais elle suspendit, jusqu'à l'achèvement des travaux, la garantie d'intérêt octropée aux anciens actionnaires par la loi du 29 mars 1819.

Lors de l'abolition de la loterie, par acte du 1<sup>st</sup> mars 1833, la législature, voulant indemniser, la compagnie de la perte que lui causait la mesure et dégager l'Etat de la garantie d'intérêt, souscrivit pour 1,000 actions représentant 200,000 doll. et acquitra sa souscription par des titres de rente à 4 ; p. 100, que la compagnie du recevoir a pair. La compagnie acquiser à ces conditions quoigno i tei donnât ainsi beaucoup moins qu'on ne lui enlevait. Ce fut un sentiment honorable, la crainte de retarder la supression de la loterie, qui l'y détermine.

Les droits de péage dépassent ceux que l'on paye sur les canaux de l'État, particulièrement à l'égard des bois. À la fin de 1833, époque depuis laquelle on ne paraît pas les avoir modifiés, ils variaient de 0º 018 à 0° 088 par tonne et par kilom. Un grand nombre d'objets étaient taxés à 0 ° 051. Voici quels sont les droits, d'après ce même tarif, pour les principaux articles, par tonne et par kilom., et, à l'égard des bois, par mètre cube et par kilom.

## Articles principaux autres que les bois.

| Anthracite, si le parcours est de plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de 81 kilom., houille quel que soit le parcours            | 0 6  | 022  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|
| Anthracite, si le parcours est de moins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de 84 kilom., pierre à chaux, minerai de fer, briques      |      | 025  |
| Argile, fumier, pierre, sable et gravie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er, chaux, marbre en blocs, coke                           |      | 029  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tre, poterie commune et poterie de grès de fabrique indi-  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      | 037  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tablettes                                                  | ė.   | 044  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brut et filé, sel et salaisons de toute espèce, tabac en   |      | ,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | potasse                                                    |      | 051  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      | 055  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | re et cristaux, peaux de cerf et de buffle, peaux vertes,  | •    | 033  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en parties de 18,140 kilog (40,000 liv.) au moins, builes, |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      | 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | •    | 073  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | luxe, cordes et cordages, épiceries (café, sucre brut et   |      |      |
| mélasse) en parties de moins de 18,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 kilog. (40,000 liv.)                                    |      | 088  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bois (1)                                                   |      |      |
| Bois de charpente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | par mètre cube et par kilom ,                              |      | 012  |
| zoo de campione,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par tonne et par kilom                                     | 1    | 018  |
| Planches et chevrons ( trajet entier )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |      | 020  |
| Planenes et enevrous ( trajet entier )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par tonne et par kilom                                     |      | 031  |
| (trajet partiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |      | 022  |
| (trajet partiet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |      | 035  |
| The transfer of the state of th | par tonne et par kilom.                                    |      | 033  |
| nois en tentites de moins de 25 millime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tres et do plus de 6 ; millimètres d'épaisseur,            |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par 100 mét. carr. de superficie et par kilom              |      | 043  |
| r cuittes pour jaiousies et antres bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de moins de 6 ; millimètres d'épaisseur,                   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par tonne et par kilom.                                    |      | 011  |
| Bois à brûler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pur metre cube et par kilom                                |      | 011  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par tonne et par kilom. (2),                               |      | 037  |
| Douves,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par tonne et par kilom.                                    |      | 022  |
| Planchettes pour toiture,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par millier et par kllom                                   |      | 026  |
| Il y a en outre un droit sur les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bateaux, qui est, par kilom. :                             |      |      |
| Pour les bateaux chargés de plus de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,534 kilog., de                                           |      | 083  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | moins de 4,334 kilog , de                                  |      | 166  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |      |      |
| Chaque voyageur pave 05,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.                                                         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ment et le revenu du canal depuis qu'il a été              | live | á an |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | **** | c au |
| commerce jusqu'en 1838, chaqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e exercice étant supposé clos le 1" novembre :             |      |      |

<sup>(1)</sup> Le peage se perçoit au volume, pour le bois de charpente, les planches et chevrons, les bois à brûler. Pour les planchettes pour toiture, il se perçoit au millier; pour les douves, au poids.

<sup>(2)</sup> D'après les rapports admis sur le canal du Schoylkill.

### MOUVEMENT ET REVENU DU CANAL DE L'UNION, de 1828 d 1839.

| ANNÉES. | MOUVEMENT<br>en tonnes. | en francs. |
|---------|-------------------------|------------|
| 1828.   | 48,414                  | 82,731     |
| 1829.   | 20,850                  | 88,940     |
| 1850.   | 41,751                  | 187,580    |
| 1854.   | 60,950                  | 545,400    |
| 1832.   | 48,407                  | 314,998    |
| 1833.   | 87,230                  | 331,800    |
| 1834.   | 85,889                  | 639.310    |
| 1835.   | 120,582                 | 794,533    |
| 1856.   | 118,860                 | 709,468    |
| 1837.   | 111,689                 | 873,813    |
| 1858.   | 128,758                 | 639,049    |

Le tableau suivant indique la nature des objets transportés sur le canal pendant les trois dernières années :

OBJETS TRANSPORTES SUR LE CANAL DE L'UNION, Dendant les années 1836, 1837 et 1838.

| NATURE DES OBJETS.                  | 1836.   | 1837.       | 1838.   |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Bois debité.                        | 14, 261 | 15,678 tea. | 14,471  |
| Dorres et planchettes pour toiture. | 5,439   | 5,051       | 3,447   |
| Grains et farines                   | 24,029  | 16, 479     | 23, 467 |
| Graines de toute sorte              | 398     | 558         | 342     |
| Tabac.                              | 892     | 158         |         |
| Coton et laige.                     | 199     | 122         |         |
| Pore salé                           | 697     | 575         | 569     |
| Poisson salé                        | 2,872   | 2,594       | 2,212   |
| Whiskey.                            | 9,084   | 1,299       | 1,685   |
| Coirs                               | 590     | 536         | 289     |
| Minerai de fer                      | 2,396   | \$,603      | 6, 134  |
| Per et fonte.                       | 7,869   | 7,497       | 10,644  |
| Honille et anthracito               | 18,966  | 95,412      | 20,608  |
| Sel                                 | 2,835   | 9,919       | 3,248   |
| Merchandise.                        | 19,395  | . 12, 413   | 15,581  |
| Faiences.                           | 871     | 107         | 346     |
| Platre                              | 8,109   | 10,443      | 9,254   |
| Articles divers (4)                 | 9,786   | 10,697      | 16,576  |
|                                     | 118,860 | 111,652     | 128,738 |

<sup>(4)</sup> C'est-à-dire chanvre, fruits, œufs, beurre, charbon, chaux, pierre, à chaux, briques, terre, verre, chiffons, etc.

Le nombre des bateaux expédiés sur le canal a été :

| En 1837, | de. |  |  |  |  |  |  |   |    |    | : |  | 6,20  |
|----------|-----|--|--|--|--|--|--|---|----|----|---|--|-------|
| 1838.    | de. |  |  |  |  |  |  | ď | ٠. | ٠. |   |  | 7.465 |

Les frais courants pendant les trois derniers exercices, en y comprenant l'entretion ordinaire, le salarie des éclusiers, des agents et employés, les dépenses d'administration, le service des appareils hydrauliques et des machines à vapeur alimentaires du bief de partage, ont été:

|             |       |    |     |    |    |    |   |     |  |    |      |      |   |  |  | 271,392 |
|-------------|-------|----|-----|----|----|----|---|-----|--|----|------|------|---|--|--|---------|
| 1837        | de.   |    |     |    |    |    |   |     |  |    |      |      |   |  |  | 251,141 |
| 1838        | de.   |    |     |    |    |    |   | :   |  |    |      |      |   |  |  | 256,715 |
| Moyenne d   | es tr | oi | s a | 08 | ée | 6. |   |     |  | ٠. |      |      |   |  |  | 259,750 |
| A raison de | 19    | 8  | kil | om |    | è  | - | a ' |  | 1  | e il | los. | n |  |  | 9.009   |

Sur ce canal comme sur celui du Schuylkill, la gelée commence dans les premiers jours de décembre ou à la fin de novembre, et le dégel permet dy introduire l'eau à la fin de mars. Le curage et les réparations ontlieu pendant l'hiver, ainsi qu'on le prujeu sur tous les canaux de l'Amérique. En 1835 la navigation cessa, à causse de la gelée, le 27 novembre, pour reprendre le 3 avril. Le 26 novembre, le froid vint l'arrèter, et la campagne de 1837 fut ouverte le 27 mars. Ainsi le chômage est habituellement de quatre mois à quatre mois et demi.

Les deux canaux de l'Union et du Schuylkill sont solidaires. Chaeun d'eux apporte à l'autre une certaine quantité de produits qui serait bien plus considéralale, si les écluses du canal de l'Union pouvaient livrer passage aux bateaux qui ont descendu les canaux de l'État, latéralement à la Susquehannah et à la Juniata, et à ceux qui veulen les remonter. On peut avoir une idée de l'influence qu'ils exercent l'un sur l'autre, par le chiffre des péages qu'ils se procurent réciproquement. Ces péages ont été comme il suit pour le canal du Schuylkill:

PÉAGES PERÇUS, PAR LA COMPAGNIE DU SCHUYLKILL, sur les bateaux destinés au canal de l'Union on venant de ce canal.

|         | BATEAUX                                        | BATEAUX              | TOTAL               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ANNÉES. | allust de Philodolphia<br>un const de Ll'aire. | du consi de l'Union, | EN DOLLARS.         | EX FRANCS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850.   | 68.                                            | 602.                 | dell.<br>19, 454 67 | 105.652    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1831.   | 12,535 98                                      | 13,752 75            | 98,506 75           | 150,969    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1852.   | 12,638 61                                      | . 12,177 8s          | 24,836 49           | 132,461    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1855.   | 99,389 71                                      | 90,428 ' 47          | 45,918 18           | 929,430    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1854.   | 93,967 79                                      | 22,961 94            | 48,929 73           | 280,959    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1835.   | 41,192 48                                      | 32,733 01            | 73,913 49           | 394, 376   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1856,   | 57,989 70                                      | 59,993 53            | 70,213 23           | 574,481    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

On peut aussi mesurer l'utilité de la jonetion que ces deux canaux établissent, entre

été :

Philadelphie et la Susquehannah, par la quantité de marchandises qui quittent à Portsmouth le canal lateral à la Susquehannah, et qui se driignet ensuite presque en totalité sur Philadelphie par le canal de l'Union. Elle s'est élevée:

|       |    | 1837,  |    |    |     |    |   |    |     |   |    |     |    |    |   |   |   |    |   | 26,741     |
|-------|----|--------|----|----|-----|----|---|----|-----|---|----|-----|----|----|---|---|---|----|---|------------|
|       |    |        |    | Te | dal | le | n | de | TI. | ĸ | 81 | 100 | ée | 5. |   |   |   |    |   | 86,813 to: |
| ges à | Ph | iladel | ph | ie | p   | ar | 1 | e  | cl  | e | en | ai  | n  | d  | e | C | 0 | lu | m | bia, ont   |
|       | Ea | 1835,  | de |    |     |    |   |    |     |   |    |     |    |    |   |   |   |    |   | 22,260 to: |

Les arrivag

La voie navigable a donc déjà, dans l'état actuel des choses un grand avantage sur le chemin de fer.

Nous avons cru devoir entrer dans quelques détails au sujet du eanal de l'Union, quoiqu'en lui-même il ne soit qu'un ouvrage d'importance secondaire. C'est qu'il nous a semblé qu'il y avait quelque chose de digne d'être signalé à l'admiration publique dans l'inébranlable persévérance avec laquelle cette entreprise a été poursuivie. pendant près de cinquante ans, à travers mille embarras financiers, mille difficultés d'exécution et mille désappointements de tout genre. L'histoire du canal de l'Union ne se recommande auprès de ceux qui étudient les ressorts de la prospérité publique, ni par ce sens élevé, ce coup d'œil rapide et audacieux, cette noble ambition de devancer la marche du temps et de maltriser l'avenir par voie d'invasion pour ainsi dire, ni par eet esprit de ressource et cet enthousiasme calme, qui font du canal Érié un titre impérissable de gloire pour les hommes qui, après la paix de Gand, ont été à la tête des affaires dans l'État de New-York, et avant tout pour l'immortel Clinton. Mais cette confiance plus modeste et cependant non moins imperturbable, cette ténacité que rien n'a pu rebuter, par lesquelles se sont distingués les promoteurs de l'entreprise du canal de l'Union, sont des qualités précieuses, bien plus rares en France que l'intelligence de l'avenir et que les conceptions grandioses. Ce sont des vertus civiques qu'aujourd'hui il est essentiel de mettre en relief dans notre patrie.

#### CHAPITRE XII.

### Canal latéral à la Susquehannah et à ses deux grandes Branches de l'Ouest et du Nord-Est.

Premier party.—Cond Intella de Suppulsanch, or mente de Louise, jusqu'il Northembertach—Treek, longere, petre et (internolon), lagrare de et cheme, propriere et petrolonie, jusqu'il northembertach—Treek, populare de canasa de Elaz, Brazilez antam.—Cond Intella de Branche Orcifonsche—Partica irrainier en anosti nur Meny repulso; reliminate ment de Louisega. Profesio composite nerti Neuer y fe banniste.— On a perfori on canal interla du me uniquiton en il de riviere, — Bannis da half Light. — Estamina de la canadinatio propria Tragresostate.—Colones compose de la louise la canadinatio propria Tragresostate.—Colones compose de la louise la lagrare en dece, compositentach. — Da model d'amplication de riviere qui despute de Consoline de la louise la lagrare en dece, mongrafischem. — Da model d'amplication de riviere qui despute de Consoline de l'amplication de la riviere participate de louise de la lagrare de la lagra

Tomaisse sant. — Coal Initial à la Branche du Nord-Est. — Tract, pentre, cômes, prime d'un. — Premier temcon terminé su Lackas-una.—Descrition tempopa allant du Lackasyana à Abbene. — Gibre de combassible que ce dermier metra en releva. — Détails sur ce desarlème tempojn, d'ancion du Tracq; d'ention du Wyshuing. — Du prolongement juogà la frontière de l'Est de New-York. — Béssums des détencis du canal lateral à la Branche du Nord-Est.

Récapitulation des travaux de l'État dans la vafiée de la Susquehannah, en amont de la Juniata.

#### 1" Partis. - Canal lateral à la Susquehannah, en amont de la Junista.

Ce canal s'embranche sur celui de la Junista, près de Duncan's Island. Il suit la rive droite de la Susquehannah, jusqu'à Northumberland. L'exécution en a été facile. La vallée de la Susquehannah, dans tout cet intervalle, est spacieuse et sans accident de terrain. Il se ternaine à Northumberland, au bassin formé dans le fleuve par la digue de terraine. Il se ternaine à Northumberland, au bassin formé dans le fleuve par la digue de terteune de Shamokin. Sa longueur, depuis le point où il se sépare du canal de la Juniata, est de 60 kilom; elle serait de 62 ; kilom, à partir du bassin de Duncan's Island. Entre les deux bassins, il y a une différence de niveau de 267,13, rachetée par 8 écluses, dont 2, ayant une chute de 67,26, appartiennent à l'arrêtre de Philadelphie à Pittsburg, ce qui réduit la peute propre au canal de la Susquehannah à 19°,87, et le nombre de ses écluses à 6.

Cette division, de même que toutes les autres exécutées par l'Ent, que nous allons passer en revue, a reçu les uèmes dimensions que les canaux compris dans la ligne de Philadelphie à Pittsburg, c'est-à-dire celles du canal Erié avant sa reconstruction, 12°, 20 de lauteur d'eau. La longueur des clueus est aussi de 27° 45; ansia la largeur a été portie, le long de la sisque-hannah ct de ses deux branches de l'Ouest et du Nord-Est, à 5°, 19, à cause des bateaux platsqui descendent lefleuve, et qu'on ovalità tattires ur le canal, au moins à la remonte.

Elle présente un seul ouvrage d'art important, c'est le grand barrage de Shamokin, au confluent du ruisseau de ce nom, près de Northumberland. Il a une longueur totale de 849°; sa hauteur au-dessus du fond du fleuve est de 2°,89°, ce qui représente environ 2-28 an-dessas de l'étiage. Durant les premières campagnes, il avait subi des réparations sans fin. Néanmoins, en 1837, il ne retenait l'eau que très-imparfaitement, et à l'étiage de cette année, la navigation se trouva entravée et même interrompue, faute d'eau, pendant quelques jours. En 1838, il ful l'objet d'une refonte générale. Il existe sur cette division trois ponts-aquedues pen étendus.

A Northumberland, le canal se bifurque pour remonter les deux Branches qui viennent, l'ume de l'Oues, l'autre du Norl-Ext. De là deux cananx qui partent d'un point commun , situé au confluent des deux Branches du fleuve, et qui les longent, l'ume, celle du Nord-Ext, à droite. Pour atteindre ce point de jourcion, les bateaux venant de Dunean's Island doivent traverser le fleuve. A cet effet on a jeté sur la Susquehannah, à Northumbertands, un beun pour destinée au service du halage. Il a 30% et long entre les culées, il sert assei pour les communications de toute nature entre les deux rives, ou plutôt c'est, comme à Dunean's Island, un pont ordinaire, aquel on a annexé une galerie extérieure asser étroite, pour le passage des chevaux de halage; car c'est toujours ainsi que les ponts de halage sont construits.

## 2º Partir. - Canal de la Branche Occidentale de la Susquehannah.

Le canallatéral à la Branche Occidentale remonte, sans rencontrer de grands obstacles, jusqu'au rapide de Muney (Muncy ripples), simé à  $40^\circ$ ; kilom. de Northumberland. Là, on a barré la Susquebannah par une digue construite comme à l'ordinaire, en cadres de charpente remplis de pierres, qui forme dans le lit du fleuve un bassin de 3,000° de long. La longueur du canal, proprement dité, est de 3°; kilom. La différence de niveau entre le bassin de Muncy et celui de Northumberland est de  $12^\circ$ ,51; elle est rachetée par 6 éclases, dans le système mixte.

Le seul ouvrage digne d'attention qu'offre cette portion du canal, est le barrage de Munroy, qui a 297° entre les épaulements. On y compte un seul pont-aqueduc, de 48°,80, qui sert à traverser le Chillisquaque.

De cette division, dépend un embranchement qui met en communication avec le canal la ville de Lewishurg, située à 9,700° anclessus de Northunberland. C'est le Lewishurg side cut. Lewishurg étant sur la rive droite, et le canal se développant sur la rive gauche, il a fallu établir dans la Susquehamah un harrage donnant naissance à un bassin, au travers duquel on passe d'une rive à l'autre. Le harrage ne rélève le plan d'eau que de 0°,76. L'embranchement a 3 écluses rachetant une pente de 6°,40. Il n'a que 1,000° de long.

A mesure que l'on remonte la Susquebannah, son lit se resserre et les difficultés de l'établissement d'un canal latéral se multiplient. En 1832, lossqu'on volunt étendre la navigation de la Branche Occidentale, au-dessus de Muney, jusqu'à Dunnstown, on pensa d'abord à l'établir en lit de rivière, au moyen de 6 barrages. Ons e décida, a près réfléxion, à construire en canal latéral. Les accidents qué provavient alors de toutes parts les barrages sous l'influence de crues aussi formidables que le sont celles des Bouves de l'Amérique, g'rent penser qu'il fallait autant que possible éviter les

Coogle

barrages dans la Susquebannah, et par conséquent renoncer à profiter du lit de la rivière. On est reveu de cette détermination un peu plus tard, lorsqu'il s'est agi d'un premier prolongement de la ligne au-dessus de Dunnstown, par des moits d'économie, quoique le régime du fleuve devienne de plus en plus inégal lorsqu'on àvance dans la partie supérieure de la vallée de. Mais les dégàts qu'ont subis, en Peusylvanie diverses navigations en lit de rivière, telles que celle du French Creck et surtout la navigation mixte de la vallée de la Juniata, qui a été complétement dévastée par un orage en juin 1838, out définitivement résolu la question, dans les conseils de cet État, en faveur des canaux latéraux en général, et particulièrement en ce qui concerne le prolongement ultérieur de la ligne de la Branche Occidentale de la Susquehannah.

Pour le premier tronçon au-dessus de Muucy, la prise d'eau a lieu par un barrage solidement construit sur le roc à Dunnstown, qui soulève le plan d'eau de 3-50. Du barrage de Muncy à celui de Dunnstown, il y a 7,400°, dont 3,200° en lit de rivière au bassin de Muncy. La pente est de 25°; on la rachète par 13 écluses.

Un embranchement de 6 kilom, fait communiquer le bassin de Dunnstown avec un bassin établi daus le Bald Eagle, au moyen d'un barragé. La différence de nivea un tre les deux bassins est de 27,44. Le Bald Eagle et son affluent, le Spring Creek, ont été canalisés, comme nous le dirons tout à l'heure, par une compagnie sur un développement de 40 kilom, dépuis la ligne de la Branche Occidentale jusqu'à Bellefonte.

Cette portion de la ligue s'alimente soit par la prise d'eau de Dunnstown, soit par un affluent du fleure, le Loyalacek. Elle traverse beaucoup de forts ruisseaux. On y compte 7 ponts-aquèdues dont la longueur réunie est de 318°.

A l'extrémité du bassin de Dunnstown, on atteint une riche formation de houille bitumineuse.

En 1835 et 1836, morennant une dépense de 1,050,000 fr., on a éténdu, en lit de rivier, la ligne de la Branche Occidentale josqu'au confluent du Tangascotoatek, sur 11,700° à partir du loasin de Dumstown, au moyen de deux barrages situés, l'un'à l'embuchure du Queer's Run, l'autre à celle du Lick Run. Le premier a 225° de long; il re-lève le plan d'eau à 2°,28 au-dessus du bief de Dumstown. Le second, plus en anont, a 185° de long de banssode 2°,74 le niveau de la rivière. Il forme un lassimité à l'industrie minérale qui s'exceve autour du feau village de Ferrandaville. A chaque barrage est adjointe une écluse en pierre de taille. Pour donner passage aux longs radeaux qui déscendent la rivière, on a forme le sas des écluses de deux compartiments placés dans le prolongement l'un de l'autre, c'i séparés seulement par une porte sembladie à une potre ordinaire d'écluse. Chaque compartiment 2°,745 de long, Il ya doce place pour des radeaux de 54°,90; la largeuir du sas est exceptionnellement de 7°,32 cuand il ne se présente qui un hateau, un seul compartiment, celui d'amont, stiffit.

La pente rachetée par les deux écluses est de 5°,03.

Le chemin de halage, de 3°,66 de large, a dû sur un grand nombre de points être protégé par des perrés.

On conçoit que des écluses pareilles à celles dont il vient d'être question donneraient passage à des bateaux à vapeur marchant seuls ou remorquant d'autres bateaux. Ce système de harrages et de grandes écluses, combiné avec l'emploi des hateaux à vapeur, est digne de fixer l'attention, il surtout où le combustible nécessaire au vateaux à vapeur est à bas prix. Il permet d'ajourner la construction des chemins de balage. Or ces chemins sont fort couleux le long des fleuves semibalhes à la haute Susquehannal. Ble stigent des travaux à la poudre, une grande quantité de perrés, des enrochements et même des terrassements asser considérables. Au reste, ce mode de navigation n'est pas celui q'on a adopté ici, car, même entre Dunnstown et Tangascotack, il y a un chemin de halage. On a tenu à avoir dans cet intervalle un système de transport pareil à celui qui esisté sur les autres canaux de l'État.

Une fois poussée jusqu'au Tangascootack, la ligne navigable de la Branche Occidentale de la Susquehannah était déjà entrée assez avant dans la région bouillère de la Peusylvanie, Les comtés du Centre et du Lycoming, traversés, l'un par le Bald Eagle, l'autre par le Lycoming et le Pine Creek, offrent, particulièrement dans le voisinage de ces cours d'eau, de beaux gîtes de charbon bitumineux. Le comté de Clearfield, qui paraît richement partagé en terrain honiller et que la Susquehannah coupe par le milieu, et celui de Cambria qui l'avoisine au sud, sont tous les deux situés plus avant encore vers l'ouest. Soit pour les atteindre, soit plutôt pour entamer la jonction de la Susquebannah à l'Alléghany et de Philadelphie à Pittsburg. par le Sinnemahoning et le Red Bank, on a proposé dès 1836 de prolonger en amont du Tangascootack la ligne de la Branche Occidentale. En 1838, cette pensée a reçu nu commencement d'exécution par la mise en construction d'un canal de 53 kilom., de l'embouchure du Tangascootack à celle du Sinnemahoning. On attend de grands résultats de cet ouvrage, en supposant même que la canalisation ne soit pas poursuivie plus loin. L'exploitation des mines de houille et de fer prend un rapide essor dans cette région qui, jusqu'à ces derniers temps, était restée déserte. C'est là que pour la première fois la fusion des minerais de fer au coke a été essayée en Amérique. Ces essais sont récents et paraissent avoir été couronnés d'un plein succès. En 1838, d'après le rapport de l'ingénieur, M. Aycrigg, il y avait sur la Susquehannah. à Karthouse (comté de Clearfield) et à Farrandsville, des hauts fourneaux rendant par semaine 80 tonnes de fonte.

La ligne du Tangascootack au Sinnemahoning sera tonte en canal latéral, à l'exception d'un bief en rivière de 3 ; kilom., situé à 10 ; kilom. du Sinnemahoning.

Ce canal offre beaucoup de difficultés. Sur les trente-six centièmes de son développement il faut l'établir contre des rochers à pic. Afin de le mettre à l'abri des débordements de la Susquebannab, on doit le maintenir généralement à une bauteur de 6° audessus de l'étiage. C'est l'élévation qu'avait atteinte le fleuve lors de la crue de 1810, la plus forte dont on ait gardé la mémoire. A l'embouchure du Sinnemahoning, le canal sera de 6°-71 au-dessus de l'étiage. La pente à racheter, entre le bief situé on ce point et le bief en rivière du Tangascootack, sera ainsi de 45°-75 ou de 0°,86 par kilom. Il y aura à cet effet? éclases de 1°,83 à 3°,08 de chate. Le développement moyen corréspondant à nne écluse sera ainsi de 3<sup>16m</sup>-, 12. On y complera 5 pontsauqueducs, 16 ontécaux en dessous, 17 ponts pour des roates, 13 pour le service d'exploitations agricoles, 19 kilom. de perré, et 4 kilom. de revêtement inté-

On est en outre obligé de reconstruire le long des rochers, entre lesquels le flenve est enserré, 14,700° de route que le canal déplace.

Il y aura un barrage de prise d'eau à 14 kilom. en aval du Sinnemahoning. La partie supérieure du canal s'alimentera, sur 10 ; kilom., des eaux que l'on tirera du Sinnemahoning.

Ces 53 kilom. sont évalués à 6,858,000 fr., ce qui reviendrait, par kilom., à 129,400 fr.

En 1839, la crise financière a obligé l'État à suspendre les travaux sur ce prolongement du canal latéral à la Branche Occidentale, après y avoir dépensé 874,300 fr.; mais tout porte à croire que ce n'est qu'un ajournement à courte échéance.

Ainsi à la fin de 1837 la navigation existait le long de la Branche Occidentale, sur une longueur de 122 lam., 60, o à l'on comptait 21 écluses rachetant 42°,54 de pente. Le tableau suivant réunit les principales données de cette ligne :

DONNÉES DE LA LIGNE DE LA BRANCHE OCCIDENTALE jusqu'au Tangascoolack.

| DIVISIONS.                    | BESTANCES | момая    | PANTE    |         |  |  |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|---------|--|--|
|                               | klonitra, | larages, | árluses, | mòtres. |  |  |
| De Northumberland à Muncy.    | 40,80     | 1        | 6        | 19, 51  |  |  |
| De Muney à Dunnstown          | 10,40     | 1        | 15       | 98, .   |  |  |
| De Dunnstown au Tangascoetack | 11,70     | 2        | 2        | 8, 05   |  |  |
| Total,                        | 123,60    | 4        | 9.1      | 49, 54  |  |  |

La pente moyenne par kilom. est donc de 0°,35, et le développement moyen correspondant à une écluse, de 5<sup>them</sup>. 84.

Avec le canel du Tangascootack au Sinnemahoning ces résultats deviendraient :

| Développement             | 175 : blee |
|---------------------------|------------|
| Pente rachetée totale     | 88=,29     |
| per kilom                 | 0~.50      |
| Numbre des barrages       | 5          |
| Nombre des écluses.       | 38 -       |
| Disaboration of the first |            |

Le tableau qui précède ne comprend pas les embranchements du Bald Eagle et de Lewisburg dont voici les données :

| EMBRANCHEMENTS.            | LONGUETE<br>en<br>klaniten. | HOMESE<br>dan<br>deluma, | PERTE<br>en<br>mittee. |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Embranchement de Lewisburg | 1                           | 5                        | 6, 50                  |
| du Baid Eagle              | ٠                           | 1                        | 2, 44                  |
| Total                      | 7                           | 4                        | 8, 74                  |

Le total général de la ligne principale et des embranchements scrait donc de 183 kilom, avec 42 écluses et une pente de 97°,03.

La distance de Philadelphie au Sinnemahoning est ainsi:

| Par le chemin  | de fer | de Columb    | 2, de. |     |      |     |      |  |  |    |  | 438 | kilem. |
|----------------|--------|--------------|--------|-----|------|-----|------|--|--|----|--|-----|--------|
| Par le chemin  | de fer | Harrisbur    | r, de. |     | ٠.   |     | <br> |  |  |    |  | ٠.  | 431    |
| Par les canaux | du S   | chuylkill et | de l'U | oio | a, e | še. | ٠.   |  |  | ٠. |  | 504 | 2      |

3º Partis. - Canal de la Branche du Nord-Est de la Susquehannah.

Le canal de la Branche du Nord-Est se développe d'abord sur la rive droite, de Norhumberland au barrage de Nanticoke, sur une longueur de 80 kilom. La navigation a lieu ensuite en lit de rivière dans le bassin formé par ce barrage sur un espace de 6,220°; puis elle continue sur la rive gauche jusqu'à l'embouchure du Lackawana, pendant 21 kilom. Depuis la fin de 1836 on travaille à la prolonger jusqu'à Athens (Athènes), ville située à quelques kilomètres de l'Estat de New-York, au point où le Tioga ou Chenung se jette dans la Susquelannah. La distance d'Athènes à l'embouchure du Lackawana est de 145 kilom.

L'exécution de cette ligne a présenté d'assez grandes difficultés, même au-dessous du Lackawana, car la vallée est étroite et parfois encaissée entre des rochers escarpés. Au-dessus du Lackawana elle offre assez habituellement ce dernier caractère.

Les principaux ouvrages d'art, en aval du Lackawana, sont le barrage de Nanticoke et celui qui est étabil dans le Lackawana, dont les eanx ainsi retenues sont ensuite amenées dans le canal par une rigole navigable de 1,147".

La différence de niveau entre le bassin de Northumberland et celui de Nanticoke est de 23°,63°; elle est rachetée par 9 écluses de 27°,45 sur 5°,16. Entre le bassin de Nanticoke et celui de Lackawana, elle est de 13°,72°, et on la franchit au moyen de 5 écluses. Entre Northumberland et Nanticoke, les écluses sont en bois , dans un système assez imparfait, et l'on a en plusieurs fois à regretter de ne pas les avoir construites en pierre ou dans le système mixte (composite loch').

A la fin de 1835, la navigation arait lieu, le long de la Branche du Nord-Est, sur un développement de 116 kilom. offrant 2 barrages de prise d'eau, '14 écluses et 37", 35 de chute.

Mais il était impossible de ne pas pousser plus haut la ligne navigable de la

Branche du Nord-Eat. Du Lackawana à la frontière de l'État de New-York il y a, en suivant le fleure, 150 kilom. environ. Cet espace est occupé par une contrete fertile, riche en bois de construction de première qualité. On y rencontre quelques-uns de ces gites de combustible minéral qui doivent faire la fortune de la Pensylvanie, ceux des vallons du Towanda et de Mahoopeny, non moins importants que ceux de Lackawana et de Wyoming (près de Wilkesbarre), qui profitent du canal en aval de Lackawana et fan, en continuant le canal de la Branche du Nord-Est jusqu'à la limite de l'État, on devait atteindre le réseau de l'État de New-York, ouvrir aux produite de la Pensylvanie, et surtout à ses charbons et à ses fers, un vaste débouché du côt du nord, et attiere vers ses marchés ceux de l'État de New-York, et particulièrement le sel et le plâtre dont elle est dépourve et qu'elle fait venir à grands frais, ainsi que nous aurons occasion de le dire avec plus de détail, au snjet du chemin de fer de Williamsport à Elmire.

Ces considérations déterminèrent la législature à voter l'achèvement de la lignelatérale à la Branche du Nord-Est de la Sauquénannah, jusqu'à l'État de New-York. Les études furent terminées en août 1898. Les Commissaires des Canaux so prononcièrent sans délai sur les déviers tracés que leur proposai l'Ingeinieur, M. lharris. Le 25 octobre 1836, les travaux furent mis en adjudication sur 57 [kilom., en descendant, à partir de la pionite de l'inga, où est bâtie la ville d'Athènes. Cette première division à étend, en aval, jusqu'à l'embouchure du Wyalusing, afflient de gauche. Postérieurement, le resté de la lime, jusqu'à ul Lackawana, a été mis en construction.

Sur tou L'intervalle d'Athènes an Lackawana, à l'exception de quelques parties d'une longueur insignifiante, on a préféré un canal latéral à me navigation en lit de rivière. Le canal se tient sur la rive droite jusqu'au village de Towanda, un pen en amont de l'embouchure du ruisseau de ce nom, à 25 kilom. d'Athènes. Là il passe sur la rive gauche, à l'aid d'un bassin établi dans la rivière au moyen d'un barrage, et il reste sur cette rive jusqu'au Lackawana et au delà. La traversée en rivière d'un bord à l'autre a lieu au moyen d'un pont de halage. Il n'y a eu qu'à ajouter une galeriode halage à un pont ordinaire dejà construit en cet edorit par une compagnie.

Le canal a sa première prise d'eau dans le Chemung. A cet effet on a devéen travers de la rivière un barrage de 127 de long et de 27,08 au-desuss de l'étiage, c'està-dire de 37,36 au-dessus du fond. En cas d'insuffisance des eaux du Chemung, on y suppléorait par une rigole narigaise de 3,000 r., que l'on cresserait dans la presqu'il equi sépare le Chemung de la Susquehannah, au-dessus de leur confinent, on rehausserait alors le plan d'esu de la Susquehannah par un barrage placé à l'embouchure du Cayuta, c'est-dire à 3,600 r'éthènes. On se proposait de ne donner an barrage que 1-7,86 de hauteur afin que le remous des eaux ne fût pas sensible au delà de la froatière dans l'état moyen de la rivière. La rigole venant de ce barrage au Chemung, en même temps qu'elle contribuerait à a limenter le canal, rempirait me autre destination ; elle reflerait le canal de l'État de Pensylvanie à la navigation qui sans aucun doute sera établié dans un prochain délai latéralement à la Susquehannah, au déhors de cet État, sûn d'opréer

la jonction bien désirable des canaux de la Peusylvanie avec le réseau de canalisation de l'État de New-York.

La seconde prise d'eau est à Towanda. Ou l'a effectuée au moyen d'un larrage long de 240° entre les épaulements, et haut de 4° au-dessus de l'étiage, ou de 5° au-dessus du fond du lit. On est adopté pour ce barrage une moindre hauteur s'il n'avit fallu que le bier, qui est de niveau avec le bassin de retenue ainsi formé, se trouvât au-dessus des erreuse du Wysoc Creek.

La troisième et dernière prise d'eau a lieu au moyeu d'un barrage placé à l'embouchure du Mahoopeny, près du rapide nommé Horse Race, à 60; kilom. du barrage de Towanda, à 53 kilom. du Lackawana. Îl est éleré de 1°,83 au-dessus de l'étiage et il a entre les épaulements 275°.

L'ingénieur a eu soin de placer ses barrages à l'embouchure des principaux affluents de la Susquehannah, en avail, de manière à lier au canal, au moyen des bassins de retenue aiusi formés, les vailons qu'arrosent ces affluents. Dans l'intérêt de quelques vallons situés sur la rive opposée à celle où se dévelopre le canal, on doit jeter des ponts de halage sur la Susquehaunah, au débouché de ces vallons, et y ajouter des écluses qui permettront de passer du fleuve dans le canal.

Le barrage d'Athènes dans le Chemung, duquel part le canal pour descendre vers le Lackawana, est éloigné de la frontière de l'État de New-York de 6,880° par le Chemung; il le sera de 7,116° par la Susquehannah, au moyen de la rigole navigable à creuser dans la presqu'lle du confluent.

La pente du Chemung, depuis la frontière de New-York jusqu'au harrage de prise d'eau d'Athènes, est de 2°,74. Celle de la Susquehannah, depuis la même frontière jusqu'au harrage proposé pour l'alimentation supplémentaire, serait de 0°.91.

Le prolongement du canal latéral à la Branehe du Nord-Est a été partagé administrativement en deux divisions : l'une, d'Athènes au Wyalusing, est appelée ligne du Tioga (Tioga line); l'autre, du Wyalusing au Lackawana, est désignée sous le nom de ligne du Tuukhannock (Tuukhannock line). La première fut commencée à la fin de 1836, la seconde ne l'a ét qu' en 1838.

La ligne du Tioga a 9 écluses de chute, rachetant chacume de 1°,83 à 3°.97, et ensemble 22°,57. On y compte en outre 4 écluses de garde. Les écluses de clute sont eu pierre sèche revêtue de bois dans le système mixte (composite lock). Les écluses de garde sont en mayonnerie, avec de la chaux hydraulique qu'ou tire de l'État de New-York. Hy a 2 barrages et 3 ponts-aquelues; Fun, sur le Sugar, a trois travées de 19°,83 chacune; le second, sur le Wysox, en a trois de 18°,30; le troisième, sur le Wyslusing, trois de 22°,86. On y compte 18 pontecaux en-dessous, dont 2 seuleumt out plus de 3° d'ouverture. Le plus considérable a 6°. Pour l'écoulement d'un autre ruisseau on a dis, faute d'espacé en hauteur, poser sous le canal un tuyau de fonte de 0°,46 de diamètre.

Ces pontecaux sont maçonnés avec de la chaux hydraulique. On a dú établir en outre 8 pouts en dessus pour autaut de routes; ainsi que sur les autres canaux d'Aunérique, ils sont en bois avec culées en pierre sèche. 38 ponts ont été requis pour des exploitations agricoles.

Le développement de cette division entre Athènes et le Wyalusing est de 57 ¦kilom.

La ligne du Tunkhannock a 14 échuses de 1º,68 à 3º,97 de chute, rachetaut ensemble 35º,08, 2 échuses de garde et 6 ponts-aquedues sur le Big Tuscarora, le Meshoppen, le Tunkhannock, le Buttermilk, le Gardner's Creek et le Lackawana. Voici quels sont le nombre et l'étendue de leurs travées:

| Aqueduc sur le | Big Tuscarora 1   | 1 | Travée | de. |   |  |   | 15" | ٠ |
|----------------|-------------------|---|--------|-----|---|--|---|-----|---|
| _              | Meshoppen 3       |   |        |     |   |  |   | 18  |   |
| _              | Tunkhannock :     |   | _      |     | : |  |   | 22  | ì |
| _              | Buttermilk 1      | 9 | _      |     |   |  |   | 10  | ; |
|                | Gardner's Creek 1 | 1 | _      |     |   |  | ż | 10  | ; |
| -              | Lackawana         | 3 | -      |     |   |  |   | 93  | , |

95

Il y a 26 pontecaux en dessous, dont 18 de moins de 3" d'ouverture ; 4 de 3" et 4 de 3",65 à 6"; 10 ponts en dessus pour les routes, et 54 ponts pour des exploitations agricoles.

Le développement de cette division, entre le Wyalusing et le canal antérieurement ouvert jusqu'au Lackawana, est de 87 ; kilom.

La Susquehannah étant habituellement fort resserrée dans la partie supérieure de son cours, le prolongement du canal au-dessus du Lackawana a été une entreprise difficile. Suivant le rapport présenté par M. Harris, à la fin de 1896, il faudra le garantir par un perré, sur près de la moitié de l'intervalle comprisentre Athènes et le Lackawana, cést-à-dire sur 76 kilom.

La longueur totale du canial latéral à la Branche du Nord-Est étendu jusqu'à la limite de l'Etat de New-York, par la double direction de la Susquehannah et du Chemung, depuis le Lackawana, doit être de 138<sup>thm</sup>, 70, avoir :

| Du Lackawana à Athènes                  | 114 kilom | - 70 |  |
|-----------------------------------------|-----------|------|--|
| D'Athènes à la frontière par le Chemung | 6         | 88   |  |
| d* par la Susquebannah .                | 7         | 12   |  |
| TOTAL                                   | 158 kiles | 70   |  |

 Les frais de construction avaient été évalués à.
 19,941,200 fr.

 Ce serait par kilont.
 123,416 fr.

 A la fin de 1830 la dépense s'élevait à.
 7,182,222 fr.

 Dès la fin de 1836, des négociations furent entamées entre les deux Etats de New 

York et de Pensylvanie, pour détérminer comment s'opérerait la jonetion de leurs lignes navigables. Les cannax Chemang et Chemangode l'Enat de New-York aboutissent, l'un sur le Chemangod et l'entre de l'entre

York, avec l'appui des Commissaires des Canaux, pour le prolongement du canal Chenango jusqu'à la Pensylvanie.

Le tableau ci-après résume les données principales de la navigation le long de la Branche du Nord-Est.

DONNÉES DE LA LIGNE DU NORD-EST.

| DIVISIONS.                    | LOSSUET R<br>kilomètres | MOMBRE<br>des barrages<br>as travers<br>do ficure, | SCLUIRS. | PENTE.    |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| Ligne achevée (1).            | -                       |                                                    |          |           |
| De Northumberland à Nanticoke | 89                      | 1 1                                                | 9        | 23,63     |
| Bassin de Nanticoke           | 6                       |                                                    |          |           |
| De Nanticoke au Lackawana     | 21                      | 1                                                  | 5        | 15,72 (9) |
| Totatx                        | 116                     | 9                                                  | . 14     | 37,35     |
| Ligne en construction.        |                         |                                                    |          |           |
| Du Leckswann au Wyalusing     | 87,95                   | 1                                                  | 14       | 55,08     |
| Du Wyshusing & Athènes        | 87,50                   | 9                                                  |          | 29,37     |
| Totace.                       | 144.75                  | 5                                                  | 25       | 57,65     |

La grande ligne de navigation créée par l'État dans cette partie du bassin de la Susque de la compania aura ainsi pour données principales, en supposant qu'on ne dépassat pas Athènes:

| Développement             |   |      |   |    |   |    |  |     |  | 261 kliom. |    |
|---------------------------|---|------|---|----|---|----|--|-----|--|------------|----|
| Pente rachetée totale     |   |      |   |    |   |    |  |     |  |            |    |
| par kilom.                |   |      |   |    |   |    |  |     |  | 0=         | 36 |
| Nombre des barrages. , ,  |   |      |   |    |   |    |  |     |  | . 5        |    |
| Nombre total des écluses. |   |      |   | ٠. | , | ٠. |  |     |  | 37         |    |
| Disalessan and manage     | _ | <br> | _ |    |   |    |  | - 1 |  | making a   |    |

Si l'ou y joint la navigation le long du Chemung et le long de la Susquehannah, jusqu'à la frontière de New-York, on a les résultats suivants :

| Développement de la navi<br>Avec la rigole navigable d | gation |               |                    |                   | 275 kilom. |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| Pente rachetée totale, e                               | nviron | qui a 1 kilom | . de long, le devi | soppement est de. | 99m        |

<sup>(</sup>i) Elle était livrée au commerce dès la fin de 1858.

<sup>(2)</sup> Le rapport des Commissaires des Canaux du 8 decembre 1856 porte l'élévation du bassin du Lackawana au-dessus de Northumberland, à 3=,56 (11 pieds) de moins.

Lackawana de l'autre.

| La distance de Philadelphie à la frontière de l'État de New-Yor | k sera :   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Par le chemin de fer de Columbia, de                            | 9 i kilom. |
| Par le chemin de fer de Harrisburg, de                          | 2          |
| Par les canaux du Schuylkill et de l'Union , de 59              | 5; ,       |
| Il v aurait du mâma point à New-Vork                            |            |

Par le canal Chemung, le lac Seneca, le canal Érié et l'Hudson. . 712 kilom. (1). Par le canal Chenango, le canal Érié et l'Hudson. . . . . . . . . 636 (2). Par le chemin de fer de New-York au lac Érié et à l'Hudson. . . 459 (3).

Le tableau suivant résume quelques-unes des données des grandes lignes de navigation entreprises par l'État et achevées au 1er janvier 1838, dans la vallée de la Susquehannah, depuis le canal de la Juniata jusqu'au Tangascootack, d'un côté, et jusqu'au

> DONNÉES DES GRANDES LIGNES ACHEVÉES dans le bassin de la Susquehannah, en amont de la Juniala.

| PARTIES DU BASSIN.       | en kilom. | des barrages, | NOMBER<br>des deleses. | en mitres. |
|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|------------|
| Vallée principale        | 60 .      | 1             | 4                      | 19,87      |
| Branche Occidentale      | 122,50    | 4             | 21                     | 49, 84     |
| Branche du Nord-Est      | 116 -     | 2             | 14                     | 37,38      |
| TOTAL des grandes lignes | 298, 50   | 7             | 41                     | 99,78      |

Avec le prolongement, jusqu'à la frontière de l'État de New-York, par le Chemung et

| (1) Savoir:  | De la frontière à Elmira                         |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              | D'Elmira au lac Seneca                           |
|              | Traversée du lac jusqu'à Geneva 60               |
|              | De Geneva à Montezuma, par le canal Seneca 54    |
|              | De Montezoma à Albany, par le canal Érié 360     |
|              | D'Albany à New-York, par l'Hudson 219            |
|              | TOTAL 712 kilom.                                 |
| (2) Savoir:  |                                                  |
|              | De la frontière à Binghamton 64 kilom.           |
|              | Be Binghamton à Utica, par le canal Chenango 136 |
|              | D'Utica & Albany                                 |
|              | D'Albany à New-York                              |
|              | TOTAL 636 kilom.                                 |
| (3) Savoir : |                                                  |
|              | Par le chemin de fer                             |
|              | Par l'iludson                                    |
|              | Total 439 kilom.                                 |

par la Susquehannah, et avec le canal du Tangascootack au Sinnemahoning, on a les résultats consignés dans le tableau ci-après;

# RÉCAPITULATION DES GRANDES LIGNES achecées on commencées dans le bassin de la Susquehannah, en amont de la Juniata.

| PARTIES DU BASSIN.                                             | LOBOUBUR<br>en kilom. | NONBER<br>des berrages. | NOMBRE<br>des écloses. | rants<br>en mitro. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Vattée principale.  Branche Occidentale.  Branche du Nord-Est. | 60 =<br>175,50        | 1<br>5                  | 6<br>38<br>88          | 19,87              |
| Тоты.                                                          | 810,80                | 12                      | 89                     | 207,16             |

| La pente moyenne | par kilom, est de     |               |        |    |  | 0-     | 41 |
|------------------|-----------------------|---------------|--------|----|--|--------|----|
| Le développement | moven correspondant à | une écluse es | st de. | ٠. |  | 6 Men. | 30 |

# CHAPITRE XIII.

## Embranchements des canaux de la Susquebannah, au-dessus de la Juniata.

EMBRANCHMENTS DE LA SESQUEERNAR PROPERMENT DETE. —Chemins de fer de Pottpille à Sanbury et de Lyken; canel Wisconisco,

ERRISCHERTEN EL BALERO GENERICA.— Clamin de for Ellaria à Williamport. — Linius qu'il dei tabble cutre les canant de New York et our de le Françoisse. — Avantage qu'il corres por Vichage de cretions discres, s'el plure de l'Elat de New York; durchos et for des Prosylvans.— Lique discret de Philadelphie de Balliares et de Weshington un grando hon.— Endorde et 1900. — Trevate d'apie 1804. — Billiarde et de le Balliares et de Weshington un grando hon.— Endorde et 1900. — Trevate d'apie 1804. — Billiarde et de la Carlialiste de de Le Cept.— Simmeries, et rendre; usorsa sepredo are l'Illa d'especie are l'Illa d'es

EMBRANCHEMENTS DE LA BRANCEE DE NOOB-EST. - Divers chemins de fer.

Le chapitre précédent indique les travaux qui ont été achevés ou qui s'accomplissent aux frais de l'État, le long de la Susquehannah et de ses trois ramifications : la Juniata, la Branche Occidentale et la Branche du Nord-Est. L'État et les compagnies y ont ajouté divers ouvrages dont quelques-uns ont beaucoup d'importauce.

# I. Embranchements de la tige principale de la Susquehannah.

Quelques lignes secondaires communiquent avec cette tige; indiquons-les rapidement.

1º et 2º Deux chemins de fer lui apportent les produits de diverses parties des mines d'anthracite, compris entre la Susquehannah et les sources du Schuplkill et du Lehigh. L'un de ces chemins de fer est celui de Potsville, sur le Schuplkill, à Sundury, sur la Susquehannah; le second, celui de Lyken, descend du district dece nom jusqu'à la Susquehannah, en suivant à peu près la direction du Wisconisco, affluent de gauche du fleuve. Ces deux chemins de fer out été éccuéis par des compagnies.

3º Le canal Wisconisco, entrepris aux frais de l'État, doit, du bassin de Dunca's Island, remonter, en se lemant sur la rive ganche de la Sasquehannah, jusqu'à l'embouchure du Wisconisco, pour rejoindre l'extrémité inférieure du chemin de fer de Lyken. Il n'a été voté et commencé qu'en 1838. Il aura 20 kliom. de long, On a mieux aimé constraire ainsi un second canal latéria au fleuve, parallèle à celui qui cisitait déjà sur la rive droite, que de lier l'extrémité du chemin de fer de Lyken à ce canal de la rive droite. On a craint d'équiser l'esa que ce dernier canal retire du bassin de retenue de Shamokin. La traversée en rivière edi sussiété dispendieuxe, à cause de la grande largeur de la Susquehannah, et l'on s'est souvenu des sommes absorbées par les traversées en rivière de Shamokin et de Clarke's Ferry (on Duncanis Island). Au contraire, le canal de la rive gaache était d'une exécution aisée. Au t'é janvier 1840, on y avait dépensé 1,120,000 fr., et l'on estimait qu'il réclamerait encore 900,000 fr., e qui porterait le codt du kilom. à 101,000 fr.

# PENSYLVANIE. - EMBRANCHEMENTS DES CANAUX DE LA SUSQUEHANNAII. 495

Nous reviendrons sur ces divers embranchements lorsque nous parlerons des travaux destinés à desservir les gites de combustible minéral.

#### II. Embranchements de la Branche Occidentale.

Chemin de fer de IV illiamsport à Elmira.

Si l'on remonte la Branche Occidentale de la Susquehannala, à partir de Northugherland, on suit une ligne diverte, qu midi au mord, jasqu'à une faible distance de Williamsport. En continuant à longer la Susquehannala, d'aval en amont, depuis Williamsport, on irait droit vers l'ouest. Mais près de Williamsport, la Susquehannal, reçoit un affluent venant du nord, le Lyconning, dont les sources, assez voisines dit eanal Chemung de l'État de New-York, u'eu sont d'ailleurs séparées par aucuue crète difficile de franchir. Dels est née l'îdée de relier Williamsport à Elmira, extrémité méridionale du canal Chemung, au moyen d'un chemin de fer qui serait ainsi jeté au travers de la peinsule siráce entre la Branche Cecidentale et le Chemung.

Beaucoup de motifs ont douné bienbit une grande consistance à ce projet. La vallée de la Sasquehannale sat dépourtue de set, et l'Onest de l'État de New-York en proiti une grande quantité. Elle manque de plâtre pour l'amendement des terres , et le plâtre abonde dans les mémes contés de l'État de New-York. Au contraire l'Ouest de ce derrier État à ni houille, ni anthracite, ni fer, et ces préciseuss substances existent en gites inéquisables dans le bassin de la Susquehannah, en général, et particulièrement dans la vallée de la Branche Occidentale, sur les bonds du Lycoming. Ainsi, de ce côté, entre la Pensylvanie et l'État de New-York, il y avait matière à un échange considérable de produits pesants; par conséquent Il y avait liteu. À l'établissement d'une ligne perfectionnée de commundation entre Williamsport, qui est à peu près le point le plus septentrional de la ligne navigable de la Branche Occidentale, et Elmira, qui est bacé à la onite méridionale du réseu des cananx de l'État de New-York, au talecé à la cointe méridionale du réseu des cananx de l'État de New-York.

Parmi les faits propres à ciablir l'opportunité de cette ligne, qui furent cités en 1834 et 1835, dans les rémions publiques convoquées à ce sujét, quelques-uns étaient décisifs. Ainsi l'on faisait venir d'Elmira à Williamsport, en outre de ce qui suivait d'autres directions pour entrer en Pensylvanie, 4,000 harils de sel, dont le transport coltait à Williamsport, qu'ils valaient à Elmira; le hardi, évalué à 7 fr. à Elmira; se vendait à Williamsport (n° 18-5°. Le prix habituel du plâtre à Elmira était de 14° 65° ha tonne; conduit de là à Williamsport no le payait jusqu'il 24° 65°. Aussi les cultivateurs des environs de Williamsport no le payait jusqu'il 24° 65° cha soils es cultivateurs des environs de Williamsport avaient plus d'avantage à se servir du plâtre de la colonie anglaise de la Nouvelle-Ecosse, qui, après vêtre rendu par une longue traversée maritime jusqu'à Philadelphie, remontait les cananx jusqu'à Williamsport. Le plâtre de la Nouvelle-Ecosse ne leur revenait; en effet, qu'à 58° 63° la tonne, c'écst-adire de 16° fr. de moins que celui d'Elmira, qui n'éctit pourtant qu'à 120 kilom. De même le fer était expédié des bords de la Branche Occidentale au midi de l'Eat de New-York, au prix excessif de 96° fr. la none. L'État de New-York pe plaigmait pas moiss

que la Pensylvanie de l'absence de jonction entre les réseaux des deux États. Les fabriques de sel distribuées le long du canal du lac Érié, dans le comé d'Onon-daga, avaient besoin de houille; et celle de la Pensylvanie leur serait arrivée à assez bas prix, une fois le chemin de fer terminé entre Williamsport et Elmira, parce que l'industrie du sel joint d'un privlège tout spécial dans l'État de New-York: le combustible qu'il uiest nécessaire est exempt de péage.

Enfin le chemin de fer de Williamsport à Elmira devait compléter une belle ligne fort directe entre Philadelphie et les grands lacs, et même de cette mer intérieure à Baltimore et à Washington.

Dès 1832, le gouvernement fédéral avait fait étudier ce chemin de fer par le major. Il Bache, des Topographical Engineers. Cet officier reconnut que le chemin de fer partant de Williamspórt devait remonter le Lycoming jusqu'au faite qui le sépare du Towanda, affinent de droite de la Branche du Nord-Est de la Sugulenannai, que de la l'i fallaite se diriger vers le point où s'unissent les rameaux sud et nord du Sugar Creek, autre affinent de la Branche du Nord-Est. Cest là qu'on atteindrait la plus grande (févaino, 283-65 au relassus de Williamsport. De ce point culminant, on gegnerait le canal Chemung à Elmira, d'abord en longeant à peu près le rameau septentrional du Sugar Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant, pendant une certaine distance, dans la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant la valiée du South Creek, et ensuite en se tenant la valiée du South Creek, et ensuite en se de la valiée du South Creek, et ensuite en se de la valiée du South Creek, et ensuite en se de la valiée du South Creek et la valiée du South Creek, et ensuite en se de la valiée du S

Seion l'avant-projet du major Bache, le chemin de fer aurait en 120 kilom. (1). Les pentes auraiten été habituellement de moins de 0°,0057 et même de 0°,0047 par mètre. Cependant, sur 11 ; kilom., entre le Lyconing et la ligne de faite qui sépare sa vallée de celle du Towanda, la pente edit été de 0°,0069 à 0°,01 par mètre. Sur 9 ; kilom., entre le Towanda et le Sugar Creek, elle ett été de 0°,10 par mètre; sur 5 kilom., dans le vallon du South Creek, elle ett été de 0°,0091 par mètre.

Autorisé en 1832, ce chemin de fer n'a été commencé qu'en 1836, à la fin de 1839, il était terminé et ouvert au commerce, sur 40 kilom. du côté de Williamsport; mais la crise financière avait obligé de suspendre les travaux sur le reste du parcours. Il a été compris pour 200,000 doil. dans la souscription, au profit de diverses entreprises de communication, à laquelle, en 1836, a été astreinte la Banque des États-Unis par la législature de Penasjivanie, en retour de la charte qu'elle a obtenue alors.

La distance de Philadelphie au lac Érié, par le chemin de fer de Columhia, le canal de la Susquehannah, le chemin de fer de Williamsport à Elmira, le caual Chemung, le lac Senera, le canal Seneca et le eanal Érié, sera de 831 kilom., savoir :

<sup>(4)</sup> Bans leur rapport sur l'exercice 1836, les Commissaires des Canaux estimaient à 118 kilom. la longueur de ce chemin.

# PENSYLVANIE. — EMBRANCHEMENTS DES CANAUX DE LA SUSQUEHANNAH. 46

| De Philadelphie à Columbia, par le chemln de fer           | 13t ki |
|------------------------------------------------------------|--------|
| De Columbia à Williamsport, par le canal                   | 195    |
| De Williamsport à Elmira, par le chemiu de fer             | 118    |
| D'Elmira au lac Seneca, par le caual Chemung               | 37     |
| Traversée du lac Scneca                                    | 60     |
| Canal Seneca                                               | 35     |
| De Montezuma, par le canal Érié, à Buffalo sur le lac Érié | 256    |
|                                                            | 001 1  |

De Philadelphie à la frontière , par cette voie , la distance sera de 433 kilom. Le chemin de fer de flarrisburg abrégerait ces deux trajets de 7 ¦ kilom.

Par l'Iludson, le canal Érié, le canal Seneca, le lac Seneca et le canal Chemung, New-York est éloigné de la même frontière de 691 kilom., savoir :

| De New-York à All  | bany, | par   | le | fle | av    | e I | lud | lso | n. |  |  |   | ٠ |  | 219 kilor |
|--------------------|-------|-------|----|-----|-------|-----|-----|-----|----|--|--|---|---|--|-----------|
| D'Albany à Montezu | ma ,  | par ! | le | cau | al la | Éri | ė   |     |    |  |  |   |   |  | 330       |
| Canal Seneca       |       |       |    |     |       |     |     |     |    |  |  |   |   |  | 34        |
| Lac Seucca         |       |       |    |     |       |     |     |     |    |  |  |   |   |  | 60        |
| Canal Chemung      |       |       |    |     |       |     |     |     |    |  |  | i |   |  | 37        |
| Chemin de fer      |       | ٠.    |    |     |       | ٠.  |     |     |    |  |  |   |   |  | 11        |
|                    |       | r     |    |     |       |     |     |     |    |  |  |   |   |  | car kilos |

Ainsi, en ne tenant compte que des canaux de l'État de New-York, oette ligne donnerrità Philadelphie un grand avantage, a l'égard des comtés de l'État de New-York qui sont limitrophes de la Pensylvanie, Le chemin de fer de New-York au lac Érie ne rétablirair pas la supériorité de New-York sous le rapport de la distance à franchier, par l'Iludson et le chemin de fer , il y aurait de New-York à la frontière 497 kilom., savoir :

| De New-York à Tappau, par le fleuve             |  |  |  |  | 39 kilom. |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| De Tappan à Elmira, par le grand chemiu de fer. |  |  |  |  | 417       |
| D'Elmira à la frontière, par le chemin de fer   |  |  |  |  | 11        |
|                                                 |  |  |  |  |           |

La Susquehannalı, à Williamsport, est à 146° au-dessus de la mer, et à 73°,56 au-dessus du bassin de Columbia.

# Embranchement du Bald Eagle,

Une compagnie a entrepris, en 1835, un canal latéral au Bald|Eagle et à son affluent, le Spring Creek, depuis le bassin de Dunastoun, en remontant, jusqu'à Bellefonte. Cet ouvrage a 40 kilom. de long, ses dimensions sont :

| Largeur à la ligne d'eau | t0",35 |
|--------------------------|--------|
| Largeur au plafoud       | 6,10   |
| Profondeur               | 1 .92  |

Les écluses ont 27",45 sur 5",19.

Il a pour objet de donner écoulement aux produits d'un beau bassin houiller et de riches mines de fer. En 1835, l'État a garanti, en faveur de cette entreprise, l'intérêt à 5 p. 100 péndant vingt-cinq ans, du capital de 200,000 doll., supposé nécessaire pour l'exécuter. Plus tard il y a joint une souscription de 25,000 doll.

A la fin de 1839, la canalisation du Bald Eagle était terminée sur 30 ; kilom., entre le bassin de Dunnstown et les forges de l'Aigle (Engle Iron-Works). Les travaux étaient assez avancés entre ces forges et Bellefonte, mais la compagnie avait épuisé ses ressources: elle avait décensé: 1,325,000 fr.

# III. Embranchements de la Branche du Nord-Est.

Plusieurs chemins de fer viennent s'embrancher sur le canal de la Branche du Nord-Est de la Susquehannah, et doivent beaucoup ajouter au mouvement commercial le long de cette ligne. Tels sont : le chemin de fer qui, de Tamaqua, extrémité supérieure du chemin de fer du Petit Schuylkill, se rend, en suivant la Cattawisa, à Danville sur la Susquehannah, et celui qui; partant du confluent d'wright's Creed du Lehigh, point où commence la navigation régulière sur cette dernière rivière, doit se terminer sur la Susquehannah à Wilkesbarre. Ces deux chemins de fer, rattachant ainsi deux des afflients de la Delaware, le Schuylkill et le Lehigh, à la Susquehannah, font partie du réseau destiné à fourpir des débouchés aux mines d'anthracite de la Pensivyanie. Nous en parleons plus tard.

#### CHAPITRE XIV...

# Canal (atéral à la Susquehannah, de Columbia à la mer-

Difficulties exténens de la assignation floride de Colombia à la mer. — Travant exércite à distences quoques pour ouvrir ce passage. — Canal entrepris par une compagnie, es 1566. — Domange qui pest un treibler pour Philoloidole. — Mauriste position de cette ville sou le repropt de grand commente. — Longueur de mais preus giamentamente les estre l'individuale et Bullimont. — Comment dei «est manificite » l'occision du canal de Colombia a Barre-de-Grâce et du decimile de frei de circle qualification surveuse.

ENBRANCHEMENT DE LA BASSE-Sciquenannan. - Canalisation du Conestogo. - Divers chemius de fer-

RECAPITELATION DES LIGNES NAVIGABLES DE BASSET DE LA SUSCEBLANIAE.

---

A voir le vaste déveloprement des travaux qui ont été exécutés par l'État, en anont de Colmbia, d'ans le bassin de la Susquehannah, le long des grands cours d'eau qu'i l'arrotent, on serait porté à supposer que, de Columbia à la mer, la navigation du fleuve est commode et facile. Mibleureusement il n'en est point ainsi. A partir de Columbia, ou même depais Marietta qu'i est à \$ kilom. plus haut, la Susquebannah est jusqu'à la mer le plus dangereux ou plutôt le plus impraticable des fleuves, en temps ordinaire; soit parce que c'est dans ect intervalle qu'elle est renountée par la ligne des cataractes (voir page 24), soit par l'effet d'accidents particuliers de terrain. De Marietta au point oil ha marée se fais tentir, et quie est situé à l'oktion, en amont de l'harrede-Grâce, ce n'est qu'une série de rapides, et pour que les bateaux puissent se hasarder à la descente dans ce courant formiabble, au milien des rochers dont le lit est thérisée, il flut qu'ils saissent le court instant où les abondantes crues du printemps ont nojé tous les écondant le court instant où les abondantes crues du printemps ont nojé tous les écondant leure temps elle est impossible, Quant à la remonce, elle y est inconnue.

Suivant une note, en date du 16 mars 1808, qui futricigée, à la demande de M. Gallain, alors Ministre des Finances de la Fédication, pour être jointe à son célèur rapport
du 4 avril 1808; par un des ingénieurs les plus éclairés que l'Union possédat alors,
M. Latrole, la Saequelannah entre Columbia et la mer coule alternativement dans le
terrain granitiqué et au travers d'une région calcaire et schisteuse. Dans le calcaire
ou dans le schiste, elle s'est ménagée un large lit où elle s'épand en nappes peu profondes, parametes de quartiers ou de pointes de rochers ou même d'iles, mais oi son cours
estranquille. Lorsqu'elle passe de là dans le granit, elle se resserre et n'a plus pour
aécouler q'une ravine érroite et profonde, à demi combide de blocs au travers
desquels l'ean se précipite avec furie. C'est ainsi qu'entre Turkey Hill et l'embouchure du Consectogo, la Sasquechannah, qui prés de là a jusqu'à à kilom. de large,
se réduit à une vingtaine de mêtres pendant l'étiage et à 220° ou 250° aux époques
d'inondation.

Snivant M. Gallatin, jusqu'en 1808 tous les efforts pour rendre navigable la Sus-

quehannah au-dessous de Columbia, avaient été sans succès. La Pensylvanie et le Maryland avaient établi quelques petites dérivations pour éviter les plus mauvais passages. Entre l'endroit où s'arrête la navigation maritime et la frontière de Pensylvanie. l'État de Marylaud avait fait pratiquer, presque en entier dans le roc, un canal de 15 kilom., large de 9" et profond de 0",91, avec 8 écluses de 30" de long sur 3",65 de large. Quelques améliorations avaient été effectuées, en amont, sur le territoire de la Pensylvanie, entre la frontière des deux États et Columbia. Mais elles étaient beaucoup plus incomplètes que ce qui avait été exécuté en aval, et cependant là même on n'avait point remédié au mal, car les bateanx plats qui descendent la Susquehannah et qui ont 5", 19 de large, ne pouvaient se servir d'écluses de 3", 65. Il fallait un canal à grandes dimensions de Columbia au point extrême de la navigation maritime, et c'est ce qu'une compagnie a commencé avec l'autorisation des deux États de Maryland et de Pensylvanie, en 1836. Ce canal de Columbia à Havre-de-Grâce, qu'on vient de terminer (1840), va apporter un grand perfectionnement aux communications entre l'Est et l'Ouest. Malheureusement Philadelphie ne peut que perdre à l'ouverture de cette ligne, car son port cessera dès lors de recevoir les objets encombrants qui doivent composer la maieure partie des exportations de la vallée de la Susquehannah.

C'est une inévitable conséquence de la faute que commit Penn, en placant dans la vallée de la Delaware la ville qu'il fondait. Séduit par la beauté de la baie et par les avantages que semblait offrir un emplacement situé au confluent de deux rivières, l'une et l'autre en cet endroit larges et profondes, il ne songea pas à assurer à sa colonie ce qui est la condition d'un grand commerce extérieur, un vaste bassin hydrographique capable de consommer ce qu'elle cût fait veuir du dehors, et de lui expédier en retour, par grandes masses, les produits du sol et ceux des manufactures. Il prit la Delaware pour un magnifique fleuve, s'étendant au loin dans l'intérieur, et il se trompa, car, à quelques pas en amont de Philadelphie, elle est encombrée d'écueils ; et son bassin est des plus exigus. Il y a ainsi dans la position de Philadelphie une donnée facheuse contre laquelle jusqu'à présent on a vainement lutté, quoique de grands efforts aient été déployés, soit par la construction des chemins de fer de Columbia et de Harrisburg, soit par l'établissement des deux canaux du Schuylkill et de l'Union. Pour que Philadelphie eût pu soutenir la concurrence de New-York ou contre-halancer l'avantage que donne à Baltimore sa situation avancée dans l'intérienr, grâce à la longueur de la baie de Chesapeake, il lui eût fallu un canal direct, sans grande hauteur à franchir, jusqu'à la Susquehannah; et ce canal a jusqu'à présent été réputé tout à fait impossible.

Par le nouveau canal, les marchandises, que les navires de mer déposeront à Havrede-Gràce, auront pour gagner l'intérieur 59 kilom. de moins à parcourir qu'en débarquant à Philadel-hie, et n'auront point de transbordement à subir à Columbia.

Il est fâcheux que l'État de Pensylvanie, qui possède une si belle étendue de lignes navigables dans le bassin de la Susquehannah, et dont les citoreus y multiplient maintenant les chemins de fer, ait laissé à une compagnie le soin de rattacher tous ces travaux à la mer, et lui ait permis ainsi de faire la loi au vaste commerce de ce riche bassin. On n'a pas tardé à sentir cette faute. En 1838 il était question de faire, au nom de l'Etat, l'acquisition du canal de Columbia à Havre-de-Grâce. La pensée que les habitants d'un autre État pourraient se rendre les maîtres de ce débouché si indispensable à la Pensylvanie, préoccupait vivement alors la législature pensylvanienne.

Le canal de Columbia à l'hercedo-Grèce, a 15°, 25 de large à la ligne d'eau et 1°, 52 de hauteur d'eau. Sa longueur est de 72 ; kilom. La peute rachetée, depuis le bassin de Columbia jusqu'à la mer, est de 72°, 48. Les écliness ont 5°, 10 de large et une longueur de 54°, 90 partagée en deux compartiments égaux, de manière à représente un double sac à 27°, 45, ainsi que nous l'arono dil (1,000 et 82) pone le canal laféral à la Branche Occidentale de la Susquebannab. Il peut ainsi donner passage aux hateaux plats et aux frains qui descendent le Genve pendant les crues.

On comptait, à la fin de 1838, que la dépense serait de 14 millions, ou par kilom. de 194,500 fr.

L'État de Maryland a avancé à la compagnie nn million de dollars.

La rivalité entre les métropoles disséminées sur le littoral et entre les divers États qu'a enrichis et fécondés le commerce de ces métropoles, est la principale des causes qui ont déterminé l'entreprise de toutes les voies de communication, commencées ou achevées, du bord de la mcr à l'ouest des monts Alléghanys. Elle est sans cesse en éveil. Elle se manifeste à toute occasion et sous toutes les formes. C'est un admirable levier de perfectionnement, un puissant auxiliaire de la liberté d'action laissée aux citoyens dans chaque État. Mais quelquefois elle donne lien à des restrictions égoïstes et à des rigueurs inconnues chez les peuples soumis à un régime d'unité et au principe de la centralisation. L'histoire du canal de Columbia à la mer rapprochée de celle du chemin de fer de Gettysburg, qui doit atteindre, à Williamsport, sur les bords du Potomac, le chemin de fer de Baltimore à l'Ôhio, et l'unir au chemin de fer pensylvanien de Columbia, offre un remarquable exemple de cette jalousie, des conflits qu'elle engendre et des transactions qu'elle nécessite. Il était clair que la compagnie du chemin de fer de Baltimore devalt gagner à la jonction de sa ligne avec le chemin de fer de Columbia, puisqu'il devait en résulter qu'nne certaine quantité de marchandises et de voyageurs viendrait de Philadelphie parcourir, en totalité ou en partie, le chemin de fer de Baltimore à l'Ohio, à l'ouest de Williamsport. Cependant il y avait à prévoir le cas où les administrateurs des deux chemins de fer compris entre Philadelphie et Williamsport, s'efforceraient, par la réduction de leurs péages, d'attirer à Philadelphie les objets venant de l'Ouest, au détriment de la ville de Baltimore qui, étant plus voisine des régions de l'Ouest que Philadelphie, prétend reprendre une bonne part de ce commerce, dont elle avait presque le monopole avant l'ouverture du canal Érié et du canal de Pensylvanie, et peut-être au désavantage de la compagnie du chemin de fer de l'Ohio, en ce sens qu'elle eût perçu moins de péages entre Williamsport et Baltimore. Le cas était pen probable, mais il était possible. De Williamsport à Baltimore il y a moins loin que de Philadelphie. Dès lors, en cas de lutte, la supériorité eût dû définitivement rester aux commercants de Baltimore et à la compagnie du chemin de fer de Baltimore à l'Ohio. Néanmoins la législature de Maryland, prenant en considération cette éventualité, était peu disposée à autoriser sur son territoire la jouction du chemin de Columbia au chemin de Baltimore à l'Ohio.

Mais en même temps que l'État de Pensylvanie désirait être admis à la faculté de jouir de la belle et rapide communication que le chemin de fer de Baltimore à l'Ohio doit établir entre le littoral et le centre de la grande Vallée de l'Ausérique du Nord, l'État de Maryland et la ville de Baltimore en particulier étaient impatients de réjoindre le maguifique réseau de canaux et de chemins de fer, qui a été exécuté par l'État de Pensylvanie et par les compagnies dans la vallée de la Susquehannah, en amont de Columbia. Le bassin de la Susquehannah ett, avons-nous dit, vaste et fertile; il abonde en bois de construction, se charlons, en mines de fer.

Pour s'assurer le commerce du bassin de la Susquebannah, Philadelphie n'a que la voie longue et décournée des canaux ul Schwijklil et de l'Ution on que les chemius de fer de Columbia et de l'arrisburg, dout s'accommodo mal le transport de matières encondrantes comme le bois, ou lourdes comme le charlon. Baltimere, qui se treuve sur la baiede Chesapeake, dans laquelle débouche la Susquebannah, peut done prétendre, au moius avec des titres égaux à ceux de l'biladelphie, à attière à elle les affaires de la bassin de la Susquebannah. Déjà Baltimore au ne clientiu de frequi atteint le fleuve, à Wrightsville vis-à-vis de Columbia, et qui sera un peu plus court que celui de Philadelphie é ette dernière ville. Maise ué grard à la nature des produits du bassin de la Susquehannah, il était essentiel pour Baltimore qu'une bonne ligne de navigation fit substituée au cours impraticable du fleuve entre Columbia et Port Peposit ou Havre-de-Grâce, qui sont accessibles aux navires du cabotage, et dont elle est fort voisine rar Chescheache.

En 1835, une compagnie s'était présentée pour exécuter un canal latéral à la Susquehannah en aval de Columbia, et la législature de Pensylvanie l'avait autorisée à ouvrir ce canal sur le territoire de l'État, mais par la rive gauche, c'est-à-dire sur le côté opposé à celui par lequel Baltimore a naturellement accès sur le fleuve. Eu 1836, la compagnie demanda à passer de la rive gauche à la rive droite, afin de faire aboutir son canal à Hayre-de-Grace. La législature de Pensylvanie'y consentit, mais elle inséra dans l'acte d'autorisation une clause portant qu'en retour la législature de Maryland et la compagnie du chemin de fer, de Baltimore à l'Ohio, auraient à accéder à ce qu'un chemin de fer s'embranchant sur celui de Columbia, viut se souder, dans les environs de Hagerstown ou de Williamsport, à celui de Baltimore à l'Ohio. Alors la législature de Maryland donna son assentiment au chemin de fer de Gettysburg, sous que réserve expresse toutefois. D'accord avec la compagnie de Baltimore à l'Ohio , elle inséra dans l'acte qui autorisait et enjoignait la jonction, vers Hagerstown ou Williamsport, du chemin de fer venaut de Philadelphie avec celui de Baltimore à l'Ohio, un article qui conférait à cette compagnie le droit d'augmenter son tarif à l'onest de Hagerstown, toutes les fois qu'il aurait été effectué une réduction des péages sur les canaux ou chemins de fer de Pensylvanie reliés médiatement ou immédiatement au chemin de fer de Baltimore à l'Obio. Il était d'ailleurs entendu que les produits venant de la Pensylvanie seraient

seuls soumis à cette augmentation de tarif. Cette réserve a été acceptée par la Pensylvanie, et le débat s'est ainsi trouvé clos.

### Canalisation du Conestogo.

Une compagnie a canalisé un affluent inférieur de la Susquehannah, le Conestogo, tributaire de gauche, qui passe près de Lancaster, et débouche dans la Susquehannah en aval de Columbia. Les travaux out eu lieu à partir de l'embouchure de la rivière, sur un espace de 29 kilom. C'est un service rendu aux environs de la ville de Lancaster, dont le territoire est trés-fertile. La canalisation du Conestogo acquiert du prix par l'achèvement du canal de Columba à la baie de Chesapeake,

La canalisation du Conestogo consiste dans un système de barrages accompagnés chacun d'une écluse et d'une petite dérivation. Les écluses ont 30° de longueur sur 6°,70 de large.

De plus, divers chemins de fer rencontrent la Susquehannah dans la partie la plus inférieure de son cours, ou même lorsqu'elle s'est confondue avec la Chesapeake, mais ils sont uniquement destinés au transport des voyageurs entre Philadelphie et Baltimore, et font partie de lignes de communication parallèles au littoral, sur lesquelles nous reviendrons.

## Récapitulation générale des lignes navigables du bassin de la Susquehannah.

Le développement total de la navigation dans le bassin de la Susquehannah est ainsi de 979 kilom., savoir:

| Vallée de la Susque                          | hannah, en aval   | de 1   | forthu | mberl    | land  | jusq  | u'à | Hav | re- | đe- |     |    |     |         |
|----------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|---------|
| Grace                                        |                   |        |        |          |       | :     |     |     |     |     | 204 |    | 1   |         |
| Grace                                        | Wisconisco, da Co | iorus  | , du ( | opest    | ogo.  | :     |     |     |     |     | 67  | 50 | 27t | 72HP 20 |
| Branche Occidentale .                        |                   |        |        |          |       |       |     |     | 2.  |     | 173 | 50 | 1   |         |
|                                              |                   |        |        |          |       |       |     |     |     |     |     |    |     |         |
| Branche du Nord-E-<br>Rigole de Lackawan     | d                 |        |        |          |       |       |     | ٠.  |     |     | 273 |    | 1   |         |
| Rigole de Lackawan                           |                   |        | :      |          |       |       | ٠.  |     |     |     | 1   | ,  | 276 |         |
| Vallée de la Juniata                         |                   |        |        |          |       |       |     |     | ٠.  |     | 205 | ,  | 1   |         |
| Vallée de la Juniata<br>Petits embranchement | s on rigoles nav  | igabb  | a      | <i>:</i> | ٠.    |       |     | ٠.  |     | . : | 4   |    | 209 |         |
|                                              |                   |        |        |          |       |       |     |     |     |     |     |    |     | Allen.  |
|                                              | Grandes lignes.   |        |        | ٠:.      |       |       | .:  |     |     |     |     |    | 859 | 50      |
|                                              | Embranchement     | s et r | goles  | aviga    | bles. |       | ٠.  |     |     |     |     |    | 119 | .20     |
|                                              | 3.                |        |        |          | To    | TAL . |     |     |     | ٠., |     |    | 979 | Mon. ,  |

# CHAPITRE XV.

# Chemin de fer continu de Philadelphie à l'Ohio.

Chemin de fer de Columbia au Potemer. — Les métropoles du Intord teudent à avoir chacune un chemin de fer qui les unisse à l'Oceat. — Cherin de roulage en Amérique. — Chemin de Columbia ou de Wrighastille 8 York. — Chemin de York à Gettysburg. — L'État acceute le chemin de Gettysburg eu Potemes. — Prace; pentes ; courbet; état des Intraux à la fine de 1835; suspension en 1830. — Distance de Philiadelphie à l'Oxio.

Chemin projeté de Chambersburg à Pritzburg. — Éludes préparatoires; peutes et contre-pentes; distance par crite voie entre Philadelphie et l'Ohio.

Nous avons yn que la ville de New-York aurait bientôt un chemin de fer qui la lierait à l'Ouest, et même deux au lieu d'un. En Amérique ce mode de communication rapide n'est pas seulement précieux plus qu'ailleurs pour les voyageurs, à cause de la grandeur des distauces, la valeur du temps, et du mauvais état des routes ordinaires et de la lenteur des Messageries. Il y est fort utile également pour le transport des marchandises de prix; car le ronlage est cher : il y coûte le double, au moins, de ce qu'il coûte en France (1). Les ebemins de fer y sont même indispensables pour suppléer les canaux; car dans les régions tempérées des États-Unis, où l'hiver est bien plus long et plus rigoureux que dans nos pays d'Enrope, qui sont avancés cependant de sept à huit degrés de plus vers l'équateur, la gelée impose aux canaux des chômages de quatre mois et quelquefois de cinq. Chacque des métropoles du littoral a donc dù tendre à avoir et un canal et un chemin de fer pour atteindre l'Ouest. New-York avant donué l'exemple, Philadelphie a attaché beaucoup de prix à l'imiter. et c'est ce qui lui était faeile, comme nous allons le dire, au moyen du chemin de ser que les citoyens de Baltimore ont projeté et commencé et qu'ils poursuivent avec ardeur. entre leur ville et l'Ohio.

Le chemin de fer de Columbia étant achevé, une compagnie se chargea bientôt de le prolonge de l'attre côté de la Susquehannah, a partir de Wrightsville, quiest vis-à-wis de Columbia, jusqu'à la ville d'Vork et jusqu'à la limite de l'Etat de Maryland, afin de rejoindre le chemin de for venant de Baltimoro sur la ville d'Vork; puis un nouveau prolongement fut entrepris d'York à Gettysburg, torjours sur le sol de la Pensylvanie. L'Etat de Pensylvanie s'aperçuit alors que les chemins de fer exécutés à ses frais, ou en cours de construction aux frais des particuliers, entre l'Phaldelphie et Gettysburg, formaieut une ligne droite, dirigée de Philadelphie vers le chemin de fer de Baltimore's Póhó, et que, pour que la jonction fût compléte, il ne faudrait qu'un autre trongon

<sup>(1)</sup> En France, le transport, par le roulige ordinaire, coûte 90 à 93 centimes par tonne el par kilom.; par le roulage eccelere de al 6 à 30 centimes, bux l'ints, le roulage correspondant à motre roulage ordinaire peut étre moyennement-shale à 80 centimes su moins.

de 67 kilom., entre Gettysburg et Hagerstown, ville du Maryland, voisine de la Pensylvanie, par laquelle on supposait alors que passerait le chemin de fer de Baltimore à l'Ohio. Dans le cas où ce chemin de fer ue se scrait pas écarré des bords du Potomac, on n'aurait en qu'à étendre la ligne projetée jusqu'à Williamsport, qui est près de lbagerstown.

Des négociations furent alors entamées avec l'État de Maryland et avec la compagnie da chemin de fer de Baltimoreà l'Ohio. A la suite de débats assez animés (Voir page 501). l'État de Maryland autorisa la petite portion du chemiu de fer de Gettyshneg qui devait être tracée sur sou territoire, et la compagnie de Baltimore à l'Ohio consentit à rattacher son chemin de fer à celui qui viendrait le chercher de Gettyshurg. Alors la législature de Peusylvanie ordonna la construction du chemin de Gettyshurg à Hagerstown aux frais de l'État; eu octobre de la même année (1836), on en mit la moitié en adjudication. Ce chemin de fer u'aura pas de plans incliués, quoigu'il soit tracé au travers d'un pays montagneux, et qu'il ait à gravir, pour la redescendre ensuite, une crête de 237°, qui sépare la vallée secondaire du Monocacy, affinent du Potomac, de celle de l'Antietam, autre tributaire du même fleuve, D'après le plan de M. Bailey, qui fit les études en 1836, la peute maximum devait être de 0°,0095 par mètre. Ce maximum devait subsister peudant 21 kilom, de chaque côté de la crête, excepté dans les courbes. Eu cours d'exécution, sur le versant occidental la pente a été portée à un ceutième. Il n'y aura pas de courbe de moins de 305° de rayon, et deux, seulement, formant ensemble un développement de 400°, auront ce rayou minimum. Un antre de 400° de parcours aura un rayon de 380°; toutes les autres courbes auront plus de 610° de rayon. M. Bailey estimait que les fortes machines, dout ou se servait alors en Amérique, franchiraient la montagne avec une vitesse de 16 kilom. à l'houre, en couduisant des trains pesant, y compris les wagons; 80,000 kilog. Snivant cet ingénieur, le chemin à une voie, posé sur bois, avec un rail tont entier eu fer, devait coûter 7,285,000 fr. Comme le disaient les Commissaires des Canaux dans leur rapport du 8 décembre 1836, l'État de Pensylvanie aura ainsi, moyennant une dépense de moins d'un million et demi de dollars, la jouissauce d'uu grand ouvrage qui en aura coûté huit ou dix, et qui lui ouvrira la vallée de l'Ohio par deux points, Pittsburg et Wheeling; car le chemin de fer de Baltimoré à l'Ohio doit se bifurquer de manière à atteindre ces deux villes. Philadelphie aura une communication assurée avec l'Ohio, même lorsque les gelées de l'hiver, si lougues aux États-Unis, forceront les cauaux à chômer, Cette commnnication scra fort rapide, car, eutre llagerstown ou Williamsport et l'Ohio, malgré les crètes à traverser, le chemiu de scr de Baltimore à l'Ohio ne présentera aucuue peute de plus de 0",0095 par mètre, et scra desservi exclusivement par des locomotives. Ce sera pour l'État tout entier, et particulièrement pour ses deux plus graudes villes, Philadelphie et Pittsburg, une conquête précieuse.

Les travaux commendèrent à la fiu de 1836, sur uu espace de 36 kilom. A la fin de 1837, d'après le rapport de l'ingénieur, M. Mifffin, les terrassements étaient terminés sur la moitié de cet espace. A la même époque, les ponts et pouteaux, tous en ma-conuorie et de peu d'importauce, étaient au tiers exécutés. La dépense avait été de

1,141,000 fr. En 1838, les travaux ont été poussés avec un nouveau degré d'activité, et des ateliers ont été onverts jusqu'aux abords de Waynesburg, sur 13 kilom. de plus.

Mais en 1839, à canse de la crise financière, la législature n'a pas voté de fonds pour cette ligne, et l'ouvrage a été momentanément interrompu. On y avait dépensé alors 3,322,000 fr.

La longueur du chemin de fer de Philadelphie à l'Ohio, par cette voie, sera de 700 kilom., savoir :

C'est 100 kilom, de plus que de Baltimore à l'Ohio.

Il s'est agi aussi d'une communication par chemin de fer de Philadelphie à Pittsburg, par une autre direction plus pensylvanienne, si je puis m'exprimer ainsi, en ce qu'elle ne quitterait pas le territoire de l'État, Il existe maintenant un chemin de fer de Philadelphie à Chambersburg, au travers des comtés les plus riches de la Pensylvanie, par Lancaster, Harrisburg et Carlisle. On le prolongerait jusqu'à Pittsburg, en restant dans les comtés méridionaux de l'État, ainsi qu'on le pratique, dans l'État de New-York, pour le chemin de fer de New-York au lac Érié. C'était une des conditions du programme tracé à l'ingénieur chargé des études par les Commissaires des Canaux. Il suivrait à peu près la route ordinaire qui unit Chambersburg à Pittsburg. Entre ces deux villes on rencontre un grand nombre de crêtes, le Cove Mountain, le Schrub Ridge, celles de Sideling, de Ray, de Tussey, d'Evitt, de Will, dn Buffalo; puis la crête centrale qui porte le nom d'Alléghany; enfin le Laurel Hill et le Chesnut Ridge, Mais quelques conrs d'eau s'étant frayé un passage au travers des crêtes, on en profiterait pour le chemin de fer. Ainsi l'Aughwick a ménagé une coupure dans le Sideling Hill. Plus loin le Raystown, embranchement de la Juniata, descendant de la crète centrale, s'est ouvert les crêtes de Tussey, d'Evitt, de Will et du Buffalo. Plus à l'ouest le Loyalhanna, affluent de ganche du Conemaugh , traverse le Chesnut Ridge en un point très-convenable pour le tracé du chemin de fer. Utilisant ces tranchées naturelles, le chemin de fer irait de Chambersburg, par la belle vallée de Cumberland, vers le Cove Mountain qu'il franchirait au col de Gowan, après avoir traversé le Conococheague en aval de Louden. De là il descendrait par Burnt Cabins le long de l'Aughwick, et se dirigerait vers le Raystown, par le vallon de Well, en gravissant la crête de Ray, vers le sommet de laquelle il faudrait cependant un sonterrain. Remontant le Raystown dans la partie de son conrs, où il porte le nom de Bloody Run, il arriverait à Bedford et s'élèverait au sommet de la crête Alléghany par le Dexter's Run; vers le haut de cette crête un second souterrain serait nécessaire. Ensuite, se détournant nn peu du côté dn midi, le chemin de fer irait à Berlin. Par un nonveau détour à l'ouest, il se rapprocherait de Somerset, qu'il laisserait à 5 kilom, au sud, et atteindrait le pied du Laurel Hill. Il fandrait encore gravir cette crète par une rampe très-sinueuse et gagner ainsi , par Laughingstown, les bords du Loyalhanna. Une fois au delà du Chesnut Ridge, on se rendrait dans la vallée de la Monongabela par le Crab Tree, affluent du Loyalhanna, et le Turtle Creek, affluent de la Monongabela, en passant par Greenbush.

Le chemin de fer de Chambersburg à Pittsburg présenterait ainsi une suite de pentes et de contre-pense. Le nombre des points de partage n'y servit age d'moins de sept. Le plan haut de tous serait dans la crète Alléghany, à 710-56 an-dessus de Chambersburg, Sous ce rapporte ce chemin de fer différerait beacoup de celui de Baltimore à Voic, qui, de Point of Rocks, où il atteint le Potomae, jusqu'à l'Ohjo, doit offirir un seul roint de nariace.

Sa longueur serait de 391 kilom. Le trajet de Philadelphie à Chambersburg, par les chemins de fer existants aujourd'hui, étant de 234 kilom., celui de Philadelphie à Pittsburg serait de 645 kilom., c'est-à-dire de 10 kilom. de plus seulement que par Columbia, les canaux et le chemin de fer du Portage.

Sous le rapport de la brièveté du parcours, ce chemin de fer raudrait mieux que la figne de Colimbia et de Gettyshagr, pareillement prolongée ispasi<sup>1</sup> Yöhio par le chemin de fer de Baltimore. Comme communication entre le littoral et l'Ouest, il l'emporterait également sur celui de New-York an la Erié; car celin-ci aura 700 kilom. au moins, indépendamment de 39 kilom, de navigation à vapeur sur l'Hudson, à partir de New-York, Mais il servait infériera e chei de Baltimore à l'Ohio.

On a aussi étudié, anx frais de l'État, un second tracé qui, de Harrisburg, remonterait la Susquehannah, puis la Juniata, franchirait la créte centrale et rejoindrait le Conemangh pour atteindre de là Pittsburg en longeant le canal. Il offiriait moins de difficultés que le précédent, et aurait un développement de 630 kilom. seulement.

Un troisième tracé, étudié de même aux frais de l'État, tournerait la crète centrale et le Laurel Hill, en remontant plus haut la Susquehannah pour redescendre vers l'Alléghany. Il présenterait beaucoup moins d'obstacles sous le rapport des pentes, mais il nécessiterait un allongement de parcours fort notable.

Au 1" janvier 1840, on n'avait pas donné suite à ce projet de chemin de fer continu de Philadelphie à l'Obio, et les embarras financiers qu'éprouvait alors l'Union entière, et dont l'Etat de Pensylvanie souffrait plus qu'un autre, paraissaient devoir le faire ajourner encore.

On a vu (page 445) que le chemin de for de Harrisburg à Chambersburg se prolongerait prochainement jusqu'au Potomac, et par conséquent atteindrait le chemin de Baltimore à l'Ohio, par le chemin de for du comté de Franklin. Ce sera nne nouvelle jonction entre Philadelphie et l'Ohio.

### CHAPITRE XVI.

#### Canal continu de Philadelphie à Pittsburg.

Possibilité de franchie la créie centrale par un canal entre le Sinnemahoning, allbent de la Branche Occidentale de la Sasquethananh, et le Red Bank, affiunt de la trivière Alleghany.— Ressources silmentaires; déreloppement de la jouction de la Branche Occidentale avec le Red Bank; pentes à redeter.— Trajet de Philadelphie à Pitaburg.— Pentes et contre-puntes.— Comparaison avec les lignes murigables de l'Eta de POuest dans l'État de New-York.

Parmi les nombreuses études ordonnées par la législature en 1836, se trouvait celle d'une jonetion de la Branche Occidentale de la Susquehannah avec l'Alleghany. D'après les indications fournies par M. William Wilson, de Williamsport, l'ingénieur chargé des études , M. B. Ayerigg , avait été conduit à penser que le passage le plus bas, au travers de la crête centrale, entre le bassin de la Susquehannah et celui de l'Ohio, était au col situé entre la rivière de Bennet, qui se décharge dans le Sinnemahoning, affluent de la Susquehannah, et le Sandy Lick, tributaire du Red Bank, qui lui-même est un des affluents de l'Alléghany. Un examen approfondi des localités et un nivellement continué tout le long de la crête, montrèrent que les assertions de M. Wilson étaient parfaitement fondées, et, le 1er mars 1837, M. Aycrigg adressa aux Commissaires des Canaux un rapport établissant la possibilité de construire et d'alimenter un canal sans solution de continuité, entre l'Alléghany et la Susquehannah. Il démontra qu'en perçant la crête, à 61" au-dessous du col, par un souterrain d'environ 1,600°, il serait possible de réunir au bief de partage les eaux d'une superficie d'environ 21,000 hectares ou même de 26,000. Il prouva qu'au moyen d'une digue de 600° de long et de 12° de hauteur maximum. jetée au travers du Sandy Lick, on pourrait convertir son lit en un réservoir d'une capacité de 46,835,712 = c'est-à-dire suffisant, en admettant qu'il pût être rempli, pour subvenir à tous les besoins d'une circulation prodigieusement active, y compris une perte, par evaporation et infiltration, calculée sur des bases larges. Il fit voir que, pour remplir ce réservoir, il suffirait du quart de l'eau pluviale ou des neiges qui tombent sur les 21,000 hectares qui seraient ses tributaires sur le seul versant occidental, pendant les années de la plus grande sécheresse. Il montra qu'au moyen d'une rigole de 10 kilom., qui, à la vérité, serait en souterrain sur 8 kilom., on pourrait conduire au réservoir du bief de partage les eaux d'un fort ruisseau, le Little Toby, et que le meme souterrain pourrait être utilisé pour amener au réservoir les eaux du Clarion, rivière assez copieusement fournic. Il aurait même été praticable d'assurer au bief de partage d'autres approvisionnements encore. Dès lors les difficultés d'alimentation, qui originairement avaient été jugées insurmontables, ont pu être considérées comme rentrant dans les limites des obstacles dont l'art sait triompher.

Le canal aurait du côté de la Susquehannah 101 ; kilom. à partir du harrage du Sandy Lick, en y comprenant les fisilom, qu'occuperait le biel de partage, et sur le revers de l'Ohio 103 kilom. La pente à racheter serait, à l'est, jusqu'au niveau de l'embouchure du Simenahoning, de 216-7/2, et jusqu'au niveau du canal latéral à la Branche Occidentale, de 208-7,01, et à l'ouest de 175-79, 51. Il y aurait à l'est 100 écluses et à l'ouest 82. La distance totale entre l'embonchure du Sinnemahoning d'un côté et celle du Red Bank de l'autre serait de 204 ; kilom.

Ainsi, sous le rapport des pentes, ce canal ne présenterait rien dont la navigation pêt s'effrayer. Il ne lui imposerait pas une lenteur extraordinaire. Parmi nos canaux français, le canal de Bourgogne, qui est plus long de 36 kilom, a une pente moyenne plus forte, et offre par conséquent les mêmes obstacles à la rapidité des échanges (Voir page 421). Parmi les canaux américais ji y en a quelque-ons, stes que canal Chennago (page 179) et celui de la Genesce à l'Alléghany (page 182), qui à cet égard sont exactement semblables à celui de la Branche Occidentale à l'Alléghany. Le canal Chennung, fort court à la vérité, a une pente moyenne plus que domble (page 177).

M. Ayerigg estimait la dépense à 21,333,000 fr.

L'embouchure du Red Bank étant à 58 kilom, au-dessus de celle du Kinskiminetas, et celle du Kinskimhoning dans la Susquebannah 2 a25; kilom, du point où lecanal laterial à la Susquebannah se sépare du caual latéral à la Juniata, le détour par la Susquebannah, sa Branche Occidentale, le Sinnemaboning, le Red Bank et l'Alléghany, entre Dunarà i Saland et l'embouchurer du Kiskiminetas, serait de 498 kilom. au lieu de 378 kilom. qui composent le trajet par la Juniata, le chemin de fer du Portage et le Conemugh. L'accrosisement de diskance serait donc de 120 kilom.

La ligne de navigation continue de Philadelphie à Pittsburg aurait 821 kilom. avec 759°,36 de pente et contre-pente à franchir, savoir:

|                                                                          | pestances<br>es<br>Lilométres. | en<br>mêtres. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| De Philadelphie à Middletown, par les canaux du Schuylkill et de l'Union | 228                            | 205,88        |
| De Middletown au Sinnemaboning                                           | 276 1                          | 131,33        |
| De l'embouchure du Sinuemahoning à celle du Red Bank                     | 201 !                          | 383,06        |
| De l'embouchure du Red Bank à Pittsburg.                                 | 112                            | 39,09         |
| Тотаех                                                                   | 821                            | 759,36        |

La peute mojempe par kilom. serait de. 0°, 93 Le trajet, en passant par les deux chemins de fer de Columbia et du Portage, serait de. 635 kilom.

truit, n'offre qu'une pente et contre-pente de. 204°,38
Celle de New-York à Quebec, par le canal Champlain, n'a même, en, pente et contre-pente, que. 86°,63
De New-York à Buffalo, la distance par le canal Érié est de. 805 kilom.

De New-Tork a Bullaio, la distance par le canal Erie est de. . . . . 800 kilom. C'est-à-dire à peu près la même que celle de Philadelphie à Pittsburg par la ligne de navigation continue.

<sup>(4)</sup> Relativement au voyage par le chemin de Harrisburg, la chférence sessit de 7 ; kilom. de plus ou de 193 kilom.

# CHAPITRE XVII.

Cansux situés à l'ouest de l'Obio et de l'Alléghany, ou entre Pittsburg et le lac Érié. Ligne du French Creck. — Ligne du Beaver.

Ligne de Frenck Creek. — Canalisation du French Creek et rigote navigable jusqu'au lac Conneaut. — Dimensions ; éclases; test largeur; lunqueur de cette division.

Ligne du Beneer.-Nature des ouvrages ; longueur.

Prolongement des deux ligens.—Elles serteminent in inc Contenual—Deixing on Stremago on unbérement des mais de Seuver jourpin le Contenuel.—Treis (Stremage) y feits Stremage; Conselle Certis, manis de l'ymantales, — Allierantistie; réservair fermé dans le la Contenue.—Derrages d'art; éduns.—Deixi extinut?.—Dixino da Contenue au Quincide ne la Contenue au Contenue de la Contenue de La

Amiliaration de la Monongahela.

Dès l'origine de l'entreprise de la canalisation de la Pensylvanie, la législature, soit pour faire concurrence à New-York sur le lac Erié lui-même, soit pour donner satisfaction à tontes les parties de l'État, s'était occupié de prolonger la grande artère au delà de Pittsburg vers le nord. De là deux ouvrages qui sont restés longtemips isolés, mais que, depuis 1836, on travaille à étendre, et qui vont enfin être liés au lac Erié par des lignes de navigation permanente. Ce sont : l' la canalisation du French Creek; 2º la canalisation du Beaver, qui se joignent an lac Conneaut, et se confondent ensuite nour attendre le lac Érié.

# Ligne du French Creek.

L'Alléghany indiquait nécessairement la direction que devait suivre le canal destiné à rattache Pittsburg, et par conséquent Philadéphie, au las Érié. Comme les lateaux plats descendent facilement l'Alléghany depais la ville de Franklin, bâtie au confluent du Frênch Creek, et que les bateaux à vapeur peuvent reucoter, dans certaines assions, de Pittsburg à Franklin, on pensa que provisoirement du côté du midi, la jonction de l'Olio au la cératif à rarter à cette ville. Le French Creek suit à pau près une ligne droite tracée entre Érié, port principal, ou plutôt port unique de la Pensylvanie sur le lac, et Franklin. Il roule d'ailleurs un assez beau volume d'eau. On résolut donc de le canaliser à partir de son confluent et de prolonger la ligne jusqu'au la Conneaut, pappe d'eau assez écendue; situé sur le plateau marécaeque qui sépare le bassin du Mississipi de celui des grands lacs, et cò d'l'on supposait dès lors que devrait être placé le point de partage du canal de l'Ohio au lac Érié. Cette pensée fut mise à exécution.

Cette ligne s'ouvre par une riçole à laquelle on a donné la largeur et la profondeur adoptée pour le canal de Pensylvanie, à l'instar des dimensions primitives du canal Erié, et qui n'est véritablement qu'un canul latéral au French Greek, avec une pente de 0°,000047 par mètre. La rigole part du Moulin de Bemus, situé à 3 kilond MeMadville, ol'on a établi dans le lit du French Greek un barrage de reteure accompagné sur la rive droite d'une digue en terre. La rigole suit la rive droite, traverse la rivière sur un pont-aqueche, et descend ensuite jusqu'au lac Conneant en se tenant sur la droite du ruisseau qu'i du lac vient au French Greek, et en coulant au rebours de ce ruisseau. L'objet de cette rigole était de contribuer à alimenter le hief de partage du fitur canal entre Pittsburg et le lac Érié.

Au pont-aqueduc commence la canalisation du French Creek proprement dite. C'est une navigation établie en lit de rivière, au moyen de barrages successifs, auxquels sont attenates des dérivations munies d'écluses.

Les dimensions des dérivations sont les mêmes que celles des canaux de l'État. Les éclusesont de même 27-68 de Jong; mais élles ont 5-749 de Jarge; on leur a donné cette largeur afin qu'elles fussent praticables pour les bateaux plats qui viennent du laut Alléghany. L'écluse qui relie l'Alléghany au bassain formé dans le French Creek, à Franklin, par le dernire barrage, a 36-79 de long et 6-70 de large. On l'a construite ainsi sur une grande échelle, afin que les bateaux à vapeur pussent passer de FAlléghany dans le bassin.

Sur cette ligne, on compte, entre la rigole et l'Alféghany, indépendamment des écluses de garde, 17 éclases rachetant une peute de 39-19, et 8 barrages dont la longueur moyenne, mesurée sur le déversoir, est de 81-43, avec des hauteurs audessas de l'étiage qui varient de 1-83 à 4-86. Deux autres barrages ont été suppriiens. Là aussi les barrages ont été malitaités à diverses reprises, en toatamment en 1835, par les crues de la rivière. En 1839, la ligne était en si mauvais état que la navigation vavait cessé.

Le pont-aqueduc, an commence la canalisation proprement dite, a 82°,35 de long. Le développement de la ligne navigable du French Creek est de 74 kilom., savoir :

Il y a en outre quelques kilomètres de navigation dans le bassin de retenue d'où sort la rigole navigable.

Les 36 kilom, de canalisation se composent de 30 kilom, en lit de rivière et de 6 kilom, de dérivations.

De Franklin au lac Conneaut il y a 59 ; kilom. Du même point à l'extrémité supérieure de la rigole, il y en a 50 ;.

Il est clair que pour qu'il y ait profit à prolonger cette ligne jusqu'au lac Érié, il convient de perfectionner la navigation de l'Alléghany au-dessus de Franklin, afin que, hors des temps de géle, il soit à peu près constamment particable pour les lateaux ordinaires ou au moins pour les bateaux à vapeur. De Franklin à Kittaning, où commencera la navigation artificielle latérale à l'Alléghany, après l'achèvement de la ligne de Kittaning à Freeport, il y a 13 kiton.

# Ligne du Beaver.

Le Beaver est un affluent de droite de l'Ohio, qui remonte à peu près droit au nord, apruir de la ville de Beaver bâtie à son embourner. On l'a canalisé dès l'origine des Travaux Publics de l'État. Le développement de cette ligne est de 49 ; kilom., dont 36 ; kilom. en lit de rivière, et 13 kilom. en dérivations latérales. La pente est de 40°,26; elle est racheité par 15 éclases. Il y a 6 barrages sur le Beaver et un sur le Shenange o'la retrémité supérieure de l'ouvrage. Ce dernier barrage forme dans le lit dis Shenange ou hossin de 10 kilom. de long, compris dans les 40 ; kilom. ci-dessus. On n'y compte que 2 petits ponts-aquedues, l'un de 38°,43, l'autre de 28°,97. Les doux dernières éclases mettent la rivière canalisée en comunication avec l'Ohio. On leur a donné par exception 30°,60 de long et 7°,62 de large, afin qu'elles pusseut recevoir de grandes embarcations et des bateaux à vapeur.

Le Beaver résulte de la réunion de trois petites rivières : le Mahouing, qui vient du nord-ouest; le Shenango, qui coule du nord au sud, et le Neshacok, qui so dirige du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Par le Mahoning, une coimpagnie ratiache la navigation du Beaver au canal de l'État d'Ohio; par le Shenango, l'Etat de Pensylvanie la relie à la ligne du French Creek, a ul ne Comeau et au lac Érié.

Pour perfectionner le cours de l'Ohio de telle sorte qu'entre l'itsburg et l'embouchure du Beaver les bateaux à vapeur trouvassent toujours 1\*,22 d'eau, il suffirait d'une somme assez médiorer. Sur cette distance de 40 ; kilom. il faudrait 4 harrages accompagnés chacum d'une écluse spacieuse, afin que les bateaux à vapeur du fleuve pussent s'v poer. La pente est de 10\*-37.

La distance de Pittsburg au sommet du bassin de Newcastle serait ainsi de 90 kilom., avec une pente et contre-peute de 50°,63.

# Continuation des lignes du Beaver et du French Creek jusqu'au lac Érié.

La législature décida, pendant la session 1835-36, que la ligne du Beaver serait prolongée jusqu'au lac Conneaut, pour se rapprocher du lac Érié et s'unir à la ligne du French Creck. Depuis lors on s'est mis à l'ouvrage sur tout l'intervalle compris entre le bassin de Newcastle et le lac Érié, de mauière à ratachier à ce lac et au reste de la Méditerranée américaine les deux lignes du Beaver et du French Creck, et par suite les deux importants marchés de Pittsburg et de Philadelphie.

Le canal de jonction de Newcastle au lac Érié est partagé en deux par le lac Conneaut, qu'il était naturel de comprendre dans le bief de partage et de convertir en un vaste réservoir annexé à ce bief; car la rigole du French Creek amène déjà jusqu'au lac des eaux destinées au canal, et devant constituer sa principale ressource alimentaire. L'une de ces divisions, celle du midi, porte le nom du Shenango, l'autre colni de Conneaut.

# Division du Shenango.

Les études de la division du Sheuango avaut été menées à fin par l'ingénieur, M. Whippo, les Commissaires des Canaux, au mois de septembre 1836, en mirent en adjudication 73 kilom. à partir de la tête de bassin de Newcastle, en remontant le Shenango d'abord et le Petit Shenango ensnite jusqu'au point où celui-ci reçoit le Crooked Creek. Jusqu'à la rencontre, au bord du lac Conneaut, de la rigole navigable venant du French Creek, il v aura 96 : kilom. L'extension de 6 kilom. ! m'il fant donner à la rigole navigable du French Creek, jusqu'à présent terminée à Evansburg, pour la lier à la ligne du Beaver au lac Érié, porte le développement des travaux de cette division à 103 kilom. On remonte sur la rive ganche du Shenango, en passant par Pulaski, Sharon et Clarkesville, jusqu'à Greenville, qui est au confluent du petit Shenango. On est alors à 67 kilom. du bassin de Newcastle. Arrivé là , le canal traverse le Petit Shenango et continue sur sa rive gauche jusqu'à l'embouchure du Crooked Creek. Il s'élève ensuite par le vallon de ce dernier ruisseau, en suivant la rive droite, jusqu'an marais de Pymatuning, et se dirige de là vers le lac Conneaut en franchissant par une tranchée, à Beaverdam, le point de partage fort déprimé qui sépare le lac Conncaut de la vallée du Beaver, et qui là se confond avec le faite situé entre le bassin du Saint-Laurent et des grands lacs et celui du Mississipi. Il débouche dans le lac Conneaut, en s'unissant à la rigole navigable du French Creek, à 6 : kilom, d'Evansburg ou de l'extrémité méridionale du lac, qui est celle par laquelle sort le Conneaut Creck pour se rendre dans le French Creek.

Le canal du Beaver au lac Conneant s'allmente des eanx du Shenange et de celles de divers ruisseaux ses affluents, qui se déchargent maintenant dans le canal. On aurait désiré se dispenser d'en recevoir quelques-uns; mais il aurait falla pour cela construire le canal à une assez grande élévation an-dessus du thalweg, ce qui aurait augmenté les frais de construction dans nue forte proportion. Les prises d'eau dans le Shenango sont au nombre de trois entre Greeaville et Newesstle: l'une à Greenville, la seconde environ à 16 kilom. en aval, au Big Bend (Grand Coude); la troissième à Sharp's Mill, à 16 kilom. en aval de la seconde. Il y a une quatrième prise d'eau avec un barrage dans le Petit Shenango, assez près du confluent du Grooked Creek, et une ciquième à ce confluent même.

Dans le vallon du Crooked Creek, le canal doit recevoir simultanément les eaux de ce raisseau, retenues par un harrage en un bassin relié au canal par une rigole de 990°, et celles d'un réservoir de plus de 160 luctares de superficie, eclui de llartstown, formé à l'extrémité inférieure du marsis de l'ymatuning, sur l'emplacement du marsis luimême. Ce réservoir est siek é dablir au moyen d'une digue. Il sera de 2°,163 auLe canal est d'une exécution facile. La vallée du Shenango, depnis le Beaver jusqu'à Greenville do on la quitte, est sipacieuse. C'est uns ol nivéle, un peu trop bas que que forcis. La rivère est très-sinueuse. Elle serpente d'un hord à l'autre de la vallée, an travers d'un terrain d'alluvion, en rasant le jeul des collines. Asser fréquemment, lorsque le canal derait passer à la limite de la vallée contre les coteans, il a falle empiére sur le lit nature de la rivèrée et treuser un antre chenal à celle-ci. Le canal longant le Shenango, en se tenant à peu près au même nivan, il a cést très-aisé d'y crescr les eaux des ruisseaux affinents. Sons ce rapport même nous avons déjà dit qu'on était géné par l'abondance des tributaires qu'on a cru inévitable d'acucilific dans le canal. Le vallon di Crooked Creck était plus favorable encore. Le canal s'y dévoloppe pendant 12 kilom., jusqu'à l'artstown. Il entre alors dans le marsis de Prantuning, et après s' étre teu pendant 8 kilom. environ, dans la partic occidentale, il se détourne au nord-est pour atteindre le lac Conneant, dont le marais est séparé par le faite de Beaverdan.

On ne rencontre d'obstacle notable qu'en deux points : 1º à la traversée du marsis de Pynatuning, où il est difficile d'établir es ligues du canal sur un fond quelquéois mouvant et prespue fluide; 2º sur un espece de 6,500° entre le marsis et le la Conneaut, au travers du faite de Beaverdam. Lá il a faillu d'abord ouvir un estace forte tranchée, puis se ménager un passage sûr dans des terrains marécageux. La longœur de la tranchée est de 1.000° est sa productur varie de 3° à 0°.

La navigation n'anra lien en lit de rivière que pour de contris intervalles, savoir : pendant 3 kilom., au barrage of Shary's Mil ; pendand 4 kilom., au barrage n' 2 du Shenango; pendant 3 kilom. environ, au-dessus du barrage situé en aval du confluent du Petit Shenango; puis dans le Petit Shenango Ini-même. On traversera aussi le marais de Pymatuning; mais le canal y sera endigué an moyen d'une suite d'Iles qui s'étendent du sad-ouest au nord-est, dans le marais transformé enétang par le barrage de llartstown. On longe de même le la Conneut pendant 6; kilom, indépendamment d'un espace égal dont il a fallu étendre le long du lace, à partir d'Evansburg, la rigole venant du French Creek, pour l'unir à la ligne du Beaver au lae Érié.

La pente est de 87°,60. On la rachete au moyeu de 41 écluses. Il y aura en outre 3 écluses de garde; 4 des premières servent à la fois d'écluses de garde et d'écluses de chute. Les écluses de chute rachétent de 1°,98 à 2°,74. On leur donne 4°,57 sur 27°,45. La plupart des écluses des biefs d'aval ont été bâties en pierre de taille; 9 des dernières, c'est-à-dire des plus voisimes du lac Conneaut, ont été construites en pierre séche et en bois, dans le système miste.

Les cinq prises d'eau, comprises entre le bassin de Newcastle et l'embouchure du Crooked Creek, ont exigé charune un barrage. La longueur de ces barrages varie de 5% 3°C, et leur élévation de 2°,20°à 4°. Il y a de plus un petit barrage de 2°4°,40 de long et de 1°,50 de haut, à la naissance de la rigole du Crooked Creek. Il a fallu aussi endiguer le marais de Pymatuning et le lac Conneaut, et exhausser les bords de la rigole du French Creek, de telle sorte qu'elle fait au niveau du lac Conneaut, transformé en réservoir. Cet exhaussement des digues de la rigole sera de 0°,91 au point le nlus bas.

Les ouvrages d'art autres que les écluses sont jeu nombreux et peu importants. Nous venons de mentionner les 5 barrages qui, dans le devis de M. Whippo, étaient évalués tous ensemble à 266,709 fr. Il doit y avoir 3 ponts-aquedues ayant chacun 3 travées, une longueur de 30°,35 entre les culées, et une largeur de bache de 10°,37; an pont de halage de 22°,360 n 4 travées à Greenville, pour la traversée du Petit Shenango; un autre de 30°,05 à la jonction de la rigole du French Creek, et 9 autres de 10°,68 an plus. La multiplicité de ces ponts de halage provient de la nécessité do 10° ns'est trouvé de tenir le canal, dans la vallée du Shenango, au niveau des affluents de la rivière. Ces ponts sont en bois, selon l'usage, avec utlées en maçonnerie commune. On compte 21 pontsen dessus pour des routes, 46 ponts pour des exploitations rauteles, 34 déversoirs.

D'après le devis de 1836, la division du Shenango devait coâter 5,913,000 fr.; mais cette évaluation était insuffisante et les premiers entrepreneurs ont abandonné leurs marchés. On estimait, à la fin de 1839, qu'elle exigerait 8,846,051 fr., en y comprenant les 6 ; kilom., destinés à rejoindre la rigole du Freuch Creck. Ce serait, par kilom., 88,831 fr.

A la fin de 1839, la dépense effectuée s'élevait déjà à 6,116,498 fr.

# Division de Conneaut.

Une fois parvenn au lac Conneaut, il faut, pour achever la double jonction de Pittsburg et de Philadelphie au lac Érié: 1º par le Beaver; 2º par l'Alléghany et le French Creek, relier l'un à l'autre les deux lacs. Déjà cette jonction avait été étudiée par MM. Douglass et Vincent, lors du commencement de l'exécution des Travaux Publics de la Pensylvanie. Ces ingénieurs propossient de suivre, pendant 32 kilom. environ, le cours du Conneaut (f), rivière tributaire du lac Érié, qui prend

<sup>(4)</sup> Il ne faut pes confondre ce cours d'eau avec celui du même nom, qui sort du lac Conneaut pour se jeter dans le French Creek.

sa sonre à quelques pas du lae du même nom, dansle plateau marécageux formant, en ce point comme sur beaucoup d'autres, la séparation des denx bassins du Mississipi et du Sinit-Laurent. Puis on se serait dirigé vers le port d'Érié, ense tenant pendant quelque temps dans le vallon de l'Elk, et en coupant obliquement celui du Walnut. On avait aussi en l'idée de se servir de la rigole navigable du French Creek japsét pour ou origine, deremonter ensaite le French Creek à partir de cette rigole, de franchir à Waterford la ligne du versaut des eanx entre l'Ohio et le lac Érié, et de descendre vers lo la par les vallons du Walnut et du Miller's Creek, pour déboucher au port d'Érié.

M. Whippo reprit cetzamen en 1835. Le résultat de ses études fut qu'en suivant la direction adoptée par le major Douglass et désignée sons le nom de ligne de l'ouest, le canal du lac Conneaut au lac Érié aurait 73 kilom; que, par le tracé du French Creck ou de l'est, il narait 114 kilom; que par la ligne de l'ouest la pente serait de 154°, et la dépense de 8,181;30 fr., et que par la ligne de l'est il y aurait à racheter une pente ou contre les este et débonsers et à débonser et l'optopé, quoi que pour cette ligne on dût se servir de la rigole du French Creck dans toute son étendue.

Il lui parut certain qu'aucune des deux lignes ne serait exposée à manquer d'eaut. La direction de l'ouest a obtenula la préférence. Les travax y ont commencé au mois de juillet 1838. D'après le tracé définitif, le canal, se détachant de la division du Shenango sur le bord du lac Conneant, à 6 ; kilom. d'Evansburg ou du débouché di nale, franchit par une longue tranchée le point culminant qui sépare le lac Erié du bassin de l'Ohio, se jette dans la vallée du Conneaut, y traverse Conneautville (ou Connio-tille), appelé aussi Powerstown, dessert de même le village de Marion, et se rapproche ainsi du nivean du lac Erié. Il passe ensuite sur le Coles Ran, va de là à Jacksonville anr le Jackson's Run, se dirige par Cranesville vers le vallon du Hall's Ran, francht l'Elk, près du village de Girard, le longe pendant un rourt intervalle, coupe la direction du Walnut, arrive à Erié et y débouche dans le lac du même nom au nord ur uisseau du Navy Yard. Pendant la dernière moité de son cours, il se développe parallèlement au lac, à une distance de 6 à 8 kilom., en se tenant sur la hanquette élevée qui le domine.

Les sculs travaux difficiles consistent dans la traversée du marécage qui sépare le lac Conneau de la rivière du même nom, et dans les deux ponts-aquednes qui sont nécessaires pour franchir les vallons creux au fond desquels l'Elk et le Walnut coulent, comme des torrents, vers le lac Érié. Le passage de la branche orientale du Conneau doit aussi étre assez dispendieux. Il y fandra d'assez grands terrassements; mais, en fait d'ouvrages d'art, il n'y anra qu'un pont maçonné de deux arches de 9° d'ouverture. Sur l'Elk on construit un pont-aqueduc en hois, avec piles et culées en pére, ayant entre les culées 119°,56, composé de deux travées de 56°,73, et élevé de 25°,62 au dessus du fond du vallon. La bache, placée à découvert au-dessus des grands arceaux en hois qui forment les travées, aara 5°,10 de large, et sera hordée d'un doube chemin de halage. Le pont-aqueduc jeté sur le Walnut, et établi dans le même système de charrente. anra entre les culées 15° 25°, il ser ae nt vicis travées de 5°7.81. La

e

bache y aura les mêmes dimensions que dans le précédent. Le chemin de halage sera de même double, et la hauteur au-dessus du fond du vallon sera de 30°,50.

Le canal aura 73 kilom. de développement. La pente, depuis le point de partage jusqu'au lac Érié, sera de 153-05. Les Érié a yant eu une crue assez ermaquable en 1880 et 1837, on a pensé qu'il fallait établir le débouché du canal dans le lac en vue d'un niveau du lac moins élevé que celui qui existai lors des études. On a donc construit l'écluse par laquelle a lieu la communication du canal avec le lac, comme si le lac devait haisser de 0-7,15 au-dessous du plus los niveau qu'il ait jamais atteint (1). Une baisse d'environ 0-7,45 s'était déclarée dès la fin de 1838, et une autre de 0-7,25 au lieu en 1830.

La pente sera rachetée par 71 écluses qui, à l'exception d'une seule, servant en même temps d'écluse de garde et n'ayant que 1°,22 de chnte, auront une chute de 1,93à 2°,68. Elles seront toutes dans le système mixte. Sur la pente totale, 0°,50 environ est réparti sur les longs biefs, afin que l'eau y ait un certain écoulement.

En outre des 3 ponts-equeducs déjà signalés, il y aura é pontecaux de 3"à 6" d'ouverture, sur le Maxwell's Run, le Jackson's Run, le Cranè's Run et d'autres ruisseaux. Ces pontecaux seront en maçonnerie. On comptera anssi sur le canal 41 ponts en dessus pour les routes, 40 ponts pour le service d'exploitations agricoles et 50 déversairs.

Le canal Conneaut sera alimenté principalement par l'eau que la rigole navigable de French Creek aubre an réservoir créé dans le la Conneaut lim-éme; il le sera aussi par les eaux que reçoit naturellement le lac, et par les divers ruisseaux qu'il rencontrera dans son trajet vers le lac Eric. Le French Creek, d'après les jaugeges du major Douglass, peut fournir à l'étiage 4<sup>me</sup>, 46 par seconde, et selon M. Livermore 3<sup>me</sup>, 90 seulement. Les derniers jaugeages de M. Roberts ont dépassé même les résultats obsenus par M. Douglass par M. Pouglass par M. Pouglass de M. Roberts ont dépassé même les résultats obsenus par M. Douglass par M. Pouglass par M. Pouglasse de M. Roberts ont dépassé même les résultats obsenus par M. Douglass par M. Pouglasse par M. Pouglasse

La déclivité du terrain qui borde le lac Érié permettra sisément de détourner par de courtes rigoles les cours d'eau qui le sillonnent. Mais, précisément à cause de cette déclivité, ils sont extrémement appauvris pendant l'été, et ils ne ponraient contribuer à l'alimentation du canal, dans le caso die santers ressources n'y sufficient pas, qu'au moyen de réservoirs. Au surplus, M. Roberts s'est cru autorisé à affirmer que le réservoir du bit de partage subtwindrait sans peine à tous les besoin.

| On estimait, à la fin de 1839, que la division de Conneaut coûterait. | 8,600,082 fr. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ou par kilom                                                          | 117,809       |
| Le canal du Beaver au lac Érié aura ainsi                             | 169 : kilom.  |
| En supposant le lac Érié réduit à son niveau le plus bas, la pente    |               |
| et contre-pente serait de                                             | 243",21       |
| La dépense était évaluée, à la fin de 1839, à                         |               |
| Soit par kilom.                                                       | 102,867       |
| Lo senal de Resson son Poble à finit ann le les first                 | 040 121       |

<sup>(1)</sup> Par rapport à ce plus bas niveau , la peute du canal depuis le point de partage est de 185°,88.

| La pente et contre-pente jusqu'au niveau le plus bas du la  | ac Erié      |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| sera de                                                     | 28           | 3-,57       |
| Ou par kilom                                                |              | 1",29       |
| Le nombre total des écluses sera de 127, et le dévelop      | pement       |             |
| moyen correspondant à chacune d'elles, de                   |              | 1kilom. ,73 |
| A ce compte, l'Ohio, à Pittsburg, étant de 10°,37 au-dessus | du niveau de | l'étiage à  |

Beaver, serait au-dessus du lac Érié de 37-94. D'après le nivellement direct d'Albany à Buffalo, le lac Érié, étant à 173-,24 au-dessus de la mer, n'est au-dessous de Pittsburg, dont la cote est de 209-,63, que de 36-,39.

La distance de Philadelphie au lac Érié, par l'artère de Pensylvanie, y compris les chemins de fer de Columbia et du Portage, et par la ligne de Beaver au lac, serait de 894 ; kilom., et il y aurait sur les seules lignes navigables, abstraction faite des chemins de fer, une pente et contre-pente de 651°, 49, savoir :

|                              | en<br>kilomètres. | contre pentes<br>des fignes<br>navigables en<br>mêtres, |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| De Philadelphie à Pittsburg. | 635 .             | 357,35                                                  |
| De Pittsburg à Beaver        | 40,50             | 10,37                                                   |
| De Beaver à Érié             | 219 -             | 283,57                                                  |
| Totaux.                      | 894,50            | 651,49                                                  |

Répétons que sur le canal Érié reconstruit, la distance de New-York au lac est de . 799 kilom. Et que la pente et contre-pente n'est que de . . . 2047,36 Par l'Altéphany et le French Creek , le voyage de Philadelphie au lac sernit un pen

plus facile que par le Beaver, comme le montre le tableau suivant :

|                                                                             | en<br>kilométres. | des lignes<br>navigables en<br>mètres. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| De Philadelphie au pont-aqueduc jeté sur l'Alléghany au confinent du Kiski- |                   |                                        |
| minetas                                                                     | . 58t             | 329,25                                 |
| Du pont-aquedue à Franklin, par l'Alléghany                                 | 156               | 51,09                                  |
| De Franklin au point où la rigole navigable du French Creek se joint au     |                   |                                        |
| canal venant du Beaver                                                      | 66                | 39,19                                  |
| Du las Conneant au lac Érié                                                 | 73                | 155,52                                 |
| Toract                                                                      | 875               | \$75,05                                |

En se servant du chemin de fer de Harrisburg, on réduira comme il suit la longueur du traiet et la somme des pentes et contre-pentes des lignes navigables :

|                  |      |    |    |  |  |   |  |   |    |  |    |  |   | du<br>trajet en<br>kilométres. | PENTES ET<br>CONTEX PENTES<br>des lignes<br>navigables en<br>mètres. |
|------------------|------|----|----|--|--|---|--|---|----|--|----|--|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Par le Beaver    |      |    |    |  |  |   |  |   |    |  |    |  |   |                                | 628,77                                                               |
| Par le French Cr | eek. | ٠. | ٠. |  |  | • |  | • | ٠. |  | ٠. |  | ٠ | <br>866,50                     | 552,33                                                               |

La distance de Philadelphie au lac par la ligne navigable continue, c'est-à-dire par les canaux du Schuylkill et de l'Union, et par le French Creck, en supposant la jonction opérée entre la Branche Occidentale de la Susquehannah et l'Alléghany, par le Sinnemahoning et le Reil Bank, serait de 945 ; kilom. avec 956°,08 de pente et contre-pente, savoi

|                                                                                                                               | ès<br>kilométres.       | CONTRE-PENTES<br>en mitres, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| De Philadelphie à l'embouchure du Red Bank.<br>De l'embouchure du Red Bank à Franklin par l'Alléghany.<br>De Franklin à Érié. | 709,50<br>97 »<br>139 » | 720,16 ·<br>41,21<br>194,71 |
| TOTAUK,                                                                                                                       | 943,50                  | - 956,08                    |

Il résulte de ces tableaux que le prolongement de l'artère de Pensylvanie jusqu'au lac Érié ne fournira point à Philadelphie le moven de lutter contre New-York sur le réseau des grands lacs. Mais cette entreprise portera de beaux fruits pour l'Ouest de l'État. Elle lui apportera du plâtre et du sel dont il est dépourvu. Elle mettra en valeur le port d'Érié, qui est le plus beau du lac Érié. Elle conduira aux lacs la houille qui parait abonder sur les bords du Shenango. Avec les autres ouvrages déjà achevés ou en cours d'exécution et dirigés sur Pittsburg, elle contribuera puissamment à ouvrir pour cette dernière ville nne ère de progrès et de prospérité sans limites. Pittsburg, rattaché au lac Érié par deux directions (nous pourrions dire par quatre, à cause de la jonction double qui s'établit, entre Pittsburg et le canal d'Ohio, dans l'État de ce nom); Pittsburg, centre d'un réseau de communications de toute espèce, canaux, fleuves et chemins de fer, divergeant vers tous les points de l'horizon et s'étendant à plusieurs centaines de myriamètres; Pittsburg, bâti sur un sol houiller et pourvu d'une population dont les habitudes laborieuses forment une exception, même aux États-Unis où tout le monde sait travailler; Pittsburg doit arriver à une importance extraordinaire, et bientôt égaler, par exemple, Birmingham, dont un de ses faubourgs a déjà pris le nom,

DISTANCES PENTES

Au surplus, si Philadelphie ne peut entrer en concurrence avec New-York pour desservir le marché des grands lacs, elle a l'avantage sur son heureuse rivale, à l'égard de la vallée de l'Ohio.

Nous venons de dire qu'on reliair Pittsburg au lac Erié en rejoignant le canal que l'État d'Ohio a construit entre le lac et Portsmouth, ville située au centre de la vallée de l'Ohio. Des ouvrages peu considérables et peu difficiles suffiront à effectner cette jonction; on s'en est occupé dans deux directions simultanément. Ce sont des compagnies autorisées par les deux Etats de Pensylvanie et d'Ohio, qui les ont entrepris. L'un débouche dans la vallée de l'Ohio par le Beaver amélioré, après avoir le vallon du Mahoning, affluent du Beaver. L'autre compagnie s'est place un peu plus au midi. Après s'être rattachée au canal d'Ohio par le Sandy, elle vient chercher l'Ohio par le Petit Beaver dont l'embouchure est un peu en aval de celle du Beaver proprement dit. On annonce que la première des deux lignes sera livrée à la circulation dès l'ouverture de la campagne 1840. Sur la seconde, celle du Petit Beaver et du Sandy, els travans paraissent être suspendus. Sons réviendrons sur ces deux canaux lorsque nous serons arrivés aux communications entre le bassin du Missississi et celui du Sandy. Les dais l'autre de la leux dépendances.

# Amélioration de la Monongahela.

Des études faites, il y a quelques années, aux frais de l'État, autorisaient à penser que l'amélioration de la Monongabela pourrait être exécutée à pende frais, si l'on se dispensait de construire un chemin de halage, et qu'on s'imposàt l'obligation du remorquage à la vapeur, qui est peu dispendieux aux États-Unis, particulièrement sur les fleuves de l'Ouest. De Pitsburg à la Kontière de Virginie, le paracours de la Monongabela est de 143 kilom. Sur cette distance la zivière n'a qu'une pente de 07,00016 ou de 22-287 en tout.

La vallée étant resserrée, l'établissement d'un canal latéral serait fort coûteux.

Une compagnie a été constituée dans le but d'améliorer la Monongahela. Elle a été comprise pour 100,000 doll. dans la souscription exigée, en 1836, de la Banque des États-Unis:

D'après les études exécutées par les ingénieurs de l'État, il devait suffire de 8 harrages et de 10 écluses pour le perfectionnement du régime de la Monongahela.

66

# CHAPITRE XVIII.

### Dépenses et Produits du réseau des Travaux Publics appartenant à l'État.

Fands des Terraux Publies; retrision d'implos nouveaux en 1811; nicossidé caustle d'autres 1222. Dette de l'Est. — Bercams et dépenses de l'Est.; delicit. — Domaine publie. — Frais d'atablierement des divers ennaire et chemin de for de l'Est. — Trais d'autreire. — Produit des devis de pèug et de traction. — Bet speciable que et produit s'étvera besnoup. — Esperances que legitiment les mines de chubon. — Parallét tract par les Commissaires de Fands de Canara de Est. de Nes-York entes les reveaux de autres, ao son le report de lars eventués fissencie.

La Pensylvanie a subcent aux dépenses de ses Travaux Publics par les mêmes moyens que l'État de New-York. Elle a recouru principalement à l'emprunt pour couvrir les frais de construction. Elle a a fait intervenir l'impêt que pour le service des intéréts. Elle a même affecté à ce dernier usage des emprunts spéciaux, ainsi que les primes des emprunts, torsur delle les négociait au-dessus du pair.

En février 1826, la législature créa un Fonds spécial des Travaux Publics (Internal Improvement Fund ) administré comme celui de New-York par un Comité formé des principaux fonctionnaires administratifs de l'État. Le Comité fut chargé de négocier les emprunts et d'en servir les intérêts. A cette dernière fin , le Fonds des Travaux Publics dut recevoir annuellement le produit net des péages, les droits sur les ventes à l'encan, les dividendes des actions que l'État possède dans diverses entreprises de communication, routes à barrières, ponts, canaux, et le faible produit du droit d'aubaine. Les primes des emprunts, dans les cas où ils seraient négociés au-dessus du pair, ce qui est arrivé fréquemment, lui furent aussi destinées. En 1831, lorsqu'on s'aperçut que toutes les prévisions de dépenses seraient dépassées, on y joignit, à la recommandation expresse du Gouverneur, un impôt d'un millième sur le capital de la fortune mobilière et immobilière des habitants de l'État, Il fut entendu qu'à l'égard de cette taxe toutes les professions sans exception, y compris celle de ministre des cultes, seraient évaluées en capital. Les fonds publics de l'État, sculs entre toutes les propriétés, en sont exempts. Un impôt personnel fut établi sur les hommes vivant dans le célibat et sans profession. Pour grossir le Fonds des Travaux Publics on eut recours aussi à un impôt sur les successions en ligne collatérale. Cet impôt, qui n'existe qu'en Pensylvanie, est de 2 : pour 100. Par suite de ces taxes diverses, l'État de Pensylvanie est celui de tous où les contributions sont le moins modérées.

Il est digne d'attention que le Fonds des Travaux Publics a été déclarée débiteur, en capital et en intérêts, de la Caisse spéciale de l'Instruction Primaire, pour tout ce qu'il recevrait de l'impôt direct du millème.

Cependant le Fonds des Travaux Publics s'est trouvé dépourvu de ressources

suffisantes. De là , l'obligation où s'est trouvé quelquefois l'État de recourir à des emprunts spéciaux pour servir les intérêts de sa dette,

En 1836, lorsque la Banque des Etats-Unis, dépouillée du caractère de Banque Nationale, fut obligée de solliciter de la législature de Pensylvanie l'autorisation de continuer ses opérations comme Banque locale, pour faire accepter la mesure au parti dominant, qui était opposé à la Banque, on imposa à celle-ci l'obligation de verser au Trésor de l'Etat, pendant vingt ans, la somme annuelle de 533,000 fr. et ser ou suprima l'impôt sur la propriété mobilière ainsi que les taxes foncières perçues par comtés au profit de l'État, ce qui représentait un revenu d'environ 1,000,000 fr. a cuasé un dommage notable au Fonds des Travaux Publics. Aujourd'hui il est devenu impossible que les impôts ne soient pas réchlis à le ur taux antérieur, et même portés plus haut.

En 1826, Lorsque la Pensylvanie commença ses canaux et ses chemins de fer, sa dette était de 9,813,333 fr. Voici la progression qu'elle a suivie depuis lors :

# MONTANT DES ENGAGEMENTS DE L'ÉTAT DE PENSYLVANIE d'année en année depuis 1826.

| 30 novembre | 1828 28,534  | ,358 fr |
|-------------|--------------|---------|
|             | 1829 41,113  | 5,196   |
|             | 1830 65,650  | 3,443   |
| 31 octobro  | 1831         | 8,565   |
|             | 1832 92,830  | 0,020   |
|             | 1833 108,250 | 8,303   |
|             | 1831 125,050 | 9,974   |
|             | 1835         | 5,656   |
|             | 1836 133,17  | 7,398   |
|             | 1837 149,613 |         |
|             | 1838 160,92  |         |
|             |              |         |

Ces totaux comprennent la dette fondée, la dette temporaire ou flottante et quelques allocations à couvrir. Voici comment se répartissait celui du 31 octobre 1838;

Dette contractée avant 1894. . .

| Emprunt pour le pénitencier de Philadelphie.                     | 640,000   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| pour la compagnie du canal de l'Union                            | 1,066,700 |
| Emprunts temporaires du 16 juin 1836 et du 14 avril 1838         | 5,333,330 |
| Allocations à diverses routes et ponts, à des collèges, institu- |           |
| tions secondaires et écoles primaires                            | 8,243,893 |
| Allocations pour les Travaux Publics                             | 2,837,637 |
|                                                                  |           |

A reporter. . . . . . . 27.081.560 fr.

8,960,000 fr.

|                                        | Report                 | 27,081,560 fr. |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|
| Emprunts réservés aux canaux et aux ch | emins de fer de l'État | 118,534,684    |
| Avauces du Trésor fédéral              |                        | 15,293,412     |

TOTAL. . . . . . . . . . . . 160,929,656 fr. (1)
En 1838, d'après uu rapport du Comité d:s voics et moyens de la Chambre des Représentauts, daté du

Depuis quelques années un déficit semblable se présente régulièrement. Il résulte de la qu'il y a urgence à ce qu'un nouveau système financier soit adopté en

n resulte de la qu'il y a urgence a ce qu'un nouveau système mancier son adopte c Pensylvanie. Au 31 octobre 1838, le Domaine de l'État était évalué à 168,812,299 fr.

Savoir (2):

| Canaux et chemins de ler apparlenant à l'Etat.                           | 133,918,126 Ir. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Actions de routes à barrières, de ponts, de canaux et de chemins de fer. | 18,311,440      |
| Actions de bauques                                                       | 11,246,400      |
| Sommes à recouvrer sur les terres, environ                               | 5,333,333       |
|                                                                          |                 |

Un an après le Gouverneur estimait le Domaine de l'État à 177,381,788 fr.; sur quoi les canaux et les chemins de fer comptaient pour 140,795,843 fr.

On estimait à la même époque que pour achever les travaux commencés, en supposar qu'on se réduisit aux canaux du lac Conneant au la Erié, Visconisco, et latéral à la Branche du Nord-Est de la Susquebannah, et qu'on ajournait le chemin de fer de Gettysburg, le canal-de la Branche Occidentale au-dessus du Tangascootack, et la ligue de Kittaning à Freeport, il faudrait emprunter encore 24,285,334 fr., sans compter ce qui pourrait être requis pour les reparations extraordinaires et le perfectionnement indispensable des lignes déjà achevées. Pour que l'Etat termine tout ce qu'il a entrepris il faudra qu'il portes a delte à 29 ou 230 millions.

Il n'est pas facile de dire pour quelle somme chacun des canaux ou des chemins de fer entre dans le total ci-dessus de 16,703,843 fr. Aucun document ne fournit de données précises à cet égard. Le rapport annuel des Commissières des Canaux sur l'exercice 1836 indique seulement, comme il suit, ce que la plupart des ouvrages ont coûté de premier établissement, indépendamment des sommes qu'ils ont exigées depuis pour grosses réparations et ouvrages neuls.

<sup>(1)</sup> Ce total laisse en dehors les engagements de l'État en faveur des compagnies du canal du Bald Engle et du chemin de fer de Pottsville à Sunbury.

<sup>(2;</sup> L's Travaux Publics de l'État figurent lei pour la somme qui y a été dépensée ; les actions de banques, de canaux , de chemns de fer , de ponts et de routes à barrières , pour leur valeur au pair.

|                                                 | Pour la ligne entière. | Par kilom.  |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Chemia de fer de Columbia                       | . 17,760,680 fr.       | 135,578 fr. |
| Chemiu de fer du Portage                        | . 8,716,577            | 147,738     |
| Canal de Columbia à Hollidaysburg               | . 21,502,112           | 89,099      |
| Canal de Johnstown à Pittsburg                  | . 14,933,330           | 88,363      |
| Canal latéral à la Susquehannah                 | . 5,542,703            | 92,378      |
| Canaux latéraux aux deux Branches de la Susque  |                        | ,           |
| hannah, jusqu'au Lackawana d'un côté et jusqu'i |                        |             |
| Dunnstowu de l'autre                            | . 15,886,745           | 67,892      |
| Canal latéral à la Delaware                     | 6,602,814              | 68,779      |
| Canalisation du Beaver                          | 2,566,843              | 52,385      |
| Canal du French Creek                           | 3,918,198              | 52,919      |
| Moyenne par kilom de chemla de fer              |                        |             |
| de caual                                        |                        | 77,114      |
| Moveme rénérale par kilom                       |                        | 87.407      |

Passons aux frais d'entretien.

Nous avons extrait de la série des rapports annuels des Commissaires des Canaux un relevé des frais de l'entretien ordinaire, et nous allons le présenter ici (1). Il convient de remarquer à ce sujet que ces rapports doivent offrir quelques omissions, car ceux de l'Auditeur-Général (fonctionnaire chargé des finances) portent le total des mêmes frais notablement plus haut (2). En second lieu, des sommes considérables ont été allouées à diverses reprises, en dehors de l'entretien courant, Cependant, au commencement de 1839, la plupart des lignes étaient en mauvais état. Ainsi l'ingénieur de la Susquehannah et de ses deux Branches, formant ensemble un développement de 296 kilom., réclamait pour travaux extraordinaires une somme de 590,864 fr. La division du Beaver, négligée depuis quelque temps, était dans une condition déplorable. et la canalisation du French Creek tombait en ruines. Les Commissaires des Canaux. qui venaient d'être renouvelés à la suite d'un revirement politique, déclaraient officiellement à la législature, qu'une somme de 8,943,958 fr. était nécessaire pour remettre en bon ordre les eanaux et les chemins de fer livrés alors à la circulation. Il est permis de croire cependant que l'esprit de parti n'a pas été étranger à cette évaluation et qu'il l'a exagérée.

<sup>(1)</sup> Quelques-unes des semmes qui vont être merdionnée différent de celles qui figurent plus bast comes indiquent, les fruit d'entrétien de séeux chemins de fier, parce que nous revou cherché (pager 2-84 e 466 ) à évaluer distincement et fruit contracteur de la companyant de la risco correspondant a chaque campagne. Les sommes respontes sis soit celles qui sont serties de Trèsor durant chaque exercice financier, ce qui comprend souvent des deties d'anscriment campagnes et à l'ambresse parmi les dépenses de la companyant que celles qui des étés sindées possable ferrente.

<sup>(2)</sup> Ce fonctionnaire les porte, pour 1836, à 1,730,940 fr. au lieu de 1,685,971 fr. — 1837, — 2,128,140 — 1,943,566 — 1838. — 1,511,893 — 1,303,398

<sup>— 1588, — 1,611,988 — 1,003,988</sup>Sous le rapport de l'exactitude parfaise at sous celui de leur harmonie les uns avec les autres, les documents publice de la l'ensylvanie Laissent beaucoup à desirer. Ils sont à cet égard fort inférieurs à ceux de l'État de New-York.

Voici au surplus ce relevé, de 1834 à 1839 :

# DÉBOURSÉS ANNUELS DU TRÉSOR DE LA PENSYLVANIE pour l'entretien ordinaire des canaux et des chemins de fer de l'État, de 1834 à 1839.

| DÉSIGNATION                                                                                                              | H .           |               |           |           | DE             | PEN            | SE         |                |       |       |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|
| DESIGNATION                                                                                                              | S LICNES      |               | P.A       | B LIG     | Œ.             |                |            | PAR KILOMÉTRE. |       |       |       |  |  |
| LIGNES.                                                                                                                  | LON           | 1834.         | 1835.     | 1836.     | 1837.          | 1838.          | 1834.      | 1835.          | 1836. | 1837. | 1838  |  |  |
| Chemin de fer de Philadelphie à Columbia.                                                                                | Elone,<br>131 | fr.<br>96,007 | 263,857   | 349,141   | fr.<br>328,264 | fr.<br>108,610 | fr.<br>201 | 1,709          | g,665 | 2,505 | 1,26  |  |  |
| du Portage                                                                                                               | 10            | 55,901        | 220.835   | 85.092    | 814,707        | 191,203        | 987        | 8,743          | 1,442 | 3,646 | 3,241 |  |  |
| Canal de Columbia à Hollidaysburg                                                                                        | 975(1)        | 309,640       |           | 294.515   | \$19,530       | 384.393        |            | 1,173          | 1,071 | 1,525 | 1,170 |  |  |
| Canal de Johnstown à Pittsburg                                                                                           | 109           | 464,375       |           | 165,640   | 357,800        |                |            | 1,854          | 989   | 2.117 | 1,811 |  |  |
| Canul latéral à la Susquehannah                                                                                          | 63            | 230,620       | 48,000    | \$6,667   | 42,657         | 61,810         | 3.720      | 774            | 430   | 688   | 997   |  |  |
| Cannux intéraux aux deux Branches de la<br>Sunquehannah, juaqu'au Lackawana d'un<br>gôté et juaqu'à Dunnatown de l'auire | 924           | 450,212       | 205.884   | 263.116   | 180,910        | 210,200        | 1.950      | 1,307          | 1.124 | 770   | 899   |  |  |
| Canal latéral à la Delaware.                                                                                             | 98            | 876,981       |           |           |                |                |            | 1,085          | 1,950 | 1.583 | 9.116 |  |  |
| Canalisation du Boaver                                                                                                   | 49            |               | 24,976    | 105,423   | 144,000        |                | 1          | 316            | 3,395 | 2,939 | 975   |  |  |
| Canalisation du French Creek                                                                                             | 74            | 93,420        |           | -         |                |                |            | 1,677          | 1,050 | 1,400 | 413   |  |  |
| TOTALN ET NOVENNES                                                                                                       | 1,119         | 1,911,847     | 1,724,690 | 1.685,978 | 1,913,561      | 1,503,528      | 1,739      | 1,501          | 1,467 | 1.002 | 1,30  |  |  |
| Ou:                                                                                                                      |               |               |           |           | _              |                |            | -              |       |       |       |  |  |
| Chemins de fer de Columbia et du Portage.                                                                                | 190           | 82,560        | 444.692   | 434,233   | \$43,021       | 333,673        | 435        | 2,316          | 2,283 | 2,858 | 1,800 |  |  |
| Canaux compris entre Philadelphie et Pitts-                                                                              |               | 1             |           |           |                |                |            |                |       |       |       |  |  |
| butg                                                                                                                     | 444           | T78,015       | 695,846   | 460,161   | 777,420        | 630,492        | 1,741      | 1,432          | 1,035 | 1,751 | 1,120 |  |  |
| Canaux de la tige principale de la Susque-<br>haunah et de ses deux Branches                                             | 295           | 690,864       | 351,869   | 280,783   | 229,027        | 272,100        | 2,340      | 1,196          | 979   | 753   | 91    |  |  |
| Canal latéral à la Delaware , esnaux du<br>Beaver et du French Creek                                                     | 219           | 369,401       | 200,253   | 501.000   | 400,196        | 947,073        |            | 1.395          | 1,258 | 1.837 | 1.12  |  |  |
|                                                                                                                          |               | 3.0,101       | ap/,800   | 301,000   |                | **1,013        | 1,030      | 1,323          | *,400 | 1,031 | .,12  |  |  |
| TOTAUX ET MOVENNES                                                                                                       | 1,149         | 1.911,840     | 1,724,000 | 1,685,973 | 1.943,504      | 1,503,599      | 1,664      | 1,501          | 1,467 | 1,601 | 1,30  |  |  |

<sup>(1)</sup> Ce chiffre est inférieur de 2 kilom. à celui qui est porté au tableau de la page 894. Ces 2 kilom. sont reportés lei, comme dans les documents officiels, sur la ligne de la Sasquechannah, qui, su tableau de la page 492, ne figure que pour 60 kilom. su lieu de 28 qui lai sont attribués dans le present tableau.

La moyenne des quatre dernières années est :

| Chemin de fer de Columbia et du Portage                          | 2,336 fr. |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Canaux compris entre Philadelphie et Pittsburg                   | 1,410     |
| Canaux lateraux à la Susquehannah                                | 962       |
| Canal latéral à la Delaware, canaux du Beaver et du French Creek | 1,612     |
| Ensemble du réseau des chemins de fer et des campux.             | 1.492     |

Ces chiffres laissent en dehors les réparations extraordinaires. De longtemps les frais de l'entretien réellement courant des canaux et des chemins de fer énumérés dans le tablieun précédent, y compris le salaire des éclusiers et des receveurs, qui a été, en 1838, de 365,333 fr., ne pourront être de moins d'un demi-million de dollars (2,066,607 fr.).

Ce qui porteraitl'entretien moyen, par kilom de canal ou de chemin de fer, à 2,312<sup>h</sup> et, déduction faite du salaire des éclusiers et des receveurs, à..... 2,003

Le réseau de l'État de Pensylvanie donne des résultats financiers satisfaisants, moins par leur quotité présente, que parce qu'ils sont progressifs, malgré la réduction notable qu'a subie le tarif des péages en mars 1838.

RECETTES DES CANAUX ET DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT DE PENSYLVANIE.

| ANNÉES. | DROIT DE PÉAGE. | DROIT DE TRACTION. | TOTAL.      |
|---------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1830,   | 144,069 fr.     |                    | 144,669 fr. |
| 1831.   | 203,983         | 1 - 1              | 203,933     |
| 1832.   | 271,318         |                    | 271,318     |
| 1833.   | 807,879         | 1                  | 807,579     |
| 1834.   | 1,652,209       |                    | 1,682,209   |
| 1833.   | 3,187,569       | 462,839 fr.        | 5,649,908   |
| 1856.   | 3,881,468       | 886,839            | 4,468,297   |
| 1837.   | 4,046,747       | 1,185,137          | 3,204,884   |
| 1838.   | 4,008,256 (1)   | 1,278,444 (2)      | 8,286,680   |
| 1839.   | 4,582,859       | 1,495,999          | 5,876,892   |

Dans un très-prochain avenir la circulation doit être fort active sur les lignes de la Pensylvanie, parce qu'elles ont la ressource d'un produit dont le débouché ra grandissant sans cesse avec les progrès de la population et de l'industrie, et sur la consomnation duquel n'ont de prise ni les caprices de la mode, ni même les calamités des temps. C'est le combustible minéral, sous la double forme de l'anthracite et de la houille bitumineuse.

<sup>(4)</sup> On sait que les dégâts causés par l'orage du 19 juin en interrompu la navigation sur l'artère principale.

(2) Ce chiffre, extrait du rapport annuel des Commissaires des Camenz, ne concorde pas avec la somme des

<sup>(3)</sup> de chilire, extrait du rapport annuel des Commissaires des Cammus, re concorne pas avec la somme caproduits des deux chemins de fer de l'État indiqués dans le même rapport. Il lui est inférieur de 25,006 fr. L'erreur provient probablement d'une exagération du revenu du chemin du Portage dans le compte-rendu spécial à ce chemin.

- Le charbon et le fer doivent dans peu d'années, si la Pensylvanie comprend ses intérèts, circuler sur nos canaux en quantités immenses, disaient dans leur rapport de
- décembre 1837 les Commissaires des Canaux...... Les forêts disparaissent sous la
   hache du cultivateur. Le charbon minéral doit les remplacer dans les usages do-
- mestiques et manufacturiers. Le fer prend de même la place du bois. La Pensylvanie
   est presque aussi riche en charbon et en fer que la Grande-Bretagne. Puisque dans
- ce dernier pays la consommation de houille est à peu près d'une tonne par habitant,
- quelle quantité nos mines n'en jetteront-elles pas dans le commerce quand notre sys tème de communications sera complet et que nos produits pourront aisément attein-
- dre d'un côté le réseau des grands lacs, de l'autre le littoral de l'Atlantique?

Voíci le tableau comparatif de la dépense et de la recette, en 1837, du réseau de la Pensylvanie et de celui de l'État de New-York, que nous extrayons du rapport des Commissaires du Fonds de Scanaux de ce dernier État, en date du 6 mars 1838:

#### Réseau de la Pensylvanie.

Intérêt à 5 p. 100 de la somme de 127,203,460 fr. à laquelle sont évalués dans le rapport annuel du Tréserier de l'Etat de Pensylvanie, pour 1837, les canaux et les chemins de fer appartenant à cet État. . 6,360,273 fr. Entretien ordinaire des cenaux et des che-

Produit total des droits de péage sur les canaux et les chemins de fer, et des droits da traction sur oes derniers. . . 5.901.884

Excédant de la dépense sur la recette. 4.714,869 fr.

#### Canaux de l'État de New-York.

Interet à 3 p. 100 de la somme d'environ 64,000,000 fr. qu'u exigée leur construction première. 5,200,000 fr. Frais d'entretien, de perception et d'administration. 5,247,880

Total de la dépense annuelle. . . . . 6,447,880 fr.
Les droits de péage ont rendu. . . . . 7,076,405(1)

Excédant de la recette sur la dépense. 628,285 fr.

Mais en 1837, le revenu des canaux de l'État de New-York a été beaucoup moindre qu'a l'ordinaire. Les frais d'entretien, au contraire, ont été plus élevés à cause des grosses réparations et des constructions nouvelles qu'ont reçues plusieurs des canaux, et qui figurent dans la dépense relatée ici. Si l'on prenait pour le revenu le chiffre habituel de 8,000 000 fr., et pour les frais de toute nature, autres que l'intérêt du capital, celui de 3,003,631 fr. auquel nous a conduit une discussion détaillée (page 212), on trouverait que le réseau de l'Etat de New-York rend un excédant de la recette sur la dépense de 1,736,360 fr.

<sup>(1)</sup> Les péages perçue du l'passier 1857 au l'Années 1858 montent reulement 1,6,865,710 fr. (voir page 1851) au doute les Commissière du New York, pour rendre le presible plus exact entreles Pravraux Dablies des deux Rais, parront substitus à l'année 1857 l'internallé du 3 d'octobre 1856 au 1° novembre 1857, auquel se rapporte le revenu cité ci-dessus pour le roissus d'Ettu de Pensylvanies.

Les Commissaires de l'État de New-York faisaient aussi remarquer que, si l'artère de Philadelphie à Pittsburg avait rendu net 3 pour 100 de la somme de 66,000,000 fr. qu'elle avait coûté de premier établissement, ainsi que le disaient les Commissaires de la Pensylvanie, le canal Érié araît produit net 10 pour 100.

## CHAPITRE XIX.

## Mouvement commercial des canaux et des chemins de fer de l'État de Pensylvanie.

Mementent utal. —Tablems de distill pour 1854 et 1859. —Tablems d'exemble de 18524 1859. Pablem des arrisages des point principars. — Mouvement grostral des charlons, des fers et de la merchandre. — Comparaison entre le mourement qui s'oprie un ces lignes et celui qui a lieu sur les canaux de l'Elat de New-Yort; a joites qui arrivent dans les deux Ente Josephan porte; quantitée et rallems; a joites expédies à l'Est depuis l'extrémité occidentale; prechandre cardicée de l'Est; quantitée du arrive à l'extrêmité occidentale;

Nous avons indiqué le mouvement commercial qui s'opère sur les cananx et les chemins de fer de l'Etat de Pensylvanie dans des tableaux qui vont suivre. L'ann d'enx, qui résume le mouvement de 1834 à 1839, accuse une progression rapide. Ainsi, on y voit que le total des expéditions sur l'ensemble du réseau a été:

| En | 1834, | de | e. |  |  |  |  |  |  | 306,776 | ton. |
|----|-------|----|----|--|--|--|--|--|--|---------|------|
| -  | 1835. |    |    |  |  |  |  |  |  | 327,018 |      |
| _  | 1836. |    |    |  |  |  |  |  |  | 476,957 |      |
| _  | 1837. |    |    |  |  |  |  |  |  | 525,247 |      |
| _  | 1838. |    |    |  |  |  |  |  |  | 498,012 |      |
| _  | 1839. |    |    |  |  |  |  |  |  | 632,778 |      |

Dans ces tableaux, nous conformant aux divisions adoptées par les Commissaires des Canaux, nous avons groupé les produits d'après les directions qu'ils reçoivent. Les objets allant de Philadelphie ou des autres points de la grande artère vers l'Ohio, sont ceux qui sont attribués à la direction de l'Ouest; ceux qui viennet de l'ittsburg ou des autres points de l'artère vers Philadelphie, sont mis au compt de la direction de l'Est. Ce qui remonte la Susquelannah et la Delaware est indiqué comme marchant au Nord; ce qui les descend, comme allant an Sul. Nous avons réuni les quotes-parts de l'Ouest et du Nord comme formant l'importation on le mouvement vers l'intérieur du pays, et celles de l'Est et du Sud comme représentant l'exportation ou le mouvement vers l'Estérieur.

Ces tableaux signalent pareillement les objets qui ont été expédiés des deux extrémises de la grande artère, Philadelphie et Pittsburg, et cenx qui ont été déposés dans ces denx villes ainsi qu'à Briscol, extrémité inférieure du canal latéral à la Delaware, et à Portsmouth ( ou Diddletown ), où le canal de l'Union s'nnit au canal latéral à la Susquehannah. Les produits débarqués à Portsmouth sont ceux qui ont à se réndre par eau l'Philadelphie.

L. OBJETS TRANSPORTÉS, EN 1838 ET 1839, sur les canaux et les chemins de fer de l'État de Pensylvanie.

|                              |               |                    | 1838.      |                    |         |             |                    | 1839.      |                    |         |
|------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|---------|-------------|--------------------|------------|--------------------|---------|
| DÉSIGNATION<br>des           | NORD C        | 0025Z.             | SED 6      | d EST.             | TOTALX. | NORD C      | otest.             | SED 6      | t est.             | TOTALX. |
| OBJETS.                      | Philadelphia. | Autres<br>bureass. | Pittsburg. | Antres<br>burranz. | TOTACX. | Packortyles | Astres<br>burrant. | Pillsberg. | Antrea<br>bureaux. | TOTAUX. |
|                              | too.          | ton.               | ton.       | ton,               | ton,    | ton.        | ton,               | ten.       | ton,               | ton.    |
| Bois de charpente. :         |               | 139                |            | 4,185              | 4,522   |             | 846                |            | 8,613              | 9,469   |
| Planches et chevrons         | 987           | 8,092              | 197        | 10,990             | 15,708  | 429         | 1,185              | 142        | 93,896             | 23,030  |
| Planchettes pour toiture     | 1             | 75                 | 1          | 190                | 963     | 4           | 85                 | 2          | 580                | 470     |
| Pieux et poteaux             |               | 207                |            | 405                | 465     | 157         | 638                |            | 5,564              | 6,539   |
| Douves et couvercles         | 43            | 184                |            | 926                | 753     | 42          | 79                 | 10         | 638                | 775     |
| Blé                          | 182           | 615                | 1,541      | 12,830             | 14,956  | 12          | 784                | 1,491      | 45,044             | 17,501  |
| Farine                       | 174           | 633                | 9,766      | 55,844             | 46,459  | 1           | 484                | 176        | 56,014             | 36,763  |
| Seigle, mais, etc            |               | 2,206              | 549        | 9,919              | 19,474  | 12          | 4,867              | 572        | 4,582              | 9,853   |
| Graines à fourrage et pom-   |               |                    | 1          |                    |         | 1           |                    |            |                    |         |
| mes de terre                 | 94            | 529                | 3          | 990                | 1,418   | 4SZ         | 683                | 28         | 11,464             | 12,66   |
| Tabac,                       | 43            | 204                | 2,211      | 4,595              | 6,963   | 51          | 598                | 1,544      | 1,463              | 5,34    |
| Laine, coton et chanvre.     | 458           | 643                | 1,977      | 2,709              | 8,069   | 257         | 833                | 793        | 1,523              | 5,43    |
| Bœuf, pore et poisson salés. | 4,845         | -5,948             | 5,861      | 40,933             | 21,903  | 357         | 8,883              | 3,240      | 12,218             | 26,67   |
| Fromage, beurre, graisse     |               |                    |            |                    |         |             |                    |            | 1                  | 1       |
| et suif                      | 28            | 157                | 236        | 764                | 1,085   | 13          | 94                 | 162        | 640                | 83      |
| Spiritueux                   | 67            | 746                | 1,138      | 5,438              | 7,409   | 121         | 4,053              | 433        | 5,293              | 9,60    |
| Cuirs et peaux               | 307           | 1,116              | 22         | 677                | 2,392   | 473         | 1,340              | 118        | 873                | 2,80    |
| Gros mobilier et outils      |               |                    |            |                    |         |             |                    |            |                    |         |
| agricoles                    | 1,036         | 2,118              | 130        | 988                | 5,612   | 486         | 1,930              | 111        | 252                | 3,14    |
| Plomb, cuivre, étain         | 488           | 498                | 1          | 66                 | 733     | 202         | 519                | 2          | 12                 | 84      |
| Fer en lopins , en barres et |               |                    |            |                    | 1       |             |                    |            |                    |         |
| en feuilles,                 | 511           | 23,234             | 832        | 5,331              | 27,728  | 1,278       | 29,334             | 261        | 7,437              | 58,030  |
| Fonte brute et moulée        | 178           | 1,913              | 185        | 8,482              | 10,760  | 209         | 4,654              | 9)1        | 9,666              | 14,730  |
| Minerai de fer               | -             | 11,331             |            | 1,688              | 13,059  |             | 13,039             |            | 4,437              | 17,496  |
| Bouille et anthrocite        |               | 5,608              |            | 167,718            | 473,526 | 812         | 9,504              | 1,617      | 221,621            | 255,884 |
| Sel                          | 2,204         | 4,115              |            | 1,293              | 7,609   | 1,193       | 10,716             | 8          | 825                | 12,869  |
| Merchandize                  | 19,966        | 46,171             | 667        | 623                | 67,429  | 20,019      | 59,046             | 594        | 433                | 79,914  |
| Briques et ardoises, ; ; .   | 70            | 571                | Z          | 425                | 874     | 453         | 1,023              | 74         | 1,218              | 2,743   |
| Marbre                       | 289           | 696                |            | 772                | 1,667   | 103         | 546                |            | 994                | 1,643   |
| Chaux et pierre à chaux.     | 25            | 1,597              |            | 10,713             | 12,153  |             | 7,707              |            | 12,076             | 19,783  |
| Platre,                      | 3,186         | 9,847              |            | 445                | 45,476  | 1,650       | 25,814             |            | 262                | 23,706  |
| Autres articles. ; ; ; ; .   | 5,224         | 7,828              | 8'528      | 12,909             | 25,307  | 1,243       | 8,030              | 682        | 6,955              | 16,890  |
| TOTAUX                       | 54,518        | 150,829            | 24,493     | 508,870            | 498,012 | 29,747      | 193,953            | 15,407     | 594,559            | 652,778 |

11. TABLEAU COMPARATIF, du Mouvement des Canaux et des Chemins de fer en distinguant ce qui va vers l'Ouest on le Nord

|                                                       | Į.                | 1834.         |         | 1835.             |                 |         |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|---------|--|--|
| NATURE DES OBJETS.                                    | Nord<br>at Ourst, | Suf<br>et Est | TOTAUX. | Nord<br>et Ourst. | Stud<br>et Est. | Totati  |  |  |
|                                                       | ton,              | ien,          | See.    | twe               | ton.            | ton     |  |  |
| Produits des forêts                                   | 4,930             | 43,058        | 47,308  | 1,759             | 26,210          | 27,969  |  |  |
| Denrées du régne animal                               | 5,469             | 5,889         | 9,328   | 3,502             | 3,150           | 7,439   |  |  |
| Denrées du règne végétal et autres produits agricoles | 2,038             | 92,947        | 25,003  | 1,190             | 39,938          | 40,128  |  |  |
| Produits fabriqués                                    | 26,519            | 16,983        | 45,504  | 87,381            | 18,396          | 35,777  |  |  |
| Merchandeze                                           | 55,347            | 1,149         | 36,706  | 28,507            | 1,074           | 29,581  |  |  |
| Combustible minéral, fer, fonte et mineral            | 22,385            | 101,733       | 194,158 | 21,389            | 119,323         | 140,914 |  |  |
| Articles divers                                       | 1,150             | 19,637        | 20,787  | 1,969             | 25,954          | 25,197  |  |  |
| Totaex                                                | 97,578            | 209,588       | 306,776 | 94,990            | 959,029         | 327,018 |  |  |
| Moyennes par périodes de 2 années                     | _                 |               | 516.89  | 7 tonnes.         |                 |         |  |  |

| Proportion d'accroissement | 1° de la moyenne 1838-1839          |
|----------------------------|-------------------------------------|
|                            | 2º de l'année 1839 sur l'année 1834 |

<sup>(1)</sup> Baus co tablesa, pous avens rémai les bulles, epierries et d'opparées sur autres déjète désignés dans les documents de Non-Vers à, oprétences é évalue des Commissions de la Pronyvariale. En remainant sains les bulleaux tanéers desse édip présente le movement des canaux de l'État de New-Yard. Nous avons expendient indéqué à part les combustibles avoulaires à l'égré des Cenzus de New-York, jouvent au contraire un grant de los en Pressivation.

Yoir (page 201) ce qui a été dit our la classification des produits, au sujet des canaux de l'État de New-York.

# KT PAR GROUPES GÉNÉRAUX,

| de | l'Etat | de  | Pensyl | vanie, d  | 1834  | d 18 | 39  |
|----|--------|-----|--------|-----------|-------|------|-----|
| de | ce mi  | cet | diriaé | vers l'Es | ou le | Sud  | 11) |

|                   | 1836.          |         | 1                 | 1837.          |         |                   | 1838.          |         |                   | 1839.            |         |
|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|-------------------|------------------|---------|
| Nord<br>et Ouest, | Sed<br>et Est, | TOTAUX. | Nord<br>et Osest. | Sed<br>et Est, | TOTAUX. | Nord<br>et Ouest. | Sed<br>et Est. | TOTAUE. | Nord<br>et Ouest. | Sed .<br>et Est. | POTABL  |
| tos,              | toe.           | ton.    | ton.              | Ico.           | ten,    | lor.              | iem.           | ton.    | iqe.              | ten.             | ton.    |
| 4,133             | 29,048         | 33,201  | 6,568             | 18,451         | 95,019  | 5,826             | 13,685         | 19,509  | 5,164             | 58,980           | 49,198  |
| 3,936             | 9,751          | 15,687  | 5,956             | 9,751          | 13,687  | 7,874             | 15,114         | 92,988  | 9,257             | 18,960           | 27,517  |
| 1,134             | 92,097         | 95,231  | 8,588             | 35,645         | 61,955  | 3,365             | 81,736         | 87,501  | 8,979             | 74,526           | 85,500  |
| 26,691            | 82,645         | 109,354 | 57,907            | 46,491         | 83,698  | 12,610            | 9,165          | 21,778  | 20,844            | 8,1,25           | 28,967  |
| 31,737            | 968            | 52,705  | 84,848            | 1,283          | 84,843  | 66,137            | 1,292          | 67,429  | 79,065            | 849              | 79,914  |
| 26,880            | 138,099        | 164,979 | 84,086            | 206,593        | 268,481 | 49,897            | 182,236        | 224,835 | 39,170            | 945,010          | 304,180 |
| 7,594             | 20,296         | 97,890  | 9,781             | 15,875         | 16,654  | 26,558            | 27,619         | 84,157  | 44,355            | 22,256           | 66,769  |
| 104,125           | 579,859        | 476,937 | 166,711           | 581,791        | 525,247 | 168,147           | 352,863        | 498,012 | 225,012           | 407,766          | 652,778 |
| _                 |                | 801,105 | ionnes.           |                | -       |                   |                | 863,593 | tonnes.           |                  |         |

| ( | sur | la | moyenne | 1836-1837.<br>1834-1835. |  |  |   |  |  |  | 13  | p. 100. |
|---|-----|----|---------|--------------------------|--|--|---|--|--|--|-----|---------|
| ŧ | sur | la | moyenne | 1834-1835.               |  |  | ٠ |  |  |  | 78  | _       |
|   |     |    |         |                          |  |  |   |  |  |  | 400 |         |

l'État sous le nom de merchandize. En cela nous avons suivi le système adopté par les Commissaires des Canaux de l'État de documents de la Pensylvanie, nous avons eu pour but de leur donner une forme comparable à celle sous laquelle avait été mineranx , houille et anthereite , ainsi que le minerai de fer, et le fer fondu ou forgé , parce que ces ert'eles , tout à fait

# III. ARRIVAGES A PHILADELPHIE (I), A BRISTOL, A PORTSMOUTH ET A PITTSBURG, en 1838 el 1839,

par les canaux ou les chemins de fer de l'État de Pensylvanie.

| DÉSIGNATION                 |              | ARRIV      | AGES DE     | 828.     |           | ARRIVAGES DE 4859. |            |               |        |         |  |  |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|----------|-----------|--------------------|------------|---------------|--------|---------|--|--|
| pre objets.                 | Philodelphie | Bristal.   | Portsmouth. | 2018Deag | - TOTATS. | Philosophie.       | Brisfol,   | Portray-sile. | Muher. | TOTACE  |  |  |
| Bois de charpente           | ton.         | tos.<br>70 | 3.183       | too.     | 3,223     | 10a.<br>950        | ton.<br>10 | ton.<br>189   | ton.   | 1.160   |  |  |
| Planches et chevrons        | 2.043        | 3,669      | 931         |          | 6,613     | 1,253              | 6.974      | 2.068         | 39     | 10.33   |  |  |
| Planchettes pour toiture    | 45           | 29         | 15          |          | 90        | 24                 | 10         | 68            | 1      | 100     |  |  |
| Pieux et poteaux            | 329          | 100        |             | 62       | 491       | 91                 |            | 28            | 85     | 20      |  |  |
| Douves et couvercles        | 1            |            | 291         | f10      | 403       | 30                 | 48         | 489           | 76     | 64      |  |  |
| Bid                         | 914          | 1          | 8,725       |          | 9,640     | 837                | 70         | 11,807        | 27     | 12,24   |  |  |
| Farine                      | 14,691       | 7,291      | 5,616       |          | 27,601    | 2,434              | 7,505      | 3,963         | ١.     | 13.92   |  |  |
| Seigle, mais, etc           | 4,200        | 11,069     | 5,030       | 4t       | 20,340    | 879                | 1,710      | 201           | 69     | 3,13    |  |  |
| Graines à fourrage et pom-  |              |            |             |          |           |                    |            |               | 1      |         |  |  |
| mes de terre                | 263          | 275        | 3.60        | 96       | 1,433     | 156                | 89         | 312           | 23     | 22      |  |  |
| Tabsc. ,                    | 2,022        | 2          | 69          | 30       |           | 619                | 18         | 18            | 171    | 82      |  |  |
| Laine, coton et chanvre     | 1,013        | 31         | 183         | 177      |           | 839                | 16         | 22            | 72     | 89      |  |  |
| Bœuf, porcet poissonsalés.  | 2,994        | 9          | 766         | 1,117    | 4,886     | 6,648              | 28         | 416           | 1,608  | 8,70    |  |  |
| Fromage, beurre, graisse    |              |            | 1           |          |           |                    |            |               |        |         |  |  |
| et suif                     | 157          | 18         | 366         | 50       |           | 152                | 3          | 160           | 21     | 33      |  |  |
| Spiritueux                  | 2,906        | -1,886     | 1,223       | 315      | 6,032     | 1,281              | 1,017      | 1,086         | 19     | 3,38    |  |  |
| Cuirs et peaux              | 402          | 100        | 215         | 96       | 813       | 222                | 96         | 295           | 246    | 85      |  |  |
| Gros mobilier et outils     |              |            | 1           |          |           |                    |            |               | i .    |         |  |  |
| agricoles                   | 72           | 38         | 3           | 766      | 879       | 121                | 79         | 43            | 688    | 89      |  |  |
| Plomb, cuivre, étain        | 13           |            |             | 229      | 242       | 378                | 1          |               | 111    | 53      |  |  |
| Fer en lopins, en barres et |              |            | ł           |          |           |                    |            | 1             |        |         |  |  |
| en feuilles                 | 1,632        | 613        | 1,532       | 2,313    | 6,120     | 1,420              | 303        | 2,379         | 14,931 | 19,03   |  |  |
| Fonte brute et moulée       | 694          | 535        | 3,279       | 551      | 5,049     | 920                | 1,601      | 3,890         | 395    | 6,80    |  |  |
| Minerai                     |              | 121        |             |          | 121       |                    | 319        | 3,628         |        | 3,97    |  |  |
| Bouille et anthracite, ; .  | 957          | 134,891    | 896         | 908      | 157,313   | 342                | 172,137    | 37,203        | 651    | 210,313 |  |  |
| Sel                         | - 9          | >          | 4           | 4,369    | 4,373     |                    |            |               | 6,392  | 0,39    |  |  |
| Merchandize                 | 389          | -315       | 10          | 6,060    | 0,805     | 233                | 188        | 78            | 19,639 | 20,11   |  |  |
| Briques et ardoises         |              | 215        | 453         | 2        | 070       |                    | 150        | 167           | 299    | 610     |  |  |
| Marbre                      | 500          | 2          |             | 627      | 1,189     | 662                | 2          |               | 317    | 98      |  |  |
| Chaux et pierre à chaux     | 13           | 2,518      |             |          | 2,561     |                    | 5,133      | 212           |        | 5,313   |  |  |
| Platre                      |              |            |             | 19       | 19        |                    |            |               | 11     | 11      |  |  |
| Autres articles             | 2,726        | 8,720      | 979         | 1,230    | 13,655    | 2,703              | 2,007      | 1,322         | 4,651  | 10,673  |  |  |
| TOTAUX,                     | 39,025       | 192,281    | 31,215      | 19,189   | 281,744   | 22,746             | .99,507    | 70,510        | 50,491 | 343,051 |  |  |

<sup>(1)</sup> Les arrivages de Portsmouth et même ceux de Bristol, peuvent être ajoutés à ceux de Philadelphie, paisque, à part très-peu d'exceptions, ils continuent jusqu'à cette metropole.

Le gouvernement de la Pensylvanie fonde, pour ses canaux, les plus vastes espérances sur l'exploitation des glies ferrifères et carbonifères que renferme l'État. Les tableaux précidents montrent en effet que l'industrie des fers s'y dévelope. Quant au charbon, jusqu'à présent, le canal latéral à la Delaware, d'Easton à Bristol, est le seul sur lequel on en ait chargé beaucoup; il amène à l'hiladelphie l'authracite des mines du Lehigh. Désormais expendant les canaux qui longent la Susquehamah doivent en recevoir de grandes quantités, grâce surtout à l'achèvement du canal de Columbia à llavre-de-Criece, qui permet aux bateaux d'atteindre, en toute saison, les marchés épars sur les rives de la Chesapeat.

Voici, au surplus, un tableau où sont réunis les éléments du mouvement des ferset des charbons.

MOUVEMENT DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE MINÉRALE, our le réseau de l'État de Pensylvanie.

| années. | ASTRRAÇITE<br>et<br>mondate. | et de  |        | et en fesilies, | de l'industrie<br>du fer. | des des fees. |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------|---------------|--|
|         | Sen.                         | tes.   | . tes. | Son.            | Seg.                      | ton           |  |
| 1854.   | 95,125                       |        | 99     | 013             | 29,013                    | 124,138       |  |
| 1853.   | 110,619                      | 5,873  | 8,005  | 16,389          | 30,963                    | 140,914       |  |
| 1856.   | 198,196                      | 14,496 | 8,848  | 15,844          | 36,833                    | 164,979       |  |
| 1837.   | 210,715                      | 10,517 | 8,593  | 30,935          | . 49,766                  | 260,481       |  |
| 1838.   | 175,396                      | 15,659 | 10,760 | 97,728          | 51,527                    | 224,833       |  |
| 1839.   | 255,884                      | 17,496 | 14,750 | 38,030          | 70,296                    | \$04,180      |  |

Le nombre des départs des bateaux et des wagons, et celui des kilomètres parcourus par tous les voyageurs réunis, ont été comme il suit:

|       |  |  |  |   | Départs des bateaux et<br>des wagons. | Kilom. parcourus par tous les<br>toyageurs réunis. |
|-------|--|--|--|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1831. |  |  |  |   | 53,219                                | 6,573,072                                          |
| 1835. |  |  |  |   | 77,710                                | 18,072,166                                         |
| 1836. |  |  |  | : | 88,115                                | 18,196,000                                         |
| 1837. |  |  |  |   | 111,960                               | 21,613,635                                         |
| 1838. |  |  |  |   | 131,120                               | 28,474,013                                         |
|       |  |  |  |   |                                       |                                                    |

Il est intéressant de comparer le mouvement commercial du réseau de l'État de Pensylvanie à celuí des canaux de l'État de New-York.

Il suffit de rapprocher le tableau général qui précède (page 532) des renseignements donnés plus haut sur les canaux de New-York pour reconnaître la grande supériorité de ceux-ci. Les Commissaires du fonds des Canaux de l'État de New-York, dans leur rapport du 6 mars 1838, ont établi, pour les deux années 1835 et 1837, un parallèle entre leurs lignes et celles de la Pensylvanie, particulièrement sous le rapport des produits que les unes et les autres aménent à la portée du commerce maritime et des relations qu'élles établissent entre le littoral et la Vallée Centrale de l'Amérique du Nord. Leur examen a spécialement roulé sur les objets qualifiés de mechandize, qui sont ceux de la plus grande valeur. Nous en citerons quelques résultats.

### I. TABLEAU COMPARATIF

des ghanlités et des valeurs des objets venus de l'intérieur jusqu'aux ports, en 1835 et en 1837, par les canaux et les chemins de fer de la Pensylvanie et par les canaux de l'État de New-York (1).

|                       |            | 18                                | 35.                                 |             | 1837.      |                           |                                    |             |  |  |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|--|--|
| OBJETS TRANSPORTÉS.   | 67 488     | ENACE<br>mes of Fea<br>Osylvonie. | CAPAUX<br>de<br>l'État de New-Fork. |             | 1 -        | ANAUX<br>de<br>stylvanie. | CANAUX<br>de<br>PÉxat de New-York. |             |  |  |
| 1                     | Quantitás. | Valeurs.                          | Quartités.                          | Takeen.     | Questisie. | Taleers.                  | Quantités.                         | Valence.    |  |  |
|                       | See.       | fr.                               | toi.                                | fr.         | les.       | fr.                       | fea.                               | fe .        |  |  |
| Produits des forêts   | 14,550     | 2,811,000                         | 489,893                             | 55,989,000  | 6,906      | 490,000                   | 348,825                            | 25,787,000  |  |  |
| agricoles             | 69,904     | 20,084,000                        | 134,884                             | 65,925,000  | 51,094     | 14,911,000                | 137,231                            | 78,087,000  |  |  |
| fabriqués             | 7,400      | 7,865,000                         | 8,016                               | 5,986,000   | 8,316      | 7,172,000                 | 9,172                              | 10,018,000  |  |  |
| Merchandize           | 607        | 1,070,000                         | 1,891                               | 3,587,000   | 1,209      | 2,152,000                 | 587                                | 650.000     |  |  |
| Houiffe et anthracite | 69,338     | 2,047,000                         |                                     |             | 135,864    | 7,198,000                 |                                    |             |  |  |
| Articles divers       | 54,383     | 13,383,600                        | 28,176                              | 8,662,000   | 22,250     | 9,545,000                 | 58,688                             | 6,865,000   |  |  |
| TOTAEX                | 196,612    | 47,950,000                        | 682,590                             | 109,469,000 | 205,819    | 41,446,000                | 354,973                            | 116,583,000 |  |  |

<sup>(1)</sup> Il et dif expresionent, dans le rapport des Comministres dus Funds de Caissus de New-York, que » les diverses quantités d'objets arbitoles dans es tablisse à la Frangissien, soit celle qui, dans le report des Commissiens des Caissus de cel finst, de 150 et 152 et 152, que s'el indiqueis comme délimpées no déposée s'el Furturounis, point de jour-tien du caissi du Ticlius, "le Nicholdgian, de about le clerine de Godonies et » à Foundament de de caissi de Ticlius, "s' à Filichielqian, de about le clerine de for Colombia y P. à Filichielquis, extraolar inferieure de carall lattra la Distaver. - Ils not supposé assertificament que les objets déchappes à Personne n'erinent unique facer al Falichielquis que le cassam de l'Ticlius et de Schapilla. Il considerate de l'action de

Le tableau précédeut peut se résumer comme il suit :

|                                                        | 1                      | 835.                             | 1837.                      |                                  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
|                                                        | Quantities.            | Valeurs.                         | Quantités.                 | Valeurs.                         |  |
| New-YorkPensylvanie.                                   | 649,300<br>196,612     | fr.<br>109,469,000<br>47,230,000 | ton.<br>334,973<br>263,819 | fr.<br>116,585,000<br>41,446,000 |  |
| Différence à l'avantage des cansux de New-York<br>Soil | 485,778<br>947 p. 100. | 69,239,000<br>131 p. 100.        | 548,484<br>169 p. 100.     | 64,939,000<br>180 p. 100.        |  |

Ainsi, en 1837, pendant que, sous le rapport de la quantité, les canaux de New-York dans les cass de l'Ouest à l'Est perdaient, relativement à 1835, 128,117 tonnes, ils gagnaient, sous le rapport de la valeur, 6,916,000 fr. Au contraire, le réseau de Pensjyranie, qui présentait, dans le même tempe, un acroissement en quantité de 9,207 tonnes, subissait, à l'égard de la valeur des objets, une réduction de 5,784,000 fr. Le seul article des charbons s'étant accru, sur les lignes de la Pensylvanie, de 66,326 connes, il S'ensuit qu'il y a eu sur les autres articles, une réduction de 57,119 tonnes. De même, les produites des forêts, pour les canaux de New-York, ont subi une diminitión article de 104,598 tonnes, ce qui accuse pour les autres articles un surplus de 12,462 tonnes. La contradiction apparente qui résulte d'une décroissance en quanrité marchant de front avec une augmentation de valeur, pour les objets transportés sur les canaux de l'État de New-York, s'explique par cette considération que, pendant que les produits agricoles baissaieut, en quantité, de 17,663 oumes, ils montaient en valeur de 11,162,000 fr., et que les produits des forêts qui se réduissient de 140,598 tonnes, ne perdaient, de leur prix que 9,692,6000 fr.

 OBJETS EXPÉDIÉS A L'EST, EN 1835 ET 1837, de Buffalo, par le canal Érié, et de Pitteburg, par l'artère de Peneyleanie.

|                      | 183        | 15.        | 1837.    |            |  |
|----------------------|------------|------------|----------|------------|--|
| NATURE DES PRODUITS. | BEFFALO.   | PITTSBEBG. | BEFFALO. | PITTSBURG. |  |
| Produits des forêts  | 8,966 ton. | 744 ton.   | 5,922    | 294 loc    |  |
| agricoles            | 18,654     | 7,873      | 31,756   | 12,887     |  |
| fabriqués ,          | 2,053      | 2,195      | 789      | 941        |  |
| Merchandise          | 197        | 719        | 189      | 608        |  |
| Articles divers      | 250        | 4,581      | 1,427    | 4,082      |  |
| TOTACX               | 29,380     | 45,364     | 40,00\$  | 18,742     |  |

L'excédant de Buffalo sur Pittsburg a donc été :

On voit aussi que le tonnage de Buffalo a presque atteint, en 1835, le double de celui de Pittsburg, et a dépassé cette proportion relative en 1837; et que l'accroissement de 1837 sur 1835 est pour Buffalo de 36 ± p. 100, et pour Pittsburg de 22 ±.

Ce que les diverses métropoles du litoral et les États auxquels elles appartiennent es disputeint le plus vivement, c'est de fournir l'Ouest des produits qualifiés de merchandize. Les Commissaires de New-York ont donc mis en regard les uns des autres, dans le tableau que nous reproduisons ci-après, les quantiés de merchandize qui ont été expédiées de l'extrémité orientale des lignes de New-York et de Pensylvanie, et celles qui sont arrivées à l'extrémité occidentale de ses lignes, pendant les exercices 1835 et 1837.

III. MOUVEMENT DE LA MERCHANDIZE

d'une extrémité à l'autre, sur les canaux de l'État de New-York et sur les lignes de la Pensylvanie.

|        | EX                                                | rint                                              |                       | bés                   | rece                        | ALLANT AUE AUTRES ÉTATS.  |                             |                               |        |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| NNÉES. | per<br>los enacent<br>de l'Elat<br>de<br>Neu-York | per les cenaux et election de for de Penoylvanie. | Bethin<br>(New-Bork). | devero<br>(New-York). | Total,<br>poor<br>Reg-Took. | Producy.<br>(Penylessie). | Per<br>Inchis<br>(Bry-lock) | Per<br>Overage<br>(New-Took). | TOTAL  |
|        | ton,                                              | ion,                                              | ten.                  | Lon.                  | 500.                        | Sea,                      | Sen.                        | Jon.                          | Ina,   |
| 1822.  | 95,913                                            | 27,693                                            | 26,913                | 8,783                 | 33,696                      | 16,296                    | 16,738                      | 4,810                         | 21,248 |
| 1837.  | 78,335                                            | 28,014                                            | 27,186                | 3,993                 | 33,109                      | 12,638                    | 20,139                      | 2,773                         | 99,919 |

« Ainsi, ajoutent les Commissaires du Fonds des Canaux de l'État de New-York, la représentée par un chiffre plus faible en 1837 qu'en 1833; mais celle qui est allée jusqu'à l'extremité occidentale du canal, à Buffalo, excède de 1 pour 100, en 1837, in quait de 1835. Le mouvement des objets analogues en Pensylvanie donne, pour l'expédition vers l'Ouest, i pour 160 de plus en 1837 qu'en 1835; mais la proportion qui a atteint l'extrémité occidentale de l'artiere de Pensylvanie, c'est-à-dire l'Etts-burg, reste, en 1837, de près de 8 pour 160 au-dessous de celle de 1835. Il importe de remarquer aussi que la merchandize qui rést acheuinée vers les autres Etats au travers de l'État de New-York, par Buffalo ou par Oswego, s'est accrue de plus de pour 100, de 1835 à 1837. On voit enfin que la masse de merchandize qui est artivée à Buffalo, après avoir parcourre, dans toute sa longueur, le canal Érié, n'est inferieur que de 770 tonnes en 1837, et de 828 en 1837, à toute cell qui a été expédié du littoral de la Pensylvanie, soit pour alimenter cet État, soit pour se répandre au dehors.

## CHAPITRE XX.

## Récapitulation des canaux et des chemins de fer de la Pensylvanie.

Travaux de l'État ; travaux des compagnies. - Lignes achevées ; lignes en construction.

Résumons maintenant les diverses entreprises de canaux et de chemins de fer de l'État de Pensylvanie, en y joignant celles dont les compagnies se sont chargées.

Voici quel était, à la fin de 1838, le développement des chemins de fer et des canaux de l'État, achevés et en construction :

# Canaux de l'État.

| Achevés.                                                                                         |                      |       | En construction.                                                         |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Canal de Columbia à Hollidaysburg  — de Johnstown à Pittsburg 168 » } Embranchement d'Alleghany- | 277 <sup>kilom</sup> |       | Canal de la Susquehanneh à l'Alleghany,<br>à partir du Tangaseootack (4) | 295kiles | ٠. |
| town                                                                                             |                      |       | Susquehannah,                                                            | 158      | 70 |
| Canal de Duncan's Island à Northumber-                                                           |                      |       | dn Beaver au lac Érié                                                    | 169      | 50 |
| land                                                                                             | 60                   |       | Wisconisco                                                               | 20       |    |
| Canal de la Branche Occiden-<br>tale jusqu'au Tangascoo-                                         |                      |       | Prolongement de la rigole du French Creek                                | 6        | 50 |
| Embranchement do Lewis-                                                                          | 129                  | 60    |                                                                          |          |    |
| Embranchement du Baid Eagle 6 3                                                                  |                      |       |                                                                          |          |    |
| Canal de la Branche du Nord-Est jusqu'au                                                         |                      |       | 1                                                                        |          |    |
| Lackawana                                                                                        | 116                  |       | ł                                                                        |          |    |
| Canal latéral à la Delaware                                                                      | 96                   |       | 1                                                                        |          |    |
| Ligne du French Creek                                                                            | 74                   | *     | 1                                                                        |          |    |
| - du Beaver                                                                                      | 49                   | 80    | 1                                                                        |          |    |
| Petites rigoles navigables                                                                       | 8                    | p (B) |                                                                          |          |    |
| TOTAL                                                                                            | 976kilem             | 10    | TOTAL                                                                    | 647kBen  | 70 |

Total des canaux de l'État. . . . . . . . 1,623 Mon. 80.

<sup>, (1)</sup> Il n'y a jamais en de fonds votés pour la majeure partie de cette ligne. Les travaux y ont été suspendus en 1830. (2) Dans quelques documents , ce développement des rigules navigables a été porté à 16 kilom. En fait , ces rigoles nont peu utilisées par la marigaties par la narigaties.

### Chemins de fer de l'État.

| Achevés.               | En construction.                                                                                                                                 |    |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Chemin de Columbia (1) | De Columbia à Mount Plea-ant, pour évi-<br>ter le plan incliné (pour mémoire) (2).<br>Chemin de Getty-burg à llagerstouu (5), 67 <sup>klio</sup> | ٠. |  |
| TOTAL 1935000 .        | TOTAL 67 <sup>alio</sup>                                                                                                                         | ٠. |  |

Total des chemins de fer de l'État. . . . . 260 kilom.

Le développement total des canaux et des chemins de fer achevés ou en construction, aux frais de l'État, est donc de 1,883 blov.,80, sayoir:

 Lignes acherées.
 1,169 him. 10

 Lignes en construction.
 714 70

 TOTAL.
 1,883 him. 80

Passons aux travaux des Compagnies.

# Canaux des compagnies.

| Achevis.                                     |        | En construction.                                                                |            |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Canal du Schuylkill                          | len. a | Canal de Columbia à Havre-de-Grâce<br>Portions du canal Mahoning et du canal du | 724lten 50 |
| Wright's Creek 116 .                         |        | Beaver au Sandy (4)                                                             | 35 =       |
| Navigation descendante du Le- 155            | 80     |                                                                                 |            |
| high, de Stoddartsville an<br>Wright's Creek |        |                                                                                 |            |
| Canal de l'Union,                            |        | 1                                                                               |            |
| de la Delaware à l'Iludson (portion          |        |                                                                                 |            |
| de ce canal ) 42                             |        | 1                                                                               |            |
| du Bald Eagle 40                             |        |                                                                                 |            |
| Navigation du Conestogo, 29                  |        | 1                                                                               |            |
| du Codorus                                   | 50     |                                                                                 |            |
| TOTAL                                        | tion.  | Total                                                                           | 107klon.50 |

Total des canaux des compagnies. . . . 672 100m ,50.

<sup>(1)</sup> Y compris le profongement qui a'étend depais le bassin de Columbia jusqu'au pont, et les rails posés sur le pont jusqu'a Wrightwille, mais non compris les embranchements de l'intérieur de Philatétphie qui n'appartiement point à l'État,

<sup>(2)</sup> Les 9 ; kilom, de chemin de fer entre Columbia à Mount Pleasant remplacent une longueur du chemin primitif, à p i p ès exactement égale, qui doit étre abandonnée. Ainsi nous n'avons pas dû les considérer comme une communication nouvelle.

<sup>(8)</sup> Les travanz ont été su-pendus en 1839.

<sup>(4)</sup> Ces deux canaux, destints à lier le canal d'Ohio, situe dans l'État de ce nom, aux lignes navigables de l'État de Pencylvanie, sont principolement dans l'État d'Ohio.

# chemins de fer des compagnies.

| Chemin de fer de Lancaster à<br>Barrisburg 58 . |          |         |                                                                                            |         |     |
|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| - de Harrisburg à                               | 138      | Liles . | Chemin de fer de Philadelphie a Mount-<br>Carbon, avec embran-<br>chement sur la Delaware. | 1843000 |     |
| Chambersburg. 80 . )                            |          |         | de Williams-                                                                               |         |     |
| de Philadelphie à Trenton.                      | 13       | 63      | port à Cata-                                                                               |         |     |
| des mines de Beaver Mea-                        |          |         | wissa 79,40                                                                                |         |     |
| dow                                             | 42       | 23      | de Catawissa à                                                                             | 135     | \$0 |
| du Petit Schnylkill                             | 34       | 60      | Tamaqua 65,60                                                                              |         |     |
| de Philadelphie à Norris-                       |          |         | Embranchement sur le chemin                                                                |         |     |
| town                                            | 33       | \$0     | de fer de Beaver Meadow 19,50                                                              |         |     |
| de Mine Hill à Schnyfkill-                      |          |         | Chemin de fer de Williamsport à Elmira (2).                                                | 109     | •   |
| Haven                                           |          |         | de Sunbury à Puttsville                                                                    |         |     |
| de Philadelphie à Wilming-                      |          |         | (embranchement de Dan-                                                                     |         |     |
| ton (1)                                         | 97<br>96 | 55      | ville compris)                                                                             | 85      |     |
| de Lyken's Valley                               | 96       | 15      | de Franklin, ou de Cham-                                                                   |         |     |
| de Carbondale                                   |          | 10      | bersburg au Polomac,                                                                       |         |     |
| de Schuylkill Valley                            | 16       | 10      | environ.                                                                                   | 3.5     | •   |
| de liazeiton                                    | 16       | 50      | de York à Gettysburg                                                                       | 50      |     |
|                                                 |          | 50      | de Downlagstown à Nurris-                                                                  |         |     |
| de Manch Chunk                                  | 14       |         | town                                                                                       | 52      | •   |
| de Mount Carbon                                 |          | 25      | de la Susquehannah au Le-                                                                  |         |     |
| du Room Run                                     |          | 45      | high, ou de Wilkesbarre                                                                    |         | -   |
| du Mill Creek                                   |          |         |                                                                                            | 51      | 60  |
| de Pine Grore                                   | - 6      | 45      | Portion du chemin de fer de Baltimore à                                                    | 19      |     |
| Pents embranchements à Philadelphie             | . 7      | 35      |                                                                                            |         | -   |
|                                                 |          |         | York (3)                                                                                   | 18      | 50  |
|                                                 |          |         | Chemin de fer de l'Ouest de Philadelphie.                                                  | 10      | :   |
|                                                 |          |         | des mines de Buck Monn-                                                                    | 8       | •   |
|                                                 |          |         |                                                                                            | _       |     |
|                                                 |          |         | tain                                                                                       | 7       |     |
|                                                 |          |         | des mînes de Wyoming                                                                       | 6       | 80  |
|                                                 |          |         |                                                                                            | 8       | •   |
|                                                 |          |         | Divers petits chemins et embranchements,<br>environ.                                       | 65      |     |
| Total                                           |          |         | Total                                                                                      |         | _   |

Total des chemins de fer des compagnies. . . . . . 1,310 blom ,70.



<sup>(1)</sup> Ce n'est que la portion du chemin comprise dans la Pensylvanie; le reste est dans l'État de Delaware.

(2) Il y a de plus 11 kilom, situés dans l'État de New-York.

<sup>(8)</sup> Ce chemin de fer est en majeure partie dans le Maryland.

|                  | es achevées <b>ou commencées par l</b> es <b>com</b> pagnie<br>les lignes exécutées ou commencées par l'Éta |                              |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| qui se subdivise |                                                                                                             |                              | • |
| Canaux           | achevés   par l'Étal                                                                                        | 345kilon-10<br>9.996kilon-50 |   |
|                  | en construction { par l'État 647 70 } par les compaguies 103 30 }                                           | 753 20                       |   |
| Chemins de fez.  | achevés                                                                                                     | 696 80                       |   |
| Oncome Att.      | en construction { par l'État 67 * } par les compaguies 806 90 }                                             | 975 90                       |   |
| ou               | Total général                                                                                               | 5,867klion. a                |   |

Ge résultat serait très-remarquable de la part d'un ancien peuple, depuis longtemps appliqué au perfectionnement de ses communications. Il paraît profigieux, Jorsqu' on songe que tant de travaux, à une on deux exceptions près, n'étaient pas commencés, n'étaient même pas nettement projetés en 1825. Nous avons cependant laissé à l'écart encore les parties du canal de la Chesapeake à l'Ohio, et du chemin de fer de Baltimore à l'Ohio, qui s'étendront sur le sol de la Pensylvanie.

1,28

941, \*

3,15

Kilom. par myriamètre carré. . . . .

- million d'habitants. . . . . . . . 1,375, »

Il faut faire un effort pour concevoir comment nne population aussi restreinte que cella de la Pensylvanie a pu entreprendre et achever à peu près une pareille masse de travaux dans un délai aussi court.

Sous ce rapport, et particulièrement en ce qui concerne les compagnies, la Pensylvanie a surpassé l'État de New-York lui-même.

FIN DU PREMIER VOLUME.



#### ERRATA.

Page 17, ligne 5 du sommaire, obsesce des neiges éternelles, lises : absence de neiges éternalles. 3 du tablesu, Houssetonick, lises : Housespaie. à la fin du sommaire, ajoutes : Itiniraires, δa - 13 , l'extrématé nord-ouest , lises : l'extrémité nord-est. 55 29, Cape de Motone, lises : Paps de Motone. 3 du premier tableau , Tosawasta, lisee : Tosawasta Poid. 2 du second tobleau, remplaces le signe » par le chiffre 26. i du fe paregrophe du sommaire, qui se fettent, lisen : qui se fette. Bed. à la fiu du commaire, ajoutes : Itiabraires le leng de Mississipi, de l'Ohie et de l'Itlinois. - 35, Acnorates, linez : Anagrasse. 88 A. rive muche, lises : rive droite. 93 6 du tableau III, rive d'este, lisee : rive grache. 152 1 de tableux, por my riem corrès, lises : par myriem, cerré. à la fiu du 14º paragraphe du somnaire, aiostes : Insiruire, 153 154 antépénultième du dernier elimén, 1"22, lises . 1"22 en moins-155 4 de l'avant-dernier eligies, extrémement duits, lises : extrémement réduits. 158 3 de l'evant-dernier elinés, 8=54, lises : 8=54. 272 1 da 2º paragraphe du sommaire, qui lie le Champlein, linez : que lie le lec Champlein. à la fin du sommaire , ajoutez : récapitulation des canaux de l'État. 1:5 107 4 du sommaire, on n'e pas eu recours à l'impée, lisez : on n'a pas eu recours à l'impét fancier auterisé. 2+3 sjoutes au commaire : - Mouvement de la merchandize. - Mouvement des royageurs. 227 1 de la note 2, 2"36, lisez : 2001. 00.36. 3 du sommaire, le transpert des voyageurs, lises : le service des reyageurs 262 247 2 de la note , 6 : centimer , lises : 6 ; centimer. 274 dans le titre qui suit le tableau , supprimes ces mots : chames de for de Buffolo à Black Rock. dans la titre placé qui milieu de la part. Caratogo, lisez : Saratogo. 276 293 32, supprimes le renvoi (1). dans le titre placé vers le haot de la page, onnecticut, lisez : Connecticut. 206 -300 dernière, 8 ' kilam., lises : 8 ; kilam. — 3o8 derniere et page 300, c'est-belire à bere large et épotie, qui est employé très-frèquemment aux États-Unis et qui a été essevé sur queleuse points da cicción de fer de Paris à Soiat-Germain, lises i c'est à-dire à une sculatette et par consequent fort différent du ruil à baselarge et épatie, qui art employé très-friquemment anx États-Vais , parce qu'il dispense à peu près de constinuts on chaire, et qui a été essayé sur quelquee points du chemia de for de Peris à Sunt-Germain. — 322 13, sprès le tablesq., Lockewaneck, lises : Lockewaneck su Lockewane-**— 33**o 2 de l'avant-deraier alinés , ayant 5 kilom , liors : ayant au moine 5 kilom. Ibid. 1 du deruier paragraphe, 1,883 kilom., lises : 1,885 kilom. - 33<sub>1</sub> 14, 3,866 kilom., I see : 3,867 kilom. 336 syant-dernière ligne du deuzième alinéa, ligne de rails, lisez : ligne de rails, - 312 14. ( acaf premiers mois), lises : (on calculant d'après les neuf premiers mois). 11, deux centines par tête et par kilom., lises : de deux centines par tête et par kilom 321 Ibid. 14, quatre cratines, liscs : à quatre cratimes. 20, après ces mois, le Benverlam, ajoutee : qui n'est autre que la branche de la Juniate, le long de laquelle — 3o3 \_ remonte le chania de fer da Portege. 424 4 du terif , Houille , Vocz : Houille ou anthracite. — 458 note 3, lorsque la houille (en anthracite), l'acs : pour l'authracite spécialement, lorsqu'il. - 452 25, Cross Cutt , lises : Cross Cut. - 46a \_ 10 du sommaire, à Middletown per les caneux, lises : à Middletowa par les caneux. - 58a 3 du sommaire, en amost sux Muncy ripples, lises : en amont fusqu'eux Muncy ripples.

22, par Clesapeake, lises : par la Clesapeake,

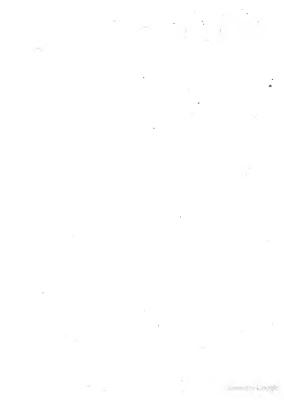



